





ExDonoMagiltri Ph:Nicolai P1A.

1765



Pia

# TRAICTE

# CONSERVATION DE LA SANTE;

ET SVR LA SAIGNEE DE CE TEMPS,

Et moyen de remedier aux maladies sans craincte de leur recheute; auec autres Traictez necessaires pour toutes sortes de personnes, en saçon & ordre non encores veus, & selon la doctrine des Anciens Medecins Grecs, Arabes, Latins & François.

#### AVGMENTE

D'un Traiété de Galien, de l'aliétement des malades. Apologie contre Iean Terud, fils de Louys, Medecin de Paris. Examen du Liure intitulé Medecin Charitable.

Traicté de la Physiognomie, auec les Figures propres, qui sont au nombre de 53.

Dedié à Messieurs les Parissens, & pourquoy?

Par DAVID L'AIGNE AV Prouençal, Conseiller & Medecin Ordinaire du Roy.

Troisiesine Edition, fort augmentée, vires acquirit eundo



#### A PARIS,

Chez C. SAVREVX, Imprimeur & Libraire ordinaire du Chapiti de l'Eglife de Paris, au Parvis N. Dame, aux trois Vertus.

M. DC. L.

AVEC PRIVILEGE DV ROY.





#### Fautes suruenuës en l'Impression.

Dage 20. ligne 25. lifez onfusion. pag. 44 1. 28. lifez obseruer. p. 49. l. 1. bife.l. 4. lune, 1, 16. Aramon.l. 25 d'ortoman. p. 53. l. 19. Bizance. l. 37. oyie, p. 50. l. derniere, tumbe. p. 68. 1 16. oftez , n, mettez est. 1. 20. oreilles. p. 71.1. 9. opinio. 1. 10. valet. p. 73. 1. 2 par. p. 99. 1. 16. glandulis. p. 104. l. 17. acut. p. 105. l. 9. vertu. p. 113, 1. 31. fiebvic. p. 116 l. 25 abonder. p.132. l. 20. adioustez apres mouuement, est demeuré, & le sentiment perdu, ou le sentiment est demeuré, & le mouuement perdu. p. 148. l. 37. diatritarij. p. 150. l. 31 phrifie. p. 151. l. 25. aëre. p. 152 l.s. Medecines. p. 153.1 12. Cracouic. 1, 32. malines. P. 157. l. 19. maluuillants. P. 164. l. 13. Itrudure. p. 176. l. 30 neomania. p. 226. l. 12. fcholie. p. 237. 1.12. douce. p. 239. l. g. ceux. p 246.1.18. ie fouhaitoy. p. 250. l. 21. dicte, & l. 4. en bas, lifez dictat, non detail. p. 258. 1 9. Erafistrate. p. 160. l. 28. Cornarius. & 1. 34. lesquelles. p. 161. 1. 18. Stomachiques, & l. 32. despandre. p. 179. fur la fin , notha. p. 276.1. 24. ofter la virgu-

p. 453. l. 9. dedans. le aprés la toux, & la mettez apres presfoit. p. 289.1. 12 eschauffants. p. 290.1.27. preface. p. 298. l. s. oftez, eft. 1.12. fuyure. l. 28. Hollier. p. 299 I penultiefme oftez, r p. 300. l. 3. nuyra. p. 312 au bas, continuë. p. 318 1 6. cynanche. p. 321. l. 8. & par tout ailleurs Valescus. p. 322. l. 34. lincube. p. 341. l. penultiesme cacop. 342 d. 12. miniere. P. 343. I. 8. malcher. p. 344. l. 13. mester de mesme. l. 7. p. 363. p. 348. l. 9. auant-coureurs. 1. 23. les. p. 349. 1. 31. eft. p. 355. l. 20. deuint. p. 358. 1. 26. apres bonne, mettez, ne fe. p. 162. l. 14. Dodonée. p. 369, 1. 15. fignes. p. 376.1.36. prefident. p. 380 1. 20. bronches ... p. 379.1.14. tabes. p. 381. 1. 28. croup: fantes. p. 383.1. 32. lors. p. 384. 1. 7. veilles. P. 397.1.10. trochifques. P. 400. 1. 20. gariophylatum. l. 24. triasantali. P. 412. l. 4. esteint & assoupit. p. 416 en bas apres vn feul medicament, ne. & 417. 1. 1 Semble. p. 423. l. 21. guerirent. p. 429.1.32. femel.

p. 472. 1. 13. Opis totonos. p. 488. 1. 21. Oles to j' cerufatto f. iburis. Z. vi. lacertorum numero fex foiet vifs ou morts, ou l'Imprimeur à la place de tte. mettre vne liure, demie liure, fix dragmes. p 515. l. 29. de Montpellier .. p. 575.1. 2 resonder. 1.12. reiteretur. p. 581. 1 6 mais p. 584 1. 13. magis sciens. p. 588.1.32 borracée. p. 596.1.36. bonnet. p. 599.1 8. friable. p. 601. 1. 7. Alcabitius. p. 611. 1. 30. viste & non p. 612. l. 31. mil. non miel. p. 615. 1. 17. most nonmorte. p. 617. 1.16. il ya, non pas p. 616. 116. aprés mout, adioustez, sur les poulmons. p. 629: l. 15. au lieu de 3, mettez g. p. 634.1.6 trois. Et à la fin. Et, non, ne. ligne 14. oftez, s. mettez enfuit. p. 639. 1. 2. l'herniaire. p. 643. 1. 1. acides. p 656. l. 2. venoit. P. 673. l. 3. Boetius. Et I. 4. manquant, & au marge, tous , pour trois. Et l. 22. apres coral, faut ofter la virgule, & apres de, faut mettre vn s p. 690 1. 6. apris. p. 808. 1. penultiefme feren-P. 452. L. 3. (d'embus) can-

Que s'il se troune quelques autres fautes (nommées Errata) le Letteur est prié de les corriger luy-mesme, comme les precedentes, aux marges de chacune diselles» mesmes auant que lire tout le Traitté.

# MESSIEVRS. LES PARISIENS.

DAVID LAIGNEAV, CONSEILLER ET Medecin ordinaire du Roy, souhaitte prosperité entiere.

ESSIEVRS,

Estant à Lyon en l'année mil six cens dix, y executant la Commission, de laquelle t'auois esté chargé par Messeigneurs de Lesdiguieres, Gounerneur du Dauphiné pour le Roy Henry le Grand, d'I-

lins, primier President au Parlement de ladite Prouinte, & de Vie, Conseiller d'Estat, Commissaires deputez par sa Majeste pour l'establissement de l'Ediet de Nantes, année mil cinq cens quatre vingts dixhuiet, & encores par le Parlement d'icelle Prouince, année mil six cens six, es depuis par Lettres Patentes du Roy en mil six cens neuf, qui amplissa ladite Commission, y adioustant le Languedoc, Prouence, Bourgongne, Lyonnois, Masconnois, Beausolois, es autres endroiels: outre autre Commission de sadite Majesté, qui m'ordonnoit pour la visite des Boutiques des Chirurgiens es Apposhicaires, es de leur examen, où il n'y auoit encores este pourueu; A quoy i avois tres-soigneusement trauaillé, auec tout contentement, ayant vuidé les leproseries des mal-viuans qui les possedoient, sans autre marque de lepre que les claquettes Mais ayant acheué le Lyonnois, es tout mon trauail, en presence des Magistrats, plus apparens, Medecins es Chirurgiens de chaque

lieu, & deliberant m'en retourner à Grenoble, lieu de ma demeure, & où l'exerçois la Medeeine auec contentement ; le fus exhorte & prie par le seigneur d'Alincour, Gouverneur du Lyonnois, suivant les lettres qu'il auoit en main, & qu'il me fit lire, à luy escrites par Messieurs de Souure, lors Gouverneur du Roy Louis XIII. d'heureuse memoire, de Villeroy son pere, Secretaire d'Estat, de Nerestan, Capitaine des Gardes du cerps de sa Maiesté, & Heroard, premier Medecin de sadite Maiesté, de venir en ceste ville de Paris pour affaires d'importance. A quoy ie satussis, portant lettres à tons lesdits Seigneurs de la part dudit Seigneur d'Alincour, & y arrivay au mois de Septembre mil six cens dix: Où estant, & croyant n'y estre cogneu d'aucun, sinon de quelques-vns du Dauphine qui y estoient; le second iour ie sus prié de voir vne Dame, boiteuse, par un mal qu'elle auoit au gros doigt du pied droict, pour lequel elle auoit esté saignée souventes fois aux bras & iambes, sans sieure. Le bendemain i'y retourne pour aduiser auec le Chirurgien d'appaiser la douleur non gueres violente. L'appareil osté, i'y voy un trou ou ulcere de couleur plombine, auquel le Chirurgien auoit mis une fort petite tente, teinte d'un digestif: auec lequel fut resolu d'y mettre une autre tente, faite d'esponge preparée auce la cire. Le lendemain au matin ie troune qu'elle avoit encores esté saignée au bras, & m'attendant (disoit-il) croyant que ie l'aurois ordonné, suiuant la coustume de Paris. J'scoute, & m'informe fort particulierement auer luy de ceste constume, de laquelle ie croyois qu'il se voulust conurir: ear ce n'estoit trauailler methodiquement. L'appareil osté, & la tente ostée, de laquelle aucune douleur n'estoit aduenuë, l'ouverture assez grande, l'os fut veu tout noir, & la chair granuleuse: mais ne pouuant y retourner, detenu pour les affaires pour lesquels i'estois venu, i'entendis dans peu de jours que la gangrene auoit gaignt iusques au genouil, & qu'elle en estoit morte. Quelques iours après, ie fus appelle à la ruë & proche Sainct Paul, pour aßifter vn homme de condition, auquel ie trouuis un pissotement nomme Strangurie, qui auoit este saigae pluseurs fois, tant aux bras, qu'aux iambes, sans sieure, ny autre douleur qu'en pissant, & sans aucun allegement, ny par les saignées, ny par les clisteres : c'estoit au matin. L'après-disnée i'y retourne pour conferer auec son Medecin ordinaire, auec lequel fut dit qu'il seroit sondé pour cognoistre la cause du mal. La sonde mise, quelque peu d'v. rine sortit fort puante, noirastre & trouble, & icelle sonde qui estoit d'argent toute noirastre: ce qui me fit dire y auoir gangrene, & ordon= nasmes quelques iniections & cardiaques, qui ne furent faits. Le lendemain au matin nous nous y deuions retrouuer à l'heure dite, mais son Medecin ordinaire anticipa, & luy sit tirer du bras quatre palettes de sang, & s'en retournant ordonne quantité de racines & herbes pour distiler. Arrine que i'y fus, ie considere l'action de ce Medecin, (qui estoit un des plus employez de ceste ville.) Le sang tiré, les forces, la face & les douleurs tout autrement que le jour precedent : dequoy i aducris les assistans qui anoient interest à sa fin : & passant chez l'Apporhicaire ie lis l'ordonnance, de laquelle y auoit assez pour l'vsage d'un couple de mois : auquel ie ey que le malade seroit plustost mort que l'amas de la distilation faite : ce qui arriva le lendemain. Ers mesme temps ie sus appelle pour voir une ieune Damoiselle aux Marais du Temple, laquelle pour une pétite esmotion arrivée pour quelque desplaisir, qui fut nommee sieure intermittante, fut faignée & resaignée fix fois, or deuenue enflee, pieds, iambes, cuisses, venire, veilles, alteration grande, auce incommoditez, couchée, debout, aßife, bref, en quelque posture qu'elle se mist, & plus bennoit, plus estoit alterée: pourquoy appaifer, son Medesin la sit encores saigner, tant aux bras, qu'aux iambes, cing fois. Et comme il vouloit encores la faire saigner, la mere s'y opposa, & dit qu'elle vouloit auoir l'aduis d'un Medecin de Montpellier, nouvellement arrivé en ceste ville, qu'elle avoit dessa envoyé prier de se trouuer chez elle sur les deux heures après midy, à laquelle houre il auoit acconstumé de la voir. A quoy ledit Medecin demanda qui c'estoit: & ayant entendu mon nom, il dit, Ie ne consulte pas aucc luy,

a 14

appellez-le, außi est-elle morte. A quoy la mere respondit, Vous me donnez une bonne consolation, & me tesmoignez que vous n'y estes venu que pour l'argent. Sur les deux heures de releuce ie m'y porte, voy la malade : elle & sa mere respondent à mes demandes ; promettent d'observer l'ordre que ie prescrirois, & ie promets qu'auec la grace de Dieu, veu son aage, la couleur de sa face, sa parole, & autres signes, (quoy que la saison de l'Hyuer, & mois de Decembre fust) ie la sortirois du danger où tant de saignees es mauuais ordre de son Medecin l'auoient precipitee. Ce qui aduint, Dieu mercy, & vit encores en ceste troisiesme Edition mil six cens quarante cinq, ayant fait plusieurs sils & filles, à la honte de ce maistre saigneur. Ceste saçon & coustume de saigner par trop vsitee en ceste seule ville de ce Royaume, en toutes maladies, aages, sexes, en saisons, me sit ressouuent de ce que i auvis ouy dire, & leu dans les Commentaires du docte Louis Duret, Medeein de Paris, sur les Coaques d'Hippocrase, sur la mort du Cardinal de Birago, aagé de quatre vingts ans, & malade depuis quatre vingts iours, par la pluralité & reiterces saignees, criant contre ces Medecins qu'il appelle bourreaux, disant qu'ils deuroient estre chassez, comme estant dommageables à une Republique : & Fernel, autre Medecin de Paris, comme Oracle de la Medecine, qui les appelle meschans & vulgaires Medecins, qui par leurs reiterations de saignees en tuent plus qu'ils n'en guerissent : les propres mots desquels vous lirez dans ce Traitte, aux pages cottees par la Table y dressee. Tout cela me mit la plume à la main pour essayer de contre-carrer & monstrer l'ignorance de ces saigneurs, croyans que pour me monstrer l'otilité & necessité d'icelle, ils me respondroient. Je fis done imprimer le Liure intitulé La conservation de la santé, ou aduis salutaire sur la saignee, &c. auec mon nom of surnom, a Paris, chez Jean Moreau, mil six cens vingtquatre, auec privilege du Roy: lequel a esté trouve si vtile qu'on l'a reimprime auec le Medecin charitable de Guibert, Medecin de Paris. CeTraitté sans response. Et voyant la continuation des malheurs par

full !!

tant de reiterations de saignees, ie sis faire une seconde edition en l'anz née mil six cens trente par Pierre Mettayer, fort augmentee. Mais ne s'en trouuant plus, & prese de le faire reimprimer, pour complaire à plusieurs de mes amys, qui m'en ont requis & solicité, ie ne les ay pas voulu esconduire; Parquoy i'ay reneu ma seconde & derniere edition; à laquelle i ay adiouste beaucoup plus qu'à la precedente. Et d'autane que mon but n'est autre que la conseruation de la santé, & deraciner er abbatre ceste miserable & sanglante coustume de saigner en toutes maladies, aages, sexes es saisons, comme i'ay desia die, à laquelle plusieurs auant moy, & plus doctes que moy, ont resiste de tout leur pouuoir, ne faisant que les imiter, & suiure leurs pas; l'ay trouvé bon, & par l'aduis de mes amys, de vous dedier, MESSIEVRS, ceste troisiesme edition, pource que dans vostre Ville, & à vos despens, i'ay veu tant de morts, tant d'augmentations & alongemens de maux que i'en ay horreur. Et ne m'estonne pas si les Medecins des autres Vniuersitez estans venus en ceste ville y ont este employez auec bon-heur. Receuez donc, MESSIEVRS, d'ausi bonne volonté, & autant fauorablement, ceste troissesme Edition, que de bon cour & Gneere ie le vous offre. I'en appelle Dieu à tesmoin, & sans que i'y pretende aucune vanité degloire, puis que ie n'attens plus que le son de la Trompette pour m'appeller hors du monde, auquel i'ay desia demeure quatre vinges un an. Que si Dieu m'y laisse encores quelque annee, (veu que ie n'ay sur moy aucune incommodite, par sa grace, ) i acheuer ay un Oeuure que ie vous dedieray, auec contentement des doctes, es gens de bien es craignans Dieu, que ie mettray außi en vostre langue maternelle, 🔗 non en langage nullement de vous tous entendu, comme la plus grande partie de ceux qui escriuent auiourd'huy font, qui ont plus d'esgard à eux, qu'à leurs prochains. Et puis que ce Traitte n'est propre qu'à vous auires, d'autant que c'est icy seulement que ceste bourrelerie & euacuation de sang a son regne, dequoy les Estrangers ont horreur, & de laquelle aucun n'eschappe que les plus sorts & robustes, mais munis presque ordinairement de quelque horloge qui les accompagne iusques au tombeau; le le doibs en vostre langue, imitant Platon & Aristote, qui en leur langue maternelle ont estrit leur Philosophie, & les grands secrets d'icelle: Au mesme language Grec, autant en ont fait Hippocrate & Gaston, des maladies, des signes d'icelles, des causes, des prognostics, & des curations. De mesme en ont fait Auicenne & Rhasis, Arabes, ausi en leur langue Arabesque, marquant les plus rares secrets de la Medecine, & sans parler à leurs malades qu'en leur propre & commune langue. Dieu par sa misericorde aye pitié des uns & des untres pour le salut de leurs ames. Ainsi soit-il.

Si quelqu'un de ceux contre lesquels i'estry se sent par trop offensé par ce Traitte, & me veut monstrer mon erreur, ( pourueu que ce soit auec les raisons & authornez comme i allegue, lesquelles il ensende mieux que moy,) il profitera beaucoup, & ie luy promets de retracter sont ce que i'ay dit, & diray que i'ay tort, que Louis Duret ne les appelle pas bourreaux, ny Fernel meschans & vulgaires Medecins en françois : & à la quatriesme Edition, pour mieux les honorer, ie les nommeray par nom & surnom, auec les dattes & tesmoins irreprochables: les priant de n'vser point d'elenches sophistiques, captieux, subtils, non entendus d'un chacun, & souz l'ombre desquels les argus-menteurs se cachent, & profondent encores plus auant dans le Puits de Demoerite la verité. Profitons à nos prochains : car nous mourrons demain, auec toute la vanité que nous aurons acquise, Obsequium amicos, veritas odium parit. Que la ruse, la finesse, es la ferocité ne prennent la place de la verru : car la meschanceté n'a que trop d'esprit pour executer ce qu'elle entreprend, et se fait admirer de ceux qui n'entendent pas où ces discours poinctus tendent, mais aucun ne se peut asseurer de la fortune presente. Ce qui est dans ce Traitte ie le denois à ceux que i ay alleguez, tant anciens, que nouveaux, es à la verité: & ce faisant, ie n'ay fait que mon deuoir, y estant obligé, en par conscience & charité chrestienne.

Ne feignez point de me reprendre, Vous qui iettez icy vos yeux, Ie ne desire que d'apprendre, En me monstrant ie seray micux.

Quot capita, tot sensus.





# CELEBERRIMVM.

ORDINARIVMOVE REGIS

DAVID LAIGNEAV,
PATREM MEVM COLENDISSIMVM.

#### ACROSTICA.

Dum nuper terras,
Aspiceret, tenebris,
Vah? sua iam dudum
Indoluit visis,
Dsiectaque diu
Libera, sed postquam
Actutum. His verbis
I. nate, or quamuis tibi
Galenus, mortis
Nigra precor remeet
Et natus, sortes
Arte mea
Vinit Galenus,

Depulsis vndique
Astrorum ductor
Vilescere munera
Ignauæ mentis
Depinxit fronse
Lassata pectora
Asclepion æger
Iupicer arduus;
Gelida, sub lege
Noctis loca, Nate
Euolue, at non opus
Aduertes; nouus hicdum viuit
Viuo, inuito Ioue

Densis
Apollo
Vidit.
Iatris
Dolorem
Luctu
Adorat
Instet
Gelatus;
Necesse est,
Esse
Apollo,
Vino.

IVST. LAIGNEAV, Medicus Regis.



### AVTHEVRS ALLEGVEZ EN

Bdelazi. Actuaire. \* Акакіа. Acosta. Æce. Ælian. Æginete. Agricola. Albert le Grand, Alcinous. Albumazar. Alchabitius. Almaricus Blondel. Amatus Lusitanus, Aphrodifée. Aristote. Arctée. Auicenne. Autheur Incertain. Auerrois. Augenius. Auega. Auenzoar. Baptiste Porta. Banzarius. Barclay. Baricellus. Bauhinus. Beniuenius, Bertrucius, Bertocius.

\* Botal.

Bodin. \* Bonrsier. Breflay. Buccius. Caruin. Cappinaccë. Cardan. Camerarius. Cauliac. Campanella. Campege. Champlain. Cassius Felix. Celfus. Chrysippe. Cicero. Cornachinus, Coquillatus. Cophon. Cocles. Codronchius, Constantin. Connimbre. Crato. Dodonée. Dorn Creil. Democrite. Diocles. \* Duret, Ecclesiastique, Fallope. Fauentin,

Flud. \* Fernel. Ficin. Fonteine. Forestus. Fracastor. \* F. du Port. Fuchfe. Galien. Ganiuet. Gatinaria. Gaynerius. Georges Venetus. \* Gorrée. Gordonius. Gefner. Gyneciorum. Haly. Hasfurtus. Heurnius. Heraclite. \*Hollier. Hippocrate. Hucher. Hurard. Ioubert. I. de Saxe. I. de Sainet Aman. I. Leon, Affriquain. Iossenius. L'andulphus. Laurens. Leinne. \* Liebaud. Leon, Hebrien. Lusitanus.

Lucian.

Magninus.

Lulla.

Marcel. Maria us Sanctus. A dils. # M. rein de Vitray. Mesuć. Mercurial. Montanus. Monard. Milius. Mullerins. Myreple. Oribase. Origan. \*Paré. \* Pasquier. \* Perdulcis. Peucer. Pierre Martyr. Pline. Platon. Poterins. Pithagore. Pomponatius. Pons. Proclus. \*Portus. Pindare. Ptolomée. Rabi Aquila. Remaclus. Riff. Rondelet. Regime Salernitan. \* Riolan. Rhasis. \* Riviere. Rufus. Raoul de Mont-verd. Samuel.

Salomon.
Sanctorius.
Saladin.
Scaliger.
Serres.
Serves.
Sennertus.
\*Simon Pietre.
Speron.
Spigelius.
Tagereau.
Taurel.
S. Thomas.
Theophile.

Toussaince du Crest.

\* Thierry de Hery.
Trallian.
Vaffée.
Varandal.
Valeriole.
\* Valefeus.
Vecher.
Vellus Aureum.
Villeneufue.
Vuilechius.
Vincidianus.
Vuier.
Zacutus Lustanus.
Zanardus.

#### Mithit Mithit Mithit Michitan Mathitan Mathitan

ECTEVR, Sois aduerty que tous ces' Liures sont dans ama Bibliotheque: Et lors que ie dy un tel Autheur, en tel liure, que ie marque par le chapitre c. page p. ou section, S. ou colomne, ou feuille f. ie l'entens suinant l'Impression que i'ay, laquelle ie deuois marquer par qui imprimé, le lieu, le volume, & l'annee: de laquelle faute ie me suis aduisé trop tard. Faute commune, & obmission, de laquelle ie te prie m'encustr.

Les Estoilles marquent les Medecins & Historiens de Paris, cy alleguez.

> Instar apis debes varys excerpere libris, Mellifico, ve maneat dulcis ab cre liquos.

and figures



#### PREFACE, OV AVANT-PROPOS AV LECTEVR, SVR LE

TRAITTE' DE LA SAIGNEE.

ERNEL, duquelles escrits seruent auiourd'huy comme d'Oracle à tous les plus doctes Medecins, qui a combatu à la mesme barriere où le combats ces ignorans sanguinaires, diren son Liure guatriesme des Fiéures, chapitre neufichme, page 180 Je suis marry, co ay hon-

te qu'il me faille quitter ceste opinion & coustume inuecerce (de la saignée si frequente.) Mais pourquoy craindray-ie ceste tourbe & multitude (d'ignorans) qui mesprise la recherche de la verité, & laquelle par l'imitation d'un s'est precipitée en des grands dangers & chemins perilleux ? l'accorde qu'en des choses qui n'apportent aucune incommodité, er qui sont tres-legeres, on se peut comme tenir dans le rang commun: mais en ce qui est serieux, et qui est extremement nuisible aux hommes, (comme est ceste sanglante saignée mal & si souvent ordonnée & resterée, ) il s'y faut opposer, & en declarer la verité à chacun Ce que ie dy & escry

sera trouué veritable, tant par la raison, que par la pra-

/m//1

Aique qu'on en void. Et n'ignore pas à combien de difficultez ie me mets, & combien i'auray d'aduersaires mordas & calomniateurs, qui tascheront de me blesser, qui d'vne façon, qui d'autre: Mais sans me soucier de leurs morsures, ny de leurs mesdisances, ny d'estre estimé comme fol par des ignorans, badauts, & par vne beste à plusieurs testes, que ie ne recognois pour Iuges, mais seulement pour parties en ceste cause; ie ne me garderay de dire la verité, d'autant que mon but est, non de paroistre, mais de monstrer à chacun l'ignorance de ces bourreaux de nature, qui impunément suite de tuent ceux qui se mettent entre leurs mains, (& qui sont les munis auec icelle, de malice, d'audace, d'outrecuidance, de temerité, & de sottise,) & pour monstrer aux vrays Medecins, aufquels Dieu a plus donné de talens qu'à moy, de s'opposer pour le moins autant viuement que le fay à ces grands saigneurs. Que si quelque Corbeau ou Satyre veut elerire contre moy pariniures, qu'il sçache que ie m'en moqueray, & n'en feray aucune estime, & ne daigneray luy respondre vn seul mot, aussi peu qu'à vn chien abbayant, ou à quelque sophiste effronté, faisant gloire & litiere de leurs brocards, aussi bien que ce grand Fabius, de ce qu'on l'accusoit de n'oser combattre Hannibal, disant qu'il seroit plus craintif, s'il craignoit leurs iniures & brocards: Mais s'il me combat par raison, authoritez, & verité apparente, i'essay eray de lé contenter: Certes, ie ne me soucie de tels petits bouts d'hommes, petits pigmées, & chiens abbayans, mais bien veritablement ie fay estat des gens de bien, & principalement de la verité, à laquelle i'ayme mieux plaire, & à ceux qui craignent Dieu, qu'à mille meschans : pouuant dire en bonne conscience comme Hippocrate, liure quatriesme, section premiere des maladies, Qu'il est necessaire que celuy qui vent

oster une mauuaise constume, & fort enracinee, (commecte celle que ie combats,) apporte quantité d'argumens (& d'Au. theurs) pour consimer son opinion, pource que plusieurs luy sont contraires. Imitant plus Hippocrate, Galien, & autres bons Autheurs, qui non contens de leurs raisons, ont apporté plusieurs Histoires & euenemens des malades qu'ils ont traittez, & les observations qu'ils en ont faites pendant leurs maladies, & sin d'icelles, sort à mort, ou à vic.





#### TRAITTE' DE LA SAIGNEE.

Contre le vieil erreur d'Erasistrate, Menodote, & nouusau de Botal, tres-ville à toutes sortes de personnes.



ME combats les erreurs & l'ignorance, les fon-Jemens & les bastimens assis sur le sable mouuant, & lié d'vn mortier mal messé. Le peuple stabusé par les Botallistes. Et comme Erasi- Erasiftrate trate ruiva plusicurs qu'il laissoit trop pleins ne saignois de sang; les Menodistes ne saignoient que ceux personne. qui en estoient trop chargez & pleins, nommez

Plethoriques; les Botallistes en tuent plus qu'ils n'en guerissent & leurs par le trop vuider de sang, duquel tout le corps doit estre nourry.

Iene commence pas ce combat, mais i'ensuyle docte Fernel, Medecin Parissen (auquel ils n'osent respondre, pource qu'il est tres-difficile de luy contredere.) Pons, docte Medecin de Lyon, & plusieurs autres Medecins de diuerses villes de ce Royaume, comme il se verra cy aprés. Et si eux & moy, ou ceux contre lesquels i'escry, trompons le peuple, pour lesquels seuls i'escry & mets ce Traitté au jour pour la troissesme fois, puis que des deux premieres il né s'en trouue plus chez l'Imprimeur & Libraires;

l'atrendoy que quelqu'vn d'eux respondist ou à la premiere edition, (qu'ils ont trouvée à leur goult, puis qu'ils l'ont fait mettre ensemble auec le Medecin charitable de Guybert, n'y ayant rien adousté, ny retrenché que mon nom, ) ou à la seconde, pour dedans ceste troisicsme, fort augmentée d'experiences, de raisons & d'authoritez, marquer le surnom des Medecins, Chirurgiens, Appothicaires, & riglades: mais veu leur filence, icles espargne; auffi

TRAITTE'

ne me scauroient-ils respondre que par inuectiues, boussonneries, & equiuoques, mais serieusement non. S'attaquer à la personne est manque de sond & de doctrine. Celuy qui mespriseroit Aristote (qui comme dit Marsiste Ficin, l. de la Religion chrestienne, estoit Iuif) pour ce qu'il auoit exercé la Pharmacie, comme dit Ælian, I.5.c. 9. Historiarum. & qu'il estoit contre-saict de corps, & parloit dissiciement, & Esope pour sa dissormité, & ne cognoistroit où tendent ses Fables, donneroit moyen aux plus doctes de rire d'untel sol, le tenir pour ignorant, dépouruen & de raison & de iugement, se prenant plustost à la personne, qu'à ce qu'il propose, & qui doit estre consideré par la raison, l'authorité & l'experience,

Regle pour regles asseurées pour examiner toutes choses.

Regle pour regles asseurées pour examiner toutes choses.

Que si quelqu'vn gazonille que ce Traitté n'est tissu par vn meil-

sources chofes.

Int.

ceste sacon, pour ce que ce n'est pour les doctes seulement que i'escry, mais pour des abuser le peuple qui ne sçait & n'entend point s'il saut traitter en premier ou second lieu, en general ou particulier, des humeurs, puis du sang, & de son excellence & proprieté, puis de sa distribution dans toutes les parties du corps, puis des diuerses sortes de saignées, par l'ouverture de la veine, de l'artere, par sang-sues, ventouses, scarifications, de leur vsage, prosit ou dommage qui en peut aduenir, & ainsi des autres parties, (mesme Aristote, cinquies de la Metaphysique, texte premier, dit qu'il faut suine l'ordre par lequel on peut plus facilement apprendre.) Ican Caruin, Medecin de Montauban, en ses sept Dialogues de la saignée, a tenu tel ordre: car au premier Dialogue il traitte de l'essence du sang, puis de sa distribution, puis de la saignée, puis du soing du Medecin, puis de l'essend & consideration des Astres a-

leur ordre, & comme accoustume, qu'il sçache qu'il doit estre de

Carnin.

Rlondel.

uant que faire la saignée, qu'il nomme l'atromathematica, puis en quelles maladies on doit saigner: & en sin ce qu'il saut considerer au sang tiré. Et Almaricus Blondel, Medecin à Loudun, en son

Traitté de la saignée, contre Botal, sait le mesme.

Mon intention n'est de paroistre en telle façon d'escrire, laquelle me pourroit aussi bien reussir qu'à quelques autres: mais puis qu'autre chose ne s'y presente, & que mes envieux se contentent de me regarder de trauers, & me denigrer en absence, comme faisoit Erasistrate Galien, & les Medecins de Milan Cardan; ie me contenteray que par le temps la verité se monstre; que l'envie les ronge insques à leur moële; que leur ignorance maliciense se des-

couure, & que la Iustice d'en-haut les redargue, aymans mieux

m'estre ennemis enuenimez, que correcteurs amiables.

Commençant ce Traitté ie dy, Qu'autant qu'il y a de difficulté derencontrer entre vn million de personnes deux visages qui se ressemblent en toutes choses, autant y en a il au rencontre de deux malades trauaillez d'une mesme maladie au temperament, soit Tempera. qu'on le prenne au poids ou à Iustice: & duquel temperament Fer-pids & nel, 1.2. c. 18. de abdieis rerum causis, dit estre totalement accident, iustice. & des seules qualitez, & le messange estre des corps, dequoy ie Fernel. parleray, Dieu aydant, en son-lieu.

Ceste cognoissance de differences rend ceux qui l'ont admirez des doctes, mais mesprisez des ignorans, malicieux, & presomptueux, lesquels, comme marque vn Poëte ancien, sont tres-meschans, pource qu'ils n'estiment rien à propos que ce qu'ils font, ne voulans pas croire ny aduouer que l'estude du Medecin soit l'eschole du Philosophe, à laquelle on accourt pour la santé, & non pour la volupté. Certes, il est plus facile de supporter vn totalement ignorant, qu'vn demy fol & demy sçauant, tels que sont ceux contre lesquels l'ay entrepris ce Traitté, lesquels se contentans du seul tiltre de Docteur, soit semblables aux boettes bien peintes & dorées, aufquelles on a mis vn escriteau magnifique, n'y ayant rien au dedans que des crottes de rats, outoilles d'Araignée, ou telle autre cho esale & puante.

Ces ignorans blasment tout ce qu'ils ne peuvent comprendre, & mesprisant les plus doctes qu'eux, les publient estre Empiriques, charlatans: Tiltres quileur conviennent au mal, non au bien: car

ils ignorest la proprieté de ce mot Empirie.

Anciennement on marquoit trois sectes de Medecins, à scauoir, Trois settes Empiriques, Methodiques, & Dogmatiques. L'Empirie a esté de Medeexercée par Philinus de Co, Acron d'Agrigente, Creon, Sera- uns. pion, Philoxene, Gorgias, Sostraton, Hieron, Ammonius, Rha-fis, & autres, tous gens doctes, & que Galien a voulu sçauoir, aussi thediques, bien que les autres deux, s'estant à la fin arresté à la Dogmatique & Do. ou Rationnelle, fondée en raison naturelle, sur la parfaicte co- gmaniques gnoissance de l'Anatomie, des Elemens, complexions, vertus ou facultez, actions animales, vitales & naturelles, & des vrayes causes & signes des maladies, de leur essence, & diuers accidens, comme remarque Celse en la Presace du premier liure De re Me- Celse. dica.

TRAITTE'

Or ces Empiriques, desquels Galien fait souvent mention, (& Henrius desquels, comme remarque Heurnius en son Oraison à Leyden, Hippocrate Appris d'Acron les remedes contre la peste, & de ses deuanciers autres remedes, comme il dit au commencement du a appris les remedes premier liure de la Diete) vsoient d'vn mesme remede à toutes les maladies qui auoient quelque chose de commun entr'elles, concluant du particulier au general : mais les Dogmatiques au conconste la traire, du general au particulier; en quoy il y a grande disproporpefte. tion. Les Methodiques, suinant Democrite, ont les Atomes pour principes, comme obserue Fernel en sa Presace sur son 2.1. De ab-Methodi 911850 Democrite. dettes rerum causes. Mais les Dogmatiques ont pour principes le seu, l'eau, l'air, & la terre, comme Hippocrate. Et les Botallistes de ce Fernel. temps, suiuans les Empiriques, sans considerer à propos ce qu'il faut, suiuent seulement ce qui leur paroist de gros en gros, & que leur memoire confuse leur represente, & croyoient iceux que les causes de maladies ne se pounoient cognoistre: & pourtant ayant syndromes fait quelque amas de fignes nommez Syndromes, ils bailloient des Remedes remedes ja inuentez par d'autres : car mesme Hippocrate, l. De Parquiin- affectionibus, p. 304. \$. 40. remarque que les remedes, tant interieurs, qu'exterieurs, n'ont pas esté trouuez seulement par les gens doctes ou artistes, mais mesmes par des simples & princes personsantiorius. nes, & ce par cas fortuit, & non par intelligence. Dequoy Sanctorius traitte au long, l. 12. Methods vitandor. errorum. Et Mercurial, 1.4.c.5. De antidotis ministrandis. Et mesprisoient les Medecins Methodiques qui cherehoient par vn certain ordre & methode les remedes qu'ils ingeoient propres pour les malades : mesprisoient aussi les Dogmatiques ou Rationnels, lesquels profondans dauantage toutes choses, auoient esgard à l'aage, sexe, temperature, faifon, boire, manger, exercice, veiller, dormir, lieux, & autres, dequoy scraparlé cy après fort amplement: & lesquels pour s'acquitter de leur talent, ont pris ce qu'ils ont trouué de bon parmy les Imperiques, comme la proprieté de l'Aloes, Scamonée, Rheubarbe, & autres qui purgent la bile, la melancholie, la pituite, les eaux, & ont pris des Methodiques, qu'il faloit ofter la cause pour faire cesser les esfects: mais par dessus tous, ils ont consideré que s'ils trauailloient tousiours à ofter ceste cause, (comme veulent & font nos sang-suës, mettans la cause de toutes les maladies ausang)nature s'affoibliroit par trop. Parquoy ils ont iugé necessaire, tantoft d'enacuer fort, tantost peu à peu, tantost de faire derination, renul-

#### DE LA SAIGNEE.

fion, espaissir, subtilier la matiere, reboucher l'acrimon'e de l'humeur, & tousiours entretenir par bon ordre les forces naturelles. soit pour combatre & abbatre le nuisible, que pour conseruer & retenir l'vtile, ne croyant point pouuoir venir à bout de toutes les maladies causées de l'humeur melancholique par vn mesme melanogogue; toutes les bilieuses par vn mesme cholagogue; toutes les flegmatiques par vn mesme flegmagogue : & toutes les serositezpar vn mesme hydragogue, & pour abreger toutes les maladies par la saignée, comme disent & font en ce temps ces saigneurs, Rabauts, vulgaires & mauuais Medecins, comme Fernelles appelle, qui aussi impudens que Tessale, s'attribuent le tiltre arrogant gaires Men de latronichen, comme dit Pline aupremier ch. 1.29. parlant des decins, sepremiers Medecins, qui auoient pour sedateurs Thamilan, Mne-lon Fernel. saus, Dyonissus, Proclus, Antipater, & autres. Pour exemple de Exemple ces Imperiques Botallistes, quatre personnes sont atteints de la fié- pris de la ure quarte: leur commune routine est, que depuis qu'elle est cau- fieure quar fec d'humeur melancholique, que donc il faut purger cet humeur: 10, 00 fon & s'arrestant là, ils ne iugent pas si elle est procedée du reliqua d'v- prognossic. ne autre maladie, comme Hippocrate remarque, 1. 2. §. 47. des maladies, ny que chaque humeur qui est en nous s'eschauffant & brussant plus que l'ordinaire, se conuertit en humeur melancholique, mais differens ensemble l'vn de l'autre, à mesure que sa matiere differe, & que par consequet l'vn est plus sec que l'autre : comme toute cendre est bien cendre, mais toute cendre n'est pas propre en mesme quantité pour blanchir : cela estant vn mesme remede, ne peut pas ofter toute sorte de melancholie, ny par consequent toute fiéure quarte: & laquelle, dit Hippocrate, celle qui aduient en Esté est courte, mais sur la fin de l'Automne, proche de l'Hyuer, est longue, icelle n'arriuant que fort ra cment, si la ratte n'est offensée, comme remarque Fernel, 1.2. c. 13. De abditis rerum cau. Fernel. s. Et Pline appelle la ficure quarte, 1.7.c. 50. Quadrima: & au- Pline.

tres Zerzera, à cause du froid & tremblement qu'ils souffrent. D'ailleurs, l'vne est quarte sanguine, ou bilieuse, ou flegmati. ZerZera. que, ou melancholique, ou vraye quarte ou fausse: l'vne hors des grandes veines, & intermittante : l'autre dans les veines, & continue, quoy que rarement: car toutes sont ordinairement hors des veines, où la matiere se pourrit: Et ce qu'elle retourne chaque pourque? quatriesme iour, aduient de la propre forme & nature specifique la fieure de l'humeur melancholique, quoy que Galien dise autrement, 1. quarte re-

Quadrima.

TRAITTE'

que sour quarrief. me.

sourne cha. 2. de la difference des fiéures. Et la longueur & durée de la fiéure quarte procede de ce que l'humeur melancholique qui la cause est crasse, continuel, immobile, contumace, ennemy de la lumiere,& de tout ce qui entretient la vie; n'obeit point facilement aux remedes; suscite plusieurs maladies; & celles ausquelles il domine sone Longues, comme se void, outre la siéure quarte, à toutes les tumeurs qui en sont causées. Et quoy que cet humeur soit terrestre, ou naturellement froid, entant qu'il est engendré de sang brussé, n'est du tout sans chaleur, non autrement que la cendre & le vinaigre : Et comme dit Hippocrate, f. 2. Aphorisme 25. les siéures quartes sont courtes l'Esté, comme cy dessus.

La melancholie est double: l'vne, naturelle, faite de la lie du sang, laquelle se pourrissant fait la sièure quarte de la brussure de ceste crasse ou lie du sang, & est dite quarte du sang brussé : l'autre est dite non naturelle, à sçauoir par adustion des autres humeurs,

Auicenne. suivant Auicenne, Prima quarti, dostrina de generatione bumorum. Mais Fernel, 1.5. c. 2. De partium morbis & Symptomatis, la met triple, à sçauoir, hypocondriaque, la premiere, & l'vniuerselle, laquelle s'estend par tout le corps, & dit que l'hypocondriaque est la

plus douce d'icelles, & est nommée flatueuse.

V 11785 9016. ges or efpaises. Galien. Waleriola.

Bernel.

Que si les vrines du Quartenaire paroissent rouges & espaisses,& le corps soit sanguin, & le viure engendrant quantité de sang; la fiéure quarte sera engendrée de la melancholie, causée par le sang brussé: Car comme dit Galien, & aprés luy Valeriola, 1.3.c. 10. II. locorum communium, les vrines demonstrent ce qui est contenu dans le fang, & par consequent ce qui est dans le foye, dans les veines, & ce qui est contenu dans les lieux où elle passe, comme les reins, vessie, monstrant aussi la force & la foiblesse desdites parties, & rien autre chose : Estant vn abus de croire que par icelles on puisse cognoistre toutes les maladies du corps, comme Galien & autres enleignent tres-bien. Et faut noter que si la matiere de la fiéure quarte est dans les grandes veines, qu'elle aduient sans tremblement, & froid: mais si la cause est hors desveines, ceste ficure quarte est dite intermittante, auec froid & tremblement.

Or la sieure quarte continué est celle laquelle aduient chaqué Mose de la sture quar iour à mesme heure, & finit de mesme, sans froid ne sentiment, mais non totalement, pource, comme dit est, que la cause est la se conti-B#2. pourriture de la melancholie naturelle contenu e dans les grandes veines. Et ceste quarte continue est double, l'vne, dite exquise, DE LA SAIGNEE.

lors que la melancholie naturelle se pourrit toute seule dans les grandes veines : & l'autre estnommé e spurie ou bastarde, qui ad. uient lors que la melancholie naturelle auec les autres humeurs se pourrit dans les grandes veines, & ceste-cy est la plus commune: & au contraire, la quarte intermittante vient chaque quatriesme iour, & est double, comme la precedente, l'vne exquise, & l'autre fautse: l'exquise est faite de la melancholie excrementeuse, froide & seche, se pourrissant dans la ratte principalement, puis au foye, puis par tout le corps: & la fausse se fait lors qu'icelle melancholie excrementeuse se pourrit, messée auec la bile ou pituite en mesmo lieu, & quelque-fois aucc ou la bile ou pituite, mais tousiours aucc tremblement, & froid au commencement, & à l'augment, mais auec moisdre chaleur qu'à la premiere.

Ceux de l'aage de quarante cinq ans, d'vn temperament froid & sec, qui se nourrissent de viandes melancholiques, comme poisfons mols & visqueux, legumes, porc, boeuf, sanglier, cerf, che-melanehoures, boucs, lieures, choux, formages, laict, fruicts aftringens, liques. vin noir, soucis, fascheries, procez, & semblables, sont subieces à la fiéure quarte, principalement en Automne, & telle est fort lon-

gue, mais sans danger.

Or de quelque humeur que la siéure quarte soit causée, si elle est froide, pource que l'humeur estant brussé est rei du par icelle bruslure & incir eration en refroidissement, & disons qu'il y a trois biles noires, autrement melancholie: (Surquoy Duret, c. 24. sur Coaques de melancholia & mania, dit, que ce nom de melancholie noire est à cause de la bile noire, mais pour ce qui domine, & ce mot melancheite, n'est point dit pour l'humeur, mais pour la maladie. ) L'vne est la bile du sang, & est froide & seche. La seconde est la bile ou melancholie furicuse, de laquelle les personnes saines ne sont point attaquées. La troissesme est la mesme lie du sang, mais plus eschauffée, qui attaque le plus souvent les personnes bilieuses, & en Automne principalement: & de ceste melancholie, laquelle trauaille les personnes qui sont froides & seches par changement, & non naturellement, comme dit Galien, c. 19. Artis parua, intempore decrementi. & in frigidum & siccum libitus habitum, & sont attaquez les melancholiques hypocondriaques, laquelle est dissicilement ostée, principalement si elle est causée par va trop long & assiduel estude, ou de gourmandise, ou corruption de viandes, ou amour trop violent, pource que le mal s'engendrant

TRAITTE'

Prognoftic de la me-La nebolie. peu à peu, ne peut auffi estre osté que peu à peu & de faiet, toint melancholie est de dissicile guarison, d'autant que cet humeur est plus crasse que les autres, & que les parties offensées sont tres-nobles, comme le ceruean, & la bouche de l'estomach : & tels melancholiques ne veulent suiure le conseil des Medecins. ( Cecy

s'entend des melancholiques hypocondriaques.)

Passons à vn autre exemple, & aussi tost à vne Histoire, suiuant la practique des Empiriques, ou plustost Imperits Rabauts. Tout flux de ventre immoderé priue le corps de sa nourriture. Il doit donc estre arresté. Et quelques fois ces Imperits, Botallistes, saigneurs, Rabants, mauuais & vulgaires Medecins passans plus outre, ratiocinent ainsi. Tout flux deventre est causé par quelque mamiais humeur qui est dans l'estomach, ou dans les boyaux. Or tant que. ces mauuais humeurs seront au ventre le flux continuera. Il le faut donc ofter pour arrester ce flux. Et sur ceste belle & profonde ratiocination ils donnent vn mesme remede à tous ceux desquels ils veulent ofter ce flux, ou en retenant, ou en purgeant, d'autant, comme dit Hippocrate, 1. de la vieille Medecine, \$. 38. p. 26. qu'ils ignorent la vraye cause de la maladie : qui est cause qu'ils reiettent ce qui est bon, & vsent & louent ce qui est mauuais. Pour preuue de ceste practique ignoramment imperite, lisez l'Histoire fuinant.

nommé Caliaque.

Missione 1. Vne Damoiselle aagée d'enniron quarante cinq ans, demeud'un flux rant au bout du Cymetiere Sainct Iean, au mois de Septembre de Ventre 1625. commencement de l'Automne, se plaint d'vn flux de ventre immoderé, auec quelques trenchées, & quelques gouttes de sang, principalement au matin à son réueil, & d'une grande froideur ausommet de la teste, (la quelle Hippocrate, 1.4.8.6. des maladies, dit estre posée comme vn ventouze sur le corps.) Plusieurs de ces saigneurs Rabauts, nommez par Fernel (comme il a esté dit) manuais & vulgaires Medecins, & qui ont la vogue en ceste faison, (& desquels Cardan, De curationibus admirabilibus, s. 20. parle, difant, Les grands Medecins estimez les premiers, entendent fortpeu à gue ir les maladies, & tels ont beaucoup d'authorité parmy le regne humain, mais enceluy de nature nullement, &'s'essayent de complaire plustost aux hommes, & à leurs propres Bippocrate paissons, qu'à Dieu. Et desquels Hippocrate au commencement

de sa Loy, dit, La Medecine plus excellente que tous les Arts, est estamée la moindre, & la plus abtette, à cause de l'ignorance de seux qui l'exereent,

xercent, & de la rudesse du peuple: & la faute viens de ce que tels ignorans ne sont point punis pour les fautes qu'ils font, mais seulement mesprisez. & tels se contentent comme les basteleurs d'estre habillez en Medecins, estans en grand nombre, mass le nombre est petit des vrais & veri. de, dit, Qu'il y a peine de redresse va appris en mauuasse eschole, pource lamanais que disficilement oublie-il ce qu'il y a appris, & plus disficilement seran. se prassige à meilleurs preceptes, & plus salutaire prassique, ) sont appellez, que. qui concluent à leur routine qu'elle seroit saignée, & le lendemain purgée. Cela fait le mal s'augmente. Ce que voyans, s'imaginent que son foye estoit malade, pource qu'il y auoit quelques gouttes de fang, & par confequent, que tel flux estoit hepatique. Dequoy ils ne consultent Hippocrate, l. De internis affectionibus, \$. 31. p. 324. Hippocrate La saignée sera donc reiterée. Après ceste saignée quelques douleurs surviennent vers le siege, qu'ils baptisent Tenesme : auquel ils ordonnent des clisteres de laiet, & qu'elle boira de l'eau ferrée, & ne sera nourrie que de simples bouillons, & sera repurgée: & ainsi ceste pauure Damoiselle sut bourrelée durant sept mois par ces saigneurs Botallistes, sans que la froideur de sa teste se passast, que son ventre s'arrestast, ny le crachement, ny le vomissement suruenu de pituite viscide, tres-froide au sortir, tres-gluante & tenace au baffin à cracher, & qui luy deuoit profiter, selon le dire d'Hippo- Hipporate crate, premier l. des maladies, s. 13. Aphorisme 32. l. 5. mais les boyaux laschant sort souuent la matiere de bonne consistance, quoy que tantost d'vne couleur, tantost d'vne autre, mais le plus souuent vnpeu plus liquide que l'ordinaire, & auec quelques foiblesses. Toute la peau de son corps auparauant blanche, molle & delicate, & en bon poinct, aspre, rude, seche, les veines du ventre paroissans liuides, & au premier degré d'hectiq, portée à ce malheur par ces bourreaux saigneurs, tant par leurs reiterées saignées, purgations, que miserable regime de viure. En fin, abandonnée par ces ignorans, estans hors de leur rollet, ie sus appellé: & aprés auoir ouy, veu & palpé, & consideré meurement toutes choses, & dequoy ces Botallistes Escu-happes s'estoient seruis, ic dis hardiment, present plusicurs personnes d'honneur, de qualité & de sçauoir, que ceste maladie auoit esté incogneue à ceux qui l'auoient traittée, & qu'elle pouuoit estre guerie dans enuiron vn mois: ( car la vertu retentrice estoit fort affoiblie, mais non la concoctrice,) pour ueu qu'else ne fust plus saignée, ne purgée des remedes tels qu'elle auoit priss

& nommis la maladie Cæliaque; qu'elle n'estoit causée ny par le de-110 faut de l'estomach, ny des boyaux, ny du foye, mais par l'abondance de la matiere, laquelle descendoit du cerueau dans l'estomach, qui y destrempoit le chyle, (& estoit escumeuse: dequoy Hippocrate dit que les deiections escumenses viennent du cerucau, & qui rendu en flux deventre, si le malade se soustient en ses torces, (comme dit Arnaud, regle 24. colomne 1481. des fiéures) durant la siéure continuë, c'est signe que la matiere morbifique s'en va: mais s'il se debilite, & que le flux soit plus grand la nuice que le iour, c'est par catharre prouenant du cerucau, lequel doit estre arresté par remede appliqué à la teste, & non à l'estomach & boyaux, caufant ce flux ) qui rendu trop humide couloit trop viste, & ne donnoit loisir aux veines mezaraiques d'enattirer le necessaire, pour saire le sang sussissant pour la nourriture de tout le corps: & d'ailleurs, qu'icelles veines estoient bouchées par la pituite crasse, visqueuse & froide, & par la soiblesse d'icelles: la preuue estant tirée de la grande froideur qu'elle sentoit dans le haut de sa teste depuis long temps; de la faliue de laquelle sabouche se remplissoit en dormant, & qui l'éueilloit; du vomissement & crachement de mesme pituite, mais plus gluante; des deiections humides du ventre, esgales & tachetées de gouttes de sang.

Sur tout cecy oyons deux graues Autheurs, I'vn vieux, l'autre Marquede nouveau, desquels nous apprendrons la cognoissance asseurée de la Colla- la Coliaque: l'vn, sera Arctée, l'autre, Fernel, Medecin de Paris: le premier qui estoit de Cappadoce, nous dit au Tetrabible Arette. troisielme, sermon premier, c. 37. Tout flux deventre n'est nom-

,, me proprement Coeliaque, non pas mesmes celuy auquel les vian-,, des crues sortent par le bas, ny celuy auquel elles sortent corrom-3, puës, mais seulement lors qu'elles sortent esgales & humides, les-», quelles ne penuent estre digerées par la foiblesse des boyaux. Or ,, ceux qui sont assigez de ce mal ont vn desir d'aller au bassin, aucc ,, matiere quelque-fois puante, & foiblesse de cœur, & quelque-fois

,, auec du fang subtil & iaunastre, messé auec la matiere, qui est cau-,, se qu'ils abhorrent les viandes, & sont passes, & amaigrissent sort,

», (si le mal continuë:) toute leur peau denient ridée & aspre, & les ,, veines du ventre se rendent & voyent liuides : le mal trauaille par

,, internales: cartantoft il cesse, puis recommence plus fort, & l'ap-

" petit ne demeure pas seulement, mais aussi par fois il deuient plus

2, grand.

Fernel, 1. 6. c. 10. des maladies & fymptomes, aprés auoir don- Fornel, né les marques, & fait les distinctions des especes des flux de ventre, dit. Lors que les matieres, lesquelles coulent du ventre, sont > aqueuses, à sçauoir, dissoutes, humides, de couleur blanchastre ou , cendreuse, sentant mal, auec bruit au ventre, sans fortes trenchées, ny douleurs, alors c'est lienteric ou cœliaque; Que si les matieres, font esgales & vnics, tant en consistance, qu'en couleur, & comme ,, chyle, ou espece de mesme, c'est cœliaque: mais si les matieres ; font inefgales & en couleur & en confistance, & la viande mangée >> encores entiere, c'est lienterie. Or la cause de la cœliaque ne procede pas de la crudité ou imbecilité de la verte concoctrice de l'e- > stomach, mais de la maunaise & imparfaicte distribution du chyle, ,, causée par l'obstruction, ou du mezantaire, ou du foye, ou de la rat- >, te, ou par la foiblesse de la vertu attractrice, ou par la quantité de >> l'vsage des fruicts trop humides, ou du trop boire, &c. Ils ont le,, pouls frequent & viste, comme ceux qui ont la fieure, auec des le- >> geres foiblesses de cœur, & quant que le flux de ventre arriue le ,, ventre s'enfle. Et vn peu auparauant il a dit que le flux cœliaque >> venoit d'ailleurs.

Or des saignées pour la guerison de la cœ liaque ie n'en trouue ne raison, ne authorité aucune : voicy bien comme Hippocrate en Hippocrate escrit, l. De affectionibu, \$.26. Les maladies, à sçauoir la diffen- >> terie, lienterie, diarrhée, ou flux, doiuent estre gueris par arrest de » la matiere au cerueau, à cause que la nature de ces maladies est tel- >> le, & que personne ne reprenne tot opinion. Et au dessus, s. 25. 29 & l. De morbo facro, S. 1. & l. 1. 5. 17. De morbs, parlant de ce flux >> de ventre, dit. Ceste maladie est faite lors que la pituite descend de >> la teste dans le ventre inferieur, qui y refroidit & hume ete ce qu'on >> a mangé, d'où le ventre est lasché promptement, & sans corru->> ption. Or pour guerir ce mal il faut donner des vomitoires, & me- >> dicamens propres à purger le cerueau: car comme il dit, l. De na. , > tura hominu, §. 8. p. 41. Si on donne vn medicament purgeant la >> pituite, on vomira la pituite: si vn purgeant la bile, vomira la bile: >> & si vn purgeant la bile noire, vemira la bile noire. Et au l. De ve- >> ratri purgatione, dit. Le vomissement est necessaire à toutes les ma- 30 vinisse tadies qui sont du diafragme en haut, & les purgations par lesiege » qui nea à toutes les maladies qui sont du diafragme en bas, (qui s'entend » essaine. par repletion: ) & si on a loisir, rien ne pressant, le faudra donner , o en au iour que la Lune est au signe ou du Mouton, ou du Bouc, ou du ,,quel iept TRAITTE'

Taureau, qui sont ruminans. Et pour les vtilitez du vomissement, Interim au liure intitulé Principes omnes Medicorum, y a vn Incertus Author, de Podagra, qui en parle fort doctement. Et Hippocrate, I. De /aauttor. Hippotrate lubri dieta, \$.7. veut que les gras & replets vomissent le matin à " ieun, & les maigres, aprés auoir mangé. Etl. 3. 5. 14. 15. p. 184. " marque que ceux qui sont replets doinent vomir vne sois; Que s'ils " ne sont allegez à ceste premiere sois, doiuent renomir encore vne, " deux & trois fois, iusques à vuidange suffisante : & par tout de suite Gordon, du recommande fort le vomissement. Et Gordon, De passionibus so. machi, particule 5. p. 580. c. De vomitu songuinu, recommande le VomiTevomissement aux maladies, lesquelles sont dessus le diafragme, 9930735. d'autant qu'il cuacuë la matiere antecedente, & l'attire à vn mouuement contraire, (pourueu que rien n'empesche.) Cesse dit, que Celfe. le vomissement est nuisible à ceux qui sont maigres, & qui ont l'estomach soible, mais tres-vtile à ceux qui sont replets & bilieux. Et Æce, Tetrab. 1. sermon 3.c. 119. 121. dit des effects merueilleux · Æce . & tres-vtiles du vomisfement. Et Fernel, au Conseil 12. dit, que contreter. ce qu'on vomit en la cholique & aux fiéures n'est pas verse des veines dans l'estomach, mais que telle matiere y est engendrée & arenr du massee, & que ce qu'on void dessus le sang qu'on a tiré, & mis dans siege des les plats, en forme de pituite, ou flegme, ou bile, ou espaissie, est maladies sang coagulé par les fibres, mais qu'il est nommé pituiteux, ou bidans les lieux, &c. Et trouue vn grand erreur de croire que toutes les ma-Deines. ladies ayent leur siege dans les veines. Surquoy Beniuenius, c.75. Beniue. deses observations medicales, dit, Que le Medecinne doit pas seuæim. lement cognoistre la maladie, mais principalement le lieu là où el-Hippocrase le est. Et Hippocrate, l. I. des maladies des femmes, \$.75. dit, qu'il y a grande difference en la curation d'vn homme & d'vne femme. C'est merueille que ces grands Collosses de saigneurs, qui veulent estre dits disciples d'Hippocrate & de Galien, n'avent pris garde à ces passages si clairs : Peut estre veulent-ils suiure Galien, en ce seulement qu'il se plaisoit plus à bien dire, qu'à bien faire,

lsen. AbiAB.

Mercurial comme dit Mercurial en son liure de peste, c. 13. p. 11. Et Cardan, contre Ga p. 85. De libris proprijs, ou Aristote qui haissoit Platon, pource qu'il le reprenoit de son trop parler, comme dit Ælian, l. 3. c. 19. de la varieté des Histoires, enuers lequel il s'est monstré tres-ingrat, aussibien que contre Hippocrate, duquel il aappris beaucoup de choses, & duquel il n'a daigné faire aucune mention, comme obserne ledit Mercurial, c. 15. l. 5. p. 560. De febribus, & de hemitri-

eio. Certes, la varieté & intelligence des langues estrangeres, (desquelles on marque septante deux, lesquelles Cardan, 1.2.p. gues. 134. De sapientia, dit auoir entr'elles quelque affinité, pource qu'yne est sortie de l'autre, comme la Latine de la Æolique, icelle de la commune, icelle de la Phenicienne, icelle de l'Hebraïque, icelle de la Chaldaïque, & ainsi des autres, ) n'est point marque essentielle de doctrine, mais de babil & caquet, comme dit Georges Venitien, en l'Epistre de son Harmonie du monde: Et la consolatio de tels babillards, mauuais & vulgaires Medecins, aprés leurs meurtres, est que leurs fautes sont conuertes par la terre, & soustenuës par leurs semblables. Que si quelque chose de bon leur arriue fortuitement, ils le publient par tout, & le Soleil les esclaire : & ce qui est remarquable aux ignorans, est de se cacher souz quelque voile ou cachette que ce soit, principalement souz vn langage incogneu aux malades, ou à ceux qui y ont interest, ou qui les assistent, deuant lesquels ils ne veulent discourir en leurs consultes qu'en langage estrange, qu'ils nomment medical, nommant vne simple toux Asthma, Dyspnea, Orthompnea, vn simple esuanouissement Lypothimic, Symptome, vne simple colique venteuse Nefrite, & ainsi de plusieurs autres. Et s'il est besoin, pour donner à cognoistre la maladie, tant au malade, qu'à ceux ausquels il appartient, de parler au langage du pays; ces grands saigneurs n'auront honte de dire que ce n'est parler en Medecin, comme souvent il arrive en ceste ville de Paris: mesme escriuant cecy, ic sus appelle pour voir vn malade atteint d'vne fluxion souz le diafragme, aux muscles lumbaires, qui auoit causé vne petite toux par internale, où ie trouuis vn de ces grands caqueteurs, & vn autre plus ignorant, qui estans priez de parler intelligiblement par les parens du malade (qu'ils auoient tenu souz leur pate & saignées sept ans ) ne s'y voulurent accorder, concluant à l'asthme: & m'oyant parler françois pour leur complaire, leur monstrant le contraire de ce qu'il disoit, me dit effrontément & en cholere, loquere Medice: auquelie respondis, que parler en Medecin c'est parler de la maladie, de la cause | Parler en d'icelle, du fiege d'icelle, du prognostic, & de la curation comme Medecin il appartient. Et vn de la compagnie repartit, Vostre Hippocrate que e est. parloit-il aux malades en langage incogneu? Et sa doctrine est-elle aussi escrite en autre langage qu'au sien propre & maternel? Pourquoy ne faites-vous le mesme? Certes l'intelligence des langues est tres-vtile pour entendre les doctrines escrites par les Autheurs

Georges Venisiena

sen leurs langues qui nous sont estranges: mais de s'en servir pour abuser le peuple, c'est vne piperie & miserable procedure.

Hippocrate au commencement du l. De effectionitus, dit que Le malade l'homme prudent doit sçauoir & cognoistre ce que les Medecins noir ce que disent, & seur veulent bailler pour les guerir & recouurer leur sanles Mede- té, laquelle est si chere : ce qu'ils ne pourront sçauoir, si le Medeeins disent ein appelle ne leur parle en langage cogneu & entendu d'eux. Et Pline, 1.29.c. 1. parlant de ces Charlatans Medicastres, dit, Si mal nous enprend c'est bien employé : car il n'ya piece de nous manx. qui se soucie de cognoistre & entendre les choses qui seruent à no-Pline. Arifore. Iftre santé, &c. Et Aristote dans Ælian, nous apprend par son exemple le deuoir du Medecin enuers le malade. Et l. 4. Variarum Hi-

mh

Hippocrate Vortarum, dit, que Hippocrate a escrit ses œunres en langue Ionia escrit en que, par l'aduis de Democrite, pource qu'elle estoit plus facile. ment entendue que la Dorique, la quelle on parloit en l'Isle de Co, mique, par où Hippocrate habitoit.

Retournons à nostre Histoire, qui nous descouurira l'ignorance de ces saigneurs, qui par mesme emplastre veulent guerir tous Democrite. maux. La malade a, disent-ils, (voyans tous leurs remedes vains & inutiles ) son soye gasté, mais en quelle saçon? ils ne le sçauent Hippotrate expliquer: ( & ne tiennent conte d'Hippocrate, ny de ses œuures,

que du bec : car au l. De internis aff et.on.bus, \$.31. p. 324. 325. descrit les signes & les remedes propres de l'hepatite) car il n'y a Inflamma. aucun signe d'inflammation, comme pesarteur, douleur au costé

mon de foye.

droict, difficulté de respirer, toux seche, fiéure ardente & aiguë, soif immoderée, (car mesme elle n'estoit point alterée,) scabrosité sur la langue, couleur iaune noire, hoquet estranglant, vomissement amer, rougeastre, verdastre, vrines crasses & rouges, ny au-Seprehe au tres signes que l'obmets pour abreger. Pour seyrrhe le costé estoit

mol, & fans aucune resistance ny douleur. Pour intemperie froide Intempe seche, froide humide, chaude seche, chaude humide, composées ousimples, aucun signe patognomonique ne s'y descouure : car en 3.3R.

la constitution ou complexion chaude du foye on sent la soif, la chaleur, le vomissement de la cholere rouge, la siccité de la langue, du palais & des narines, l'appetit diminué: car en l'intemperie chaude il y a desdain des viandes, principalement de la chair, comme remarque Fernel, 1.6.c. 4. De Jecoris morbis causa & figna,

l'vrine iaune cholere. Que si la constitution ou complexion est changée en froid, la faim est grande, point de digestion, pesanteur

Econel.

au foye, mauuaise couleur à la face, les leures & la langue blanches, & diminution de sang. Si la siccité suruient, l'espasme enuironnant le foye, se fait assez sentir, la langue est seche, l'vrine subtile, la digestion petite, & le corps s'amaigrit. Si l'humidité suruient, la face s'enfle, n'a point de soif, l'vrine est blanche, & sans aucune teinture, & tout cecy au dire du malade. Dequoy Constan- Constantin tin, 1.5.c. 1. p. 93. De maia compositione hepatis. Pour les obstructions de mesmes, de laquelle Galien dit la cognoissance se tirer Galien, de la couleur de la face, laquelle est tantost blanche, tantost passe, cantost faunastre & espaisse, si c'est la bile : du poux inégal & frequent: de la respiration, si le diafragme est comprimé, ou la pleure malade: des couleurs dinerses des excremens, & du siege ou hypocondres droict, par la douleur, pesanteur, & autres marques dites par Galien, aucune desquelles ne paroissoit en ceste malade. Pour la corruption & debilitation aussi peu. Preune durant sept mois qu'elle a demeuré malade entre les mains de ces Botallistes, & comme attachée dans son liet, elle n'a manqué d'auoir ses purgations reglées à mesmes iours, heures, quantité & couleur, quoy qu'elle aye esté saignée pendant ce temps douze sois, & chaque fois de neuf à dix onces, qui toussours a esté trouvé tres-beau, tres- Preuve louable, aussitost figé, aucc peu de serositez au dessus, sans aucu- d'> bon ne escume, non gluant, sans corruption ny dessus, ny dossouz, mais sang, o d'une couleur égale & conuenable : tellement qu'il pouvoit pecher nouviture en quantité, (le ne m'arreste point si le sang partant du foye doit e autres estre espais ou clair, vou qu'il se nourrit du sang crasse rouge, les parties. poulmons du subtil iaune & bien ellabouré, la ratte d'vn subtil noir, tendutel par les arteres & vaisseaux qui sont en icelle, espandus du fang crasse & bourbeux qu'elle a attiré, comme remarque Amatus Lusitanus, centurie 7. curation 69.) gardant sa douceur Amaim. naturelle, mais non en qualité: car il l'auroit perduë, comme dit Galien, l. 2. c. 8. De facultatibus naturalibus: car par la trop gran- Galien. de chaleur se rend amer, & aigre par la trop grande froideur : & cecy se doit entendre du sang le meilleur qui puisse estre dans nostre corps, & non totalement pur: car il ne s'en trouue point qui ne soit messé auec quelque autre humeur, & par consequent aucun pur, comme dit Mercurial, 1.5.c. 8.p. 489. De febribus: tout au sang par. contraire de celuy qu'on luy auoit tiré le matin du iour que i'y fus Metenrial. appellé. Ceste preune est si forte qu'on n'y peut respondre que par equiuoques,n'ayant iamais pris garde qu'en passant & par acquit,

ny à ses vrines, ny à ses excremens, (pource qu'ils n'y cognoissent rien: ) car ils n'auroient trouué ses vrines vitiées, qui est signe que Paringib la partie gibbe du foye est malade: ny par ses excremens n'aube du fire, roient recogneu la maladie estre à la partie caue d'iceluy, par les excremens du ventre. Par aprés ces grands saigneurs (car ils CT CAHE. estoient plusieurs qui alloient comme les brebis de Dindenaut) consultans, disent que le mezantaire est malade, sans expliquer dauantage, sinon il est malade. Vn docte Medecin parle bien plus

whés:

pertinemment: car il nomme la maladie, & la cause d'icelle. Il n'y a aucune tumeur; les clisteres de laict qu'on luy donnoit tres-mat à propos entrent & sortent tres-facilement: ce qui n'aduient lors Pancreas que le mezantaire ou pancreas sont seyrrhés; Que s'ils disoient que & metan. les veines dudit mezantaire sont bouchées, ils auroient quelque raire sore raison, mais beaucoup plus, s'ils disoient que la vertu attractrice d'icelles fust foible, & qu'il ne faisoit pas sa sonction : mais confessant ceste verité, ils tomberoient dans la censure, qui leur reprocheroit que puis qu'ils ont cogneu que la froideur grande & sensible du cerucau, (duquel la pituite descendoit dans l'estomach, qui leur faisoit puis dire que l'estomach estoit soible, & qu'il ne faisoit pas sa fonction, ) & pour laquelle la malade auoit demandé des remedes, (mais en vain, car ils ne la cognoissent pas, ) estoit cause de ceste cœliaque si longue; Pourquoy n'ont-ils suiny la doctrine des plus doctes Medecins, tant Grecs, Arabes, que Latins, & mesine de Paris, qui recommandent les vomitoires, les apperitifs, diuretiques, corroboratifs, facellations, cardiaques, nutritifs,& autres propres, sans auoir fait aucune mention de la saignée, ny des medicamens lenitifs simples, pris par haut ou par bas, pamefquels les voyes de la viande ou chyle ja humides de soy, ou par la descente de la pituite du cerueau encores plus humectez, sont rendus plus gliffans & lubriques, & la pituite plus crue, visqueuse, gluante, froide & vitrée par l'absence du sang chaud & humide, & threfor de la vie que vous luy tiriez-de temps en temps?

3 an Floring

Sur ceste rénerie de ces Botallistes saigneurs, oyons Sanctorius in artem paruam Galeni, c. 94. p. 789. qui dit auoit traitie vi 120ble Venitien d'vn absces dans le mezantaire, tous les plus doctes Medecins appellez auec luy, qui ne creurent point ce mal estre tel, iusques à ce qu'ils le virent guery par les remedes qu'il ordonna, qu'ils admirerent auec estonnement: & vn peu auant, à sçauoir p. 553. c. 83. dit, que les Medecins ignorans laissent (comme ceux

contre

contre lesquels l'escry) la curation des maladies du foye, pource

qu'ils ne les cognoissent pas.

Ie poursuiurois ceste Histoire, mais i'ay tellement en horreur l'ignorance de ces arcs-boutans de saigneurs, que l'en rougis: & me contenteray de dire, qu'ayant esté traittée par moy tout autrement qu'on n'auoit fait, & entr'autres corroboratifs du Bezoard Bezoard d'Orient, au poids de dix grains au matin, & autant le soir, Le principal de ceux qui l'auoient si mal traitrée entendant l'vsage de ceremede, dit qu'elle estoit donc morte, & recommanda fort qu'elle fust ouverte auant que l'enterrer, asseurant qu'on trouveroit toutes ses entrailles brussées & dessechées par ledit Bezoard, qui par sa grande chaleur faisoir ce mesnage. Mais ie luy demande, & à ceux qui estoient ses camara des, qui luy a appris, & où a-il veu & leu que ledit Bezoard soit chaud, & qu'il agisse par sa chaleur? (Marfile Ficin le dit plus excellent contre le venin que le Theria-Marfile que : c'est en son le des Antidotes, contre l'Epidimie, c. 6. p. 369.) Ficin. Il ne le sçauroit prouuer par autres que par luy-mesme, estant vray qu'il n'est pas chaud. Et Monard, l. 2. p. 712, des medicamens des Monard. Indes, dit, L'on donne la pierre de Bezoard au poids de quatre grains auec l'eau de fleurs d'Oranges. Camille Leonard, en son Leonard. Miroir des Pierres, l. 2. c. 7. dit, que le Bezoard donné au poids d'une dragme esteint quelque venin que ce soit. Ce qui est confirme par Heurnius, l. 2. c. 5. Methods ad praxim De Garcia, l. I. c. Heurnius, 45. des Drogues & Espiceries, dit, qu'on donne de ceste pierre de Garcia. Bezoard dix grains pefant auec eau rose, & souvent insques à trente grains. Et Zacutus Lufitanus, 1. 3. observation 86. De praxi Zacutus. Medic. admir. le marque insques à vne dragme pour vne seule dose ou prise, auoir esteint totalement une fiéure tres-maligne: & descript le moyen de recognoistre les vrayes des fausses qu'on contrefait au pays mesme, & l'asseure mesme contre la male-rongne, lepre, demangeaison, seu volage, dartres, & maladies melancholiques. Arnaud de Villeneufue affeure que le Bezoard deliure du Villeneufvenin de touce beste venimeuse, l. De simplicib. c. 8. De medicinis ne. friguas cum secutate in primo gradu. Matheole affeure que sept Maibele. grains de pierre Bezoard ont amorty le venin d'une dragme de Napellus. Mercurial, 1.5. c. 16. p. 566. 594. De fibribus & fine Mercurial. promatetus.

Ie sçaybien que Sanctorius, c. 4. p. 514. Vitandorum errorum, coresannie les vertus du Bezoard, & mesines qu'ily en aye. Nie ausside Ri- series.

nocerot, pource (dit-il) que le Roy d'Espagne en auroit. Nie aussi les proprietez des pierres precieuses, & a des réueries & redites fantasques, parmy lesquelles y a quelque chose de bon, ne s'estant amusé qu'à piquoter presque tous les plus doctes Philosophes & Medecins modernes. Il pourra aussi nier ce que dit l'Autheur des Estats & Empires du monde, parlant du Royaume de Dannemarc, qu'il y a vn Poisson nommé Nahual, dont la chair fait mourir aussi tost ceux qui la mangent. Il a vne dent en la partie du deuant de la teste, s'aduançant dehors de la longueur de sept coudées. Quelques-vns l'ont venduë pour corne de Licorne. On croit qu'elle est contraire au venin. Ce Monstre entier est de la longueur de quarante aunes, pource qu'on n'en prend point aux Mers du Roy d'Ef-

pagne, & que ce Roy n'en a point. Reuenons à nos brisces, le Bezoard n'est pas donc si chaud, comme ces ignorans veulent qu'on croye. Ce qui se peut encores prouuer : carla chaleur, froideur, ficcité & humidité des choses est cogneue par vn ou par plusseurs des cinq sens de nature. (Le Leceur est prié de peser meurement ces raisons.) Mais le Bezoard n'est amer au goust, ny piquant comme le Poyure, Gingembre, & semblables, pour marque de sa chaleur, ny acre, piquant à la langue comme la Tapsia & Cantharides, ny acide ou aigre comme l'oseille, ny salée, ny douce, ny graffe, ny onetucuse, mais insipide. Par la veuë la chaleur ne se peut apperccuoir, ny imaginer, comme au feu, duquel personne ne fait la preuue par vn des autres sens. Par l'odeur il n'en a point. Par le tact & par l'oreille, celuy seroit hors du sens qui la chercheroit. Il faut donc confesser que quelque in-Proprieté telligence ou Daimon, ou l'experience a descouuert sa vertu admi-

An Beroard rable, & qu'elle agist par vne vertu celeste & specifique: & puis ce n'est pas le tout de dire, le Bezoard outel autre remede est chaud, froid, sec, humide : il faut dire en quel degré de chaleur, froideur, ficcité, humidité il est tel. Dequoy plusieurs doctes Medecins ont

Raymond escrit, mais fort particulierement Raymond Lulle, De quinta ef-Lulle, des sentia, canone 23 distinct. 1. c. 103. p. 663. Artis magne, aussi c. 7. degrez des De medicina dir Comprant du haut en bas, à scauoir du quatrics. De medicina, dit, (comptant du haut en bas, à sçauoir du quatriesme au premier, ) Tout ce qui est composé des quatre Elemens, tant plus il approche de sa plus prochaine sphere, cant plus tient-il de la nature remedes. d'icelle, comme ce qui approche plus de la nature du feu a plus de chaleur que de siccité: tellement que la chose la quelle est chaude au quatriesme degré, a tous les autres degrez entiers : ( Ien'entends pas parler des degrez

Nahual.

fauffe.

Astrologiques, desquels le chacun, tesmoin Ptolomée, signifie un an,) on ainsi des humides: mais ce qui est chaud au troisiesme degréest sec au second, humide au premier, or aux deux pointes froid. Ce qui est humide au troisiesme degréest froid au second, chaud au premier, sec aux deux possets du premier degré. Ce qui est chaud au second degré est sec au premier, or aux trois pointes humide, or froid à l'autre, or froid en l'autre pointet universellement.

Pour mieux entendre cecy on forme quatre degrez de qualité, & en chacun quatre poincts, & ces poincts sont comme le milieu, par lesquels l'intellect se meut d'une qualité à l'autre, & apprend combien chacun participe de chacune qualité. Pour exemple, l'A-shriloes n'a rien ny au quatricsme, ny autroissesme degré, mais il est humide au second degré, & froid au premier, chaud aux deux poincts, & sec au premier: tellement que ce qui est chaud au quatriesme est sec au troissesme, humide au second, froid au premier.

Le Poyure n'a rien au quatriesme degré, est chaud au troisses- pource me, sec au second, humide au premier, & froid aux deux poincts.

L'Escamonée est chaud au quatriesme degré, se au troissesme, Escamo humide au second, & froid au premier: tellement que ce qui est nées chaud au quatriesme degré est sec au troissesme, humide au se-Chaud. cond, froid au premier.

Ce qui est sec au quatriesme degré est humide autroissesme, sec.

froid au fecond, chaud au premier.

Ce qui est humide au quatriesme degré est froid au troisiesme, Humide.

chaud ausecond, sec au premier.

Ce qui est froid au quatriesme degré est chaud au troissesme, Friid. sec au second, & humide au premier: & ces degrez de chaleur, froideur, ficcité, humidité, sont dits premieres qualitez: & ce qui en est en gendré, comme le dance, l'espais, la saueur, molesse, as-

preté, & autres, sont dites secondes qualitez.

Pour les gousts, Abdelazi, libello Ijagogico différentia secunda, at- cousti es tribuë à Saturne la saueur aceteuse & stiptique, à Iupiter la dou-saueur, ce, à Mars l'amere, au Soleil l'aspre, à Venus l'onctueuse, à Mercure l'aigre, à la Lune la salée. Matheole en a assez escrit en son Matheole. Traitté De saporibus medicamentorum, de amaro, acerbo, acri, acido, (auce un appendice de vinaigre, où il resure l'opinion de ceux qui l'estiment estre chaud, concluant qu'il est froid. Hippocrate aussi, n'est chaud l. 2. de la Diete, \$,23.p. 172. le dit froid, qu'il sond & consume Hippocrate les humiditez au corps, arreste plus qu'il ne meut le ventre, ne

) ij

nourrit pas, & est acre, ) de salso, dedulci, de pingui, de insipido : & puis des composez, & puis discourt des premieres, secondes & tierces facultez des medicamens, & le moyen de les cognoistre en chaque chose, que ie n'ay voulu transcrire icy, aussi peu que d'Arnaud,l. De simplicibus, c. 85.0ù il marque huict gouste, amer, doux, onctucux, aigu ou piquant, aigre, pontique, stiptique, & abustuement insipide, aucc les proprietez & effects de chacune de cessaucurs, où ie renuoye le curieux. Et Fernel, 1. 4. c. 3. Methodi medends, en marque neuf, aigre, acer, tirant sur l'aigre, acide, gras pinguis, salé, rude austere, doux, amer, acerbe, insipide: les trois premieres sont de matiere tenue, les trois sumantes de mediocre,

French.

les trois dernieres de matiere crasse & terrestre. Pour acheuer l'Histoire commencé du flux de ventre nommé Cœliaque, nature s'estant deschargée, (comme voulant & craignant vn seton resolu d'appliquer au col, veu la longueur & la maunaise conduite de ces Botallistes medicastres) par vn flux de pituite claire visqueuse durant sept iours, par la bouche, auec vne enflure de toute la partie gauche du visage, & le septiesme iour de toutes les deux, & du dedans dupalais, & en fin le neufiesme iour de May 1626. d'une ouuerture à la genciue gauche entre les deux dents vn peu gastées, sans autre remede que du laict duquel elle se gargarifoit souuent, n'ayant peu supporter application aucune que de la laine succulente, n'ayant voulu aussi me seruir d'aucune dinersion de la fluxion, ny par ventouses, ny faignées, ny purgations; A Dieu en soit la gloire, & la confession à ces ignorans saigneurs: car c'est de Dieu que vient la santé sur toute la terre, comme remarquel'Ecclesiastique, c. 37. verset 8. remarquant que l'aduertis cesse Damoiselle de se tenir purgée de temps en temps, auec les remedes propres que ie luy ordonnis, qui auoient aussila proprieté de fortifier son soye esbranlé par les reiterées saignées & mauuais gouuernement de ces Botallistes, pource qu'elle deuoit craindre l'hydropisse, à laquelle sept ans aprés elle (se fiant par trop à l'enbon-poinct qu'elle auoit, & mesprisant les remedes ) tomba, auec yne fiéure quarte, & mourut: du ventre de la quelle sut tiré, estant ouuerte, soixante liures d'eau. L'Histoire est cy aprés soixante vn.

Tous les plus doctes Medecins, tant anciens, que modernes, recognoissent & confessent qu'il n'y a rien plus preiudiciable & dangereux à l'honune, & qui contrarieplus à sa santé que de manger diuersitez & congrarietez de viandes & de vins en mesme repas, &

s'en remplir, comme on dit, à ventre deboutonné. Hippocrate le Hippocrate cesmoigne en ses liures De flatibus, De affectionibus, S. 27. De morbis popularibus, 1.2.5.7. aphorisme 51. L'Ecclesiastique, c. 18.31.37. Ecclesiastic exhortant à sobrieté, dit, Re telasse point aller après les viandes : car que. par crop manger on devient malade, & l'intemperance se tournera en cho. lere, & plusieurs sont mores, faute de tenir mesure à seremplir, mais celuy qui y prendra garde allongera sa vie. Deuant que tu sois malade mattetog par attrempance. Es-tu a sum une bonnetable, n'enure point le gosier, & nedy point voicy force viande : Peu suffit à l'homme bien ap. pris, & pourtant il n'hahanne point sur sa couche. L'homme tenant mesure à son manger dort en bonne santé. E se leue de matin, & est à son bon sens : mais la peine de veiller, la cholique & les trenshées accompagnent l'homme insatiable. Si tu as esté presé de manger, leue toy, pourmene toy, vomy, & pun aprés te repose. Et aux Prouerbes de Salomon, c. 20, Salamen. 23. N'appete point les friands morceaux, car c'est viande de fallace. Ne sou point auccles angouleurs de vin, ny auec les gourmands de chair : car le vinà son issue paindra comme le Serpent, & envenimera comme le Basilic. Mais tout cecy est dit à des sourds, la coustume ayant tellement gagné le dessus, qu'on n'estime rien plus que la bonne chere, laquelle on constitué en abondante diuersité de viures, de vins, & longueur de festins, par lesquels maladies miserables & morts arriuent. Mais pource que l'homme doit estre non loup, mais Dieu à l'homme, i'ay estimé à propos de donner des aduis vtiles à ceux principalement qui tombent malades par l'intemperance & vsage de trop grande quantité & varieté de viures, & qui denorent sans quasi rien mascher. Comme en escriuant cecy a esté recogneu à Histoire 2. vn des principaux Officiers de cesteville de Paris, logé entre les deux Ponts, qui estant tourmenté d'vne cholique, pour la guerison de laquelle ie fus appellé à cinq heures du matin, premier iour de Septembre 1632. il vomit entr'autres viandes demy maschées des fueilles de cichorée blanche toutes entieres, & fort peu changées en couleur. Dequoy estant guery, & l'en ayant aduerty du danger de sa vie, ne me voulut croire, dont le mal le reprit plusieurs sois: mais en fin au mois d'Octobre 1637. il en fut tellement trauaillé, que le 13. iour il en mourut.

Escriuant cecy, le say plus d'estat de plaire & profiter à vn homme entendu, qu'à mille imposteurs, ignorans, & médisans, qui n'ont qu'vn babil affeté, & vne routine appuvée sur l'erreur populaire, lesquels aussi tost qu'ils voyent vn malade de quelque qualité,

Ciij

22

fexe, aage, condition, temperament, faison, chaud, froid, fec, humide, replet, extenué, & autres choses qu'il faut meurement considerer, ordonnent la saignée, & sans iugement, (lequel est extre-Hippotrate mement necessaire aux Medecins, comme dit Hippocrate, 1. 1. aphorisme, l'appellant dissicile, ) mettent au hazard la vie du malade, ne se soucians des enseignemens de celuy duquel ils veulent estre creuz disciples, qui leur dit, 1. 1. aphorisme 24. Aux maladies aigues on doit pen souvent vsendes purgations : & s'ille faut faire, ce fera au commencement , ou en uiron iceluy, & ce auec grand aduis , &

bon sugement. Ie ne traitte point icy de toutes sortes de maladies, ce trauail estant reserué pour mon plus grand vsage, si Dieu m'en permetle paracheuement, mais seulement de quelques vnes, lesquelles estant mal traittées par ces vulgaires & maunais Medecins, ont esté em-

pirées, ou ont mené au tombeau les malades.

221450 Galien.

saintitho, Saint Thomas, 2. De anima, l. II. texte 58. dit, Que le Medecin ne doit faire autre chose qu'ayder nature à chasser la maladie, si estant soible ne le peut saire elle seule. Galien, 1. 1. de humoribus, commentaire 12. criant contre les Medecins de Rome, dit, Les Medecins commettent entre tous mesme faute, c'est qu'ils ostent bien l'humeur superflu, mais ils ne trauaillent pas à empescher qu'vne autre semblable matiere & humeur s'engendre: A laquelle faute nos Rabauts tombent tous les iours, les vns par iguorance, les autres par malice, & pour entretenir toussours la pluye dans leur bourse. Hippocrate, à la 18. de ses Epistres, p. 790. & 1. de affectionibus, S. 3. prædictionum, de medicamentis purgantibus, S. 2.

Inquificion de rat. viet. acut. S. 47. p. 589. dit, Estant appellé chez vn malade la ma de, demande luy ce qui luy fait mal; quelle en est la cause; depuis ladie. quant de iours; si le ventrel uy sert; dequoy il se nourrit; considere aussi si la maladie est faite ou de la bile, ou de la pituite, ou de toutes les deux : ce qui est fort necessaire. S'il est besoin ou de dessecher, ou d'humecter, mesmes si vne partie a besoin d'estre dessechée, & l'autre humectée; file malade doit estre purgé ou par haut ou par bas, ou par les vrines; & si elle augmente ou diminue, si elle

s'en va, ou passe en vne autre maladie. Fernel en dit de mesme, C. I. Methodi generalis febrium curandarum.

Ælian, 1.5.c. 9. & 1.9.c. 23. de ses Histoires diuerses, dit, qu'-Aristote (qui auoit auparauant exercé la Pharmacie) estant tombé malade, dit au Medecin qui luy vouloit ordonner trop hastine,

Fernel.

ment quelque remede, Ne me traitte point comme si restois vn bounier, mais apprend premierement & cognoy exactement la cause de mon mal, à fin que ie te croye plus facilement : donnant à cognoistre qu'vn Medecinne doit rien ordonner temerairement, & sans grande consideration. Car comme dit Hippocrate, 1. de Hippocrate l'Art, f. 11. p. 12. Sile Medecin a l'ame & le corps bien fain auant que commencer à traitter vn malade, il considerera ce qui est present, ce qui est passé, (& ce qui menace.) Et s'il ne peut cognoistre le mal, ne par le discours du malade, ne par autruy, il le cognoistra par sa ratiocination: car souuent les malades discourent de leurs maladies plustost par opinion, que par science. Faut Notte diliaussi considerer que si Ican est d'un temperament chaud & sec en gemment. fanté, & Pierre d'vn froid & humide, & tous deux tombent en vne fiéure ephemere, on baillera à Pierre le medicament plus froid qu'à Iean, pource qu'il est plus essoigné de son temperament. Voy sur ce Fernel, c. 7.1. 1. Methodi medendi. Ce que ces grands saigneurs n'obseruent pas, qui ont plustost ordonné vnc saignée, que recogneule mal: comme i'ay veu faire à vn de ces Arcs-boutans, Histoire 3. qui estant appellé au secours d'vn qui estoit attaqué de cruelles douleurs de colique, & sans le voir, & estant à cheual, luy ordonna vne saignée, laquelle n'ayant esté faite par mon aduis, y appellé, en sut deliuré par un clistere carminatif que ie luy ordonnis, aprés auoir cogneu qu'elle procedoit des vents, lesquels sont plus douloureux, & sortans auec bruits violens, appellez communément pets, que sans bruit nommez vesses, comme dit Hippocrate, au s. des prenotions, s. 10. p. 620. & 671. des Coaques, c. 27. selon Duret: Dequoy ce maistre saigneur sut tout estonné & piqué, l'allant voir dans quelques heures, & contte moy qui n'y estoit pas, & contre le malade qu'il trouua leué de son lict, & guery, de m'auoir appellé. Dieu le garde de mal, & Nostre Dame de santé. Il est à present au periode de grandeur.

Voyons à present si vne maladie peut estre cogneuë par vn simple recit, ou du malade, ou de ceux qui l'assistent, ou dans vne prompte entrée & sortie, ou à cheual, passant viste, c'est à dire, escoutant briefuement le discours de la maladie, & déquoy le Medecin a besoin de s'informer, pour apporter la santé au malade pour la guerison. Quoy que i'en ay desia assez parlé, le diray encore quelque chose. Hippocrate, 1. Praceptionum, §. 10. p. 38. dit, Qui Hippocrate est-ce qui peut bien cognoistre, s'iln'est bon Practicien? Ferrier, de la co-

d'unema c. 1. de cur and, feb. general. Iossenij Simiotechi, Tabula in principio posita de modo agrotos interrogandi. Arnaud, Fernel, de cur and. febrib, method, generalis, & plusiceirs autres, nous baillent seize indications, desquelles le Medecin se doit instruire auant qu'ordonner ou la saignée, ou autre remede. La premiere se prend de l'incomscière indicationi accorps. 3. De la partie malade, temperament d'icelle, forme, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie malade, temperament d'icelle, forme, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie malade, temperament d'icelle, forme, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie malade, temperament d'icelle, forme, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie malade, temperament d'icelle, forme, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie malade, temperament d'icelle, forme, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie malade, temperament d'icelle, forme, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie malade, temperament d'icelle, forme, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie malade, temperament d'icelle, forme, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie malade, temperament d'icelle, forme, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie malade, temperament d'icelle, forme, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie malade, temperament d'icelle, forme, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie malade, temperament d'icelle, forme, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie malade, temperament d'icelle, forme, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie malade, temperament d'icelle, forme, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie malade, temperament d'icelle, forme, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie malade, temperament d'icelle, forme, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie malade, temperament d'icelle, forme, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie malade, temperament d'icelle, forme, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie malade, temperament d'icelle, forme, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie malade, simunt qu'estioni accorps. 3. De la partie mal

vsage & dignité, du sentiment aiguou rebouché. 4. Des sorces du malade, 5. De l'air qui enuironne le malade, du lieu de son habitation, de la saison de l'année, & de la constitution du Ciel. 6. De l'aage. 7. De la coustume. 8. De soni climation. 9. Du sexe. 10. A quel mestier, charge, office, ou autre exercice il s'occupe estant sain. 11. De la longueur ou briefueté de la maladie. 12. En quel temps est la maladie, ou au commencement, augment, estat, ou declimaison. 13. Des accez ou reprises particulieres de la maladie. 14. Des autres facultez naturelles, journalieres, & ordinaires, 15. De la sorce des medicamens. 16. De l'instrunce des vorps

celestes, de leurs complications, contrarietez & accord. Fallo-

pe, c. 13. de medicam, simplie, purgantib, marque aussi ce que le Me-

Fallope.

decin doit cognoistre auant qu'ordonner pour vn malade, conforme à cecy. Cardan, en son Ars parna, p. 287. dit, Le Medecin à la premiere visite se doit informer du mal par les vrines, excremens du corps, mouuement, principalement de la teste, du sommeil, de la soif, de l'amertume de la bouche, de la langue, de l'appetit, de la voix, du pouls, de la respiration, du repos, de l'heure du commencement, saçon & sin de l'accez de la sieure, des réueries, du ventre, & de ses douleurs, depuis quand il est malade, combien auoit il demeuré sans l'estre, de quelles maladies il auoit est ataqué, comme elles estoient venues, s'il a accoustumé de cracher, de se moucher, suer, pisser, aller du ventre, saigner du nez, ou des hemorroides, auoir des galles, à quoy il s'exerçoit, outre cela considere l'habitude, temperament, l'aage, coustume, occupation, mestier ou vocation, reg on, saison, mœurs, maladies qui ont

3 an Floring

Sanctorius, Methodi vitandorum errorum, c. 6. p. 26.88. reduitle tout à cinq articles, qu'il nomme fontaines, lesquelles il explique fort proprement. La premiere, Quelle partie est la premiere offensée. 2. La condition & proprieté du lieu malade. 3. S'il conuient mient de soy-mesme ou par accident à la partie malade. 4. La longueur de la maladie, & si l'habitude du corps est mole & foible. 5. Sic'est par sympathie, ou par genre, ou par action familiaire, ou par voisinage, & selon qu'on trouuera ordonner meurement ce qui scra necessaire, & nontemerairement, & à l'estourdy, comme la pluspart de ceux qui se disent Medecins en ce temps font : tels sont ceux contre lesquels i'escry, & comme Galien dit, primo Epidemiorum, au iet des dez, comme faisoit pour le iugement des procez le Iuge Bridoye, Tels medicaftres n'eussent esté propres pour l'Egypte, où les Medecins estoient contraints de suiure les preceptes des d'Egypus anciensMedecins, & la regle par eux prescripte dans le liure sacré, laquelle suiuant, & le malade mourant, ils n'estoient accusez de la mort: mais quoy qu'ils eschappassent par autre ordre par eux inuenté, ils mouroient, ostans accusez de reietter les ordres prescrits par les anciens, authorifez & en reputation parmy eux. Mercurial Mercurial 1.5. c. 4. p. 454. de febrobus, marque quelle estoit ceste coustume:

&1. des Estats & Empires du monde, p. 1236. Hippocrate, 1. de morbis, 5.34. dit, Aux maladies il faut confi-du monde. derer si c'est vn masse ou femelle, ieune ou vieux, le temps & sai- Hippurgate son, commencement, ou d'vn autre : car vne maladie differe d'vne autre, vn corps d'vn autte, & vnc curation d'vne autre. Ces considerations seruans à iuger de la curation prompte ou longue, possible ou impossible. Et ailleurs, il veut que les malades soient souuent visitez des Medecins, pour voir ce qu'il faudra faire pour chasfer la maladie, (& nonpour vuider sabourse:) mais nos saigneursy vont plustost pour le dernier que pour le premier : car toutes leurs ordonnances ne sont que des resteretur, & a-on peine de les garder de retourner. Et si on leur dit qu'on les aduertira si quelque chois

furuient, ils respondent que leur visite est encore necessaire. Democrite escriuant à Hippocrate, dit, Le Medecin ne doit Daminisa pas seulement considerer la maladie, mais aussi les accords des parties du corps auec le mal; si le mal commence; s'il est fort aduancé, ou à sa fin; son aage, sa nature, la saison de l'an: & par ce moyen on cognoistra facilement la maladie. Et au s. 45. de locis in bomiue, dit, Si la maladie est causée par le sang, il y a douleur: mais si par la pituite, il y a le plus souuent pesanteur. Or en medicamentant il ne suffit pas de cognoistre le genre, mais aussi l'espece de la maladie : & sans ceste exacte cognoissance de l'espece on ne peut bien tranailler.

Empires

Tout ce que dessus ne peut estre recogneu en courant la poste, ny estant à cheual, ny par vne prompte & courte visite. Le ne dy pourtant qu'on'doine mediter longuement pour secourir vne apoplexie, vne pleuresie, vne colique violente, & semblables maladies aiguës : car si la pleuresse monte du diafragme en haut, iusques aux clauicules, ou non, cela est bien tost secu; à quoy la necessité requiert de remedier aussi tost, & pour lesquelles vn doce & experimenté Medecin ne demande terme qu'autant qu'il en faut pour preparer les remedes: mais i'entens que ces obsernations doiuent estre faites aux maladies telles que celle que l'ay escrite la premiere cy dessus, laquelle auoit assez donné de loisir à tous ces grands Colosses en saignerie de la cognoistre en leurs consultes, qui ont esté pour le moins quarante par les plus ampoulez Botallistes de Paris, soustenant que celuy qui traitte vne maladie sans la cognoistre est imperit, temeraire & charlatan; Que si la guerison furuient, c'est fortuitement. Ce qui arrive que sque-fois: car aprés que ces brouillons, (desquels il y a grand nombre d'Afficheurs dans ceste ville qui ruinent & tuent les corps qui se mettent entre seurs mains, à la barbe de l'Université) ont plastré une maladie, elle se monstre encores plus cruelle entout ou en partie: tellement que la cognoissance asseurée de ce qu'on entreprend auec ordre est mieux traitté que ce qui est fait à l'estourdy.

Budonée. Histoira 4.

Dodonée en ses observations medicales, c. 21. dit, Que de son temps le peuple fut attaqué d'une douleur de costé, non violente, ne piquante, mais assez douce. Letroisiesme iour ils crachoient le sang auec le crachat, mais le cinq, six, sept ou au huichiesme pour le plus tard ils mouroient, mais c'estoit ceux lesquels tout aussi tost, c'està dire, au premier ou secondiour n'auoient esté saignez : car par aprés le mal estant confirmé, la saignée & les autres remodes estoient inutiles : & marque que c'estoit l'an 1557, qu'au mois de Iuillet l'air auoit effetres-sec, & chaud moderément: mais que sur le commencement de Septembre le vent de Septentrion fut fort impetueux & froid:tellement que les fluxions, les toux, & les maux de costé, auec fiéures & difficulté de respirer, suruindrent : mais au mois de Decembre 1564. la gelée fut fort grande, & tomba. grande quantité de nege, laquelle demeura assez de temps de se fondre; d'où aduint que quantité de vapeurs s'esseuerent, lesquelles ne pouuant estre resoutes le jour se condensoient la nuich, rendoient l'air craste & humide, duquelles maux que dessus effoient

## DE LA SAIGNEE.

engendrez, principalement en ceux qui sortoient trop matin, & qui ne se chauffoiet en vn seu clair, & sans sumée. Ayant ouvert les corps morts, on trouua que c'estoit perineumonie, & non pleurefie, adioustant qu'en tout & par tout le Medecin doit avoir le tact, la Qualite? veue, l'odorat, la memoire, le jugement, le scauoir, l'experience, requises su la prudence, la subtilité, la verité, l'amitié, & la diligence bonné, Medsia,

Or s'il faut estre attentif à bien inger & cognoistre vne maladie, ilne le faut moins estre à la traitter : car les contemplations & considerations ne sont pas vn Medecin, mais il en est rendu plus parfaice, comme dir Celle en sa Preface, sur son liure de re Medica. Il Cenfe faut donc considerer l'ordre & saçon de viure. 2. La sortie & demeure des excremens ordinaires. 3. S'il a accoustumé d'estre saigné. 4. D'estre purgé, & par quels remedes benins ou forts. }. Quels humeurs doiuent estre purgez, preparez, subtilisez, incisez, cuits. 6. Si la matiere abonde. 7. S'il faut faire reuulsion. 8. Derivation. 9. Si d'une partie simple. 10. S'il faut amender & fortifier ou tout le corps, ou vne partie d'iceluy.

Que ceux qui ayant du jugement ayment leur santé, de leurs amys, & la verité, considerent l'action de ces Rabauts contre lesquels l'escry, & trouueront que ce sont Medecins de nom, aufquels le Philosophe dit, que ce qui est cause de la cause est cause du causé. Orsi le sang n'est la cause de la maladie, (comme on verra amplement dans ce Traitté, Dieu aydant, ) l'entens de toutes, comme ils veulent; Pourquoy le tirc-on en toutes maladies?

Vne Dame de condition releuée, aagée d'enuiron quatre vingts Histoire 36 ans, arriua en ceste ville de Paris, à la rue Perdue, proche la Place Maubert, an mois d'Auril 2626. subie éte à vn vertigo, par consentement depuis long temps, tombe subit en vn sommeil prosond, sans ronflement ou sterteur, respondant aux interrogats qu'on luy faisoit, quoy que disficilement, les yeux fermez, les ouurant par fois. Vn de ces grands saigneurs appellé, luy ordonne aussi tost la saignée aubras, puis des sang-sues derriere les oreilles, puis des ventouses sur les reins. (Peut estre auoit-il enteudu ou leu dans Galien, 1. 13. C. 20. Methodi medende, où il dit qu'il faut ouurir la Calien. veine au commencement de la frenesse & lethargie, (laquelle est vne inflammation pituiteuse du cerueau, auquel elle se pourrit, ie dy en sa propre substance, & non en la membrane, mais il auoit oublié le comment.) La fille de ladite Dame, & autres siens parens luy demandent, A quoy bonnes toutes ces saignées? Il res-

pond, que c'estoit pour faire venir la fiéure, laquelle consumeroie la cause du mal: le nom duquel luy estant demandé, demeure vn peu de temps à le chercher parmy les fueillets de sa memoire : en fin le nomma d'vn nom qu'ils n'ont peu ny entendre, ne comprendre, ne le retenir. Ignorance digne de confideration, commiseration & charlatanerie tres-grande, de vouloir faire croire que la fiéure à vne femme vieille, froide &lerhargique, aduienne en luy ostant lesang. Il deuoit plustost auoir recours à des applications externes, par lesquelles on excite la fieure, ou à medicamens laxatifs plus forts que ceux qu'il auoit or donnez, dans lesquels il auoit mis le lenitif, auec vn peu de Hierasimple, ne iugeant pas qu'en Dirmir, ces maladies de dormir tous les sens sont assoupis, & que pour les & ses et esueiller, principalement la vertu deiestrice, qui est encores plus enseuelie en vn corps seminin, vieux, & quasi exangué, abondant en beaucoup de cruditez, par la diminution de la chaleur naturel-Ic, & qu'on auoit encores plus diminuée par l'euacuation du faug, thresor de la vie, il est besoin des remedes, si non sort purgatifs, à cour le moins acres: aussi l'enuoya-on bien tost en l'autre monde, par la passeur & froideur qui la saisit, tandis qu'on attendoit la rougeur & la chaleur de la fiéure : & qui pis est, comme ie sortois de la voir, & prognostiqué la mort prochaine, laquelle arriua vne ou deux heures aprés, ne luy ayant rien voulu ordonner, ce maistre saigneur affamé de sang, mais beaucoup plus d'argent, arriua, qui vouloit encores que le Chirurgien qu'il menoit la resaignast : ce que le Chirurgien plus habile & plus docte ne voulut faire, ne les parens permettre; estant encore si impudent, qu'icelle estant morte, ce miserable ignorant dit qu'elle ne sust pas morte si elle cust esté encores saignée.

Le n'ignore pas que la fiéure suruenant aux apoplexies, conuul-

accordent. Et Duret, \$. 11. c. 14. des Coaques, dit, que la fiéure

Galien de sions, paralysie, profite, & que Galien, l. 13. c. 21. de curanderatioda faignée ne, saigne en la lethargie, non pour euacuer, mais pour faire reuulанх ароsion, & à condition que la force & toutes les autres indications s'y plexies.

getts.

DHYGE.

Galien.

guerit comme miraculeusement plusieurs maladies. Et Galien dit, que la fiéure profite à ceux qui sont humides & froids, auec humeurs crus, & esprits flatueux, & inalades par iceux.

Dodonée, c. r. des observations medicales, recite d'vn certain Bistire 6. qui ayant receuvn coup de baston sur la partie gauche de la teste, prés l'oreille, sans s'en bequeoup ressentir, romba dans quelques

iours à vn sommeil affez profond, mais non si grand qu'aux premiers iours il ne respondit aux demandes qu'on luy faisoit, recombant aussi tost au mesme dormir, mais dans le quatorziesme iour le sommeil sut si violent qu'il en mourut: & durant tout cela. & estant couché sur ses reins, ny le ventre, ny les vrines ne couloient point du commoncement, mais peu à peu les vrines sortirent d'elles-mesmes, sans sentiment du malade: & la teste ouuerte, souz l'os petreux fendu, & fort ouvert en latitude, fut trouvé la dure mereteinte de sang, & d'vn humeur purulent vers le cerucau, qui amoit esté offensé du coup.

Note que le dormir profond, tant sur le midy ou grand sour, Note du comme les yurongnes principalement, cause vne ensleure, pource sommest qu'en ce temps il se fait vne ebulition d'humeurs qui cause comme prosond. vne leucoflegmacie, comme remarque Duret, sur le 45. des Coa- Duret. ques. Et peut-on conclure le sommeil est prosond. Donc la pituite domine. Les veilles sont. Donc la bile abonde. La soif est appaisée par la soif. Donc la pituite ou le sang dominent, & est remperée. Fernel, 1.5. c. 2. de partium morbis & symptomatis, marque a viqui

vn maniaque auoir demeuré quatorze mois sans dormir.

Quelques-vns veulent que le dormir profond appeilé sopor pro- durant 14. fundus, soit le mesme que Catoche ou Catalypsis: mais Galien, l.4. mois. de locis affectis, dit, qu'au sommeil profond on ferme les paupieres, Galien, du mais non en l'autre, qui est vne detention au sommeil veillant, qui Sopor & procede de la pituite temperée par vn peu de bile, & du catoche on caroche. combe souvent en la lethargie, la matiere se rendant souvent beaucoup plus froide & vifquente. Et Sanctorius, l. Vitandorum errorum, c.9.p. 348. veut que le Catoche soit causé de la nelancholie, la-rins, du quelle est froide & feche: & tels font rendus comme muets & sta\_ caroche. tuës, mais que les melancholiques qui parlent beaucoup sont tels par la bile brussée: & tire ceste consequence. Ce malade est en vn grand silence, & non naturel. Il abonde donc en melancholie troide, & lie de fang; Que s'il parle beaucoup il abonde en bile iaunebrussée; Quesitantost il pleure, & puisrit, c'est signe que les humeurs sont meslez.

Beniuenius, c. 46.102. de ses observations medicales, dit auoir medicamenté vn, qu'aussi tost que son mal, qu'il nomme Gelé, (qui nim. est le Catoche ou Catalypsis, par d'autres aphonia stupiditas, alchasis, nabuth ) le saississoit, il perdoit la memoire & le sentiment, demeurant & faisant l'a lion en laquelle il eston sain, si assis, il de

Bruine-

meuroitaffis, fi cheminant, il cheminoit, ayant les yeux ounerts. mais sans parler, sans entendre, & sans rien sentir, & continuoit cela iusques à tant que le mal passast, sans sçauoir ce qui luy estoit arrine.

l'ay veu & traitté vne femme de mesme, mais non qu'elle se Mistoire 7. promenast: car sentant venir son mal, si elle estoit debout s'asseoit, estant assife ne se bougeoit, & si elle tenoit quelque chose, il estoit impossible de la luy arracher des mains, ayant essayé de luy ofter son enfant qu'elle allaictoit dans son berceau, sur ses genouils, ayant cer aduisement de ne l'allaicter iamais autrement, pource qu'elle disoit qu'elle craignoir de l'estousser l'allaictant, & le tenant entre ses bras, (lors que le mal la saisissoit) par trop le sèrrer. Elle auoit tousiours durant son mal ses yeux ouuerts. Si elle auoit le morceau à la bouche, il y demeuroit iufques à ce que le mal fust cessé. Si elle cousoit, elle s'arrestoit en mesme posture : & le mal passé poursuivoit ce qu'elle avoit commencé, sans sçavoir ce qui luy estoitarriné. Et Fernel, 1.5.c. z. de partium morbu er sympto-

matis, met souz le Catoche, Catalypsis, prahentio, supor vioilans, && les deux Histoires qu'il alle gue admirables, comme cestuy-cy.

Galien cité par Campegius, en son Miroir de la Medecine, p. 60. parlant de la vertu des medicamens purgatifs, fait vne plainte de Galien, que ie puis dire en bonne conscience avoir commune auec luy, & auec Cardan, comme on verra cyaprés, à sçauoir, que quelque Medecin oyant (dit-il) que ie guerissois plusieurs qui auoient des Alopecies, par la seule purgation, commença de me hair. Vn autre a fait de mesme, pource que par purgations seules ie guerissois les dispositions aux Cancers, les vertigos, les apoplectiques, les epileptiques, les maniaques, les melancholiques, douleurs vieilles de diuerses parties du corps. I'ay aussi guery par seules purgations vn, auquel les Medecins auoient ordonné plusieurs remedes durant trois mois, pour vne colique qui l'affligeoit, laquelle ils empirerent. I'ay aush gueryvn grand flux à wne femme, & autres incommoditez de la matrice: comme aussi d'herysipelles, par seules purgations, & les melancholies par bain seul. (Note que Galien dit par seules purgations, & non saignées, que quelques-vns mal à propos yveulent comprendre.) Que donc nos chiens & nos corbeaux crouassent contre moy tant qu'ils pourront, & s'ils peuvent

Eipponate entendent Hippocrate, l. de fractures, f. 1. Ceux que se croyent soges font les plus grandes fantes , & leur folte me contrains d'escrire ce que

Farmel.

Campe-

sefery, à celle fin qu'els cognoissent qu'ils sont ignorans. Et l. 4. S. 51. des maladies, Il est necessaire à ceux qui veulent ofter les opinions enracinées. O dinertir l'audiceur de la premiere creance, d'apporter plusieurs argumens au coneraire. Et c'est ce qui me fait confirmer mon dessein par plusieurs exemples.

Esaye Prophete, c. 5. verset 21. parlant de ces pretendus Sages, Bs. dit, Malheur sur ceux qui sont sages en eux-mesmes, & entendus en se

considerant eux-mesmes.

Beniuenius, c. 54. obsernat, medical. die, Les Medecins doinens estre Beniuenius grandement forgneum à cognoistre Grantier les malades, d'autant que par leur ignorance & parelle ils commettent plusears fautes, & mettent les malades au hazard: of sans comprendre ce qu'il faut faire par bon ordre, à scauoir, quand, comment, combien, & ou, ils pesse-messent soutes choses, mettent le dernier deuant, le milieu au commencement, Grellien Greemps de repos au lieu Greemps de trauail. Que tels se disans Medecins considerent que non sans cause la statue d'Esculape eston La statue d'Esculape eston d'esculaassis en Epidaure, ville de Grece, ayant une grande barbe, pour pe, o so denoter que le Medecin doit estre bien experimenté; ayant vn ba- fignificaston en main tout plein de nœuds, pour monstrer les difficultez de men. la Modecine; tenant l'autre main sur lateste d'un Serpent, pour autant que cet animal est fort vigilent, comme est necessaire que le bon Medecin soit; auec vn chappeau de laurier, à cause des grandes proprietez de cet arbre. On luy peignoit en plusieurs lieux vn coq en chaque main, aussi pour la vigilance qu'il doit auoir, & vn corbeau pour le prognostic, & vne cheure, pource qu'on dit qu'il fut nourry d'vne cheure: les autres disent que c'est à cause de la proprieté de son laist: les autres luy baillent vn chien, pour tesmoignage & aduertissement d'estre fidelle : autres enuironnent son baston nouveux auec le Serpent, pour la cause dessus dite: & tient-on que ce nom Esculape est composé de ces deux noms Egyptiens, Esch, qui signifie cheure, & Chelephchien. Heurnius en Heurnius son Oraison prononcée à Leyden, p. 60. y adiouste d'autres cho-

19.

Le mesme Beniuenius, c. 58. dit, Le sang est le thresor de la Beninenim vie, & en dormant abonde plus au dedans qu'au dehors, qui est sang shrecause qu'on defend de dormir aux personnes desquelles le sang sor de la fort, oupar le siege, ou matrice, ou par autre part venant des vil- vie. ceres: & de quelque part qu'il sorte en trop grande quantité apporte peril, & souvent la mort: & ceux qui n'en meureut pas si tost

TRAITTE' tombent en hydropisse, à cause que le soye en est restoidy, &les Duret forces naturelles corrompues. Et Duret, sur le c. 13. S. 18. de hemarque la morragia, p. 216. aux Coaques, dit, A peine me puis-ie contenir de crasuré de dire que c'est vne cruauté du tout inhumaine de frauder nature de sa nourriture & recreation, soit qu'il s'en aille de soy-mesme, our SAME SAIpar l'artifice du Medecin: car par la perte du sang, comment qu'il gner, or aduienne, la nature s'alangourit & defaut, & par ceste foiblesse la les incomchaleur naturelle, & les esprits vitaux, & toute la force se dissipent, modsteZ. d'icelle, or donnant lieu à la froideur, & à la mort. Et c. 14. 9. 14. La saignée les consideabondante dissipe la verturctentrice, le nectar viuifiant, & salit les rations avisceres. Et vn autre dit, qu'il faut auant saigner considerer les for-SLANE GMC ces du malade, l'aage, la faifon, & la coustume. de faire.

Valeriole, l. 3. c. 17. p. 765. des lieux commens, dit, l'ay veu à mon grand regret plusieurs pauures malades auoir esté saignez parles Medecins, fans confideration: ce qui deuroit estre puny par le Magistrat. Le sang est le meilleur & se plus samilier suc qui soit en l'animal, qu'il nourrit comme fourage de la vie. Voy sur ce

le l. 2. c. 2. des complexions de Lemne. Lemme.

Ioubert, en son premier Paradoxe, Decade 2. p. 341. dit, Tout ce que nous tirons, soit par la saignée, soit par la purgation, est plustost portion de la matiere antecedente que de la conjoincte, & par la siccité des visceres & desaut de l'humeur radical qui s'écoule peu à peu par les petites fentes de la peau qui les enuironne, le vuide du ventre se remplit, & par son assemblage, & croupissement des caux entre le peritoine, intestins, & tunique erytroide, tant Dodonie: d'un costé que d'autre: Comme Dodonée, c.24. de ses observa-Histoire 8, tions medicales, marque qu'en vne Religieuse on trouua le peritoine tout plein de l'vrine qui y auoit coulé de la vessie trouée, qui pouuoit estre arriué de sa matrice toute vlcerée, de la quelle aucun

L'hymen excrement n'estoit sorty, par l'empeschement de l'hymen trouué creuue en entienen elle. Et au c. suivant, escrit d'yne autre semme, de laquelle le peritoine se remplit de matiere secale, sortie des boyaux giensemer rompus: & de là l'hydropisse, sieures quartes & aigues se sont, principalement en Esté, pource que ce qui n'a esté exhalé est demeure, & s'y est rendu crasse & bruslé. Et faut noter que le peri-Perusine toine est double, à sçauoir, vne tunique superieure, l'autre inse-

double. ricure: l'inferieure se rompt aux relaxations dites Enterocelle, Epiplocelle: & la superieure se relaxe seulement, comme Fernel Fernel. obserue, l. 1. c. 7. de partium corporus humani descriptione.

Galterius

Valeriole.

Loubers.

sec for

Galterius H. Riff. l. 1. aphorisme 31. Enchirid. medic. dit, Toute Galterini. maladie, laquelle procede de trop boire, comme aussi l'appetit de vomir, le coit, la grande chaleur, la grande faim, la douleur, le bain, l'enfance, la decrepitude, les maladies longues, les desdains de l'estomach, la foiblesse d'iceluy, les vents australs ou de midy, l'airtrouble & corrompu, la froidure naturelle, la composition seche, dissuadent par regle generale la saignée. Etauc. 60. Il est impossible de guerir par la saignée ou la sieure putride, ou l'opila-freder tion, qui demandent d'autres remedes. Et au 70. Il me semble n'estre vtile de saigner souvent dans vne année, pource qu'auec le sang quantité d'esprits s'en vont, par l'absence desquels tout le corps se refroidit, l'esprit estant un corps aërien, siege & lieu de la chaleur, & instrument des fonctions du corps.

Fallope, c. 11. de Thermis, p. 2774. dit, que les veines sontra- Fallope? paces, & attirent. Hippocrate, 1. 4. S. 2. des maladies, dit, que le Peines 18ventricule estant plein est la fontaine de tout le corps: & lors qu'il paces. est vuide le corps se fond, pource qu'il faut qu'il se nourrisse de ce Hipportate qu'il auoit attiré du ventricule, qui estoit le manger & boire : car le cœur attire lesang, duquel il est sontaine, par les veines, la teste la pituite, la ratte les caux, & de la petite veisie du foye la bile: & Sontaines

ces quatre parties sont nommées sontaines du corps. Augier Ferrier, 1.2. c. 3. p. 166. Methods curandi, dit, Il faut Angies

voir s'ily a encores des humeurs corrompus & nuisibles à l'esto-Ferrier. mach, ou autour d'iceluy, d'autant qu'il les faudra ofter auant que venir à la saignée, de peur que les veines estant vuides ne succent ce mauuzis & corrompu humeur, (& à la place d'iceluy se remplisse de vent ) selon Hippocrate, l. de Arte, s. 17. que tout ce qui Hippocrate n'est ioinct, soit qu'il soit couuert de peau ou de chair, est caue, qui estant sain se remplit d'air ou de vent, & estant malade se remplit de sanie: & l'estomach estant vuide cherche & demande aux veines mezeraïques, & d'icelles attire les mauuais sucs, & s'en remplit, pour n'en pouvoir avoir d'autre, d'autant que chaque partie retient ce qu'elle a de bon : & ce qui ne l'est pas, & est cru, le chasle & l'enuoye aux autres parties. Et 1, de osium natura, S. 13. dit, qu'il ne faut pas saigner proche, mais le plus loing qu'il sera possible, les veines des lieux où les douleurs sont, & où le sang s'amas-1.. Ce qui contrarie en apparence à l'aphorisme 5. & commentaiti 6 ' 6. Epidemies, & l. de locu in homine, s. 55. s'it n'est entendu d lam commel. 2. 5. 22, de natura humana. Galien resout ceste Galien.

question, c. 18.1. de curandi ratione per sanguinis miss. &1.4. c.6. Methods. Il faut donc retarder la faignée en toute maladie, voire mesine aux aigues, s'il y a de la matiere crue au ventre, la quelle il faudra cuire premierement, de crainte que le foye & veines vuides ne rauissent ces humeurs crus: car la premiere concoction n'estant pas bien faite, n'est pas amendée par la seconde, comme dit Hippocrate, 1.1.5.9.p. 156. de la Dicte, si ce n'est que le soye soit Hippocrate Le sang tres-bon. Que si le sang est trop crasse, se bouchant à soy-mesme le passage, ille faut preparer par medicamens : S'il est trop gros, il le faut liquifier par le bain: S'il est trop lent à sortir, il le faut haster par mounement, l'attirer par la chaleur, & garder qu'il ne soit re-

er:peraffe doit cftre prepare a mane la Saignée.

Nosa de la cottion pourla BEALEYTIE HETEL

pousse par la froideur. Et faut entendre que la coction, laquelle est icy entendue, est l'alteration de la matiere propre à nourrir, faite par la chalcur naturelle en la substance, laquelle doit estre nourries & ceste definition est parfaite, pource qu'elle contient la cause finale, l'efficiente, la formelle, & la materielle: & ceste premiere coction est faite au ventricule, la seconde au soye & veines, & la troisseline en toutes les parties du corps, ayant pour compagne l'assimilation & la nutrition parfaite : & chacune coction a double excrement, l'vn subtil, l'autre crasse: Aucuns mettent la troisiesme au cœur, & puis la quatricsme par toutes les parties.

Quant à ceux qui ont l'orifice de l'estomach fort sensible, & qui sont malades d'humeurs, ils ont besoin des remedes qui fortifient l'estomach, & rebouchent l'acrimonie, auant qu'on vienne à la saignée, pourueu que la maladie ne presse: Et si la face, les narines, les yeux, les oreilles, & toute la teste sont malades, faudra ouurir Observatio la veine du coude, dite cephalique: & la iccoraire sera ouverte,

des reiner lors que les costez, poulmon, cœur, diafragme, foye, ventricule, deunrir. ratte, reins, & generalement toutes les autres parties qui sont souz Voye. 10. le col, sont malades. Si le pylore, qui est le fond de l'estomach, ou LideLaw partie d'iceluy, est offense, la concoction & distribution est trop tost outrop tard faite: & le temps de la concoction commode, à Anatomie, scauoir, cinq, six, plus ou moins d'heures auparauant acconstuque l'ordre mées, ils sentent des trenchées, des mordications, des rots : tellequ'Hippo ment que la distribution de la viande ne peut estre bien faite : & erace objer- ceste incommodité au pylore aduient, ou qu'il est trop serré, ou woit à l'on qu'il y a quelque humeur qui empesche la matiere, soit viande ou siereure des medecine, de passer : comme aussi s'il est trop relaxé, laisse écouler trop toft ce qu'on a mis dans l'estomach auant temps; ou en cas chaque

d'obstructions engendre les vomissemens, Fallope, c. 19. des me-maladie: al dicamens purgarifs.

La veine noire ou mediane sera ouuerte lors que la veine propre saigneurs ne prennes

à la partie malade sera difficile à trouuer.

Quand est des veines du iarret & cheuilles, elles seront ouvertes garde. FALLODR' pour les incommoditez des cuisses, vessie, matrice, & autres parties honteules, mesme les reins en sont soulagez. Il faut donc saiguer, non quelle veine que ce soit, mais celle qui a communication auec la partie malade, autrement le mal s'augmente, & la partie saine s'offense. Et faut considerer, comme dit Galien, c. 1. ae san, Galien. guinis missione, auant que saigner, s'il le faut faire, puis que c'est qu'on euacuë en saignant, & si par icelle on oste ce qui nuist, & si le malade la peut supporter, quoy que souuent la maladie requerroit la saignée, mais le malade ne la peut supporter, ou à cause do l'aage, ou de la faison, ou du mal de l'orifice duventricule, que par abus on nomme estomach, ou qu'aucune partie du corps ne la peut supporter, quoy que la maladie en cust besoin. Surquoy voy Fuchse Fuchses fon Commentateur.

Hippocrate, 1. De aëre, aquis, & locis, S. 1. dit, Celuy qui voudra Hippocrate faire la medecine à propos doit prendre garde premierement à la percente faison de l'année, l'une ne ressemblant pas à l'autre : car elles dif- derations ferent, à cause de la mutation en icelles: puis aux vents qui regnent que doie en chaque contrée, chauds ou froids, & aufquels ceux qui y habi- avoir le tent sont exposez : cognoistre aussi les eaux desquelles ils vsent : si Medecine le lieu est exposé au Meridien ou à l'Orient, Occident ou Septentrion: si le terroir est see, aride, montueux, plain, arrousé de sontaines ou d'eaux marescageuses, ou descendantes des montagnes, ou douçastres, ou salées: si le terroir est cauerneux & humide, ou chaud & froid : si les habitans sont grands biberons, actifs, ou paresseux: & quelles maladies regnent le plus au pays.

Magninus, traittant de la faignée, c. r. p. 75. & Arnaud, c. 2. Magninus de considerat. operis medicine, disent, Ceux qui habitent les Prouiu- Arnand. ces ou regions chaudes, ausquelles il se fait grande dissipation & resolution d'esprits, n'ont besoin de la saignée; d'où s'ensuit qu'aux parties de France on y doit estre plus saigné qu'en Italie, qui est plus chaud. Le mesme faut-il entendre des autres regions, & principalement où on vit delicieusement & intemperemment. Ga- Galitale lien, 14. de missione sanguinu, dit, que les Celtes, souz lesquels les Germains & Gaulois sont compris, doinent estre moins saignez,

E ij.

pres-

pource qu'ils ont moins de sang que les autres nations, & les corps dances & espais pennent estre saignez danantage que les delicats. Et 10. Methode, 5. dit, Que les curps chands & fecs febricit no ent toussours les forces foibles . E partant doinent estre moins saignez Pour le regard de l'aage, il en faut confiderer les forces, & s'y conduire mant noter selonicelles. Mais si quelqu'vn a l'estomach farcy ou insecté de bile, & aye befoin d'estre saigné, qu'il vomisse, & puis mange quelque chose d'aigre & fliptique, reflerrante & fortifiante l'estomach, & puis soit saigné. Que si les humeurs sont crus, visqueux & indigests, & messez aucc le sang, qu'il ne soit point saigné auant qu'on aye subtilisé lesang; Qu'on se garde aussi de saigner aprés vne longue maladie, (si la necessité ne contraint, ) qu'aprés auoir fortissé tout le corps. Que ceux qui s'exercent à des exercices laborieux qui attenuent le corps, ne soient tant saignez que les autres; d'où s'enfisit que ceux qui seruent aux bains & estunes, ceux qui veillent beaucoup, doiuent estre moins saignez que ceux qui s'occupent à l'escriture, & semblables actions. Ceux qui ont aussi l'estomach & le foye debiles, & qui ont maladies de causes froides, ne doinent aussi estre saignez, fans grande necessité. Si l'air est pestilent, trouble, nubileux, & que levent Austral ou de Midy soutse, ou quelque autre mauuaise qualité domine, il ne faut pas ouurir la veine, de peur que l'air infecte ne gatte & n'infecte dauantage le sang, & que

le mal second soit rendu pire que le premier. Hasfursm.

Hasfurtus marque , & Cophon , p. 39. de purgatione cholere, qu'on saigne souuent pour attirer d'vne partie malade sur vne saine, ou d'vne noble à vne ignoble : & telle maniere, soit que le Medecin Cophin. ou nature le procure, est dite Merastese, (ou excretion de la matiere

morbifique qui est double, l'vne, dite par les Grees Ecerifis, l'autre, Mesaftefe. Eccrisis. Me estesis. L' Eccrisis se destourne par les lieux naturels, soit par haut, que les Grecs disent Anarropes, tel est le vomissement, ou A 17.2986 .

Catarrho par lebas, qu'ils disent Catarrhopos, comme est le flux deventre. L'Eccrise est donc par cuite de la matiere : mais le Metastese est lors que la matiere ne se peut cuire. En la Metastese, si la matiere pes. est chaude, elle monte en haut, comme vers les oreilles (parotides)

Anaelisin. par Anaelisin, comme on dit : si froide, par Cataclisin, vers les ay-Caraclifin. nes, & autres lieux bas. ) Et celle qui est faire par contrarieté, com-

me de la partie dextre à la senestre, principalement s'il y a douleur Anipasis vehemente, est dite anupasis: mais si la douleur est vicille, la Metastese est plus commode, & ne faut point saigner au bras celuy qui

2 l'estomach debile, & le foye froid & foible, ou il y auroit vne squinence, ou pleuresie, ou perineumonie, ou semblable violente ma-

ladie.

L'ouverture de la veine cephalique est profitable aux fluxions Veine cesur les yeux, aux douleurs de teste, à l'apoplexie, & à sa place on phalique. peut ouurir la veine saluatelle. Amatus Lusitanus, à l'escholle de Amatus. la curation troissesme de la pleuresse, centurie 7. marque que par l'ignorance du Chirurgien, qui au lieu d'ouurir la veine axillaine à vn pleuretique, il ouurit la cephalique, dont il mourut: & là il exhorte les Medecins & Chirurgiens de saigner en chaque maladie la veine qui luy est propre; De mesme, curation 80. centurie 7.

L'ouverture de la veine basilique ou hepatique profite au soye & Peine 34 ratte: & à sa place on peut prendre celle qui est entre les doigts pe- slique, tit & annullaire de la main droicte, nommée saluatelle, & par les A-Heparique rabes scilen, & pour la ratte celle de la main gauche, estant en mes-saluatelle.

me endroit, nommée splenique, & l'autre hepatique.

La veine mediane; commune du cœur, de la matrice, & noire, Veine me-

ounerte, sert au cœur, matrice & poulmon.

Les deux groffes veines du col, une de chaque costé, nommées reines du par les Anciens Quidigi, onuertes, profitent à la difficulté de ref- col. pirer, au commencement de la lepre, impetigo, serpigo, cancer, onidigi. noli me tangere.

Les deux veines derriere les oreilles, ouuertes, profitent à l'e- Peines des orcilles.

micranie, autrement migraine, & catharre vieux.

Les deux veines des temples ouvertes, profitent aux vieilles douleurs des yeux, aux apostemes des paupieres, & à toutes super-ples.

fluitez tombantes sur iceux.

La veine qui est au milieu du front, entre les deux sourcils, ou- Da frant. uerte, profite à toutes les i firmitez de la face, & à leurs vlceres, apostemes des yeux, frenesies, commencement de lepre, douleurs de teste: & faut noter qu'on n'onure les veines de la teste qu'aprés disné, excepté celle qui est suz le menton.

La veine du bout du nez ouuerte, profite à la frenesie, sieures pune. aiguës, douleur vieille de teste, rougeur de la face, & larmoyement

des yeux.

Les veines des angles des yeux ounertes, esclaircissent les yeux Des yeux & veuë, & oftent les rougeurs, & toutes defluxions fur iceux, mailles, nuées, & renuersement des paupieres, & doiuent estre ouvertes au costé du nez.

E iij

TRAITTE' sonz la le. L'ounerture de la veine qui est à la leure inferieure profite aux apostemes de la bouche, & à ses viceres, & dunez, & des genciues. Les deux nommées ranules, au dessouz de la langue, ouuertes, Ranules.

profitent aux apostemes du gosier, & bouche, à l'esquinence, relaxation de luette, douleurs de dents, fluxions de la teste; Que si estant ouuertes elles coulent trop, comme il aduient, si on les ouure vers leurs racines, ce qu'il ne faut faire, le fang s'arreste, si le saigné tient du vinaigre dans sa bouche.

Les veines du pied, nommées scyatiques, ouuertes, profitent à

la douleur scyatique.

La saphene profite à la matrice, aux mois supprimez, & hemor-Saphene. roïdes: & la troissesme, qui est entre les deux gros doigts du pied, profite de mesme, & s'ouurent l'aprés disnée.

Les veines souz l'vn & l'autre genouil seruent pour les apostemes & douleurs des reins, des lumbes, des cuisses, de la vessie, & genouils.

Aux ta- Les deux veines au dedans des talons de chaque pied, ouuertes, profitent au grauier, & aux femmes qui n'ont esté assez purgées en lonso leurs accouchemens, & qui ne peuvent avoir d'enfans: & faut noter qu'au Printemps & en Esté on doit saigner les veines du costé Nott.

droich, & en Automne & Hyuer celles du costé gauche. Voy le mesme Arnaud, de regimine sanitatis, c. 37. colomne 770. 850.

& Fontanus, 1.6. p. 864. que vena secunda. Sanctorius, 1.3.c. 16. Fontanus. p. 200. Methodi vitandorum errorum, se moque de ces diussions de Sanstorius. veines pour la saignée: & toutes sois c. 17. p. 206. reprend Vezale, en ce qu'il dit qu'vne mesme veine guerit & prosite, estant ouuerte

à la pleuresse, tant d'vn costé, que d'autre, & yapporte & les raisons dudit Vezale, & les siennes: mais l'experience & Fernel, 1.2.

Fernel. c. 7. Methodi medend, l'approuue, difant, qu'il faut obseruer d'ouurir la veine propre à chaque maladie. Et Cappinacce, l.2. c.3.

p. 430. de affectionibus medij ventris. Anicenne, pars 4. manualis ooperatio, f. 573, canticorum, de mesme. Raoul de Mont-verd, en ses Rasal de Fleurs de Medecine, marque trente vne veines qu'on peut saigner,

& pourquoy.

Or en saignant nous n'auons pas grand esgard à l'influence des tions sur la Astres, mais au cours de la Lune, pource qu'elle nous est plus pro-Lune, o che qu'aucun des autres, & son influence est plus manifeste & sen-Pourque. sible, & l'humeur croist & decroist comme la Lune, notant qu'il ne faut point saigner au renouueau, ou conionction de la Lune, ny en

son plein. Voy Magninus, de Phlebotomia.

Magninus Sionsent que le sang coulé soit froid, il le faut aussi tost arrester, obstruccomme aussi s'il est trop chaud & subtil, de peur d'éuanouissement, tions sur le comme aussis'il est trop sereux; que s'il est trop espais il doit estre sang tire. subrilié, comme ja a esté dit.

Si le sang paroist noir au fond de l'escuelle, c'est signe de melancholie: alors il le faut mondifier, & manger de bons alimens.

S'il paroist blanc & mucillaginenx, c'est slegme. Sipur, purpurin, roux ou rouffaftre, & en quantité, est louable. Si escumeux, lassrané, rouge, estincelant, en petité quantité, c'est bile.

La serosité nageante sur le sang caillé, en couleur d'vrine, marque santé, bon soye, bonne digestion, mais non le sang sans serosité, espais & sec, comme est souvent celuy des jeunes gens, qui sont des exercices violens, & mangent des viandes trop chaudes & scches; De mesme l'ont ceux qui releuent d'vne grande maladie: car le sang trop sereux est signe que la concoction est soible, de la troideur du foye, & estomach, ou de manger trop d'alimens froids & humides, ou trop goulument, ou estre oyseux.

Si les serositez sont dessouz le sang, en quantité, c'est signe d'hy-

dropifie.

Le sang espais marque le mal estre en la poictrine, le iaune vers la ratte, le verdastre, bluastre vers le soye, le roussastre, noir, dur, coagulé signifie paralysse, le noir fort aqueux marque siéure quarte, le coagulétrop tard est indigest, & trop subtil: si on coupe le lang figé au cousteau, & ne resiste point, il est subtil: s'il resiste il est espais & visqueux : s'il ne peut estre coupé comme l'eau il est indigest: s'il peut estre facilement percé, mais non coupé, il est visqueux & flegmatique. Tout sang sereux se coagule, & les humeurs contenus aucc luys'en separent, comme l'experience demonstre ordinairement. Or le sang tiré, & qui fair peau blanche, iaune, verdastre, tendre, ou espaisse au dessus, est pituite visqueuse, muqueuse, gluante, teinte ou de bile iaune, ouverte, messée en iceluy dans les veines, & ce sang refroidy est trouvé souz ladite peau, n'y estant aucunement figé, pource qu'il n'a point de fibres, & sortimpetueusement du bras, à cause de cela: mais celuy qui est fort sibreux ne sort que par vn grand trou, & encores disficilement. Il ne faut donc appeller ce sang qui ne se sige point sereux, mais simple Nota. & aqueux, ou comme eau, qui ne peut estre assemblé ny espaissy, à taute de fibres: ce qui doit estre diligemmentoblerué, sans confon-

dre le sang sereux, ( qui est sang messé auec les fibres, & par iceux coagulé, ) & sang simple, c'est à dire, sang sans fibres : & par consequent sans pouuoir estre coagulé on caillé. Or le fibre est partie similaire froide & seche, faite de la semence blanche, solide, lon-Fibre que guette, & comme petits fils, destinez pour le mouuement & concoft. seruntion de la chair, comme dit Dulaurens, 1.3. c. 26. de fibris,

seu villis, en son Histoire anatomique. Albert, de anma, l. 3. traitté 2. c. 3. dit, Il y avn sang naturel, renr.

Albert, tel qu'est celuy d'vne personne de bonne complexion, lequel sang est rouge, de saueur douce, de bon odeur, humide, different, suides fortes uant l'aage, & le lieu: car les choleriques l'ontrouge, fort chaud, de sang. inflamme, fec, d'odeur & faucur piquante, escumeux : les flegmatiques l'ont passe, aqueux : les melancholiques l'ont noir, espais, & terrestre. Le fang innaturel est celuy qui est changé en couleur, faneur & odeur, à cause des humeurs messez en iceluy, ou de suy-Ficin de la mesme, &c. Et Ficin, in epidem. antid, c. 4. dit, Qu'au matin on tire difference par la saignée le sang por, à midy le sang cholerique, au soir le mede l'assion lancholique, & à la minuict le flegmatique, ayant pris auparauant d'Ine sais vn clistere, & qu'on tire plus de bons humeurs & d'esprits par la

gnée, & faignée, que par vne medecine: & que tant plus Galien & Auicenne vieillissoient, tant plus craignoient la saignée.

Vn Marchand à la Place Maubert de Paris, se plaint d'une stu-Histoire 9. peur par toute sa personne, qui le menaçoit d'vne paralysse : & 2prés l'auoir purge, ie l'enuoye aux Estunes, où il eut quelque allegement. Le lendemain voyant sa face plus rouge qu'à l'ordinaire, fon pouls vn peu plus frequent, & lafluxion vn peu plus forte, i ordonne des ventouses decoupées sur les espaules. Le lendemain ostant totalement cessé, il me presse, auec autres sieus parens, de le faire saigner du bras, suiuant (disent-ils) la coustume de Paris. Ce qu'estant fait, la premiere palette sut louable, & le sang des autrestotalement gasté & corrompu: ce que voyant, ie dy que le mal seroit long, & qu'il ne pouuoit estre guery par la saignée, mais par autres remedes; Que le fang n'estoit cause de son mal, mais les hufecorronpe meurs mauuais en iceluy: Estant chose confirmée par les-bons point dans Autheurs, que le sang ne se corrompt point dans les veines; Que lee Veines S'ils'y pourrit, c'est rarement, & ce par trop grande chaleur, trop grand exercice, trop grande cholere, & inspiration de l'air maling & pestilent, comme remarquent Fernel, c. 2. Methodi geniralis curand. febrium. Laurens 14. c. z. de renum, vsu & actione. Ce prognostic

querare-

garifa

Fernel. LABTERS.

gnosticfit qu'on appella le lendemain deux de ces saigneurs, qui nevoulurent pas que ie susse appelle, pource (dirent-ils) que ie ne serois pas de leur aduis. Aussi tost donc (car c'estoit au matin) fut saige e, & tire de so. bras trois palettes de sang, l'après disnée autres trois palettes, le lendemain autant, & à chaque jour le mal s'augmenta, & de telle sorte, qu'outre les douleurs violentes il demeura immobile de tout fou corps, horsmis des yeux, de la langue, & fort peu de son col: ce que voyans, l'on ne voulut plus escouter ne croire ces saigneurs, qui dirent tout haut que s'il n'estoit encores saigné l'on le porteroit mort à Sainct Estienne (sa Paroisse & Cymeticre. ) Ie sus donc r'appellé, & prié de luy ordonner ce que i'estimerois propre: ce que ie sis. Et aprés auoir esté purgé par remedes connenables, ordonnez chez l'Appothicaire nomme Foucaud, dedans peu de iours il descendit à sa boutique, à la confusion de ces grands saigneurs, qui auoient publié en plusieurs lieux sa mort prochaine: (car alors il estoit Iuge Consul.) Mais voicy vn nouneau mal qui luy arrine, qui est vne douleur violente au dessouz & milieu du talon, qui le tourmentoit nuiét & jour, sans le lascher; au talon, A quoy furent appliquez plusieurs remedes de femmes, sans aucun auquel sus allegement. En ho, r'appellé, ie luy fis appliquer sur le mesme lieu appliqué où este it la douleur, au milieu & dessouz le talo, vn cautere poten- >n tautetiel, après avoir la itraser la peau presque insques au sang : c'estoiz " . semb à l'entree de la nuiet, durant laquelle il dormit tres-bien insques au frage par matin, auquel ie sis oster au Chirurgien le cautere, inciser en croix rans, l'escarre, d'où sortit enuiron la moitié d'une coquille de noix de l'eauroussaftre & claire, & tout aussi tost la douleur sut entierement appaisée: & estant pense se leua, & marcha, sans aucure incommodité, & laissa-on fermer l'ounerture. L'application de ce cautere paruenu aux oreilles de ces saigneurs, les chonne, & autres de leur cabale, & trouuoient par leurs in eptes réneries que l'auois ordonné ceremede sans iugement, sans raison, & sans exemple, sans authorité, & sans apprehender la gangrene: (car ces espions de mes actions taschent toussours à me déuigrer.) Qui occasionna quelques Medecins miens amys de m'en venir parler, commesi l'auois commis quelque grand crime. Mais aprés plusieurs discours, leur voulant desiller leurs yeux, & oster & par raisons & par experience & par authorité la fausscré de leurs opinions; ie. leur monstre le texte d'Hippocrate, l. des viceres, 1. 15. 16. où il suippurste dir, Siquelques cumeurs ou enflures viennent aux pieds, & qu'el-

les ne s'en aillent point (par les remedes qu'il baille) il faut decouper auec le ser tres-subtil & tres-poinctula partie tres-protondément, notant qu'alors ils n'auoient cognoissance d'autres cauteres que des actuels, auec le fer rougy au feu, ou autres metaux, ou buys, ou autres matieres qui portent le feu qu'ils appliquoient fouuent, (comme aux parties charnues par le fer, & aux offeuses &nerucules auec des fongeules, f. 20.p. 319.) à sçauoir, deux, trois, quatre, cinq, fix, fcpr, huict, & neuf fois, comme il le void, L. de affectionibus interna, \$.27.28. &c.

Zatutssa, poter arre. Rer VHE grande as gnée de 100%.

Zacutus, I. 1. de praxi medic. admir. observazion 66. marque qu'on a accoustumé en Portugal d'appliquer vn cautere actuel à chaque plante du pied, à vne grande saignée du nez, lors qu'aucun remedene la peut arreiter, qui est plus douloureuse qu'vn potentiel, mais austi plus prompt en son operation, & qu'on laisse fermer, la saignée cesse, & l'escarre tombée. Le suis fort estonné de l'ignorance de ces grands doctes, de n'auoir veu ces authoritez, & d'ignorer ce fi prompt remede, comme il arriva à Amatus Lusita-

Calien, du forg cor PORTE W LAS

nus, pour s'estre seruy d'vnremede prompt & facile, curation 96. centurie 7. Mais pour retourner à ce qui a esté dit du sang corrompu cy dessus, auant que passer plus outre sur les cauteres, Galien ne resout point si le sang se corrompt ou non dans les veines en la fiéure synoche putride. Et Auicenne dit que ceste question est

Ralsen. Bentning.

tresardue 4. collect. 31. Et Galien, want rem js te rimm, n. & Me-Jenucani thoso medendi 9 42 ve cripto 8.1 il conse t bien qu'il soit dit bilieux, & souz quelque forme de corruption, mais non pas faite. Surquoy voy Heurnius, 1. de febr c. 16. p. 85. & Dulaurons, exercitation 4.1. 4. p. 134. de son Anatomie, ou il dit, que le sang ne Dulaurens

Fernel. Durec.

se fige point dans les veines, ny dans le foye, mais bien dans le cour d'va corps mort. Et Fernel, 1. 6. c. 7. p. 95. de functionibus, & humoribus, dit le mesme. Et Duret, sur les Coaques, c. 12. §. 1. p. 188. de dorfi, & lumborum agestit, sur ce mot, Grumofi sanguinu, doit estre consideré, où il dit, que le sang sereux ne se coagule pas: ce qui est vray, tandis qu'il est encores messé auec les serositez, mais icelles estant separées se coagule: & tout de suite dit, que tout sang sorty des veines se corrompt & engromellit, ou corrompt, pource qu'il d'apoint de lieu propre pour se conseruer hors des veines. Vn autre dit, que tout le sang sorty des veines se cor-Le fang tompt. Et vn autre, que le fang, fiege de l'ame, demeure touffoire

semblable à soy, mais separé d'icelle est rendusujet de science.

l'anec.

Retournons à nos cauteres, Rhasis à Almanfor, autraitté des Masses incissons, cauteres, & ventouses, p. 100. ordonne des cauteres, De dineys non seulement au milieu des bras, mais aussi du coude, sur les ses applidoigts, sur la hanche, sur le genouil, souz & prés les cheuilles, à la casters. racine des doigts grands & petits des pieds, entre iceux, de chacun desquels il dit la proprieté, & de celuy du milieu de la plante du pied, difant qu'on le fait pour toute douleur du pied, procedant, rant de causes froides, que chaudes, pour gouttes, sciatiques, que autres; Que si on me dit qu'il n'est point parlé du talon, ie leur refponds, que la commune croyance & practique est, que là où il ya Lain est la ponds, que la commune croyance & practique ett, que la outit y a douleur arrestée, là est la matiere, laquelle fait le mal, & qu'icelle estatanse. doit estre ostée par ce mesme lieu, s'il n'y en a de plus commode. N'a-on pas veu souvent creuer vn œil pour en oster la douleur, crever 73 pource que la cause n'en pouvoit estre ostée (par eux) d'autre fa- sil. con, & appliquer vn cautere à une partie particuliere, & pas plus grande qu'vn escu d'or, à la teste, ou la douleur estoit violente, & estre cessée, aussi tost l'escarre faite & tombée ? D'ailleurs, vn Autheur peut-il scauoir & se soinenir de toutes choses? Et puis, s'il est vray, (comme il est) que la medecine soit coniecturale, de- La medais quoy il sera parlé en son lieu cyaprés; Pourquoy ne dirons-nous ne femies auecraison & coniecture valable, qu'il faut appliquer vn cautere autalon, puis que la douleur y est fixe, & qu'aucun des remedes p appliquez n'y a rien profité? Sur ceste cure & hazard de gangrenevn doce Chirurgien vint voir le malade, & luy dit que le cautere auoit esté appliqué fort à propos: & condamnant ces ignora is, dit, qu'à ceux qui marchent les pieds nuds, des clouds, des pieces de verre, & des espines se plantent à lours pieds, ausquels pourtant la gangrene ne survient pas. Amatus Lusitanus, centu- Amatus. rie 7. c. 66. marque d'un qui se planta un cloud au pied, dont il mourut, mais il dit que ce fut par sa grande saute & incuriosité.

Aucenne dit que le cautere profite en six saçons. 1. Desseche Muires. & eschauffé la partie offensée par trop d'humidité. 2. Empesche ne de l'Ve le venin de paster outre : à quoy Galien se prenant garde s'en sert esticé des contre la gar grene, & les Chirurgiens aux bubons veneneux. 3. Diffipe la matiere contenuë en quelque partie. 4. Arreste le lang. 5. Retire l'humeur qui coule sur les yeux. 6. Ferme le

passage à l'humeur.

Ceste histoires fifira pour maintenant, pour y apprendre les saiguées temerairement faites, & le cautere ignoramment censuré.

Recourrons aux saignées, ausquelles auant que l'ordonner, saut.

prendre garde au cours de la Lune.

Magolinus, f. 87. dit, Comme l'estois à Paris, vn Soldattomba malade: Son Medecin le fait saigner la Lune estant en conion-Magninus ction, & aussi tost vn flux de ventre luy suruint si violent, qu'il en Tur ic rede la Lane. mourut trois iours après, pource que la vertu retentrice estoit telle-2018 3000

Asserie 10 mont debilitée par le defaut de l'humidité naturelle, que les viandes qu'il aualloit ne pouuoient estre arrestées : la raison est, que lors que la Lune est en conionction le corps n'a rien d'elle, & par consequent les corps viuans ont moins d'humidite qu'en autre temps, & pendant leur humidité propre & naturelle se dessecheng outre mesure, & retire toute sa sorce de la terre, & la darde contre le Ciel: & non seulement elle prine les corps inferieurs de leurs humiditez, mais aussiles desseche. Estant en cet estat, la chaleur attachée à vue matiere seche deuient plus intemperée, plus aride, & plus aspre: tellement qu'elle vient à brusser, & confumer ce en quoy elle est contenue, portée, & alimentee; Qui plus est, elle engloutir tout ce qui l'enuironne: & s'estant ainsi repeu de ce qui 101gnoit & cimentoit les parties solides, elle haste le pas de la vicillesse & de la mort : bref, à la premiere occasion, si quelques matieres propres à prendre seu se presentent, ceste chaleur s'allume, & s'enflamme rellement qu'elle deuient seu, comme remarque Peucer, l. 14. de l'Astrologie, c. 4. p. 563. Que si la necessité contraint d'euacuer le sang, faut scarisser les sambes qui n'apportent aucun danger, pource que le sang des iambes qu'on

Peucer.

scarifie sera groffier, espais, & feculent. Campanella, 1.5. c. 5. article 3. p. 375. Medicinalium dit, Meis, del'ob dicamenter vne personne, sans obscurcir la Lune, c'est marcher seruation en aueugle, & trauailler au hazard, veu que d'icelle les sours cride la Lune tiques, les mouvemens des maladies & des humeurs qui les cau-

sent sont engendrez.

Le 17. du mois de Septembre 1627. la Lune estant en conionction, vn ieune honune, Clerc d'vn Procureur demeurant ruë de Histoire II. Bieure à Paris, tombe malade d'vne fiéure non encore cogneus qu'elle c'estoit. Le lendemain du renouueau d'icelle, sur les huict heures du soir, le saigneur est appellé, qui le saigne, ronobstant la sueur, laquelle commençoit. La saignée saite à la quantité de quatre palettes, la sucur disparoitt, & la siéure s'augmente, la lanque paroist seche & scabreuse, la réuerie est qu'il passe les caux

fur batteau, & qu'il nege. (Ic dy ces réueries, d'autant qu'Hippo- Hippomite crate, l. des Songes, nous aduertit d'y prendre garde. ) Son faigneur le purge d'vne purgation assez violente, puis qu'icelle a euacué le ventre insques au neufiesme jour. Sur le quatriesme jour, (qui est indicatif du septiesme, ) vne petite sueur se presente : ce maistre saigneur le fait encores resaigner, & le sang tiré estoit de quatre palettes: les réueries d'eau & de nege continuent: la langue se rend plus seche, & rude, ou aspre, & le ventre fort lasche nuich & iour. Le mesme iour ie sus appellé, qui estoit le quatriesme, que vis le sang tiré; Surquoy, & sur ce que dessus, ie fay mon prognostic, & tasche de reparer les fautes, par cardiaques & hepatiques, tant par la bouche, qu'appliquez sur le cœur, foye & front iusques au septiesme iour que la sueur reuint vniuerselle, mais non de chaleur propre. La sueur passée & dessechée la fiéure s'augmente, la langue paroist plus aspre & seche, & la rénerie entremeslée de diuerses fantaisses, auec le flux de ventre, comme l'av desia dit. Le neufiesme le ventre s'arreste un peu, mais non la siéure. Craignant donc pis que ie ne voyois, & croyant que les veines cussent succè les serositez que nature vouloit mettre dehors par les sueurs, ie le fay saigner le neufiesme iour de sa maladie, auquel la Lune se trounoit plus sorte, & en bon aspect : Mais voyant que ny par les iuleps, epithemes, ny bouillons ie n'aduançois rien, ie confeille à ceux qui auoient le maladé en charge d'auoir recours à autres qu'à moy, tant pour son ame, que pour son corps; Surquoy ils appellent quelques-vns de ces Botallistes, qui des aussi tost le font saigner aux deux bras & aux deux iambes, luy donnant plusficurs medecines: mesme sur le quatorziesme iour de son mal luy ordonnent au matin une potion de casse. Et quoy qu'une petite sueur se presentast, (toutessois particuliere & froide) luy ordonnent encores de la casse sur l'après-disnée, le quinziesme un clistere, & le seiziesme ordonnent encores vne saignée, laquelle ne sut faite, pource que la mort l'empescha, auant que le jour vingtiesme arriuast, insques auquel l'auois dit qu'il pourroit aller, comme estant critique.

Par ceste Histoire on peut voir que ces ignorans ne sçauent co- Innedine gnoistre ny la maladie, que souvent d'une intermittante & foible contre les ils en font vne continue, forte & dangereuse, ny ne cognoissent gnarans la force de la Lune sur les maladies, ignorent les jours critiqs, & Medecins. leurs in dicatifs, ny les forces du malade, & de la maladie, ny lors

4.6 que le corps a besoin ou d'estre rensorcé, ou affoibly. Or vn de ces ignorans Rabauts dit, que le commencement de ce mal estoit siéure pourpree: Et on luy demande, ou le pourpre paroissoit, ou non-S'il paroissoit, il deuoit donc ayder à nature de le pousser au dehors, sclon la doctrine & practique des doctes Medecuns. S'il ne paroissoit encores, comment le cognoissoit-il? Et pour quoy le laignoit-il? car tout au long de sa maladie il n'y a paru aucune tache, ny de pourpre, ny de verole, ny aucune autre eruption, ny tumeur, ny mesme estant mort. Ie prie Dieu qu'il les illumine, & qu'il descouure au peuple ( pour lequel l'escry ) leur 191 orance grossiere, opiniastre, malheureuse, & charlatanesque. l'attens leur response sur ceste trossicsme Edition, telle qu'on m'a dit, pour marquer dans la quatriefine des plus lourdes afrieries, nommant par nom & surnom les saig eurs, les malades, Apporhicaires & Chirurgiens qui les ont assistez, pourueu que Dieu m'allonge ma vic en repos d'esprit & de corps, veu que je suis à mon année quatre vingts vniefme, fans aucune incommodité que celle que l'aage porte auec soy. A Dieu e: soit la gloire.

La fille d'un Confeiller de la Cour des Aydes, se tenant au D' Ynefille Cloiftre Sain & Benoist, à Paris, au mois de luin 1637. cstattaspant la quée de la petite verole sur son année vnziesme, luy en paroifperite ve sant une vingtaine de grains à la face, & une cinquantaine par le role, morte corps, sans qu'elle passaft pas moins le temps à iouer, sauter, manger, boire, & dormir a fon accoustumée. Pas moins le saigneur appellé, fuiuant la mode : ( car mourir à la mode c'est mourir en la 4 WE. saignée) la fait saigner : ce qui la fit plaindre & allieter. Ce maistre laigneur en appelle d'autres : ( car il y auoitassez d'amorce dans la bourse, ) qui yviennent, & continuent tellemenr leur saignée, que la pauure fille en deuint hydropique: quoy voyant, les parens m'appellent, qui cognoissant ceste bourrellerie n'ordoune autre remede que la decoction de la racine de geneft, surnommé Paris d'Espagne, & de la raclure de buys : ce qu'ils n'eurent loisir (comme ie leur dis ) d'executer, d'autant que la mort les preuine bien tost aprés, auec beaucoup de douleurs aux deux costez du

anciens, & comme ie monstreray plus amplement, Dieu aydant. Fernel, 1.2. c. 18. de abditu verum caufis Mizaut, 1. 4. p. 146. de arcanu natura, disent, Sicependant que la Lune se ioin et à Iupiter on donne durant trois jours à vn epileptique le remede suuaus

ventre & du dos, par la practique incogneuë aux doctes Medecino

bydrops-

DE LA SAIGNEE!

profitera beaucoup. Macin, racine & femence de Pisoyne une dragme pour l'e-Garme, fueilles de Garsophilaea, & de Primulauccia, autrement Bellie, Pelegfe. une draome, tout mis en poudre sera ben auce un pende vin blanc. Con- confantis stantin Affriquain, Epistola de incantacionibus, descript plusieurs remedes de mesme façon. La racine de Piuogne maste, cueillie au mois de May, an crosstre de la Lune, portée au col, profite grandement aux gouseux. Apollonius Menabeus, c. 6. de Alex. dit, qu'en Suede Menabeur il y a quantité de Piuoyne, de laquelle on cueille la graine du masle seulement au decroistre de la Lune, la semelle n'estant en vsage. Constantin remarque sur la fin du premier liure de melancho- Constantin lie, que l'Epilépsie, la quelle se fait sentir au plein de la Lune, a sa cause tres-humide, & au defaut d'icelle est tres-froide, & peu humide. Ascron, Precepteur de Galien, brustoit des Escreuisses un peu Ascrou. aprés su sortir dels Cansuie, le Soleil passans par le Lyon (le 14.0018. Precapreur de la Eure) lans vue poète, auec un peude vin, insques à ce qu'ils fussent de la morpropres a meetre en poudre, es en donnoss un bon succez auec une cueil. supe d'un liere à coux qui estan ne mordus d'un chien enragé: car ceste maladie est chien enraplustost guerie par remedes desiccarifs, que humectans: & en icel- fé. le faut plustost contre garder les autres parties solides d'estre infedees, que s'amuser à corriger l'humeur dessa gasté. Et comme dit Fernel, c. 14. de mean fis murbin 1.2. de abditu rerum causis. l'effe & Fernel. de ceste morsure est si leux que difficilement le sent-on qu'au vinguiesme iour, & souuent que dans vn an, dans lequel on n'a ny siédu de chie
ure, y autre mal qu'on sente, mais ayant gaigné peu à peu le
corage, cocœur, les e trailles sont picquées, & comme arrachées, le mordu durée, est comme furieux, ne peut demeurer en vne place, il se deschire aucc les mains, il veut mordre ceux qui sont prés de luy, il escume, son regard est furieux, la fiéure alors est violente, la soif grande, & ne veut ny peut boire, ny voir l'eau, & si on la luy presente, & void, il crie, & se tempeste. Pline escrit le mesme remede d'une teste de Pline, des chien calcinée, 1.29. c.5. co la cerucile d'un chappon ou poulaille mangée, remedes Ge les crofles des coqs er poulaelles appliquées fur la morfure, la Ver-morfure mesne cueillie la Lune entrant au Mouton, mise en poudre, portée pon shit au col, auec quelques grains de Piuoyne, & sentie souvent, guerit enragé. l'Epilepsie, laquelle augmente plus souuent ses paroxismes, quand la Lune se renouuelle, & aussi s'approche de sa plenitude, qu'aucrement, & principalement si elle loge lors dans le signe qui regarde la teste, l'estomach, ou la partie qui cause ou contient l'humeur melancholique,

Plusieurs ayans discontinué hors de sai on l'vsage des semmes, perlafan sont tombez en epilepsie, à cause de la semence retenue & pource du coit. rie, & auoient des vapeurs puantes au cerucau. Dequoy Zacutus, Zaturm. obsernation 110. de intermissione veneris esquesudine. Epileppis & mors

subsecute, 1.2. Et faut noter que l'epilepsie & la consulsion ont quelque ressemblance entr'elles, mais disserent, en ce que la conuulfion oft stable, non l'epilepsie, mais l'epilepsie est par internales, & ceste-cynes'entend pas detoute consulsion, & d'vie mesime durée a toussours, mais c'est quelques-sois qu'elle a ses accez plus Difference longs que l'epilepsie, laquelle va & vient; D'ailleurs, la conuntsion est faite par vue seule cause, & les parties retouri ent à leur consultion

principe: mais enl'epilepsie nature est irritée par plusieurs causes, desquelles elle se veut depetrer, laquelle monte au cerueau.

Temps de enesilir la Bliscyne.

de l'Epi deplie or

> La Piuoyne, pource qu'elle est solaire, doit estre cueillie au mois de May, au croissant de la Lune, & aux signes des Poissons auec Iupiter, ou en bon aspect d'iceluy, ayde & soulage merueilleuscment ceux qui sont gouteux, nefretiques ou calculeux, poutuen qu'elle soit appliquée & portée sur les lieux dolents, ou bien beuë auec eaux propres à la maladie. Autres disent que ceste racine doit estre cueillie au croistre de la Lune, regardant de bon aspect le Soleil, estant logé au signe du Lyon, (qui est au mois de Iuillet ou Aoust, ) preserue de l'epilepsie celuy qui la porte pendus au col. Autres tiennent qu'elle doit estre cueillie au decroistre de la Lune, pource que sa proprieté specifique est de faire decroistre l'epilepsie, mais qu'au croissant l'augmente. Pour accorder ce croiltre & decroiltre de la Lune on en peut arracher en vn temps & à l'autre, & s'en seruir, estant chose facile à faire.

La semence de l'Ortie cueillie au mois d'Aoust rompt la pierre Semence de la vessie, à ce que dit Cardan, l. 1. p. 297. & 365. de secrets, & d'argies tels remedes doinert estre atternatifs, penetratifs, incisifs, & dis-Cardan. folutifs : desquels Arnaud en son Traitté des simples, c. 37. de me-Arnand.

dicinu lapiden, frangentibus, & colomne 1262. C. 32. de visse lapidie in renibus; or vekce, 1. Brewiary.

Le bois coupé au croistre de la Lune est tost corrompu, mais an croifre au decroistre dure longuement, pource qu'alors la Lune a moins er deris. de chaleur & d'humidité, desquelles la pourriture & corruption he de la prenduaissance. De mesme arriue-il au couper de la vigne, des vendanges, de la moisson, & des fruicts qu'on veut garder. Er fe Lunes on coupe le bois vers la Brume, qui est le plus coure iour de l'an,

loss

lors que la bise souffle, il brussera tout verd, sans sumée. Surquoy

Fernel, 1.2. c. 18. de abditis rerum causis, discourt.

L'experience asseure que les semmes qui accouchent en pleine surmite. Lune ne sont pas si malades à leur deliurance que lors qu'il n'ya mens des gueres de Lune, pource qu'elle a grande puissance, & sur les par-femmes

ties servans à la generation, formation, & nourriture de l'enfant: & en ce temps là la Lune estant pleine, a toute sa lumiere & toute son humidité, qui fait que les semmes trauaillent moins : mais estant en defaut & declin, elle a faute de lumiere & d'humidité, qui fait que les femmes trauaillent beaucoup à accoucher, & que tels enfans sont maladiss, de peu de durée, & souuent idiots. Le ne touche pointicy la cause de diners termes d'accoucher, pource que cen'est le lieu: & puis plusieurs en ont descript, entr'autres des modernes, Fontanus, Medecin d'Aix en Prouence, en la pre- Fontanus, miere partie de son Vniuersa artis Medica, c. 16. p. 130. où il marque vne Damoiselle sort sage & vertueuse, en Aranion prés du Madamois, Rhosne, en Languedoc, nommée de Carde, laquelle accoucha, selle de carde, parte porté une silvers en dure son carde. ayant porté une fille trois ans dans son ventre en bonne santé, mariée en Aulbinas en Viuarets, au Iuge de la ville, nommé Fournier, mien amy, auec lesquels, estant audit lieu, l'ay disné, & du 13?

depuis ladite Damoiselle de Carde sut enceinte par vingt-quatre mois, & non encore accouchée l'an 1607. & le tout attesté par ledit Fontaine, Hucher, Varandel, Dortomin, & Vincent, Mede-

cins de Montpellier.

Sur cet accouchement & portée de trois ans, ie ne puis que m'estonner de plusieurs Medecins, Chirurgiens & Matrones, autre-grosses ment Sage-femmes, qui font des entendues, & cognoissans, ou presendue. par les vrines, arrest de purgations, & autres signes, par lesquels ils cognoissent la grossesse d'vne semme : ce qui n'est veritable. ment que charlatannerie: car i'en ay veu plusieurs sans auoir leurs purgations, ventre esseué, & quelque remuément, auec asseurance de plusieurs Medecins, Chirurgiens & Matrones d'estre grofses, contre la verité: & la derniere a esté en ceste ville dé Paris, nommée de Boysien, Damoiselle sort sage, laquelle en sa grossesse pritentes pretenduë me vint tronuer, me demandant moyen de porter son d'anze gros ventre, se grossissant de jour à autre depuis vnze mois, duquel men. elle ne pouuoit supporter que tres-difficilement la pesanteur. Moy la croyant mariée, & aprés l'auoir interrogée, & consideré sa sacc, luy dis qu'elle n'auroit pas le contentement d'estre mere pour

Hiftoire

D' Vine

ceste sois, & qu'il n'y auoit que des eaux & autres humeurs dans sa matrice: ce qui parut au bout de trois mois, pendant lesquels elle vsa des remedes que ie luy ordonnis, qui luy firent rendre vne grande quantité d'humeurs sereux qui penetrerent & passerent le matelas & garde-paille, insques an dessouz de sonlict, en presence de Madame Guillon, femme d'vn Maistre des Requestes, proche Sainet André des Arcs, pour lors sa maistresse, & de tous ses domestiques: à laquelle ie dy, voila le beau jugeme it de ceste grofsesse: laquelle me respondit, l'ay toussours creu qu'elle estoit sage Damoiselle, mais cinq Medecins, trois Chirurgiens, & six ou sept Sage-semmes m'aiseurant de sa grofsesse, ie ne sçauois qu'en Sanfforim croire. Sur cecy voy Sanctorius, I. I. p. 58. Vitandorum errorum. Or pour cognoiftre les lieux malades, & dequoy parle Galien, de louis affectis; d'où Sanctorius, page suinante, parle, doiuent estre Galien.

pris, ou de la propre action de la partie, ou de ce qui en sort, à sçauoir les excremens, ou de la qualité changée, ou du siege des ac-L' vrinene cidens. Or l'vrine n'est point excrement de la matrice. Donc elle

monstre pas ne peut demonstrer ce qu'elle contient en soy, mais seulement ce

la groffese, qu'il y a dans la veine caue.

mede.

Sexte Placide dit, qu'vne petite quantité de cœur de lieure dessechée & mile en poudre auce manne d'encess, prise auce vin blanc par septiours continuels, depuis la nounelle Lune, insques Hautmal, au premier quartier, guarit infailliblement ceux qui ton beut du er son se haut mal: mais à ceux qui l'ont supporté long temps, & tombent souuent, il en faut donner par vingt-neuf iours, commer çantau premier iour de la Lune nounelle: & finissant au dernier, qui est vnc entiere reuolution & passage de la Luce par le Zodisque.

Par ces authoritez que ie suis contraint d'apporter, tant d'Hippocrate, Galien, qu'autres que ie pourrois encores marquer, ie ne conclus pas necessairement qu'il faille tousiours auoir esgard aux quadrats de la Lune, ny à l'houre du jour, ny autres telles confiderations, mais bien à la violence du mal, & forces du malade: car mesme escrinant cecy, qui sue le 19. de May 1626. la Lune estant en son dernier quartier, depuis sept heures soixante neuf minutes de ce soir, tenuë pour froide & humide, & par autres froide & seche; sur les dix heures de soit ie sus appellé pour veir vn pleuretique du costé droict, auec vne douleur extreme du diafragme infques aux clauicules, difficulté de respirer, & siéure violente : (fur-

Hippocrate quoy Hippocrate, 1. 3. 8. 27. de morbis, dit, Tant plus les parties

dextres sont fortes, tant plus les douleurs qui les attaquent & les Pleurefe maladies sont fortes: ) lequel ie sis saigner tout à l'heure, & tirer aux parde douze à treize onces de lang, & en eusse fait tirer dauantage, les dex-(selon l'experience & conseil d'Hippocrate, de vietus ratione acut, difficiles à 5.12. où il dit, Sila douleur de la pleuresse s'ester d'depuis le dia-guerir que fragme insques à la mammelle, clauicules, & bras, ouure la veine les seneaubras, & tire grande quantité de sang, c'est presque insques à fres. defaillance) si la douleur n'eust cessé, comme elle sit auec la sié- Hipportate ure, le sang fortant : mais si la douleur eust esté causée de seules vapeurs, ie me fusse contenté de l'application souvent reiterée dessus la partie des ventouses seches, lesquelles dissipent les vents puissamment, enclos en quelque part que ce soit. Que si on ne peur appliquer les ventouses, ny grandes, ny petites sur la partie, faudra se seruir des sacellations ou frictions auec la main, ou auec vn linge, ou donner du Philonium Romanum, ou du Theriaque, si la matiere n'est trop chaude, pource qu'iceux sont dormitifs. Hip- Hiptocrate pocrate, 1. 3. de morves, &1. de vielus raisone acut. fait quatre for- fest quatre tes de pleurefie. La premiere est l'intercostale, laquelle est aux su-sones de perieures. La deuxiesme, l'hypocondriaque aux ir scrieures. La pleuresse. troisiesme, la mediastine. La quatriesme, la thorachique. La 1. est par la veine intercostale. La 2. par l'azigo. La 3. par la mammillaire. La 4. par la thoracique. Surquoy voy Dulaurens, en ses Dulaurens leçous dictées a Montpellier l'an 1590. c. de la pleuresie, & en la question 6. contre Vesale, 1.4.p. 142. de son Anatomie. Voyle liure intitule Miracula, co Medica mysteria Unilippi Mullery, p.ii. Miracula où il descript plusieurs remedes non mesprisables, mais il n'y fait Mulleri. aucune distinction de l'epilepsie propre, ou idiopatique à la simpatique, ou par consentement.

Par ce qui a estédit cy dessus, & qui suiura, Dieu aydant, le ledeur ingera que c'est à faux que ces saigneurs Botallistes me difent estre disciple d'Erasistrate, contre lequel Galien a escrit, qui se vantoit d'une vaine sagesse, & amy de nouneauté, quoy qu'il ignorast les bonnes lettres, & exercast la Medecine à Rome, suivant la doctrine de son maistre Chrysippus Cnidien, qui auoit banny du Chrysippus milieu des remedes la saignée. d'autant (disoit-il) que par la pur-mailre gation, si elle est debile, les humeurs subtiles & claires sont seule-d'erassisses. mont enacuées, & les crasses laissées: mais si elle est forte, toute là masse du sur sera purgée par cet ordre. Premierement, les seroitez, puis la bile, puis la pituite, puis le fang, & pour la fin l hu-

TRAITTE'

meur melancholique. Ce qui a esté combatu par plusieurs doctes Medecins aprés Galien, entr'autres par Fallope, c. 2. traitté des medicamens simples purgeans. Car de dire la saignée euacuë tous les humeurs pesie-mesle, la purgation fait le mesme. Donc en vsant de la purgation on se peut passer de la saignée. Cela n'est pas bien conclud, pource que baillant vn medicament purgatif, l'intention n'est de purger tous les humeurs, mais seulement celuy

Fallope.

qui pechant en quantité ou en qualité est cause de la maladie, sui-Hippocrate uant la doctrine d'Hippocrate, l. 1. aphorisme 2. qui dit, Si les choses qui doiuent estre purgées, &c. Le ne suis aussi de l'opinion de Botal, qui croyoit guerir (comme croyent aussi tous ses disciples contre lesquels i escry) toutes maladies auec la saignée, tesmoin la these mise à la fin de ce Traitté. Peut estre pourront-ils par leurs manuais succez, & vaincus par la verité, quitter ceste cure sanglante, comme les Erasistrations quitterent la leur. Voyons à present, puis que c'est chose asseurée que la saignée est vtile à plusieurs maladies, ce qu'il y faut obseruer. Galien, l. g. c. 4. Methodi medendi. Albucasis, l. 2. f. 33. de v-

Galien. fis.

Albuca-tilitate phleboromia, disent qu'il faut cognoistre la fiéure, & ce qui empesche ou retarde la concoction auant que d'ordonner la saignée, laquelle est vtile, lors que les veines sont tellement ensiées & tenduës qu'il y a danger si on ne les ouure: mais ceste ouuerture doit estre faite tres à propos, & c'est lors que les veines sont rouges & crasses, qui demonstrent que la saignée est necessaire : ( & Duret, de comme dit Duret, p. 434. des Coaques, l'vrine n'est point dite vrine que lors qu'elle est pissée : car estant encore dans la vessie est quand ain- dite serosité. Et Galien, & aprés luy on remarque trois choses aux vrines espaisses, qui est, que les vnes qui sont pissées espaisses, & tost aprés s'esclaircissent, ayant une petite nuée pendante au milieu, sont bonnes, demonstrant que nature est forte à vaincre la maladie: est pissée trouble, & demeure trouble, qui monstre que nature a peine de venir à bout de la maladie, à cause de l'agitation dans le sang : l'autre & troissesme vring est pissée claire, & par aprés trouble, figne mauuais, demonstrant que nature s'appreste à faire la coction où elle tranaille beaucoup, pour deux raisons: l'vne, sa foiblesse: l'autre, la quantité de la matiere, causante le mal.) Hippocrate Hippocrate, de natura hominibus, 5. 15. p. 46. dit, les vrines sablon-

fidire, c'eft diquer la saignée.

E Vrine,

neufes, & ce sablon allant au fond, marque de tubercules vers la veine crasse, & desia suppurée, & que les vrines auec des caruncus, ses, & comme filets ou cheueux, vient des reins : & l'vrine dans laquelle y a comme de son, monstre que la vessie est galeuse, quoy que tantost il y en aye, tantost non, ains soit pure. Voyl'Escholie

fur la curation 45. centurie 6. d'Amatus Lusitanus.

Par l'aspection du sang impur, estant chose asseurée qu'à cet impur vn plus impur succedera, pource que les lieux vuides se remplissent de ce qu'ils attirent des lieux où est l'impureté: & par ce moyen, d'vne fiéure intermittante il se fait vne continue, & d'vn abysme on tombe en vn autre : car la matiere ainsi attirée s'y eschauffe grandement, ou fe desseche tellement, que la fiéure aigue s'en engendre. Autant en est-il de toutes les fiéures aiguës, les quelles encore que leur matiere soit ailleurs, comme au ventricule, au cœur, ou ailleurs, la matiere pas moins est acre, chaude, ou salée, principalement si c'est pituite salée, encore que la dire siéure soit aussi dite improprement aiguë, comme remarque Cardan, p. 154. & 155. Artis parne. Amatus Lusitanus, centurie 6. cura- Amatus. tion 30. de dolore in iecore, voyant que la matiere de ce mal estoit hors des veines, ne voulut point ordonner la saignée, comme auoient fait les Medecins de Bizanea, quelque temps auparauant, qui l'auoient mis au bord du tombeau, d'autant que les veines attirent l'humeur, & la iertant dans le foye augmenteroit le mal, qui de facile à guerir se rendroit difficile, mais ordonnant d'autres remedes qu'il descript il le remit en santé.

Celle, 1. 3. c. 21. de aqua inter cutum, raconte qu'vn certain celfe. Medecin (disciple de Crysippe) d'Antigonus Roy, voyant vn sien Exemple amy hydropique, dit qu'il ne pouuoit guerir: & au contraire, vn notable de autre Medecin dit qu'il le gueriroit : ce qu'il ne fit pas : car quoy deux Mequ'on en eust grand soing, on ne s'aduisa qu'il auoit mangé les ca-decras. taplames qu'on luy auoit appliquez, & auoit beu son vrine : à quoy Hiftire 14 le premier ditauoir eu esgard à son intemperance incorrigible, &

le second seulement à la maladie.

Hippocrate, 1. de locis in homine, S. 36. veut qu'on ouure auer Hippocrate la lancette ou bistorin les lieux pleins d'eau des hydropiques, & en tirer peu à peu les caux, principalement aux enfans, & appliquer au dessus des remedes eschauffans. De mesme de flutibus, s. 18. de hydrope. Zacutus, 1.2. observation 53. de hydrope à posu abstinente. Zacutus.

Vn paysan hydropique, enslé comme vn cyre, me sut apporté chez moy: & ayant fait toutes les considerations necessaires, ie luy defend de boire aucunement, qu' me respondit qu'il aymoit mieux D'h) dro-

Strain!

TRAITTE'

mourir: auquel ie dy qu'il mourust donc, & que ie ne sçauois pour lors autre remede. Lors il me dit, Et si ie ne boy point viuray-ie? Luy responds qu'ouy. Il s'y resoult. Au bour de sept iours drecommença à trauailler à la terre : me reuient voir vn an après, auec vn present de fruicts, m'asseurant qu'il n'auoit beu du depuis, & ne se soucioit de boire. Mais voyant qu'il se dessechoit trop, ic luy conseillis de boire vn peu. S'il l'a fait ie ne seay, mais i'ay bien entendu qu'il est encores sain & dispos, y ayar t de ce commercement huiet, neuf ou dix ans. C'estoit en Dauphiné, d'où ie suis venu en ceste ville il y a plus de trente ans passez. Ce paysan aucit enuiron quarante aus.

Histoire 16 Roft ephe co fut au premier iour qu'el. le fue sai. on n'eur pas losfir sus ques du roit.

Vne Damoiselle aagée d'enuiron vingt-cinq ans, aux Marais remarqua . du Temple à Paris, en Decembre, tombe en vne fieure intermitblo, en plu- tante. Le saigneur appellé aussi tost la fait saigner. A la troissessme saignée la fieure estal t deuenue continue, les iambes & leventre s'enflent, la respiration difficile, & la sois s'augmente : les saignées continuent insques à l'vnziesme : & voulant passer à la douziesme, la mere luy dit qu'elle vouloit auoir du confeil. A quoy ils'accorda:mais luy demandant quel Medecin auec luy, & la mere m'ayant giée: as nommé, dit, le ne confulte pas auec luy, c'est l'ennemy de la faignée, & d'ailleurs il n'est point de nostre Eschole, & puis elle est morte ainst qu'ainst. Auquella mere respond, Vous me donnez yne bonne consolation : il ne la tuera pas donc. Sur l'aprés-disnée que ce se l'y arriue. Ayant confideré toutes choses, ie luy ordonnis les chofes necessaires, & luy defends tout breuuage quel que ce fust. A quoy l'on la fait obeir par refustrois iours de fuite, mais aprés iceux n'en demanda plus, n'estant plus alterée, & prenant les remedes qu'on luy presentoir, ou en pilules, ou en bolus, somentations seches, & dans peu Dieu la guerit, & a fait du depuistrois ou quatre enfans, desquels il y en a deux à la guerre, braues Gentils-hommes guerriers, auec charges honorables dans l'Armée, & la mere encore en bonne santé, graces à Dieu, ceste année 1645. Ce mais stre saigneur n'auoit pas pris garde au dire d'Hippocrate, qui au I, de locis in homine, 9. 18. p. 114. dit, Lors que la fluxion decoule de

Flippoera-20.

la teste par le derriere sur les vertebres & chairs, l'hydropisie se Hydropisse fait: & c'est ceste hydropisse, comme ie croy, qu'il nomme entre entre cuir chair & cuir, à quoy peu de gens prennent garde. Voy aussi 1. 1. de morbis, S. 4. p. 220. où il dit, Aque inter cutim, & naiffant fouz la

chair. Et l. de flatibus, S. 18. p. 148 ..

Si quelqu'vn n'aduoue ce succement & attirement des veines, comme a esté dit cy deuant, & veulent seulement qu'elles portent & distribuent ce qu'elles contiennent & ont receu du foye, disant que nature est si pouruoyante qu'elle sçait choisir ce qui luy est propre pour nourrir chaque partie, & par consequent n'attire que ce qui luy est bon; Ieresponds qu'elle le choisit de ce qu'elle à amasse & attiré de tous costez : car les lieux qu'elle a choisis pour receptacles de ses prouisions estant vuides, elle s'essaye de les remplir au plustost qu'elle peut de tout ce qui luy est le plus proche & le plus commode, sans estection du bon & du maunais, mais lors de la nourriture elle prendl'aliment le plus conuenable, qui en fin luy manquant, elle employe celuy mesine qui la destruit. Dequoy les hydropiques nous sont fideles tesmoins : car lors qu'à faute de sang nature n'a dequoy nourrir le corps, elle y employe les serositez, & à faute d'icelles se sert des vents. Toute hydropisse, selon Hippo-Hippoerdse crate, (après lequel c'est ores folie de rechercher, dit Duret, p. Duret. 330. J. I. C. 19. de hydrope, aux Coaques ) procede de l'empeschemeet (cause de plusieurs causes ) de la sonction du soye, & de l'alienation de la vertu sanguificatiue. Et p. 341. 5. 8. sur ces mots, Si aquofa i cidit diarrhea, les veines attirent, &c. Et Fallope, c. 61. Fallope de medicamentis purg simpl dit, que son Maistre Nicolas Mache- son Maistre sius, donnoit, & luy à son exemple, une dragme, voire quatre scru- Machesius. pules d'Euphorbe auec de l'eau, selou de casse aux hydropiques, Emphorbe. auec heureux succez, quoy que l'alteration qu'il cause soit grande. Et vn grand Chymique dit, qu'autant qu'il y a de membres mineraux, qui sont sept, autant y- il d'especes d'hydropiques qu'on recognoist par leurs fignes. Ican Rudolphus Camerarius, centurie Camera-2.9.78.p.84. applique aux iambes des hydropiques du plantin rius, des aquatic, qui y engendrent des vessies, & tirent les eaux. Or toutes resaux hyo ces hydropisies prouenantes de maladies aigues sont maunaises, dropisies, comme auffi la fiéure quarte : car elles n'oftent point la fiéure, ains les mes font douloureuses & mortelles, & la pluspart commencent par le commenmoller du costé & des lumbes, & autres par le soye. Celles qui jant par commencent par le mollet des costez & des lumbes leurs pieds les costez, s'enflent, ont flux de ventre ordinairement, sans que pour cela les les aures douleurs des costez & lumbes cessent, ny que le ventre s'amollis-parle fore, fe: Mais ceux desquels le foye est cause de l'hydropisse, la toux arriue promptement, sans beaucoup cracher : leurs pieds s'enslent, Lour ventre oft constipé, ne rendent que par sorce des matieres

TRAITTE

dures, & enfleures se font en leur ventre, aux vns à la partie droi-Ste, aux autres à la gauche: les vnes s'en vont, les autres demeurent. Que si leurs testes, leurs mains, & leurs pieds sont froids, & le ventre & les costez chauds, c'est mauuais signe : mais si tout le corps est également chaud, & mol, c'est tres-bon signe : comme aufi s'il ne se tourne çà, là, & se sent leger: mais se sentir pesant des No recut mains & des pieds est dangereux: & si en ceste pefanteur les on-& linidi gles & doigts viennent liuides, la mort est proche; que s'ils viennent noirs incontinent, ne sont pas si maunais, selon Hippocrate, dippotrate prenot. 6.8.p. 619. & 620. Surquoy Fernel. c. 4. metbodi medendi, dit, Ny en la cachexie, ny en l'hydropisse, ny en l'escyrrhe du foye ou ratte il ne faut point saigner, pour les incommoditez qu'il Fastentin. dit y suruenir. Que le curieux voye tout ce chapitre, & Fauentin en son Empyrie, c. de hydrope ascite, où l'experience monstre que toute euacuation de sang tuë les hydropiques. Parquoy ie suis d'ad-Constantin uis (dit-il) de ne saigner en aucune hydropisse. Constantin l'Affricain, 1.5.c.5.p. 101. de morborum cognitione & curatione, dit, La saignée n'est veile en aucune hydropisse, ou seroit aux femmes qui tombent en ce mal par la retention de leurs purgations, on de la saignée du nez, ou des hemorroïdes cessées, ayant accoustumé de confer auparauant, & encores il faut considerer les forces. Cet abregé & petit amas des hydropisses soit mis comme par parentese, & disons que les plantes en leur nourriture nous serviront encores d'exemple par cy aprés. Hippocrate, 1. de carnibus, §. 13.1. de morbis, §. 2. 3. 14. & 16. des succe. dit, Les veines tirent du ventre & des intestins qui sont au dessus

Hippocrate: morns des

i crnel.

du boyau iciunum. Il y a des veines par tout le corps, les vnes grosses, les autres menuës, lesquelles tant que l'homme vit sonz ouuertes, & laschent & retirent l'humeur des autres parties : tellement qu'ayant attiré l'humeur d'vn lieu vn autre suit, ainsi elles se remplissent: mais si elles sont soibles & extenuées, (ce qui adment par les saignées trop frequentes, & autres incommoditez) elles ne pennentrientirer. L. de vat, viet acut. S. 34. Les veines dessechées attirent à elles les humeurs acres, bilieux & sereux, & la fiéure ardente s'en fait. Et l. 1. de morbis, \$.29.p.227. Les vei-

Pernel, de nestirent, &les chairs auffi. Fernel, 1. Method generalis curand. lu saignée, feb. c.4. &l.2.c.14. dit, L'humeur corrompu estant au dedans du ventricule, ou és parties voisines, soit qu'il y soit engendré, ou ailleurs, comme à la teste, au foye, à la ratte, & la tinubé, u'admet

32

DE LA SAIGNEE!

&në demande la faignée, iusques à ce qu'il ait esté ofté. Que si on fait autrement, c'est auec beaucnup de dommage, pource que la crudité est rauie par les veines, & par icelle s'ensuit grande pollu- Pollucion. tion, de laquelle les obstructions, ou les cachexies, ou la maladie obstruction, (pour laquelle on est appellé, & que l'on a fait la saignée) s'aug-cachenie, mente, & les symptomes s'en rendent plus cruels : & qui pis est, les ses mentes de les symptomes s'en rendent plus cruels : & qui pis est, les ses, es au. humeurs imbus s'embrasent plus furieusement, piquent plus viuement, & plus cruellement les intestins & ventricule; d'où les nau-moditez. sées ou appetit de vomir, les consulsions, lepothymics, syucopes adviennent, qui effrayent merueilleusement & les malades & les assistans, la bile estant espanduë vers la bouche du ventricule, estant celle qui contribue à tout ce mesnage, les parties se monstrent estre travaillées par ces humeurs corrompus, par le dédain des viandes, par une pesanteur ou douleur d'estomach, par l'enfleure & tension du mesme, & entrailles. Or toutes les sois que ces incommoditez paroissent, il faut emporter cet humeur corrompu (pepiniere de tous maux) de la premiere region du corps, ou par le vomissement, ou par le ventre, si on void l'humeur y tendre. A quoy la Casse n'est propre, d'autant que n'estant que leni- La Casse of tiue & remolitiue ne peut emporter & racler les humeurs tenans & lenitiue, gluans par le bas, ny en l'hydropisse, ny en l'escyrrhe du soye & mais sacaratte, esquels aussi nous n'vsons point de la saignée. Et Fallope, c. les purga-16. p. 8. de medicamentis purgantibus sin plicibus, dit, Que tout ce rions aux qui est entierement pourry est outre nature, vsant du mot prater, femmes, To non contra quoy que ce mot prater fignifie & outre & contre: or fort toutesfois plusieurs Medecins distinguent I'vn d'auec l'autre, com-l'enfant, me aussi fait par nature, & suivant nature, qui different l'vn de Fernel, l.r. l'autre : car ce qui est fait selon nature, c'est ce que nature fait de se de de fon propre mouuement & instinct, sans aucune contrainte. Exem- diris reri ple. Nature pousse hors les vrines, pource que comme excrement causis. elle s'en descharge, & les iette hors, comme inutiles : mais ce qui Fallope. est fait par 1 ature, c'est comme la sortie du sar g des hemorroïdes, duquel les vaisseaux trop pleins nature se sent trop chargée, & par consequent elle s'en descharge, le poussant dehors, comme contrainte, ou par la quantité, ou par la qualité du sang, mais cela ne se fait pas selon son ordinaire intention & propre naturel mouuement. (Ferrel, I. I. de abditis rerum cauje Platon, Aristote, & tous les autres Philosophes qui les ont suivis, & encores ledit Per-Platon, nel, 1.4. c. 7. de innato calido, dit, Nature, selon les Medecins, est Arifore,

TRAITTE' 58 nature que la vertu premiere & la cause, saquelle de soy-mesme nous saie, nous conserue si long temps qu'elle peut, & en va mot, c'est la chaleur innée, laquelle est auce nous des nostre formation. Quelques noms coft. qu'on donne à ceste nature, & ceste chaleur vient du Ciel, & nous eft infuse d'iceluy dans là semence, & selon les Theologiens, nature est vn ordre estably de Dieu.) Galien, au 6. des Epidimies, dit, Que l'excrement qui fort des oreilles y est poussé par nature, s'en-Galien. tend comme forcée, s'en voulant dépetrer, pource que ceste matiere, laquelle est faite par les vapeurs de la bile, laquelle monte au cerucau, & s'y espaississant & cuitant par la chaleur de la teste, & la subtilité, & par la froideur du cerucau y demeurant, pourroit Mercurial causer quelque grande incommodité, comme remarque Mercu-Arnand, rial, l. de excrementes, c. 6. de fordibus aurum. Et Arnaud, c. 7. de excessu totius corporis, vel membri parabola medicationis, c. 1004. dit, Que ce qui est outre nature est contre nature, empeschant nature en ses operations ordinaires en ceste partie là où est cet excez. Vimife- Le vonissement est entierement contre nature, à raison de ce qu'il l'irrite, mais l'action est raturelle, comme aussi l'esternuement: Esternue-mais le sar glot est totalement contre nature. Et Duret, sur les ment. Coaques, c. 11. §. 13. p. 173. de hypocendrijs, le dit symptome des ment. tuniques du ventricule, secouans & chassans ce qui est attaché en Sanolor. elles de contraire, le vomissement attiré des intestins, de leurs Dures. membranes, du ventricule, & de ses tuniques, de la cauité du soye, &ratte, dupancreas, à cause dequoy il subuient à toutes les incommoditez qui viennent par l'impureté qui est dans les intestins, Commodi- comme au peu d'appetit, a l'enuie de vomir, au desdain des vianer of es, au vomissement frequent, à l'ensieure ou tension d'estomach, & boyaux, iaunisse, cachexie, siéures intermittantes, emicranie, firs par ie vertigo incube, epilepsie, suffocation ou catharre, & à tous maux moyen du de teste qui prouiennent des parties basses, & de leurs impuretez. Fromife-Et l'asseure (dit Fernel) que le vomissement est si vtile qu'il emmens. porte ce que les plus forts purgatifs ne peuuent emporter. Voy en-Fernel. cores Fallope, c. 20. de medicamentis pur gantibus samplicibus. Hippocrate, 1, 2. §. 36. 4. d rt , Levomissement attenuë, à Fallope. Hippocrate

Hippocrate, 1, 2, §, 36, de ort, Levomillement attentie, a cause du vuidange qu'il cause de la viarde, mais il ne desseche pas, si on y donne bon ordre: car ons'en trouuera plus humecté, pource que par la peine du vomir les chairs se seront sonduës: mais si on n'y prend garde, & qu'on laisse consumer ceste matiere foi duë & miteen aliment, infailliblement on se dessechera. Le vomisse

ment auffi elmeut & lasche le ventre, & le refferre. Or lors qu'on voudra arrefterle flux de ventre, auffi tost qu'on aura mangé, & comme deuoré la viande, il faut vomir quant qu'elle soit descendue aux boyaux, & les ave humectez, & puis vier des viandes aigrettes, falces, graffes & douces, auec le breuuage le plus approchant de ces goufts. Et l. 3. S. 4. suiuant, conseille à ceux qui sont trop humides & replets de vomir trois fois le mois : mais à ceux qui ne le aux hule sont pas tant, deux sois le mois, aprés auoir mangé de toutes mides co fortes de viandes, & non estant à ieun, & comme il dit l. 1. de diata, repless. 1.31.p. 163. Apres le vomissement (artificiel) il faut manger

pen, à tout le moins par quatre iours.

Auicenne, 1. 4. fen. 1. traitté 2. c. 7. En la fiéure putride fil'y- Muicenrine est espaisse & rouge, le pouls grand & fort, la face ensée, a-ne, quand lors il faut saigner, mais non si I vrinc est subtile & rouge. Et en son saigner. liure des fiéures en general, Si ce qui surmonte est sang, ou s'il ya quantité de sang, auec l'humeur qui domine, alors il saut saigner, principalement si l'vrine est espaisse & rouge. Et Fernel, 1. 3. de Fernel, de vrins, c. 15. p. 167. Ceux-là se trompent qui saignent aussi tost l'orine qu'ils voyent l'vrine crasse & rouge : ce qui arriue souuent en l'e- rouge. stat & anant la crife des fiéures continues, auquel temps les vrines sont parfaictement cuites, & que nature n'a encore tasche de chaffer l'humeur pechant & nuifible, mais si elle est iaune & ignée ou enflammée, non: car alors il faut craindre que la bile n'obtienne le dessus par sa subtilité. Or l'vrine n'est pas toussours rougie par la bile, mais aussi par l'inflammation du serum fort rougy dans les veines & arteres: car l'vrinc est contenue dans iceux, comme obserue Duret, sur le s. 10. c. 3. de aurium affictibus, 1.2. p. 112. des Duret, de Coaques, où il dit, Vn peurouge, & aussi pour la grande douleur laquelle la cholere ou bile rouge, comme il aduient à la cholique. froide, ou opilation ou debilité de foye, qui ne peut separer l'eau du fang, comme à l'hy dropisse aqueuse, ainsi que dit Auicenne, Anicenne doctrine 3. c. 2. de significationibus coloris viina, Plusicurs Autheurs, tesmoin Zacutus, observation 130. de vrina nigerrima tota Zautui. vita citra noxiam excolata, 1. 3. marquant plusicurs au oir rendu

leurs vrines toufiours noires.

Que si on veut sçauoir quand c'est que le sang domine & peche Dominatio en quantité, nommé Polyamia par les Grecs, par laquelle le nez du sang, ou autres parties perdent le sang pur, on le cognoistra lors que les & signes. veines scront rendues & fermes, la face pleine ou rougeastre, & Pobamia

Hii.

TRAITTE' 60 les vrines crasses & rouges, en laquelle Galien ne saigne pas tous-

Galien. 845.

Galien.

Menodo. iours, comme Menodotus faisoit seulement, mais là où, sans mesme icelle, la douleur sainssoit promptement auec violence la perfonne, ou qu'il y eust quelque fraction, ou dislocation : car souvent la Plethore s'en va par la friction, ou par le bain, ou par l'abstinence de deux ou trois iours, c. 9. de missione sanguinus, de Galien. Et la Plethore ou abondance de sangadujent souvent, ou qu'il est trop craffe, espais & gluant, qui ne peut couler, & fait des obstructions. ou à cause que quelque partie est couppée, comme main, bras, pied, jambe, ou cuiffe, auquel le fang auoit accoustumé d'aller pour la nourrir, & n'y allant pas est arresté & laissé au foye, où a-

Hippoerate

gnée.

bondant par trop y engendre vne ou diuerses maladies. Hippocrate marque quatre causes principales, ausquelles la saiponrla fais gnée est requise, qui sont, l'inflammation, votras sport symptomatique, la douleur, & l'obstruction, qu'il iuge causes des maladies violentes. Autres, comme a esté veu cy dessus, disent trois causes,

la grandeur de la maladie, les forces, & l'aage fleurissant.

Capinacee.

Cappinacce, 1. 6. c. 23. p. 1133. Anicenne, c. 20. fen. 4. 1. I. Auicenne & 4. fen. 1. traitté 2. c. 42. & Valeriole, l. 2. narration 2. disent, Valeriole. que quand la bile peche dans les veines, necessairement le sang s'eschauffe de telle saçon qu'il s'y peut pourrir, & alors le faut tirer hors, pour ueu que par la saignée le danger ne s'augmente par l'ebulition de la cholere: car en ce cas la faignée seroit cause de la mort, d'autant que la bile seroit emportée dans les veines, desquelles on auroit tiré le sang, & se messant auec celuy qui y resteroit le furmonteroit, dont s'enfuiuroit vne ebulition de cholere.

891 M3. ble d' vne Saignée.

Beniue. Beniuenius, c. 50. de ses observations medicales, dit, Qu'estant appellé en consulte auec vn Medecin plus vieux que luy, pour vne Histoire 17. femme qui avoit vne sièure double vierce, fut accorde d'ouurir la rimarqua veine du bras, pour voir quel estoit le sang; Que s'il estoit espais & noir on en tireroit quantité suffisance, comme estant gasté, mais s'il estoit rouge & luisant qu'on cessast. Or le sang sorty se trouua bienrouge: mais le plus vieux estant creu, il fut tiré pour le moins deux liures de fang. A ce fang succederent quantité d'humeurs cruds, qui furent attirez par les veines, les forces commencent à s'abbatre, la voix à defaillir presque du tout, & vn prosond sommeil l'attaqua, quil'emporta hors de ce monde.

Arnaud, au regime de la santé, traitté de la saignée, c. 37. dit, Arnand Les corps de complexiou sanguine ont besoin de la saignée, duas ex

cause de leur complexion, mais la melancholie nullement, les fle- quipeunte gmatiques & choleres mediocrement, toutesfois les choleres plus efre sais que les flegmatiques. Ceux qui ont les veines larges, qui sont gnez. charnus, la couleur entre rouge & noire, beaucoup de poil, les muscles bons & forts, & le reste semblable, ont plus besoin d'estre faignez que ceux qui ne sont tels. Les debiles, les icunes enfans, & les vieillards ne sont propres à estre saignez. Ceux qui se nourrissent bien, qui sont oysifs, qui ne frequentent point les semmes, peunent estre saignez, & les François plustost que les Italiens. pource que la France n'est pas sichaude que l'Italie, où il se sait plus de perte & resolution des esprits qu'en France. Et Galien, c. Galien. 13. de sanguinis missione, ne veut pas qu'on saigne les personnes blanches, comme sont les Gaulois, qu'auec meure deliberation, pource qu'ils ont la chair mole, tendre, & ont peu de sang, & peu de chaleur : ny austiles enfans, insques au quatorziesme an, (sila necessité ne la requiert, & les forces la supportent ) pource que seur force & chaleur est tost abbatuë & dissipée : car ils sont trop humides. Ceux qui ont la cholere dans l'estomach faut qu'ils vomissent auant qu'estre saignez. On ne doit pas saigner aussi tost aprés boire, le coit, & fort exercice, ny aprés vne longue maladie, si la grande necessité n'y contraint, aus faut attendre que le corps se soit renforcé, comme a esté dit cy deuant, & qu'est besoin de redire icy pour cause.

Cardan, l. de arte parua, p. 113. On peut saigner les quartenai- cardan, du res à la main gauche, lors que la Lune est en conionction, ( qui est remps de le temps de son renouvellement, ) & faut laisser couler la veine qui saigner la est petite, iusques à ce qu'elle cesse: à quoy plusieurs ne prennent ?eine de pas garde. Et Fuchse en son Commentaire, c. 14. de sanguinis mis la main, sione de Galien, dit, que telle saignée doit estre faite entre le doigt splenique, du milieu & l'annulaire, & non de celle qui est entre l'annulaire & l'auriculaire, nommée Saluatelle : & laquelle Holier, l. 1, des maladies internes, c. de la fiéure quarte, p. 741. veut estre ouuerte. Holier. Et Mercurial, 1.5. c. 11. p. 538. dit, Si en saignant vn quartenaire Mercurial. le sang sort noir & crasse, il le faut tirer selon les forces : mais s'il est rouge & vermeil, aussi tost il faut fermer la veine, alleguant Galien , prime ad Glocoanem 11. Gatinaria dit le mesme, de cura quar- Gatinaria. tana pure, fol. 67. d'autant que ce sang rouge & vermeil est signe

que le sang crasse est seulement vers le foye. L'ay veu vne femme, laquelle auoit eu desia dixhuict ou vingt ac- Histoire 18

A iii

TRAITTE'

B'rne fie cez de fiéure quarte, mais si elle estoit vraye ou non ie n'en seav sie quar- rien: car ie ne le peus apprendre par ses discours confus; tant y a que ses Medecins la remirent au Printemps : mais vne semme luv mit vn emplastre au dessus de toute l'espine du dos, & fut guerie,& luy dit qu'elle en auoit guery plusieurs autres, mais de deuiner de-

Emplafre quoy fait il n'y a eu moyen: peut estre c'estoit celuy d'Arnaud, col. d' Arnaud 1427. C. 27. 1. 4. Breniary de febre quartana vera, compose de: pour la fié. farine de froment, d'encens blanc, de chacun effalement, & auec du suc de menthe, faire une paste, or l'estendre pour un emplistre dessus de la toile; & l'ayant appliqué luy laisser, insques à co qu'il tombe de soymesme. Et faut noter que le sang qui reste après la saignée, & tant

Questions mecessaire co veille.

plus sera-il en moindre quantité, tant plustost s'eschausfera-il, & nuira. Mais ie demande à ces saigneurs & reitereurs de saignée, Le sang qu'ils tirent est-il eschauffé ou eschauffant? Ils n'oseroient dire eschauffant simplement, à cause des absurditez quis'ensuiprojent. Il est donc eschauffe. Il faut donc remedier & oster la cause eschauffante, laquelle demeurant, & tant plus la petite quantité restée est plus eschaussée. La preune elt manifeste aux plus idiots, qui oftans l'eau souillante d'vapor, le reste ne se restoidit pas, fi le feu qui citaurour du pot continuo en fa force, mais s' augmente; Auffi le fang resté dans les veines, comme leur propre vaisseau, n'est refroidy, mais augmenté. Ievoudrois que leurs gra des doctrines s'abbaissassent de tant que de respondre à ceste obiection : pour leur response ouie leur monstrer leur abus, & raisons pour lesquelles les doctes Medecins enseignent le moyen de purifier le sang. Que si le curieux veut voit de ceste chaleur eschauffinte & eschan fée, voye Platon en son Timée, Ficia, Picus; Mirandulanus, & Bernardas, p. 195; partis fecunda fen Platonica,

Platon. Ficin. PACUS.

Miran-Benimemins.

&p. 196 : primæ partis fen Arifiotelice: Benitienius, c. 1.p. 133. observat, medic, dit, Lors que tu ingeras Bernardus. pounoir tirer le sang qui est messé auce les humeurs corrompus, & qui font la grosse verole, tire-le de la veine noire ( qui est la mediane, ) s'il y a pleniturde inflammation generale ou particuliere, Thierry de ou autres indications, comme adiouste Thierry de Hery, p. 149. de la methode curatiue de la grosse verole: mais si tu iuges le contraire, contente-toy de la faire par medicamens : toutesfois il ne fera maunais de sortir le sang de la partie plus assiigée, ou par sang-

suës on ventouses. Et Rondelet, de morbo tralico, dit, Si au commencement de la grosse verole l'ange, la region, le temps, & les

Obferna.

la groffe

forces ne contrarient point, & que les puftnles, gales ou viceres y foient, on peut saigner: mais si les douleurs occupent la teste, ioin-Aures, qui cft au commencement que l'humeur coule, & n'est encores arresté, il s'en faut abstenir, pource qu'on reffroidiroit & augmenteroitle mal.

l'estime estre à propos de faire quelques observations sur l'erreur suiny par plusieurs au traittement des verolez, ausquels ils tions sur le hors envirguents ou emplastres, courans aux symptomes, & laiffans la racine, comme dit Fernel, l. 2. c. 14. ac abdiess rerum cau. Fernel, de

sis, où il parle de l'argent vif.

rerole. 00 La grosse verole est une disposition particuliere du foye, encore poneque, que ses effects paroiffer t par tout le corps : & si on est contraint en saigne d venir à la saignée, ce n'est pour rafraischir, mais seulement pour ieelle. euacuer le foye, & les vaisseaux. Et quand Galien defend la fai- Galien. gnée aux cruditez, cela se doit entendre aux corps fort debiles: car aux robustes il la permet : comme Dulaurens obserue, c. 9. du Dulaurens Traitté de la proffe verole. Et Mercurial, c. 4. de curatione merts Menurial gallies, dit que la saignée à ceste maladie s'espand par tout le corps, & la diffuaue, p. 48. en cas qu'il n'y ave plethore : car en icelle il faur saigner, mesme du commencement, la plethore demandant la saignée, mais con autrement; Que si on la fait, on fait mal.

Ceux qui escrinert de la grosse verole marquent trois signes particuliers qui la descouurent: les vns sont dits precedens, les au-signes pretres suivans, les autres survenans. Les precedens sont le plus sougrosse le verge, ardeur d'vrine, autrement pisse-chaude, rele, bubons ou poulains: Ie dy le plus souuent, pource que ces incommoditez sont equiuoques: mais ils sont rommez precedens, pource que le plus souvent ils precedent ou apparoissent, & marquent

la grosse verole.

Les signes nommez suivans sont pustules, viceres naissans par E #3 (11)tout le corps, principalement aux parties honteuses, au siege, à la mans. bouche, à la gorge, à la teste, au front, & aux emonctoires, cheute de poil, douleur aux muscles d'entre les ioinctures, & non aux ioinctures, comme les ignorans disent, tophez & nodofitez.

Les signes suruenans & extraordinaires qui arrivent à la grosse Les surus. verole, n'estant bien guerie, sont douleurs fixes, ou de toute la te-nanh

TRAITTE' ste, ou d'vne partie d'icelle, des bras, des iambes, la nuict venant. Galien. de la pituite: car Galien dit, Ceux qui sont atteints de maladie pituiteuse, à sçauoir humeur crasse, visqueux, froid, le sont la ruict, & non le jour, & c'est entre les joinctures, & non en icelles, quec nodofitez, & fouuent tous les os font cariez, vlcerez, virulens, & phagedeniques, dits communément ambulans, scissures ou dertres aux mains, pieds, & autres parties du corps, vices prouenans Marasme. de chacune des concoctures, auec marasme ou amaigrissement d'iceluy, verruës par toutes les parties du corps, principalement Zaeutus, au membre viril, lesquelles sont difficilement ostées. Mais Zacupour les tus, l. 1. obsernation 74. dit s'estre serny du temede de Lacuna, l: Verrues. 2. in Dioscorid. in commentar. c. 171. qui est d'appliquer sur la verruë Lacuna. des fueilles de la grande Cheledoine pilée, en forme de cataplas-Grande me, dequoy il a veu des miracles dans peu de iours, mesmes appli-Cheledoiquées aux verrues au dessus de la langue, lesquelles estoient liées me.

d'vn fil de soye, laquelle soye est tombée les verrues estant seches

totalement: ce qu'il baille sans enuie. Histoire 19

Vn Organiste aagé d'enuiron soixante ans, l'an 1623. à Paris, me monstra vn vlcere verolique au dessus du membre viril, proche le penil, qu'il auoit depuis quatorze ans, veu son aage, la saison fort aduancée dans l'Automne, la lor gueur du mal, la façon de laquelle il auoit esté traitté par trois diners Chirurgiens de ceste ville, l'unaprés l'autre, auquelles frequentes saignées, les purgations telles quelles, les frictiors par l'vnguent qu'ils nomment de morbs, anec le vifargent, n'auoient esté oubliez. Ie luy propose; deuant vn sien amy, Conseiller au Parlement, la difficulté, mais non l'impossibilité de le guerir, mais auec la longueur de six mois, l'aduertissant sur tout de fuir tout remede, tant interieur, qu'exte-Moyen de rieur, où il y eust de l'argent vif, & que pour le cognoistre il en frottast vn escu, vn sol, ouvn double, lequel se blanchiroit infailli-

eugnoi Bre Parget Vif blement par ce frottement, s'il y auoit dudit argent vif, l'asseurant In remede.

y auoit, vsé: ce qu'il m'accorda. Mais au bout de huict ou dex iours il m'amena vn Chirurgien renommé de ceste ville, qui m'asseura Promesse de le guerir en vingt-deux iours. (Promesse temeraire & impud'in chi. dente) pour auoirson argent. Et quoy que ie luy monstrasse l'impossibilité, ie ne peus tant faire de le dinertir de ceste promesse & Name & croyance charlatanesque, toutessois sur la promesse de n'yser aucunement dudit argent vif, mais de la seule decoction, de laquelle

(pout estre)

que s'il en vsoit il en mourroit, veu qu'il en auoit dessa, long temps

surgien preform. pencufe.

(peut estre) il me marqua la composition: tellement que le lendemam il commença sa cure, de laquelle ledit Organiste me donna aduis le vingt-deuxielme iour de la cure : & qu'à l'vnzielme iour de Iuillet 1623. m'escriuant qu'il estoit pis qu'auparauant, & son Chirurgien m'estant venu parler, aprés l'auoir vn peutancé, me dit que c'estoit le premier qui auoit fait faux bon au monde, mais que dans peu de jours il seroit guery : auquel ayant encore recommandé de n'vser point d'argent vif, il me l'accorda: mais le mesmeiour il luy appliqua son vaguent mercurialisé sur la partie, qui à la troisiesme fois montant à la teste, grossit tellement la langue, (elequoy Paré aduertit, 1. 19. c. 12. de la grosse verole,) qu'elle Paré, remplit tout le palais, & passa outre les leures, si qu'estoussant & sparler on va querir le Prestre, qui sit ce qui estoit de son office, & en aprés le Chirurgien qui luy decoupale plus profond qu'il peut du palais, (fais vier par après de l'eau sel, pour garder les parties de se reprendre, ) le dessus de la langue, sans allegement. Dequoy Sanctorius, p. 816. partic. 3. c. 95. Artis parua Galeni, sallenini. marque, difant, Q e les verolez n'estans tres-bien purgez, & estans frottez d'argent vif, les humeurs retrocedent vers le cerueau & gosier, detelle impetuosité qu'ils suffoquent. A quoy ce maistre graisseur n'auoit pris garde. Le lendemain l'amy Conseiller susdit me vint dire ceste belle cure, quec lequel i'allis voir le malade dans la court du Palais, où il se tenoit: & y allant, passans pardeuant le logis & boutique du Chirurgien, qui fit dire que Monsieur n'y estoir pas; arriuez chez le malade, le trouuons assis sur son lict, nous regardant, ouurant ses yeux, son palais plein de sa langue bien decoupée, per dante hors de sa bouche, noire & puante. Ie demande, qu'est-ce qu'on luy auoit appliqué, l'on nous monstra le linge plein d'unguent qui auoit esté mis dessus l'ulcere par le Chirurgien, duquel vn double (monnoye de cuiure) fut frotté, dont il fut aussi tost blanchy. Mon prognostic fut la mort, laquelle l'emporta le lendemain, sans qu'il peust aualer aliment quel que ce sur, pas mesme vne goute de bouillon, ny parler vn seul mot pour resigner ses Benefices. Ie luy eusse fait appliquer des sang-sues sur la langue, attachées à vn filet, comme Zacutus marque, mais elles n'eusser t peu passer, & puis la mort estoit dessa aux dents. Voy ledit Zacutus, I. 1. observation 74. & 1.2. observation 121. où il Zuntui. marque auoir fait appliquer des cauteres sur les nœuds veroliques.

Fernel, l. 4. Methodi medendi, c. 5. metle mercure aucc les ve- Fornel, de

estercure, lequel il sient eftre froid.

nins, lesquels nous sont contraires de toute leur substance: & 1.2. c.14. de abditis rerum causis, il deteste l'vsage du mercure, pour guerir la grosse verole, & en dit les malheurs qui l'ensuiuent, difant que par sa grande froideur il assoupit les douleurs, & que c'est vn erreur de le croire estre chaud, comme dit Carpensis, cité cy Carpenfis.

Matheole, en la Presace sur le 6.1. de Dioscoride, dit, qu'à cause de l'argent vif, le cinabre & le sublimé qu'on met dans l'vn-Alasheole. guent ou partum, duquel on parfume ou engraisseles verolez, ils tombent souvent en de grands accidens, à cause que ses arteres les attirent au dedans du corps. Et Fernel, l. 2. c. 15. marque que plu-

Mercarial lieurs frottez auec l'argent viftombent en epileplie. Mercurial, c. 6. p. 440. de la groffe verole, dit, que le frottement d'argent vif n'est propre qu'aux robustes, principalement de la teste, & aufquels les remedes doux n'ont rien profité, mais aux foibles de la tefte & ioinctures, & qui sont subiects aux defluxions & à d'autres maladies, non, d'autant que le propre de l'argent vif est de monter an cerucan, comme il paroist par la salination, en laquelle l'or tenu en la bouche se blanchit: il dissuade aussi les parfums aux soibles, comme & pour les causes cy dessus marquées. Il ne faut pourtant conclure que l'argent vif soit venin de toutesa substance, mais il nuist, estant seulement mal appliqué ou baillé par la bouche : car la vipere est bien venimense & mortelle, mais estant bien preparée donne soulagement : Ainsi fait le mercure, estant mieux preparé que ces brouillors & gaste-mestiers ne sont.

Histoire 20.

Vn Gentil-homme aagé d'en uiron quarante ans, me vint trouuer, ayant la telle chauue, la face & front tout plein de taches, efleneures & escorcheures, sortant d'entre les mais s d'vn Chirurgien renommé, duquel il auoit esté traitté durant quelques mois chez luy, par faignées, purgations, &veguert mercurialifé, & passe par les pays de suede, bauieres, & claque dont, sans aucun allegement. Son temperament cogneu, ie le dissuade de seremettre au mesme chemin, pour crainte d'y rescontrer vn vertigo, puis l'epilepsie, & en fin la mort. Le le, demain m'amene vn autre Chirurgien renommé, auec lequel ayant conclud de venir à la cause & cure, fans saignées, ny argent vis; le lendemain ce maistre attrapeur de deniers luy change tout l'ordre, & l'amene chez luy, ( car il auoit la bourse garnie ) le saig e, le perge, le bouchonne si bien de son vnguene mercurialise, qu'il luy fait auoir vn flux de bouche durant fix sepmaines. Curation barbare, de laquelle Fer- Fernel. nel crie en son Traitté de la curation de la grosse verole, c. 7. En fin le voila hors des mains de ce maistre graisseur, qui l'asseura, quoy qu'il cust quelque commencement de tournoyement de teste, qu'il estoit aussi bien guery qu'aucun qu'il eust iamais traitté. Ce qui parut dans six sepmaines aprés, m'estant encore venu consulter plus riche & diapré en viceres, esteucures, pustules, cheute de poil par le reste de la teste non chauue, qu'auparauant, auec vertigo tenebreux, qui en fin le mena à l'epilepsie, de laquelle le dixiesme iour (qui estoit sept iours aprés l'auoir veu) le reduisit, aprés quatre cheutes du haut de foy, au tombeau.

L'an 1624. vn Appothicaire de Paris me fit voir vn homme de Histoire 23 condition, auquel la grosse verole parut le premier an de son mariage: & ne s'estant communique qu'audit Appothicaire, qui luv promettoit guerison insensiblement, & luy fit prendre des pilulles, dans lesquelles y auoit de l'argent vif preparé à sa mode, & le fair saigner plusieurs fois, suiuant le stil de la Cour Parissenne: En finestant à son aduis guery, les douleurs nocturnes, le bruit des oreilles survient, accompagné d'une subsurditie, puis un tremblement de membres, puis vn vertigo, & pour comble de maux sa veuë peu à peu seperd, anec vn begayement si grand, que difficilement le pouuoit-on entendre. Ie luy ordonnis quelques remedes, mais ne guerissant pas si tost qu'il desiroit, & changeant de quartier, l'Appothic ire mourut, & du depuis ie n'en ay ouy aucune nouvelle.

Sur ce bruit d'oreilles Hippocrate, 1. Predictionum, 5. 22. dit, Hippocrate La douleur aigné de l'orcille, auec la fiéure continue & forte, te, du bruis menace de delire & mort: & 1.2.5.4. de morbis, Lors que la bile foreiller, ou la pituite est entrée dans les veines, elles s'esseuent en poussant, & la douleur s'espand par tout le corps, & les oreilles ont vn bruit fans rien ouir, pource que ce sont les veines qui palpitent & pousfeat: alors le bruit oft à la teste, & ce qu'ils entendent mal, c'est à cause du bruit qui est dedans la teste, & à cause de l'esseuement du cerucau & des veines, par la grande chaleur desquelles les parties vuides du cerueau, qui sont vers les oreilles, sont remplies : mais pource que ce remplissement n'est égal, de là vient qu'aussi le son ne le peut estre, qui est cause de la difficulté d'ouir : & de ce son fascheux, que si quantité d'eau ou de pituite vient à s'escouler par le nez ou par la bouche, alors ce mal cesse.

Fernel, I. 5. c. 6. de partium morbis & symptomatis, met dous Farach

TRAITTE' 68

leur, tintement, fifflement, bruit, fluctuation. Le fifflemert eft fait par va ve at lubtil : le tintement d'iceluy interrompu : le son d'yne matiere ouvent plus craffe: le bruit d'vn plus craffe, & la flu-

Austion de l'agitation de l'humeur.

Cy deua it est du que le tintement ou son venant aux oreilles és Mercarial fiéures arde aces est mortel. Et Mercurial, l. 1. c. 41. p. 171. dit, Que ceux qui o it este frottez ou vse de l'argent vif, le bruit d'oreilles arriue presque ordinairement. Aux Coaques, le bruit d'oreilles par la verole est guery, à ce que dit Fallope, c. 80. de morbo Eallage. galisco, par l'iniectio i dans icelles de l'huile de Gayac. Etc'est de

Capp uacce qu'il dit l'anoir appris, c. 11. l.5. p. 1000. de lus ve-Cappinac. nerea. Le bruit d'oreilles aux fains aduient de l'humidité de l'air, arrestée au tympanum, que la chaleur naturelle fait bouillir, com-

Campanei. me dit Campanella, c. 8. article I. I. 4. Medicinalium.

Le pruit ou son qui se fait aux oreilles aduient de la resolution de l'humeur crasse, & n'est ce bruit, ou matiere d'iceluy, ou subtil, ou crasse, & le licu par où il doit passer est libre ou serré, & la nature est forte ou foible à chasser ceste matiere hors : A quoy il faut bien pre dre garde, 1. 137. des Coaques par Duret: & les douleurs des orelles le communiquent au cerucau, & sont quelque sois si violentes qu'elles causent inflammation, surcur & mort : à quoy le Medecin arrine sounent trop tard. Et n'est pas icy entendu de l'o-

reille par dehors, mais par dedans, qui communque auec le cer-Fippocrate ueau, par le nerf de la cinquiesme coniugaison, dequoy Hippocra-

téparle, 1. 2. 9. 4. p. 236.

Darce.

Fernel.

L'an 1623, ie sus appellé pour voir deux Gentils-hommes verolez, aagez chacun d'enuiron trente ans, si extenuez par la diete & flux de bouche qu'ils auoient eu par l'ynguent mercurialise, & les voilles souffertes, que se leur conseillis de se remettre en forces par bons alimens : ( fuiuant Galien, c.3. methode 9. qui ne veut Galien.

pas qu'on baille des remedes pour guerir lors que le malade a perdu ses forces, mais qu'onle restaure aunnt, ayant tousiours esgard à les conseruer : car si à vinfentitant d'vie fieure ardente vin jyncope suruient, on pourra recourir au vin, sans consideration de la fiéure, à laquelle, si pous voulons regarder, nous lairrons perir le malade. Et ce conteil a esté trouvé bor, & suiny par Fernel, c. 15.

d curat. lus vinera ) to ir leurs venties libres auant que venir à la curation de leurs maux. Surquoy va d eux impatiei t enuoya querir vn de ces saigneurs, & vn Chirurgien, lesqueis luy sont

commencer le lendemain leurs remedes par saignées resterées, & decoction sudorifique. Le sixiesme iour la colique violei te l'attaqua, va bruit d'oreilles, vn tournoyement de teste, & douleur par coure icelle: Surquoy suruienne it les foiblesses, les euanouisses mens & les veilles, qui farent terminées par la mort : auec l'estonnement de ces sçauantereaux saigneurs. L'autre, après estre renforce, fut traitte, & tres-bien guery, fans saigner, suer, & estre graiffe, ayant recouvert son en bon poince, sans laisser aucune trace, ny ressentiment dudit mal de verole, dequoy Dieu soit loué, Sans qu'il aye eu besoin d'aller au Mont Athlas, ny en Numidie, ny en la Terre noire, où aucun n'est sujet d'y prendre la grosse verole: & si quelqu'vn qui l'aye y va il en guerit, sans aucun remede, à ce que dit Iean Leon Affriquain, en son premier Tome de la des-fesquera cription d'Affrique, imprimé à Lyon l'an 1556.

Tantplus la personne est sobre, moins est-elle tourmentée de la ou on que groffe verole, & plustost en est-elle guerie: & tient-on que les Ef- ru de la pagnols & Italiens, pour eftre plus fobres que les François & Alle-greffe re-

mans, sont aussi plus faciles à guerir.

Fernel en son Traitté de la grosse verole, c.5. en marque quatre auchn res especes. La premiere est celle par laquelle les poils de la teste tombent, saus aucune autre incommodité, pource que le virus ou venin est messé auec la vapeur subtile qui monte & se prend à la ra- 14aire escine des cheueux: & ceste espece duffere des autres, comme la fié- peres de ure ephemere de la putride.

La seconde est vn peu plus maligne, & en icelle le cuir du malade est totalement tacheté de marques de toutes sortes, formes & couleurs, comme des lentilles, rouges, jaunastres, lesquelles ne penuent estre esfacées, sans que la racine de la maladie soit ostée, laquelle est messée de sang subtil, & est sans autres symptomes vio;

lens.

Latroisselme espece est violente, en laquelle les pustules rouges & iaunastres s'attachent au front, puis aux temples, puis derriere les oreilles, puis à la teste, & finalement par tout le corps. Icelles sont rondes, seches, sans pus, en fin crousteuses, & sion n'y prend garde se glissent par tout, & cauent la peau : tellement que ces pustules se rendent en vrais viceres, qui sont d ordinaire puans & fort sales: & cevenin se communique successiuement au soye par les veines, au cœur par les arteres, & au cerneau par les nerfs, & se demonstre pour l'ordinaire plustost à la teste qu'en autre par-Lui

role fans

Fernel, des

TRAITTE'

tie, pource qu'il s'attache plus facilement aux parties spermatiques & moins chaudes, comme est le cerueau, aussi qu'entre les trois substances, desquelles nostre corps est composé, les esprits (desquelles le cerueau a grande quantité) reçoiuent plus promptement impression, & plus facilement sont alterez. & ledit venin est comme de la nature de celuy d'vn chien enragé, qui vass lentement za serole qu'il demeure par sois quarante iours, quelque-sois six mois, voire ne se se de dauantage, sans monstrer sa vener osité. Et Mercurial, l. 4. c. 2. mostre pas p. 428. de morbo gallico dit, La verole demeurera trente ans sans souvent de paroistre: ce qui peut prouenir, non seulement de la forte ou soible log tomps force du venin, mais aussi de la texture rare, ou sorte temperature dereurial du corps, region & disposition de l'air: & pource que les parties lesquelles sont prés du siege, des natines, & au dedans de la bouche sont tendres & delicates, elles sont plustos faisses & ylcerées: ce

les parties long temps change les facultez animales, vitales & naturelles, & par suite toute l'habitude du corps.

A ces trois especes la quatriesime succede, laquelle attaque les parties solides, les os, les ligamens, les ners: & les humeurs qui sont à ces parties corrompues sont si crasses, aboudans & malins, que souvent ils courent en abondance aux tendons, aux os & au perioste, & separant & comme arrachant les membranes des os, ou les piquant par leur acrimonie, causent des douleurs tres-violentes, ausque les les veilles suruenans, le corps se desse-

qui aduient, pource que le foye & la masse du sang & des humeurs sont gastez; d'où les parties charnuës & molles viennent par mesme moyen à se gaster : car la demeure de l'humeur verolique sur

che tellement que la mort s'ensuit.

Or ces douleurs, comme dessa a esté dit, n'aduiennent pas aux ioinétures, mais entre les deux ioinétures & parties charneuses & musculeuses, tendons & ligamens, comme Cappinacce, l. 5. c. 3. de lue venerea. & Dulaurens, c. 7. de la grosse verole, disent, Comme au milieu des bras & iambes, & ausquels lieux ce qu'on nomme nœuds & gommes, s'engendre entre les os & le perioste. Cemal a quelque ressemblance auec d'autres, qui pourtant n'en sont point, comme la lassitude, l'appetit perdu, l'endormissement, la passeur d'ela face, la rudesse de la langue, & autres, qu'il faut dissinguer d'auec ceux qui aduient aux verolez. Quant est des miseres viruleus, communé ment nommez changres, des hubors.

Chartes viceres virulens, communément nommez chancres, des bubons, Direiens ou poulains, & des gonorrhées virulentes, ou chaude-piffes, ce n'est encores verole, mais commencement d'icelle.

La cause des fascheux accidens qui surviennent à la plus grande partie des verolez qu'on traitte par la voye commune, inuer tée & Juinie par les charlatans imperits, & passée en coustume & routine de laquelle Pindare dit que c'est vn puissant tyran qui regne ab - Pindare de solument sur l'homme, l'arrestant plus à ce qui se fait, qu'à ce qui la constant se doit faire, & à l'vsage, qu'à la raison, & laquelle ne pouuant res me. pondre à la verité, vse de calomnie pour ses armes. Et comme dit Cicero, de natura deorum, Apud quos tantum opinia praiudicata Cuere, potest, vt etiam sine ratione valit auctoritas. Mercurial, de la grosse verole, qu'il nomme morbus Gallicus, Mercurial

1. 4. c. 3. p. 431. vent que les douleurs soient aux articles & perioste: & toutesfois c. 6. p. 442. il dit qu'il faut appliquer l'ynguent inter nodos brachiorum, manuum, genuum, & pedum, que i'entends, non fur les ioin cures, mais desfus les parties qui sont entre I'vne & l'autre des ioin Aures des bras, mains, genoux, & pieds: ce qui est ainfi entendu par plusieurs, & notamment par Fernel, 1. Fernel.

2. C. 14. sur la fin, de abatus e rum causis.

Agricola, I. S. p. 336. dit, L'argent vifpris par dedans, ou ap- Agricola. pliqué par dehors, moste à la teste, & esmeut de grandes fluxions qui distilent par la bouche, par les genciues, & par les jouës, qu'il tumefie & enfle. Et Arnaud, qui a tres-bien cogneules proprietez Ainand du mercure, dir, l. de venenis col. 1549. Que la fumée ou vapeur de l'argent vif gaste & destruit les nerfs, cause la paralysie, oste le fens, nuist à la raison, cause puanteur à la bouche. Fernel, 1.3.c. Fernel. 4. Methodi med ndi, dit que le mercure dissout tous les humeurs, & les apportevioles tement à la bouche. Fallope, l. ae metallis & Fallope fossilibus, c. 37. p. 389. de hydrargico, dit, La curation de la verole par l'argeur vifest dangereuse; à cause de sa propriete occulte, par laquelle il destruit la nature humaine, & de toute sa substance. Et au Traitté de la grosse verole, c. 76. dit, Que le premier qui s'est feruy de l'argent vif pour la curation d'icelie a esté Iacob Carpenfis, & dit, l'ay tiré des os de ceux qui auoient esté frottez carpenfis d'argent vif, attaché à iceux corrompus, & conclud qu'il est chaud au second degré, & sec auttoisiesme, (desquels degrez a esté parlé cy deuant.) Et l. 5. c. 6. de lue venerea, dit, Si la cause principale est au sangily aura des inflammations : Alors si les forces le permettent, & que la verole n'aille aux aisnes, (car l'experience monître souvent qu'icelle a esté guerie par les bubons suruenans & cou-

TRAITTE lans) la saignée pourra estre saite. Et Fernel, c. 14.1.2. de abditis Rernel. rerum causis, a marque les incommoditez qu'apporte l'argent vif aux verolez qui en sont frottez. Et Fallope, c. 6. p. 37. de medica-Fellope. mentis simplicibus purgantibus, le dit estre de chaleur ignée, & Constantin ennemy du corps humain de toute sa substance. Et Constantin Affriquain, chaud & humide au quatriesme degré, 1. de gradibus, p. 382. Et vn autre dit, Le mercure guerit la verole & vlceres profonds; & la serpigine : mais si le temps de guerison passe, il cor-Cappinac- rompt au lieu de guerir. Cappinacce, 1. 5. c. 10. de lue venerea, Si la verole ne peut estre guerie par les remedes descripts (par luy) & la necessité le requiere, il faudra vser du mercure bien preparé. Dulaurens Dulaurens, Traitté de la verole, c. 10. dit, Plusieurs Medecins reprouuent & ont en detestation en ce temps l'vsage de l'argent vif, à cause des accidens (L'accident est proprement ce qui arriue Accident aux sains, mais aux malades est dit symptome, selon Galien, 1.1. 0 /3m prome. c. g. Methodi, ) qu'ils envoyent arriver tous les jours, & qu'il est Galien. ennemy du cerueau, & de tout le genre nerueux : mais si la verole ne cede à aucun autre remede nous en pouvons vser, estant bien corrigé par messange de graisses & huiles qui fortifient le cerueau Nove des & nerfs. l'accorde que ces correctifs penuent fortifier le cerneau, nerfs, & autres parties, mais pour corriger ce qui est nuisible dans BerreEtifs qu'en d's l'argent vif ie le nie: & aucun, pour docte qu'il soit, ne me pourra du merca. prouuer ceste correction : car le corrigé & le corrigeant doinent a-980. noir une puissance l'un sur l'autre, & une telle mixtion confuse, & toutesfors inseparable, qu'ils ne puissent estre demèssez l'un de l'autre. Or cela ne peut arriver, ny à l'argent vif qu'on dit corrigé, ny au corrigeant : car du quel que ce soit le mercure s'en demes. lera, & en sortira, & en mesme quantité, & tout tel qu'il a esté pris. Donc il ne peut estre corrigé. Mais cecy n'entre point en toute ceruelle, mais à ceux qui ont profondé plus que le commun ceste Mercurial. preune est claire. Et Mercurial, au Traitté de morbo Gallico, p. Argent 441. c. 6. l'appelle diable, & les remedes où il entre malins, & les autres où il n'entre pas benins. Et Iean Harmen, en sa Practique Harlmen, Chymiatrice, p. 347. parlant de l'escorbuth, dit. Le mercure monte en haut, angrente les defluxions, & les symptomes se rendent Vifer el plus forts & fascheux. Et contre le venin du sublimé pris par la Remede bouche, une dragme de cristal en poudre, auec l'huile d'amendes correlesse douces est souverain, & comme unique remede : arreste ausi les dissenteries:

dissenteries: comm- außi les purgations blanches des femmes. blime, Es Les dangers suruenus pur l'application de l'argent vis me met en les dissenmemoire quelques-vus qui estans galeux ont esté frottez d'vn vn- teries co guent auquel y auon de l'arsenie, dont les vis s sont morts, autres biaches des furieux, autres tombez en fieure : ce qu'a aussi obserue Amatus semmes, Lusitanus, centurie 2. curation 34.

Amatus.

Thierry de Hery, on sa methode curatine de la maladie vene- Thierry de rienne, p. 96. de la seconde maniere de cure par friction, vse de Hery. l'argent vif plus judicieusement que ne sont les engraisseurs de ce temps, difant, Sila maladie est inuctorée, faite d'vn humour gros, lent, visqueux, & defia adherant aux parties folides, froides & profondes, qui sont les os, comme en ceux qui ont nodositez, douleurs inucterées de teste & articles, ou pour la longueur du temps les parties sont non seulement rendues imbeciles, mais aussi nature s'accoustume à descharger là ce qu'elle sent luy vouloir nuire; au moyen dequoy vne cachexic & mainaise habitude survient, dont le corps & les vertus sont renduës imbeciles par les diuturnes & continuelles douleurs, lesquelles sur toutes choses prosternent & debilitent les vertus. Et où la maladie seroit ainsi inueterée, lors tant s'en faut que ladite friction immediatement soit commode, que mesme l'vsage d'icelle és corps & humeurs non preparez nous font voir infinis estre perdus, ou miserablement finir leurs iours, &c. Et feuille 134. L'argent vif inder ëment appliqué resout & dissipe la vertu des nerfs: (comme on void à ceux ausquels surnient par tremblement, après l'vsage d'iceluy, tesmoin les Doreurs, & ceux qui sont aux mines : car par l'indeue & trop abondante reception de telles vapeurs se fera non seulement eduction des humeurs corrompus, mais aussi resolution & corruption és esprits & humiditez radicales, lesquelles resoluës, specialement des parties nerueuses, desquelles le cerueau estautheur & racine, ) il s'ensuit vn tremblement quelque-sois perpetuel, non par malice, mais par maunais vsage de l'argent vif.

Fernel & plusieurs autres doctes Medecins recognoissant l'er- Fernel, reur enraciné estre dessa passé en force de lov, vsant en ceste cure de l'argent vif, tant par dedans, que par dehors: car plusieurs estans bien gueris à leur aduis, sont tombez en vn tremblement, qui des mains, qui des pieds, qui de tout le corps, qui durant vn an, qui dauantage, qui toute leur vie : aux autres vn vertigo est suruenu, ou vne folie, ou vne grande ensleure de gosser, & de là sont morts de

TE TE'

faim, & estouffez, (comme ga iste cy dessus:) d'autres mourir pour ne pounoir piffer mures par vne diffenterie & fieure, y ayant pou de tels malades ai di traittez qui reuiennent en fa té; car encores que l'argent vif donne allegement aux pustules, aux viceres, aux nodus, aux douleurs, & aux autres fyanptomes, fi estce qu'il n'emporte pas la racine du mal, qui quelque temps après se fait bien ressentir.

Regent Sinable.

Cet argent vif, soit qu'il soit tiré du Cinabre, ou coulant de la Pufureda mine, ne perd point la force & vertu purgatine, en quelque sorte qu'on le prepare, comme font les autres medicamens purgatifs, mais après qu'il a emmené & euacué la pituite crasse & visqueuse, cuacuë en aprés les deux biles iaune & noire. Il semble mesime reduire les tendons, nerfs, membranes, & autres parties solides, en matiere boueuse que rendent par long temps ceux qui en ont pris par la bouche, ou en ont esté graissez, & leurs parties molles & charneuses en sueurs, & toute leur constitution tellement peruertie, qu'aprés des alimens, mesme des meilleurs, ne s'engendre que matieres crasses & mucqueuses, cet argent vifpenetrant mesme insques dans les os, desquels on a veu sortir des gouttes du dit argent vif, tant des deuts, desquelles on a voulu ofter la rouille y paruenuë, aprés estreaffermics du branslement que le dit argent vif auoit cauté, que des autres os qu'on a arraché, tant des corps vifs, pour estre cariez, que des morts, pour auoir esté bourrelez par ceste inhumaine façon de frottement & d'eschauffement, pour laquelle methode nos frotteurs & engraisseurs combattent, estant leur gros pinceau & gaigne-pain.

Diofcoride, rif. Galien.

wif forty

des-os.

Dioscoride asseure que l'argent vif est veneneux, qu'il engende l'argens dre des trenchées, qu'ilvlcere, qu'il arreste l'vrine, qu'il ensic le corps, & donne vne couleur plombine. Galien l'a pour susped, & nes'en est iamais voulu seruir, aussi peu que les autres, Grees. Le ne nie pas qu'il puisse estre donné seurement par la bouche à ceux qui sont tourmentez des vents, ou d'vn voluulus, mais c'est estant tout crud, & sans autre preparation que du seul nettoyement par le chamois, affeurant m'en estre seruy fort heureusement en telles indi positions: mais que i'aye iamais veu aucun bon esse et perdurable d'iceluy, foit par purification, extinction, ou autre preparacion aux maladies veroliques, non.

Matheole dit que l'argent vif par l'excessive humidité laquelle Masheole, de l'argent oft en luy, corrompt somment l'humidité naturelle du cœur : car

rif.

outre ce qu'il ponrrit & corrempt les geneines, les dents, le palais, & les autres parties circo uoifines des verolez, si dauenture on les e graffe par trop, il les fait mourir : car il corrompt & pourrit le sait, et cai tmoi s'on i clapplique que par dehois; e est sa Premie, sur cono de Dioscoride, 1.6. parlai e des ventes, ou il prou equ'il y a des poito, s humides au quatriesme degre. Quant ace u'ils to emourir les personnes par vne forme & qualite pro- bandes pre & particuliere qu'ils o t, leur malignité ne procede pour estre au quarrie. excessione etfroid ou chaud, ou humide, ou fee, ains par leur proprieté naturelle qu'ils sont airsi procreez par l'instituence des rayons de certails Aftres, & Estoilles fixes, à la nature & complexion humaine: & parainfiils fonttels, qu'encores que la quantité de la puise soit bien petite, & telle qu'elle soit quass imperceptible duscentiment; ce neantmoins seur malignité est si grande qu'en bien peu de temps elle croist tellement, conuertissant à elle tout l'humeur radical du corps, que par après en vn moment, & en moins d'vne heure, ils resoluent & soit mourir la personne qui en aura pris, comme l'experience trop commune le tesmoigne.

Poisoni

Fernel, l. de lue venerea, raconte qu'vn certain Peintre, pour Histoire 23 auoir manie & nettoye son pinceau auec ses doigts trop souvent, De Fernel. duquel il appliquoit le cinabre, (qui est fait aucc l'argent vif & le cinabre soulphre, cuits ensemble, ) & tenu ledit pinceau à sa bouche, deques sais (comme le resultat de la consultation sut fait,) tomba auxaccidents suivans. Il commença de sentir ses doigts plus pesans que de coustume, engourdis, & les remuans difficilement. Peu de jours 2. présilles void retirer & rendre si courbez qu'impossible luy sut de les estendre. Par aprés le mals'estend aupoignet, de là aubras, aux nerfs & tendors, auec vue telle froideur qu'il en demeura perclus. Par aprés le mal passa iusques aux pieds, tellement qu'il ne s'en pouvoit servir, sans toutesfois qu'il sentist de grandes douleurs en aucune part, mais peu à peu la douleur cruelle luy faisse 🛠 le ventricule & les deux hypocondres: pour laquelle appaiser plufienrs & divers remedes furent appliquez & baillez fans effect : tellement qu'ayant ainsi languy trois ans il mourut: & l'ayant ouuert ne fut trouué aucune cause de ce mal en aucune partie de son corps: qui fit dire & affeurer ce mal n'estre causé ny procedé d'ailleurs que de la malignité du cinabre, manié souvent, & succé par fa bouche, en laquelle il tenoit son pinceau imbibé d'iceluy. Et 211 6, 15. dit, que le sieur de Meziere, Prieur de Sainet Denys de la 24. de Mez

Higoing.

Kii

TRAITTE' -6

Charte, verolé, fut traitte miserablement durant deux ans auec largent vif, sans effect, & conclud qu'il : 'y vant rien, & donne les

remedes par lesquels ce Prieur sut remis en pleme santé.

Lemme, de L'arrens Tif forty MACC LC fanc. Fallope. Querceta-Mr.S.

Lemne, de nature occultus miraculus, à la fin du secondliure. marque estre sorty quelques dragmes d'argentvif dusang qu'on auoit tire du bras d'vn qui anoit esté frotté de l'unguent où il y anortan dedans del'argentvif. Voy aush son c. 35. Et Fallope, c. 95. p. 84. de morbo Gallico, où il dit anoit trouné de l'argent vif dans des os corrompus par iceluy. Quercetanus, en son conseil, pour vne fille vierge, p. 404. marque qu'elle fut trauaillée d'vne difficulté de respiter, par l'application à la poictrine d'vne lame de plomb frottée d'argent vif, par le conseil d'vne vieille femme.

Histoire & ;

Vn Doreur ayant receu souuent la vapeur de l'argent vif, deuint flupide & lethargique, aualant bien ce qu'on luy mettoit à la bouche, mais ne sentant sortir ny ses vrines, ny ses matieres fecales, ny n'entendant du tout rien, quoy qu'on luy criast fort haut à l'oreille. En fin au bout de six mois la fiéure suruint, & lors l'engourdissement estant vn peu cessé, commença à respondre, mais consusé-

ment, & demeura tousiours hebeté & troublé.

l'ay veu plutieurs, aufquels on a donné l'ynguent mercurialifé, & du mercure, & par la bouche, & par parfums, deuenir paralytiques, &les vns & les autres essourdis : autres asthmatiques, tremblans des mains, col, & pieds, sourds tout le reste de leur vie; Estant Les frottes chose considerable que ceux ausquels on baille le mercure, outre qu'ils sont ordinairement pituiteux, difficilement peunent-ils auoir la fiéure, quelque cacochymie qui les affaille: Tesmoin vn Cor-Vifne Cons Subjects à royeur, auquel il y a dix ans passez qu'aprés auoir esté frotté d'ar-Histoire 26 gent vif, suruint vne grande douleur au deuant de la teste, que l'os en tomba piece à piece tout pourry, & les membranes du cerueau pourries, sortant grande quantité de pus, non seulement d'iceluy, mais aussi des coins d'iceluy par plusieurs mois, & ses dents estant toutes tombées n'eut aucune fieure, & continua de bien manger, aucc appetit, fans amaigrir, iulqu'à tant qu'il mourut ainsi miserable.

for 10%

d'argene

La fiéure.

Outre que la fiéure ne trauaille point, ou fort rarement, l'expepurgations rience monstre qu'aussi les remedes laxatifs n'operent pas à l'ac-Jans opera- coustumée, à cause de la froideur & humidité maliciense que l'arrionaux gent v fleur imprime. D'autres disent chaud & sec, par les effects qu'il produit : Car le linge ou pied de lieure qui en sont imbibez

## DE LA SAIGNEE!

de ceux qui s'en seruent pour dorer, tuent les poux, si la partie où d'argène ils sont en est frottée, & les rend comme bruslez, ou bien auce vne Vs: @ pomme cuite ou pommete y messant vn peu d'argent vis, & en frot- peration rer le lieu assegé desdits pous, mais ie trouue le linge ou le pied de deslinges lieure meilleur. Le mercure donc est chaud au second degré, en-lieure des trant dans le troisiesme, & sec totalement autroisiesme degré, se- poreurs. lon Fallope, p. 395. c. 37. Tract. de metallis, seu fositibus. Et Fer- o qualinel, c. 14.1.2. de abditis rerum causis, le ditfroid & narcotique. ses du mer-Le ne dy pas que l'argent vif & les saignées soient tousiours ex-cure, selon

tremement preiudiciables, mais ie dy que pour s'enseruir on le Fallope et doit faire fort prudemment, & non à l'estourdy, comme plusieurs font: car la circonspection gardera que ce mal qui souvent arrive

par l'application de ces remedes, ne sera si pernicieux.

Car cotraittement imperit, si le mal n'est totalement osté, plusieurs incommoditez suiuent, & le malade se trouue plus mal qu'auparauant, notant que l'argent vifne va pas de sa scule proprieté à la bouche, mais y est poussé par la vertu expultrice, laquelle n'estant pas assez forte, en reste quelque partie, qui cause par aprés plusseurs

inaladies & symptomes.

Il a desia esté dit qu'on remarque quatre sortes de grosse vero- quatre sorle, desquelles la premiere doit estre traittée doucement, pource ses de reque souvent les simples purgatifs l'emportent. La seconde peut role comme estre ostée par legers purgatifs, & legers sudorifiques, ou de Gayac traitées. ou de Salsepareille, ou Sassafras, ou Chine, ou Buis, selon le temperament du malade. La troissesse demande des remedes plus forts: mais la quatriesime encore des plus sorts, & de plus longue durée, considerant principalement l'habitude de tout le corps du malade, & la constitution & intemperie du foye: car celuy qui a le corps sec & crasseux, & l'orifice de l'estomach foible, doit estre traitté plus doucement que celuy qui l'a espais & dur. Que si les humeurs pechêt en quantité on peut ouurir la veine du bras droiet, saignie pour ueu qu'il n'y ait aucun bubon ou poulain (comme dessa a esté quand es comming dit) qui occupe seulement les parties glanduleuses, tant aux aisselles, aisnes, tonselles, que derriere les orcilles, de peur que la maticre poussée au dehors ne soit empeschée par la diuersion : Toutesfoissi la matiere estoit tellement rebelle par la trop grande abondance d'icelle, & à celle fin qu'elle vienne plustost à suppurer, on pourra saigner prudemment, mais non durant la fluxion sur iceluy, pource qu'on diuertiroit (comme l'ay desia dit) le moune-

TRAITTE' ment de nature qu'elle essaye de faire par les lieux les plus commo? des, comme remarque Fallope, c. 30. de merbo Galluc. La nelle Fallope. Cogneiffan fluxion on cognoiftra eftre ceffée, oufe faire encores, fi dans trois ce de lassa iours le malade s'estant pourmené ou dehors ou dedans la chamzion cessée. bre, le bubon n'a point creu, c'est signe que la fluxion est cessee: mais fi la douleur continuë, mesme estat en repos, la fluxion continuè encores. Si la couleur rouge côtit uë (pourueu que le bubon ne se fice plus gros, & qu'il y ait cramte de quelque corruptio, cui aduie traremett) durant trois jours, qui signifie que la chaleur propre agit, ne faut point saigner. Et saut noter que tout humeur qui Note. doit couler & coule n'incommode point: mais s'il est arresté en son chemin, alors il incommode comme en toute tumeur. Pour les purgations, elles feront appropriees felon l'humeur dominant & peccant, les reiterant, infques à ce qu'il soit totalement ofté, tant du corps, que des grandes veines : aprés quoy on pourra ouurir la Aduenif veine. Que si quelque ignorant sauantereau s'essaye de guerir ce mal au contraire de l'ordre cy dessus, qu'il croye qu'ensetromfement. pant il mettra le malade en pire estat qu'il n'estoit auparauant; Que s'ille veut reduire en vne grande & forcée abstir et ce, que les matieres & humeurs y restans se rendent bilieux & acres, & les visceres s'en corrompent plus facilement : mais qu'auant que venir à la saignée de la mediane ou bassilique on considere le corps, s il est plein & succulent, & les veines pleires, & que ceste plenitude incommode; Qu'en aprés il res'estonne si le sixicsme ou autre jour aprés l'vsage du Gayacle malade sent de plus grandes d'ouleurs de teste, de bras & iambes, faute d'appetit, quelques syncopes, de toux feches, puis humides, difficulté de respirer, & comme pleuresies & rerecoure à d'autres remedes, quittant les premiers, les aducrtissant que toutes ces choses peuvent arriver par l'vsage dudit Gayac, qui atternë & seche les numeurs, qui n'est propre aux bilicux, airis à ceux qui abordei tempituite, en humeurs crasses,

Duret, froids, & lents. Surquoy Duret dit, 11 faut chaffer ces gens qui comtre le Gayer.

malheureusement vsent au Gazar pour faire suer ceux qui ont les humeurs virulens & inflammations aux visc res, desquels, ils les expriment, plustost qu'ils ne les attirent. C'est c. 14. 5. 14. p. 230. de palpitatione, aux Coaques. Et Amatus Lusitanus, à l'Escholie Amatus

Lustranus, de la curation 4. certurie 3. p. 222. & 251. dit, que nostre Buis ( qu'il ci oid estre le Gayac, mais qu'il differe, à cause du terroir qui du Buys. Matheole. n'est pas si chand, & auquel Matheole contredit, chap. du Buys, )

Est plus propre pour temperer le foye trop eschauffé. Que la racine de Chyne n'est seulement propre pour la grosse verole, mais qu'el- Racine de le est aussi profitable à la cacochymie, hydropisse aqueuse, dite af- chine, ecite, vertigo, emicranie, distilations faites de pituite & bile craffe, fes Dereus. comme catharres, podagres, chyragres, sciatiques, arthrites, fiéures pituiteuses, lepre, galle, humidité d'estomach : soulage ceux qui sont incommodez par trop long & assiduel estude: aux coliqueux : corrige les vices & maladres de la matrice, les douleurs longues des membres, les vieilles fistules, les tumeurs seyrreuses,& les escrouelles les plus cruelles, l'elephantie : prouoque la sueur, purific le fang, raicunit les vicillards, & refait les extenuez & maigres: prouoque l'vrine, rompt la pierre, sert merueilleusement aux paralytiques, & à ceux qui ont les nerfs retirez. Bref, ceste racine bien administrée, comme dit Monard en son Traitté des medica- Monard. mens des Indes Occidentales, I. I. c. de la Chine, & ledit Ama- Amaturi tus Lusitanus, curation 31. centuric 2. est tres-propre, non seulement à toutes les maladies susdites, mais aussi à plusieurs autres, remarquant que la matiere pituiteuse corrompue ( cause conioinete de ceste maladie) cuacuée, soit par sux de ventre, d'vrine, de bouche, vomissement, sucurs, ou autrement, en toute temperature, loit villeule, languine, ou melacholique, & la verole en est guerie: dequoy l'experience fait foy. Ce qui se cognoist, en ce que les paroxismes & mouuement de cet humeur qui se fait sur le soir & la L'humeur nuict, cesse & retourne tous les iours en mesme maniere que fait la revolique séément le fiéure quotidisme: & alors estant cessée, les membranes, le pe-sir, corioste, & autres parties nerueuses ne sont plus distenduës. Et pour esse le ce que ceste matiere verolique se peut messer auec les autres humeurs, voy les signes des sanguins, bilieux & autres sur la fin de mon Traitté de la Physiognomie, mis après ce Traitté.

Physiogne -

Amatus, centurie 6. curation 56. marque les symptomes d'vn mie. certain Lucas, verolé, lequel après auoir esté traitté par luy, & de- Amatus. liuré de tous ses symptomes & vlceres, ne croyant estre bien guery, eut recours à vn autre Medecin, qui le sit oindre d'vn guent mercurialisé, duquel le flux de bouche sut si violent qu'il deuint tellement sec & extenué, que la mort s'en ensuinit bien tost aprés.

Pour conclure ce discours, l'affeure auoir veu plusieurs verolez sul guer 9 de tout sexe, aage & condition, qui aprés auoir esté traittez par re- de la Dero- 17 medes mercurialisez ont esté & paru par quelque temps gueris, le tarl'armais tost aprés l'horloge caché a paru aux vus aprés quelques mois gent dif.

TRAITTE

80

ou anné es, aux autres proche du tombeau : car comme dessa a este dit, le foye qui est la principale partie gastée en ce mal, & par lequel toutes les autres sont nourries, repeut estre restably par l'argent vif, mais bien par le Gayac, Salsepareille, Chyne, Sassafras, Matheole, Buys (comme remarquent Matheole, 1.1. c. 115. du Buys, Ama-Amasus. tus, & Quercetanus, c. 3. p. 114. Tetras, ) & Alexipharmaques,

Disercesapus.

desquels l'espere (Dieu aydant) traitter particulierement en mon plus ample Traitté, auquel ie descriray des remedes exquis, propts & faciles, extraicts & tirez methodiquement dudit Gayac & autres, tant pour prendre par la bouche, que par application, sans venir à ceste methode d'imperits, & par lesquels remedes plusieurs malades abandonnez ont esté gueris, sans se tenir dans leur cham-Wota, des bre en saison temperée. L'asseure encores que toute cicatrice d'vicere verolique, laquelle demeure dure, demonstre levenin estre encores dans le corps. Ce que l'ay souuent obserué: comme aussi

aicatrices. d' Vleeres Peroliques, Fallope, l. de lue venerea, c.23.p.792. &c. 87.p. 831. dilant, Fallope ..

Que lors que le chancre est guery, & que la cicatrice demeure dure, sois asseuré que c'est verole confirmée, & ce signe est demonstratif d'icelle. Attendant mon plus ample Discours, & remedes, si quelqu'vn veut auoir recours au syrop descript au c. 4. de la Sarzepareille de Nicolas Monard, des medicamens des Indes Occidentales, l. 1. p. 559. il y verra de grandes promesses, & les pilul-

Miftoire 27

Manard.

les des mesmes racines, p. 566. L'Histoire suinant est considerable. Au mois de Decembre de l'an 1644, on m'appella pour voir vn ieune Abbé trauaillé cruellement de douleurs visiuerselles par toute sa personne nuict & iour, sans pounoir aucunement dormir depuis dixsept iours, nonobstant plusieurs saignées en diuerses parties de son corps, qui les augmentoient de plus en plus. Y'estant, & m'enquerant soigneusement du mal, & de la cause d'iccluy, yn de ces saigneurs qui le traittoit, le venant voir, fut amené par des parens à la chambre la plus proche, suy difant ne luy pouuoir parler pour l'heure. Et luy demandant quelle estoit sa maladie, & la cause d'icelle, il respondit veritablement nela recognoistre pas, mais qu'ils essayoient de la descountir par tous les remedes qu'ils ordonnoient : car ils estoient trois qui le visitoient, tantost seul à seul, tantost ensemble. A quoy vn des plus proches dit, Mais depuis dixsept iours qu'il crie n'a-elle esté cogneue de vous principalement qui l'aucz traitté depuis long temps d'autres maladies? Sans autre response s'en retourna,

& le lendémain sans estre r'appellé il le reuint voir , léquel il trouua auoir bien dormy, & sans douleur, dequoy il sut estonné: mais ayant appris que l'y auois esté s'en retourna tout refrongné. Or ce maistre Abbé ne faisant gloire ny trophée (& en l'aage de trente trois ans ) que des facrifices qu'il rendoit à la Deesse Venus, & au Dieu Bacchus, desquels il me raconta ses vaillances & combats, voireinsques presque à defaillance, & nonobstanticelle s'essayer à recommencer, & qu'en iceux il s'estoit accouplé auec la fille de ladite Venus, nommée Verole, de laquelle pour se deffaire il auois eurecours aux mesmes Medecins qui le traittoient alors, qui l'anoient festoyé auec saignées & mercure, tant exterieurement, qu'interieurement, si qu'en fin son aage, la longueur du temps, & la chasse, tantost à pied, tantost à cheual, à l'oyseau, il auoit est quelque repos, mais en fin la continuation de l'exercice de Venus (continué par l'aduis de sesdits saigneurs) l'auoit rendu au lieu où il estoir. L'examen que ie luy sis plus prosondément (à ce qu'il disoit) que les autres, m'apprist l'ignorance des autres en la cognoissance de la cause des douleurs qui le tourmentoient, mais plus la nuict que le iour, & non gueres aux ioinctures, mais aux gros & milieu des muscles, & qu'icelles marquoient vn reliqua de la susdite dame grosse verole, & arrest du mercure arresté en chaque partie de son corps. A quoy auoir luy declare ceste cause, & ordonne le remede propreselon le mal, & le cours de la Lune, & la saison. Le l'asseuris de la cessation des douleurs, pour ueu qu'il esseuast son cœur à Dicu: ce qui est arriué Dieu mercy, mais non à ce que ie croy de l'entiere guerison, laquelle ne peut medicalement estre si tost, veu qu'vn mois aprés, se sentant desia fort par le bon regime que ie luy auois ordonné, il s'est vouln (à ce qu'on m'a: asseuré) remettre à ses exercices putanesques & infames, n'ayant autre soing que d'iceux, en ne se contentant d'vn trou', veut s'essayer à tous ceux que les maquereaux luy proposent & sont voir. Dieu par sa grace le rende sage, & meilleur exemple & patron a ses subiects qui ordinairement suiuent leur superieur, tel qu'est cefluy-cy, lequel on m'a affeuré aymer mieux donner dix escus à vne bagasse, qu'vn double à quelque pauure, & aussi ayme mieux se destourner pour ses plaisirs que pour vne Messe, ou autre exercice honorable & selon Dieu. Dieu l'amende, & l'induise à penitence! Ainfi foit-il.

Sefte Histoire tend à deux fins, l'vne, pour monstrer l'ignoran-

de segulter

TRAITTE'

ce de ces saigneurs, l'autre, pour la turpitude de cet Abbé, duquel & n'estoit les parens, gens d'honneur, & les Religienx de l'Abbaye honestes, & sans scandale, ie nommerois l'Abbé & l'Abbaye, mais ie m'enabstiens. Peut estre verra-il cet imprimé, & se souniendra du iour qu'il descendir en ma presence de sa chambre du fecond estage, par la fenestre, se glissant en la ruë par les linceuls de son lict qu'il auoit attachez à la croisée d'icelle, pour euiter d'estre emmené prisonnier par les Archers du Preuost qui estoient desia entrez à la maison où il estoit, & de laquelle il se sauna par le moyen susdit; d'où le voyant descendre de ma senestre, ie craignois la ligature n'estre assez forte, & qu'en se deffaisant il ne se bleffast ou tuast, puis que c'estoit d'vnsecond estage.

Bigne du

Quoy que l'aye dit cy dessus de recourir à la fin de ma Physiognomie, ie ne lairray pourtant de dire que l'on remarque la magemals ladie du foye, contenant l'humeur, morbifique, en la nausée, ou enuie de vomir, & vomissement mesme, douleur de ventricule, & intestins, tension & pefanteur d'iceux, faute d'appetit, defdaignant la chair, soit bouillie ourostie, & le vin, & amertume de bouche. Tout cecy tesmoigne asseurément que le soye & les entrailles sont malades par l'humeur y amassé. Que si les lumbes font pefans, & les reins chauds, le mal est à la grande veine, laquel-Sentioins le est sur lesdits lumbes ou rabie. Surquoy Sanctorius, 1. 1. c. 10.

& 11. p. 25. & 27. Methodi vitandorum errorum, propose que l'affligé d'une angustie de la grande artere, lors que la chaleur du cœur est grande, la respiration disficile, & la pesanteur vers la Peine cane poictrine & les costez, le mel est au cœur & à la veine qui l'accom-

snalade.

pagne, nommée caue. Quand la douleur de la teste est violente, ou que les tempes battent fort, oules veilles, on la pesanteur, ouvn cataphore, le mal est à la teste ou au cerueau. Or par cataphore est entendu communément vn grand & extreme endormissement : mais Galien, l. de Comate, en fait deux differences, vne qu'il nomme sommeillante, l'autre simplement cataphore, non sommeillante. La sommeilsante est celle en laquelle le malade dort prosondement. L'autre, en laquelle le malade est interrompu du sommeil, &

cause des fantasies qui le trauaillent les vnes aprés les autres. Leurs yeux sont tellement aggrauez que l'on iugeroit pouuoir dormir, mais ils ne le peuuent ny veulent. Qui voudra voir plus amplement de ceste maladie, voye les Definitions de Gorry, lettre K. Sila pe-

fanteur ou lassitude est par tous les membres ou extremité des par-

Cataphore donble, - des fignes. Galien.

> Gothya La fitudes

tiés, le mal est autour du corps.

L'inégalité du pouls est ordinairement signe de putresaction. Propublics Vn plein aucc égalité menace de suffocation, & demande la sai-par le gnee, à cause de l'abondance dusang, les autres non. Galien, c. pouls 13. de curandi per sanguinis misione. Vn vuide d'imbecilité, à ce-Saignée ste cause dit qu'il auoit accoustumé de tenir le doigt sur le pouls de par Gastienceluy qu'il faisoit saigner, pour iuger de la force durant la saignée; & confeille aux Medecins de faire de mesme. Vn dur, d'vne desiccation ou trauail des arteres, & chaque espece de pouls proprement & desoy ne marque qu'vne incommodité de cœur, & non plusieurs, encore que par coniecture & par accident, & non necessairement, il en puisse marquer plusieurs autres, comme Sancto-Sanctorius rius remarque, I. 5. c. 7. Methodi vitandorum errorum. Car vn pouls fort marque la force de nature, & non autre chose: mais par conjecture on peut dire que par ceste force &validité vitale on peut presumer la concoction des humeurs, & le pouls est cogneur estre fait par systole, ou expiration ou compression des arteres, & systole. diastole, ou inspiration ou attraction de nature. Et Auicenne, Pri-Diastole. ma prima partis canticorum, S, 257. genera pulsuum, dit, Le pouls Anicepus est divers, selon les aages, les saisons de l'année, & les regions, les complexions des hommes, des femmes, des enfans, des gras, des maigres, &c.

Campanella, Medicinalium, I. 4. c. 3. particule 1. article 2. p. Campa= 145. dit contre Galien & Aristote, que le cœur ne se meut pas pour nella, auoir & iouir de l'air pour s'en rafraischir, mais pour retirer le sang par la veine caue pour sa nourriture, & des esprits : & par l'artere veneuse l'air des poulmons qui messé auec le sang fait les esprits, & poussela chaleur dans le sang, & de son espaisseur le cœur & les es-

prits fubtils font nourris.

Sur la consideration du pouls, Mercurial, I. I. C. I. de vrinis, la Mercurial, cognoissance des vrines est tellement incertaine, comme Pline dit, des Vrines, 1. 11. c. 37. qu'à cause de la difficulté de la matiere, Herophile qui Pline. en a esté le premier rechercheur, sut quitté de ses Disciples. Et Herophile. Galien dit qu'il a esté plusieurs années à cognéistre le systole : car d'autant qu'il se change par la moindre émotion, soit du corps, soit de l'esprit, quel ingement peut-on apporter? Il y en a beaucoupaux vrines. Les signes sont proposez pour seruir durant tout le cours de la curation de la maladie, qui est inflammation ou vicere du poulmon, & où la cause & siege du mal est ordinairement ac-

TRAITTE' compagnée d'une langue de couleur blanche, passe, comme il és Duret , de ditl. 7.5.5. de morb.s popularibus. Duret, sur le \$. 16. c. 16. de pleus la perinen ritide, p. 258. & de perineumonie, dit, En la perineumonie ily 2 fieure aigue, la respiration difficile, le sousse est chaud, l'esprit est monie. miserable &incertain, sont impatiens, ne penuent demeurer en vneplace: ils out douleur fouz l'omoplate, & s'estend insques au gosier & mammelle, pesanteur à la poictrine, & quelque-fois auec delire : & tous ces fignes marquent par suite l'inflammation des poulmons. Et \$.27. p. 269. dit, Que la perineumonie prend son nom d'un tubercule ou bossete, nommé des Grecs Phyma, qui se fait dans les poulmons. Et de ce Phyma, voy Gorry en ses definitions medicales, p. 499. Voy encore \$.31. p. 273. où les fignes GOVIY. sont exprés de l'inflammation à tous les poulmons, ou à vne partie, haut ou bas d'iceux, font au long descripts. Lors que la fluxion bision des lieuse sera faite sur la poictrine, la douleur est au mollet du costé, & poalmons. à la clauicule du mefine costé la fiéure y est : le dessus de la langue est passe & verdastre, crache espais, alors le danger est au septies-Eippoerasi moouneuficsme iour. Hippocrate, 5.25. de locis in homine, Et la perineumonie est plus dangereuse que la pleuresse: mais si l'vne & l'autre suppurent, veu que la cause est vn sang bilieux, le mala-Pleurefie. de en pourra eschapper, & le plus souueut s'euacuë par le siege, comme il est dit, § 50.1.2.p.250. de morbis. Et aux pleuretiques la douleur monte iusques aux clauicules, où la pesanteur est vers les mammelles & bras: laquelle pefanteur monstre que le sang est là amasse, comme dit Galien sur cepassage, disant, Pesanteur, non Galien. douleur. La douleur s'estend bien insques aux clauicules, mais la Note, Pepesanteur au bras, ou vers la mammelle, au dessus du diafragme. fanteur, no Et Constantin, de diata pleureticorum, l. de victus ratione agridowleur. tudinum, p. 277. dit, que la pleuresse est vne aposteme au diafra. Conftangme. Que si la douleur ne va pas à l'hypocondre, ny aux clauicusin, de la les, il ne faut pas ordonner la saignée, ny les purgatifs, d'autant pleurefie, писсей. que la douleur est aux parties charneuses, & sans danger : mais l'autre est inflammation à la membrane, dite pleure, la quelle enuironne toutes les parties internes de la poitrine, laquelle s'enfla mmant par la sympathic qu'elle a auec les parties susdites, pourroit

Hippocrate causer la mort: notant qu'Hippocrate, aphorisme 6. & 33. dit, que ceux qui rotrent aigrerarement sont-ils pleuretiques, pource

qu'ils sont pituiteux: & la pituite estant crasse ne penetre point iusques à la membrane, & par consequent ne pique point. Et apho-

rifme 9. & 10. p. 146. de flatibus, dit, Que ceux qui mangent & boiuent beaucoup attirent aussi quantité d'air, par lequel se sont plusieurs rots & vents sortans ou par haut ou par bas, selon que les vents enclos trouuent leur fortie plus aifée : car la douleur pungitiue appartient aux membranes, lesquelles la seule bile ou les vents pungieue, attaignent, piquent, & distendent; estant bien vray que par fois ou la bile oulesvents fe peunent mester auec la pituite, & paramsi causer la pleuresie, mais rarement. Arriere donc, dit Sanctorius, Santtorius l. I. c. I. p. 4. de remediorum inventione, tous ces ignoraus qui sai- de la saignent & purgent en toute pleuresse. Si donc la douleur monte en gnee en haut, & la pesanteur y est, alors il faut saigner au bras, tirant le sang resie, contre felon l'habitude du corps, le temps, l'aage, & couleur : voire si la les ionedouleur est forte, il en fauttirer iusques à éuanouissement : mais si rans. la douleur est dessouz la poictrine, il faut purger en bas par medicamens simples: & celle qui monte en haut (dit Fallope, c. 16. Fallope) des simples medicamens, ) est faite d'vn humeur chaud, & l'autre d'un froid. Hippocrate, l. 3. 9. 14. de diata, & Alexandre Aphro-Hippocrate difée, probleme 43. difent, Que ceux desquels les entrailles ny l'e- Aphrodis Romach n'abondent en manuais humeurs & pituiteux, ont leurs fée, des rots purs: mais ceux qui abondent en tels humeurs leurs rots sont puants. Ceux qui abondent en morue & saliue sont trop replets: & s'ils font oysifs, plusieurs obstructions s'engendrent: mais s'ils s'excercent, la chaleur qui s'en ensuit attenue & fait euacuer l'humeur.

Ioubert, en ses Decades 1. paradoxe 6. est du mesme aduis de lonbert. Fallope, touchant la pleuresie : & ie luy ay veu practiquer de mesme à Montpellier, y estant Escholier. Et au paradoxe 2. que i'ay escrit fouz luy, demande, A quoy sert d'ouurir la veine, & donner des medicamens laxatifs aux febricitaus; est-ce point pour tirer & sortir la matiere antecedente, laquelle est proche des grandes veines, & du cœur? Et c'est ainsi qu'on peut tirer de iour à autre

ce qui vient au cœur.

Parla saignéele sang eschauffé & bouillant est refroidy, & par reilielde la purgation la matiere facile d'estre embrasée, non seulement au- la saignée prés du cœur, mais qui se pouvoit corrompre par tout le corps, est bien faise. cuacuée. Mais veu que la matiere des fiéures est au cœur, pour- pourquop quoy n'ouure-on plustost les arteres qui sortent & ont leur origine on n'ouure au cœur, que les veines, à celle fin que le fang, qui est la nourrieu-les arteres, re du mal, soit osté? Seroit-ce point pource que ceste ouverture

L iii

TRAITTE

86

est dangereuse aux grandes arteres, & qu'on ne peut tirer tont l'humeur des petites arteres? Or il suffit de tirer le sang par les veines, puis qu'elles ont grande communication auec les arteres, & que du vuidange des veines celle des arteres s'ensuit.

Les femmes, lesquelles n'ont leurs purgations ordinaires, & prop graffes lesquelles pour causes internes ou externes sont arrestées, mesmes ne peauent qui ne peuuent deuenir propres à auoir des enfans, à cause qu'elconcensie. les ont le ventre trop gras, qui presse la matrice, & l'empesche de receuoir & retenir la semence, doinent estre amaigries, comme

Bipperate Hippocrate enseigne, l. de la nature de la femme, 5.19. p. 347. & l. de aquis & locis, \$. 48. Et celles qui sont trop pleines de sang,

femmes. Selon la Lune. Gualt H. Riff. Noses.

Mosa, dela & n'ont leurs purgations, doiuent estre saignées au bras : mais les saignie des autres vers la cheuille, & veine saphene. Et celles qui sont bilienses, au second quartier de la Lune. Les melancholiques autroisiesme : & les pituiteuses au quatriesme, d'autant qu'vn semblable ioint à son semblable se renforce, comme dit Gualt H. Riff. 1.2. c. 3. aphorisme 78. notant cependant que la fille se portant bien sans auoir ses purgations que fort tard, vit plus longuement que celles qui les ont plustost. Faut aussi noter que les filles bien dispofées ont leurs purgations de feize à dixhuict ans, lors que la Lune est nouvelle ou au premier quartier. Celles de moyen aage au secondquartier de la Lune. Celles de trente ans autroissesme quartier: & celles de quarante ans au quatriesme quartier de la Lune.

Hippocrate, I. de vir acut. dit, Que l'inflammation des hypocondres, la tension du diafragme qui ne prouient point de vents, l'orthompnée seche, les douleurs du foye, la pesanteur de la ratte, & les autres inflammations, & encores la douleur du diafragme,& amas des maladies, ne peuuent estre gueries du commencement

par medicamens, mais par la saignée, laquelle leur est profitable: Marques & ces inflammations ont communément quatre marques, à sça-

noir, tumeur, rougeur, chaleur, & douleur. des ca-

La propriené de la Saignee.

Fernel, de curandarum febrium, methodi generalis, c. 4. dic. Bernel de Que la saignée faite à propos, c'est à dire, après la purgation, est propre aux flegmons, charbons, foroncles, erysipelles, roigne. lassitude, tension, & autres maux accompagnez d'instammations. & non autrement, ains doinent estre ostez par remedes particuliers, qui vuident premierement les veines & les arteres iointes à icelles par anastomose, en aprés euacuer la masse du corps & les wifceres, infques aux premieres veines.

Ferrier, 1. 2. c. 4. p. 180. dit, Voicy vn precepte, Fatte premier Perier? appliquer le remede à la partie laquelle enuoye l'humeur, & en a contre Eras prés à celle qui la reçoit : & n'ya euacuation plus vniuerselle que sitrate. celle laquelle est faite par la saignée, d'autant que par icelle, non vn humeur seulement, mais plusieurs qui sont messez aucc le sang, sont attirez. Ceste raison faisoit dire à Erasistrate, que la purgation cuacnoit auflitous les humeurs: & partant la saignée n'estoit aucunement necessaire. Ce qui est faux : car par la saignée tous les humeurs indifferemment sonttirez, mais non en égale quantité euacuez, comme il disoit Omotimon, également : Espuis tous tes humeurs ne pechent pas en mesme temps également, ny dans les veines, ny hors d'icelles. Partant ils ne doiuent estre euacuez également, mais auec choix : car la purgation est vne cuacuation Purgation des matieres, lesquelles incommodent par leur seule qualité, ren- que e ofts dant ou les esprits, ou les humeurs, ou les parties du corps impures, & les medicamens attirent à eux les humeurs par similitude de Substance, & non d'identité: car vn ser n'attire pas vn autre ser, la Theubarbe vne autre rheubarbe, mais tout de mesme qu'vne plante tire à soy & pour soy l'aliment propre à sa substance de la terre. Et ceste doctrine est d'Hippocrate, de Galien, & des doctes & experimentez Medecins, comme obserue Fallope, p. 23. c. 2. de me- Fallope? dicamentis purgantibus simplicibus, disant que la force est plus grande au medicament qu'à l'humeur, qui est cause que l'humeur est attiré, n'entendant pas seulement celles premieres, mais aussi les secondes, & autres, comme dit Fernel, 1. 3. c. I. de purgandi Fernel. ratione, methodi medendi. Et Hippocrate, 1. 4. S. 28. de morbis, Hippocrate dit, Ceux qui sont attaquez de fieure continue, & sont purgez en iours pairs, ne sont iamais trop purgez: mais ceux qui le sont aux iours impairs le sont tousiours trop, & plusieurs en meurent : ce à quoy plusieurs Medecins ne prennent garde. Et la raison est, pource qu'aux iours impairs les humeurs se meunent: & de troubler vn corps desia troublé par medicament, c'est comme le tuer.

A ces opinions & maximes d'Erasistrate ont respondu aprés Galien plusieurs autres, & entr'autres Fallope, c. 2. de medica-Fallope mentis purgantibus simplicibus, concluant qu'en certaines maladies la saignée, & en autres les purgations sont necessaires & vtiles, & qu'en icelles faut obseruer vn ordre conuenable: comme qui veut bien guerir les yeux doit auant purger la teste, & pour purger la teste faut purger tout le corps, comme obserue Arnaud, Arnaud

purgation l'vn ou l'autre des humeurs, à sçauoir celuy qui est le plus propre au purgatif, que si c'est vn medicament nommé minoritif, l'humeur qui est és parties plus voissues est porté à celles qui attirent: car la purgation est une cuacuation des choses, par lesquelles, ou les esprits, ou les humeurs, ou les parties solides sont renduës impures : & ceste purgation est double, l'vne, qui purge les humeurs pesse-messe, nommée indiscrete : l'autre, qui tire & euacuë vnfeul & determiné humeur, nommée discrete, ( autres gation dif. disent vniuerselle, non detous les humeurs, mais de tout le corps: & particuliere, à sçauoir de quelque partie, comme du cerueau par ands Crese le palets, de la poictrine & poulmon par le cracher, & ainsi des auace Vniner particulie- tres, ) & c'est la vraye purgation, mais l'autre n'est qu'euacuation. se, aneeles Souuentes-fois il arriue pour plusieurs causes qu'vn medicament purgatif causera vne superpurgation : qui est vne sortie & cuacua. tion, non seulement de l'humeur conuenable au remede pris, mais

Eallope.

que par

evere or

Celle or

obferus.

\$20785.

Hippotrate aussi de tous les autres trois, (car Hippocrate en marque quatre, 2 sçauoir, le sang, la pituite, la bile, & la melancholique, ou eau, comme il dit,) après lesquels la mort suit. Surquoy voy Fallope, p. 41. c. 6. de medicamentis purgantibus simplicibus, où il en discourt fort au long, marquant la difference d'un remede trop violent, & d'vn faisant superpurgation, laquelle il dit n'auoir iamais veuë. En toute purgation legitime trois choses sont à observer, la li-

berté des meats ou conduits, la preparation de la matiere, & la force de la nature. Que si la nature n'est assez forte pour subsister iusques à la fin de la maladie, il ne faut pas entreprendre la curation d'icelle: car il ne faut rien esperer de bon où elle manque. Galien, 1. de facultate medic. purg. & Coquillard aprés luy, di-Coquillard fent, Que les corps qui abondent en humeurs ne doinent estre purgez par des remedes forts, mais par des benins, & pendant cesté douce purgation les corps doinent estre nourris de bons alimens pour prendre force, d'autant qu'vn remede violent esmeut bien les humeurs cruds, mais il ne les peut pas emporter : tellement qu'outre ceste émotion du medicament, & arrest de la matiere esmeue, ne se peut faire que le corps n'en soit troublé. Que si tant est que ce medicament emporte ceste quantité d'humeurs cruds, il aduient d'ordinaire que le corps en est affoibly, pource que les forces debiles du malade ne peuuent subsister: & par ainsi vne autre maladie pourt2

Galien.

pourra subuenir sur la premiere, qui facilement ruinera le masade; comme obserue Durct, 9.22.c. 1.p. 13. sur les Coaques. Ce qui Durci, aduient, ou par propagation, que les Grecs nomment Epigenessim, ou par transport nommé metastese, disant qu'icelles sont plus mau-

uailes que les premieres.

Or entouses curations de maladie il se saut souvenir de netour-Note, menter plus le malade, lors qu'il a acquis sa premiere habitude, encore qu'elle ne vaille gueres: mais il ne se saut pas saire accroire qu'vne maladie longue puisse estre guerie en peu de jours: car longues ne celle d'vn an a besoin pour le moins de six mois pour sa guerison, selve guerie comme ont remarqué Galien, Cardan, Fernel, Alexandre, & autres bons Autheurs. Et Arnaud, colomne 985. Mensurandi tempus parabola medicationis, dit, Plusieurs quittent au milieu de leur maladie, & sans estre gueris, le regime & les remedes, dont par aprés le repentir est trop tard. Voy Fernel, c. 8. l. 1. Metbodi me-Fernel, dendi. Hippocrate, §. 2. aphorisme 7. dit, Que les corps attenuez Hippocrate par long temps doiuent estre refaits aussi par long temps: comme aussi ceux qui l'ont esté promptement le doiuent aussi estre promptement.

Ioubert, en sa secondepartie des erreurs populaires, c. 15. escri-loubert, de uant contre ceux qui temerairement & trop souvent vsent de la la saignée. saignée, dit, Il faut estimer la force du malade, & la grandeur du mal present ou à venir, qui sont les deux conditions à conclure la saignée. Or c'est vin grand dommage de saigner indiscretement & saignée. Or c'est vin grand dommage de saigner indiscretement & saignée. Or c'est vin grand dommage de saigner indiscretement & saignée. Or c'est vin grand dommage de saigner indiscretement & saignée. Or c'est vin grand dommage de saigner indiscretement & saignée. Or c'est vin peut tecourir, le corps estant plus espuisée qu'il ne deuoit, & affoibly par le degast des esprits, les quels se perdant & versant en quantité notable, quand on vuide beaucoup de saign, dont il aduient que le corps estant refroidy, les operations naturelles sont mal executées. Parquoy, selon Ga-Ga'ien lien, l. 1. C. 1. de scarificatione, il n'est pas expedient de saigner pluseurs fois l'année. Le sang est le thresor de la vie, lequel on ne doit ietter hors que pour sauuer le demeurant, comme quand le mal est si grand & impetueux qu'il peut tout faire perdre. Que si

une de ces conditions manquent, (marquées cy deuant) il ne faut saigner, veu mesmement que la seule repletion & abondance de sang (sinon qu'elle menaçast de quelque fascheux accident) ne sufsit à persuader ce remede de saigner pour la seule chaleur excessive du soye. Ce n'est pas tousiours à propos, veu qu'il y a assez de maux sausez de chaleur, esquels l'usage des choses froides convient trop

M

mieux que la saignée. Le diray encores qu'il ne faut moins de ingement & de suffisance à bien ordonner la saignée que la purgation, veu mesmement que la purgation affoiblit moins le corps, quand la vertu de la medecine & la force du patient sont bien cogneuës, & les humeurs bien preparez : car les sautes qui en peuuent aduenir ne sont de telle importance que celles de la saignée : tes-Hippocrate moin Hippocrate, 1.4.5.28. de morbis, comme a esté dit cy des-

fus de la purgation aux iours pairs ou impairs.

La faignée convient aux hommes delicats, oysifs, charnus, qui se nourrissent des viandes qui engendrent quantité de sang, qui abondent en iceluy, (ce qui parosit, comme a esté dit cy devant par espaisseur l'espaisseur des vrines: car la subtilité d'icelles est causée par la bides vrines. le, ) & non aux enfans & vieillards, pource que les enfans sont debiles, & leurs esprits sont faciles à s'écouler, & ont besoin de double nourriture: & les vieillards ont fort peu de bon sang, lequel est la minière des esprits, la nourriture de tout le corps, & le precieux

threfor de la vie.

Sanctorius, 1.5. c. 6. Vitandorum errorum, dit, Que les vrines ne demonstrent autre chose que la cuite ou crudité des humeurs qui sont contenus dans la veine caue, & non aux autres parties:

Eipperate (mais Hippocrate, 1.2.8.3. de morbis popularibus, & 1. de affectionibus, §.20. dit, Que la ratte se pur ge par les vrines, & arriue Rusus, par sois qu'elles sortent par le sondement, comme obserue Rusus à nau Ephesius, l. de renum affectibus, disant que Praxagoras, Medecin, rendoir ses dit, qu'vn certain rendits s vrines par le siege par l'espace de plus prines par

prines par de du, qu'vn certain rendit ses vrines par le siege par l'espace de plus vrines par de douze ans. De mesme Mercurial, de vrinis, c. 8. p. 258.) mais de sine.

que les deiections du ventre demonstrent ce qui est dans la veine par plusieurs argumens. Ceux ausquels la

manuais humeurs.

melancholiematurelle est espanduë par tout le corps auec le sang, d'autant qu'il n'en a esté purissé au soye, doinent estre saignez, & puis purgez. Ceux ausquels on craint l'ebulition, la conturbation & l'embrasement du sang & des humeurs, doinent estre saignez aussi tost qu'on en apperçoit la chaleur: mais si l'ebulition aduient par la cholere, tant s'en faut que la saignée l'appaise, que plustost l'augmente, pource que les humeurs en sont plus facilement esmeuz. Surquoy Galien, l. de la saignée, dit, Que les yurongnes, gourmands, & dissoluts ne sont point soulagez par les saignées, ny par les purgations, pource qu'aussi tost seremplissent de cruds &

Ga'ien.

Vn homme de qualité à Paris, entre l'Hostel de Sens & l'Aue Eistoire 28 Maria, sur vne cholere qu'il prit sut saigné & resaigné, & aussi tost deuint iaune par tout son corps, comme s'il cust esté frotté de saffran : le lendemain resaigné encores deux sois : le troissessme iour de mesine. La jaunisse s'augmente, l'hydropisse survient, & s'accroist, de telle saçon que sa peau ne se pouvoit plus estendre. Le sus appellé, mais trop tard : dissuade la saignée qu'on vouloit encores continuer, voire le mesme iour & heure qu'il mourut. Mais ie demande à ces saigneurs, A quoy tendens-ils? Veulent-ils remedier ou à la iaunisse, ou à l'hydropisse? Ils n'oscroient & ne penuent respondre pertinemment : car s'ils disent à la jaunisse, par la saignée ils augmenteront l'hydropisse, refroidissant le soye: car elle est causée de la bile & cholere. S'ils disent à l'hydropisie, ils l'augmentent encores dauantage: car les eaux d'icelle sont ou entre le cuir & les muscles, ou entre les boyaux: & ainsi leur ignorance paroist au detriment des pauures malades, qu'ils bourrelent en loups garoux: notant que sur sa cholere luy suruint une petite esmotion, laquelle peut estre n'auroit esté que sieure ephemere : dequoy Syluius dit au commencement de la Table seconde des cau- syluius. ses des maladies aprés Galien, que la cholere violerte espanduë par tout le corps, & non esteinte au cœur, cause la sieure, mais il n'enseigne pas la saignée.

Escriuant cecy on m'est venu querir en chaire: car mon aage Histoire on ne permet autrement, pour voir vn ieune homme, lequel pour vne sièure ephemere su saignée, & d'icelle passa en vne autre: car elle estoit fort douce, & sans grande émotion, mais par la saignée elle sur augmentée, & l'humeur cholere bilieux dilaté, & le cuir teint en iaune, & resaigné neuf sois dans quatre ou cinq iours; Si que l'hydropisse nommée anasarche sur uint, accompagnée de l'ascite & tympanite. Ces vulgaires Medecins peut estre entendront que c'est. A quoy i'ay remedié, assisté de la grace de Dieu, mais auec beaucoup de peine. Dieu soit beny eternellement, & donne des yeux à ces hiboux saigneurs. I'attends de les nommer

en temps propre & opportun.

Comme ievenois de voir cet hydropique on me vint prier de Històre 30 voir l'Hospitaliere de l'Hospital de la Pitié, saux-bourg S. Victor, aagée de cinquante & quelque année, laquelle aprés vne cholere assezviolente se sentit comme en sièure, mais lette. Pas moins le saigneur Medecin sut appellé, qui sans s'enquerir dauantage la sit

Mij

TRAITTE'

saigner. Le troissesme iour la fiéure la reprit. Dans l'accez elle sut 92 resaignée. C'estoit au mois de Iuin 1644, qui dura iusques au mois de Septembre, & pendant tout ce cours elle fut saignée neuf fois : auquel mois la fiéure quarte l'attaqua. Et faut noter que cefte fiéure tierce auoit trois heures de frisson, & huich heures de grande chaleur, laquelle finissoit en sueur abondante & chaude. Dans ceste sièure quarte, arriuée à l'Automne, elle a esté saignée encoreplusieurs fois, mesme dans l'hydropisie, laquelle l'a enssée depuis le visage insques à la plante des pieds, & depuis vne main iusques à l'autre : si qu'elle est immobile dans son liet, n'ayant que les yeux & la langue à remuer, & l'impression du doigt demeuré assez de temps, mesme aux bords du Iatdin, sans que son pretendu Medezin ait peu comprendre le nom d'icelle hydropisse, qui est ascite, ny par consequent auoir l'esprit à sortir les eaux de ce corps, ny à fortifier le foye qu'il a affoibly, mais bien à sortir l'argent de sa bourse, & fortifier son larcin. Dieu le corrige par sa

Voicy des signes de la repletion, la sueur principalement au masignes de tin, toutes les veines sont pleines, & fort apparentes; Que si le sang la reple. paroist blanc, il faut fermer aussi tost la veine : car c'est signe que le corps abonde en humeurs froids, pource que la chaleur naturelle

ost foible. Hippocrate, l. 3. 8. 15. & 16. de la Dicte, adiouste, que leur sommeil est long, & quiette la nuiet, & mesme dorment auec contentement sur jour, & ence temps le sang s'espand, & les esprits auffifur toute l'habitude du corps, fort doucement : mais lors que le corps ne se remplit plus, ains a besoin de ce descharger de ce qu'il a de trop, alors le dormir est inquiete, & les fonges sont fascheux, la teste a douleur, & tout le corps se troune las.

\$10 n.

A la Plethore, ainsi nommée par les Grees, qui est proprement lors que les quatre humeurs sont esgalement augmentez, (ce mot a see'eft. esgalement ne s'entend pas en poids ou mesure, ains en autre proportion, ) la saignée est tres-propre, (si elle n'est ostée par l'absti-

nence debouche, comme dit Fernel, c. 3. curat. febr. method. ge-Fernel. neral.) comme aussi les frictions, les exercices, les bains: Elle l'est aussi lors que le sang surabonde seul par tout le corps, c'est à dire, és grandes veines, & n'aduient point à la premiere region qui

est denant les portes du foye, comme le mesme Fernel, c. 2. du Fernel. mesme liure, marque. Les autres humeurs, comme la bile, la melancholie, les caux ou serositez superfluës seront emportées par

6

purgation, laquelle n'est tousiours de mesme, & vne, d'autant que les humeurs qui sont és premieres veines sont emportées par le siege, & des autres parties par les vrines, & ainsi des autres humeurs & parties: notant que nature a besoin de quatre aydes, qui sont la sodei de guerison, la preservation, la restauration, & la conservation de la masure.

Santé. Et si nature tasche de se descharger de l'humeur (cause de la maladie) par vomissement, il saut donner vn vomitoire: si par la sueur, vn sudorisque: si par slux de ventre, par elystere ou medicament donné par la bouche: si par la saignée ou par l'application des remedes propres appliquez au nez ou aux hemorroïdes, ou au bras, si les sorces le permettent, & monstre ce dequoy elle veut estre aydée, selon Hippocrate, l. de arte, §. 22. estant le pro-Hippocrate pre de nature de faire la generation, l'augmentation, & la coction lans le Medecin: & le Medecin doit conserver, guerir & preser-

Galien contre Erafistrate, c.5. p. 69. du Commentaire, & à Galien, des Glaucon, dit, Ceux qui ont la chair folide & ferme supportent considerafacilement l'enacuation, mais ceux qui l'ont molle, tendre, rare, la-tions pour xe & facile à s'escouler ne la pouvent supporter. Or il y a plusieurs le saignie, & diverses considerations avant que venir à la faignée, comme la quantité, qualité, force, foiblesse, l'habitude vniuerselle du corps, le temps, la region, la coustume, l'exercice, la façon precedente de viure, comme ils se nourrissent de bons & bien succulens alimens, & en quantité; s'il beunoit beaucoup, ou non : car s'il se nourrissoit abondamment & desordonnément, faisant grande quantité d'humeurs cruds, à tels la saignée est contraire: mais s'il se contentoit de peu, luy est viile. Les maigres, à cause de leur foiblesse, ne doiuent pas beaucoup estre saignez, ny les trop gras, à cause qu'ils ont les veines estroittes, & qu'ils ont peu de sang. Que si les signes de plenitude & les forces apparoissent en la maladie nommée Tension, il faut tirer du sang, sans chercher les distinctions, toutes sois plus en celle qui est flegmoneuse: mais si la plenitude estoit pesante ou appesantissante, il ne faut pas tousiours saigner, pource qu'un humeur crud pourroit estre espandu & croupissant par tout le corps.

Iean de S. Aman, 1. De idoneo auxiliorum vsu de sanguinis s. Amas; misione praced. p. 273. dit, qu'il ne faut passaigner qu'après que ce qu'on a mangé est digeré, qui se cognoist si l'estomach est pesant & fait mal, si on en sent quelque odeur, ou comme on dit, rapport, & quelque saueur, pource que les veines estant euacuées tire-

MII

roient ceste matiere encore cruë. Il ne faut point aussi saigner les femmes lors que leurs mois ou hemorroïdes coulent, ou seroit pour diuertir, en cas qu'il en fust besoin. Les vieillards aussi ne doiuent estre saignez, pource qu'ils ont peu de bon sang, mais quantité de maiuais: ny aussi ceux qui sont foibles, qui ont l'estomach indisposé, & dans lequel la bile abonde, vomissans matieres bilieuses, à cause des syncopes qui aduiendroient par le retour de l'humeur au lieu accoustumé: ny les enfans, selon Galien, auant la neufiesme année : (ailleurs il dit quatorze, ) ny ceux qui ont le corps mince & delicat: ny ceux qui sont de temperament froid, pource que par la faignée ils seront encore plus refroidis: (la cognoissance desquels i'ay baillée en ma Physiognomie, ) ny ceux qui ont les humeurs cruds & visqueux, par l'abondance desquels la chaleur naturelle est debilitée, comme au commencement de l'hyposarque: ny ceux qui ont la chaleur naturelle debilitée: ny ceux qui ont esté. longuement malades : ny ceux qui ont esté trauaillez par vne grande intemperie de l'air: ny ceux qui fouffrent comme vne grande inflammation & douleur par tout le corps, comme il aduient à ceux qui ont vne forte fiéure procedente d'inflammation, & forte douleur par vne aposteme. Or par ces aduertissemens il monstre le temps de la saignée, auquel elle est propre, ce qu'il faut obseruer auant que de la faire, & la faifant, & aprés icelle : dequoy est desia assez dit cy deuant, & sera encores cy aprés, Dieu aydant.

Galien , de eeux qu'on doit faigner.

Galien, c. 10, p. 18. contre Erasistrate, dit, l'estime que les podagres, arthritiques, epileptiques, melancholiques, ceux qui crachoient auparauant le sang, par la mauuaise conformation de la poictrine, les vertigineux, les subieces à l'esquinance, à la perineumonie, pleuresie, hepatite, ophralmie, & pour dire en vn mot, en toute grande maladie, peuvent estre saignez aussi tost, ayant prisgarde aux forces & aage: & si quelques fois cela ne se dit point, il le faut neantmoins entendre. Et à la p. 139. Lors qu'vne fiéure tres-aigue survient par vne abondance de sang bouillant, alors il le faut tirer, iusques à defaillance de cœur, ayant esgard, comme dit. Hipporm- Hippocrate, aphorisme 2. S. 1. à la region, aage, coustume, & maladie: car en Allemagne le malade ne sera pas offense de manger du mouton, ny pour boire du vin : en Italie pour manger des œufs, desquels si on mangeoit en Crete on mourroit. Si c'est vn enfant, il luy faut donner plus souuent qu'à vn homme, pource que sa cou-Hume est de plus manger. Aux grandes playes, aux inflamma.

Be.

tions, à l'esquinance, à la pleuresse, & semblables on ne donne point des œuss, desquels toutessois on donne à la fiéure maligne.

Amatus Lusitanus, centurie 1. curation 91. scholie 115. dit, S1 Amatus? le sang est tiré insques à deffaillance de cœur, aussi tost tout le corps est refroidy, & la sièure est esteinte, & à plusieurs le ventre est esmeu, & les sueurs de mesme, & les vissont gueris, & les autres sont soulagez, mais il faut prendre garde au pouls, tandisque le sang sort, comme i'ay accoustume de faire, de peur qu'à la place d'vne foiblesse la mort suruienne : ce que i'ay veu arriner à trois Medecins. (Mercurial dit le mesme, & remarque que parmy les Mercurial Grecs la saignée estoit fort frequente, & en abondance; & entre autres choses qu'on ne lit point parmy leurs escrits la saignée ordonnée par onces, mais par liures, ou hemines, ou coryles, defquels poids voy les Autheurs qui disent que l'hemine pesoit de neuf à dix Hemine onces. ) Et p. 170. Les cruptions de sang qui sont saites en recti- que c'est. tude, ou directement, Cataixin, son contraire est Ta anapalin, son- Cataixin, lagent merueilleusement les malades : mais celle rectitude ne s'en- o Anatend pas mathematiquement, mais natifiellement, & selon les fil palin. bres & filamens des veines & arteres : (qui sont ces filets qui demeurent dans le linge coulant le sang, ou dans la main, en le remuantauec icelle, ) car les veines sont tissues de fibres droices & trauersans, par lesquels elles sont leurs fonctions.

Duret, c. 13. 1.2. des hemorroides, aux Coaques, dit, qu'il y a Duret. cu grande question entre les plus doctes sur ce mot de Catinin, Catinin. (Surquoy Sanctorius dispute, p. 14. 537. Vitandorum errorum.) Santforim, les vns voulans que ce soit droictement, les autres aucontaire, mais opiniastrement: & conclud qu'il doit estre entendupar rectitude: & tant plus les veines coupées en rectitude sont proches de l'origine du mal, tant plus apportent-elles de soulagement, comme remarque Fuchse, p. 191. en son Commentaire, sur le c. 16: Fuchse. de sanguinis missione de Galien. Et au c. 14. du mesine liure, dit l'ay cogneu quelques-vns, aufquels on a tiré fix liures de fang, (ce ne sont que trois liures de Paris, à ce que dit Almaricus Blondel, Almari-Medecin à Loudun, en son Traitté de vena, sectione aduersus Bo. cus Blontallistas, p. 5.) & leur fieure a esté entiorement esteinte, sans aucu- del, contre ne perte de leurs forces : mais aussi i'en ay veu d'autres, ausquels les Botalles on n'en a tiré qu'vne liure & demie, qui en ont esté sort affoiblis, & l'eussent esté dauantage, s'ils eussent estéresaignez, ou tiré deux liures. A d'autres, aufquels feulement onn entiroit qu'vne liure,

auec profit, tant du bras, jarret, que talon. Et au c. 17. dit auoir tiré à vn qui auoit mal aux yeux, qu'il descript, la premiere sois trois liures de sang, & vne houre aprés vne liure. Mais il faut bien considerer ceste cure, & la cause d'icelle : car le corps estoit trop replet de sang, & par ainsi il a osté la cause somentante, & la matiere qui estoit à l'œil, y causant le mal.

Fibre que c'eft.

Pline.

Fernel.

la cause.

Or le fibre, duqueli ay desia cy deuant parlé, froid, sec & glutineux, par lequel le sang se fige, Hippocrate, s. 9. de carnibus, Eippourte pour sa rectitude n'est autre chose qu'vne partie de la substance la plus tenace, solide, gresse, longuette, semblable à vn filet qui ayde au mouuement: ( estant partie purement simple, & premiere similaire, de laquelle les autres diffimilaires sont composées, & les autres aussi nommées similaires par Galien, 3. de inequali intemperi-

Galien. Hippotrate ce, C. 2. comme os, entre lesquels sont les dents, ausquelles Hippocrate, f. 12. p. 72. de carnibus, dit qu'elles sont les plus dures de tous les autres os, pource que la chaleur a desseché toute l'humidité, & qu'iln'y a rien de froid en icelles, & que les ligamens, graifse, veines & arteres sont ainsi nommées, à comparaison des autres

Sanflorim parties plus composées & organisées, comme Sanctorius remarque, l. Artis parua Galleni, p. 94.) de laquelle rectitude & con-Hippocrate sentement Hippocrate aduertit en plusieurs lieux de se prendre

garde aux eruptions & saignées spontanées: car si la nature obserne ceste rectitude aux saignées, vn grand soulagement surnient: mais si cela n'est le contraire arriue, pource que le bon sang s'escoulant le mauuais demeure, qui est cause des maladies, tesmoin la saignée de la narine droicte, laquelle n'apporte aucun soulagement à ceux qui ont la ratte malade, ny la saignée de la narine

gauche à ceux qui ont le foye alteré.

Le sang, tant dedans, que dehors les veines, arteres, & autres endroicts, a quantité de fibres qui se separent ou dedans l'eau, ou par agitation, & est en forme d'estoupes : & ce sont ces fibres blanches qui sont par leur froideur congelée le sang, dont Hippocrate parle, l. de carnibus, s. 9. Et Aristote, l. de histor. animal. dit, que Arifore. les Cerfs, Dains & Chameaux n'ont point de tels fibres dans leur fang, & que partant leur sang ne se fige point par le froid, à ce que dit Pline, 1.11. c. 38. Les Grecs les ont compris souz le nom de Ines. Et Fernel, 1.6.c. 7. de humoribus, dit, que ceux qui deniennent secs & tabides est à cause que leur sang est priué de ces sibres, quoy qu'ils abondent en sang bien temperé, & que ces fibres Tabides, et ont ont leur origine de l'estomach, à sçauoir, lors que le chyle s'y sait, & qu'iceluy estant presque tout nerueux, communique de sa substance à ce chyle. Dulaurens, c. 26. de villis, seu sibris, p. 116. l. Dulaurens 3. Histor. anatom. les dit estre saits de la semence. Sur ce sang de Cers non sigé Fernellenie, disant, que si cela estoit le sang ne Fernel, pourroit estre sait.

Le Mercredy 15. iour de Ianuier 1631, ie sus appellé pour voir H. Boire 31, vn Procureur en Parlement, fort subiet au vin & autres desbauches, aagé d'enuiron trente ans, lequel ie trouvis se pourmenant dans sa chambre, sans siéure, sans alteration, sans disticulté de respirer, & sans toux, mais se plaignant d'une douleur pesante du coîté gauche au dessouz du diafragme. Et d'autant que c'estoit au matin, (coniecturant estre une fluxion sur ceste partie, & me disant auoir eu vne petite sueur toute la nuich, ) ie luy conseille de boire trois onces d'eau de chardon benit, & autant d'eau d'escabieuse : ce qu'il sit, & sua assez abondamment depuis le col iusques aux aisnes, la sueur n'estant ny chaude ne froide, mais fort puante, & sa douleur sut fort diminuée. Tost après la toux fort le gere l'attaqua, pour laquelle ie luy ordonnis l'vsage dusucere rosat, & de prendre le lendemain vne once & demie de manne de Calabre, destrempée auce vn peu de ptisanne, laquelle il reuomit enuiron vne heure aprés, & se sentit fort allegé. L'aprés midy ladite douleur s'augmenta, mais sans siéure, sans dissiculté de respirer, & la toux diminuée. Ie luy ordonne l'emplastre de soulphre, qui ne sut point appliqué, pource que l'Appothiquaire n'en auoit point, (notant qu'un Appothiquaire à Paris ne va point chercher chez ses compagnons ce qui luy manque, comme font aux autres villes de ce Royaume. ) Deux ou trois heures aprés ladite douleur s'augmenta. Ie luy fais tirer du fang du bras du mesme costé, à la quantité de huict ou neuf onces, dont il receut quelque allegement. Ce sang sut trouué tout sereux, passe, blanchastre, n'estant nullement sige: sa langue chargée de quantité de mucositez blanches & espaisses, ses yeux enfoncez, le nez pointu; la couleur de sa face blanche, passe, le pouls inégal: qui sut cause que i'aduertis ocux qui auoient interest du danger eminent. Et comme ie luy parlois, la douleur dudit costé s'augmenta cruellement: surquoy ie le say saigner au pied, de peur d'vn metastese. Ce sang tiré la pluspart dans des palettes, fut sans estre figé. Sur mon prognostic deux des plus renommez saigneurs sont appellez, qui tout aussi tost le

font resaigner au bras, au pied, & aux espaules, sans auoir este fi gé. En fin la mort le saissit péu aprés l'application des ventouses sur les espaules. La faute donc de ces fibres, & la blancheur passe no procedent que de la foiblesse de son estomach trop humide, par son boire & reboire, & non d'vne chaleur violente qui auroit rendts le fang noirastre, & comme brussé: & les saignées que l'auois ordonnées n'estoient point à raison de l'humeur coulé, mais à cause de la douleur violente: ce que ces saigneurs ne peuuent ne cognoistre ne comprendre, estans estonnez de ce sang liquide & coulant comme cau, dequoy ils ne peuuent rendre raison à celuy qui la leur demanda, & auquel l'auois desia fatisfait, & monstré la cause dite cy dessurs.

Sur ce qui a csté dit cy dessus de la ratte malade, plusieurs ont Beniue obserué, notamment Beniuenius, c. 165. de ses observations mezius, dela dicales, que les animaux qui le nourrissent chez les Mareschaux n'ont gueres leur ratte groffe, pource qu'ils boiuent souuent de l'cau respandue de leur forge: mais quiconque obseruera diligem-

ment les maux qui procedent de la ratte, trouuera que la petitesse d'icelle en produit autant que sa grandeur, & dequoy a esté parlé ailleurs: car par la petitesse l'attirement de tout le suc melancholique ne peut estre fait, & par sa grandeur excessiue attire tellement qu'elle amaigrit les autres parties. Disons donc encores que ses obstructions externes empeschent les humeurs d'yentrer, & les

El ppurate internes d'enfortir. Et Hippocrate, l. 2.9.3. de morbis popularibus, dit, que la ratte estant ensiée, si elle ne se descharge sur les articles & ioinctures, ou par faignée du nez, ce sera par les vrines: ce qu'il dit aussi l. de affectionibus, \$. 20. & l. de ratione victus acutorum, 6.30. La ratte tire à soy l'eau beuë, & s'enste : ce qu'il confirme

encores l. 1.8.72. de morbis muliebribus, & l. 4. §. 10. de morbis,

Sanctorius &1. de locis in homine, \$. 35 .p. 119. Sanctorius, p. 194. C. 14. contre Ga. 1. Methodi vitandorum errorum, reprend Galien de ce qu'il dit que la ratte n'a ne veines ne arteres, difant qu'il y en a, & qu'elles y vont de la veine porte, & qu'en icelle le sang crasse & melancho-

lique s'amasse à la ratte, & non à la veine caue.

Galien, 1. de sanguinis missione, c. 17. p. 197. ( dequoy est parlé cy deuant) d'un presque aueugle, ayant consideré le malade icune, ayant quantité de fang, & les yeux nullement vicerez, mais vn flegmon, vne grande fluxion, & vne espaisseur en chacune paupiere, & à l'une d'icelles certaine aspreté qui luy causoit yn el-

ison.

Galien.

## DE LA SAIGNEE.

blouissement, qui le rendoient plus chagrin, outre le slegmon & la Auxion. Et ayant veu l'ordre qu'Erasistrate auoit obserué à cette curation, aussi tost luy sit tirer trois liures de sang, puis aprés vne, dequoy il a esté fort soulagé: tellement que ceste cure a esté iugée enchantement par celuy qui l'auoit traitté: mais moy (dit-il) ie n'en ay pas fait grand estat, à cause de celuy qui l'auoit traitté. Et 2.211. Ie sçay aussi que les douleurs de sciatique ont esté gueries sciatique. dans vniour par la saignée, lesquelles toutessois n'auoient esté causées par le froid, mais par les vaisseaux pleins de sang qui sont à la cuisse. C'est pour quoy ceux qui sont atteints de ceste maladie doiuent estre saignez de la veine du iaret, plus propre que celle de la cheuille, laquelle toutesfois on peut ouurir, si celle du iaret n'est propre ny commode pour estre saignée, à laquelle la scarification n'ayde & ne profite point. Et Hippocrate ouure & mesme brusse Hippocrate les veines qui sont derriere les orcilles, 1.2.5.6. Epidemia, 1. de glandulus, S. 10.1.6.S. 5. Epidemia, I. de aere, aquis & locis, 6. 50. p. 141. où il dit, qu'à cause que les Scytes alsoient à cheual sans estricux ils estoient attaquez de la sciatique, pour laquelle guerir on leur ouuroit les veines de derriere les oreilles: & ceux qui dormoient icelle faite, en s'étieillans se trouuoient gueris, & non autrement, mais aussi effeminez, & sans plus vser des femmes, & en dit la raison, auquel ic renuove le curieux. Que si les purgations naturelles des femmes sont arrestées, (Fernel disant, 1. 6. de par. Fernel. tium morbis & symptomatis, c. 16. auoir veu vne semme aagée de N.te, soixante ans bien saine, à la quelle les mois n'auoient iamais coulé, ny autre sorte de flux par la nature; I'en ay veu vne, à laquelle le flux ne pardissoit iamais qu'alors qu'elle accouchoit, ayant fait huiction dix enfans tous robustes, tant petits, que grands. Il y a aussi des femmes, lesquelles ont leurs purgations, mais en petite quantité, tous les mois de leur grossesse, & lequel sort des veines qui sont au col de la matrice de mesme qu'aux vierges, ) & ont besoin d'estre saignées, fay-le trois ou quatre jours auant qu'elles doinent arriver, ouurant la veine malleole de l'vne ou l'autre iambe, ou la scarifiant vn ionr; & le lendemain saignant ou scarifiant celle de l'autre iambe. Mais Galien obserue qu'il vaut mieux sca- Galien, rifier le gras des jambes aux femmes blanches & charnues, que scur ouurir les veines, lesquelles elles ont estroittes & petites, à cause qu'elles sont froides, & ont le sang subtil : au contraire, les noires, & qui ont les veines larges & amples, lesquelles contien-

TRAITTE'

100

Emchile. Gairen.

nent vn sang crasse & plus melancholique, doinent estre saignées par la veine, & dit que par la scarification les menstrues sont mieux prouoqués. Voyc. II. de sanguinis missione, commenté par Fuchse. Galien, p. 226. de sanguinis missione, dit, D'autant que quelques fois quelqu'vn après auoir esté malade cinq ou fix iours, nous appelle pour le guerir, il sera necessaire de luy tirer du sang, s'il n'a esté fait du commencement, en quelque jour qu'on arrive vers le malade, quand ce seroit mesme au vingtiesme de la maladic, & que le but tende ( note cemot tende ) à la faignée, qu'on la face. Mais quel est ce but? c'est la grandeur de la maladie, les forces naturelles, exceptant l'aage pueril, & la chaleur de la faison. Ceste saignée en quelque iour que le Medecin arriue, est bien obseruée par nos faigneurs, comme appert par l'histoire suiuante.

Histoire 32

Epiglote.

Nose.

Estant appelle à quatre licues de ceste ville de Paris, nommé Roquencour, pour le seigneur dudit lieu, duquel la languette, laquelle couure le col du poulmon, pour garder ce qu'on mange ou Foyp.104 boit d'y tomber, appellé de quelques-vns le pont, & des Anatomistes l'epiglote, qui ost un cartilage plus propre à s'abaisser & esleuer que s'il estoit d'os ou de membrane, estoit tellement ratressey qu'aucune chose ne pouuoit passer iusques à l'ossophague, (qui est au derriere de la trachée artere, ou canne du poulmon, lieu & canal du poulmon, par lequel le boire & le manger passent, & vont à l'estomach, ) ains entroit dans ladite trachée artere, qui luy causoit vne toux si violente, qu'à chaque fois qu'il vouloit aualer quelque chose il estoit au mourir, & ne cessoit de tousser, iusques à tant que tout ce qui y estoit entré en fust sorty. Ses parens entendans mon prognostic, (& l'ayant fait porter en ceste ville dans un brancard,) appellent six de ces saigneurs, qui arriuans l'yn aprés l'autre, sans consideration le sont saigner. Ic dy, le premier luy sait tirer trois palettes de sang, & puis s'en va : le second fait le mesme, le troisiesme le mesme. Voila vnze palettes de sang rangées les vnes prés des autres : car sur la minuier i'auois esté contraint par les parens, & par le malade mesme, (imbus de l'erreur commun, tant a de puissance ce monstre envieilly, ) de luy faire tiret deux palettes de sang. Le quatriesme sait le mesme: le cinquiesme veut saire le mesme, mais le Chirurgien nommé Alton luy bailla la lancette, luy disant qu'il le saignast suy-mesme, & qu'il regardast le sang desia tiré, & en quantité, & blanc comme laict. Le sixiesme nommé le Maistre, Medecin des enfans de France, qui fut tout estonné d'v-

netelle effusion de sang si crud, & en si peu de temps, à sçauoir dans moins de deux heures, leur conseille de pour uoir à l'ame preste à desloger du corps, comme elle fit dans demie heure. Estant mort ie sus r'appellé pour le faire ouurir, auquel ne sut trouué aucune pierre, (auquel Giraud, Operateur, auoit dit, l'ayant sondé quinze iours auparauant, qu'elle contenoit presque toute la vessie) ny en ladite vessie, ny reins, ny grauier, ny sable, ny sang en tout son corps : ce qui estonna merueilleusement les assistans, & le Chirurgien mesme. Or ces saigneurs Botallistes auoient tres-bien pra-Aiqué la doctrine de Galien, marquée cy dessus, de tirer le fang auffitost qu'ils seroient arriuez, mais ils ne se souuenoient point qu'il dit, si on ne l'a fait, ny aussi si c'est le but, c'est à dire, que la maladie le requiere, & que les forces naturelles le peuvent porter.

Lemne, 1. de complexionibus, c. 7. p. 64. dit, Plusieurs se font Lemnei saigner ou ventouser vne fois l'année, sans regarder que c'est à la diminution & perte de leur santé, pource qu'auec le sang l'esprit vital se diminue, & le corps se refroidit, & les sonctions de nature se font mal. De mesme plusieurs prennent des medecines laxatiues sans aduis des Medecins, & des vomitoires, par lesquels ils

s'affoiblissent, & appellent la vieillesse auant le temps.

Galien contre Erasistrate, p. 230. dit, que l'artere, (notant Galien) qu'il y a double artere, l'vne exterieure, laquelle est tendre & subtile: l'autre interieure, cinq fois plus espaisse que la veine, mais les veines sont également munies de texture propre & rare, ou mince, & faciles à se reprendre, mais non les arteres, à cause de leur dureté, & contiennent le sang le plus subtil, ) doit estre ouverte aux extremitez des mains, des pieds, & à la teste, lors que les douleurs qui y sont procedent de la chaleur des esprits, principalement lors que la douleur s'espand par les membranes: car la douleur pungitiue est en vne partie comme en son antre, dont tout le muscle communique, & en est comme tendu. D'ailleurs, ceste douleur pungitiue appartient plustost aux membranes qu'ailleurs, & est appellée fodique, qui est mesme chose que piquante ou percante.

La douleur des nerfs est nommée tractine, laquelle aduient ou Tractine,

par abondance, ou par faute d'humidité.

La douleur aux arteres est dite pulsatine, & aux arteres disten- Pulsarine dente.

La douleur des membranes, qui se communique à la chair, est

Douleurs piquantes.

TRAITTE'

membranes de la chair, n'y ayant rien'qui penetre les membranes que la bile ou les vents, & en ceste-cy les humeurs lacerent & rompent la chair, pource que les sibres sont tres-subtils.

La douleur pulsatiue aduient vers les arteres, qui n'ont gueres ou fort peu de sentiment, comme celles du cerueau, soye, ratte, poulmon & reins: & ceste pesanteur s'apparoist aux ligamens qui soustiennent ces visceres.

In La douleur rompante est propre au perioste ou peau: car la cause qui fait solution de continuité aux os qui sont tres-durs, & prinez
de sentiment, se sent par le dit perioste ou peau qui contire l'os.

Consulsue La douleur consulsue monstre que les ners & tendons pâtissanstorius. fent auec plusieurs autres, comme Sanctorius remarque, p. 479. Artis parue Galeni, & p. 158.c. r. l. 3. Vitandorum errorum, & c. 5. p. 37. de remediorum inuent.

Erauarine. La douleur grauatiue ou pesante est fascheuse, & aduient, comme a esté dit, au soye, ratte & poulmon, & est faite de matiere froide.

La douleur tenssue des vents, se croy que c'est de ceste-cy, de Amatus, la quelle Amatus parle, centurie 7. curation 19. disant, qu'vne femme sentoit vne douleur violente souz la mammelle gauche, laquelle sur guerie par l'application d'vne ventouse.

Merdica- La douleur mordicative est causée de la bile crasse, ou par les

La douleur pungitiue est causée ou par la bile subtile, ou par le calcul. Que firien de ses causes nes apparoist, ce sera intemperie.

Que si la douleur est en vn lieu vuide, & laquelle dure long temps, nonobstant tous remedes, la fin est vn absces qui se suppure plustost

vers les entrailles, à cause de seur chaleur, qu'ailleurs.

Les goutres dont Hippocrate parle, l. de locis in homine, s. 14.

Hipporate p. 113. desquelles la cause est une pituite muqueuse, laquelle tant
plus est trasse; tant plus les douleurs sont asprès & longues, autrement non. Et peu après, s. 19. Les douleurs arrivent lors que la
fluxion s'arresse, sans plus couler: car les autres parties se deschargent sur les ioinctures, mesmes après estre gueries de quelque maladie, n'ayant point d'autre descharge ny sortie. Et Crato dit en

ses conseils, Cenx qui pissent ou suent beaucoup sont exempts de la goutte. Les gouttes donc ont leurs noms, selon les parties qu'el-

103

· mogra: au col, Trachilogra: à l'espine du dos, Rhachifagra: aux es- roms des paules, Omogra: aux ioinctures des clauicules, Cleisagra: au coul-genties. de, Pachifagra: à la cuiffe, Ischia: au genoul, Genugra, & Gonogra: aux pieds, Podagra. Et Gaynier, c. 1. f. 192. de calculosa passione, Caynier, de dit, Le calcul & la goutte ont vne telle affinité que rarement vne la goutse va sans l'autre. Et Crato en ses epistres medicinales, p. 246. dit, o calcul. Ie n'ay veu aucun goutteux qui fust exempt du grauier ou pierre, y ayant plus de difficulté d'empescher les reins qui ont desia engendré des pierres, d'en refaire d'autres, qu'vne matrice qui a porté des enfans d'en rapporter d'autres, comme ditencores Areteus & Areteur. Constantin, c. 19. de podagra, l. 6. p. 137. de morb. cog. & curat. Constantin dit, L'aposteme des goutteux & arthretiques ne se demonstrent par les enfleures ou tumeurs, lesquelles surviennent aux seules parties & membres charnus, & qui ont beaucoup de sang. Et la goutte ou podagre venant au Printemps ou Esté, est guerie en quarante iours ou plustost: mais si elle dure iusques à l'Automne ou l'Hyuer, elle est difficilement guerie, &c. Et Arnaud, 1.2.c. 45. col. Arnaud; 1294. Breutary de Arthetica, Sciatica, Chiragra, Podagra, &c. Somme il est impossible d'escrire toutes les sortes de douleurs, comme remarque Syluius, en ses Tables de signis insalubribus do- syluius, loris species, p. 55. où il donne la definition de la douleur, & grand nombre d'icelles distinguées par differences entr'elles, & lieux où elles sont. Etles douleurs qui aduiennent en vne partie seche est plus violente & longue qu'en vne partie humide, comme dit Hip- Hippocrate pocrate, l. de locis in homine, toutau commencement, p. 110. Et Sanctorius, c. 1. p. 161. l. 3. Methodi vitandorum errorum, donne sanctorius la raison & la cause de toutes ses douleurs trop longues à transcri-

Cardan, l. Artis parue curandi, p. 43. & 135. dit, Si l'artere est cardan! rompuë au poulmon il nesaut point ouurir la veine, pource que le

sang d'icelle ne prouient que du cœur.

Hippocrate, l. de ratione vict. acut. S. 35. & l. de affectionibus, Hippocrate 5. 6. dit, En maladies aiguës tu tireras du fang, si la maladie est des malavelmente, d'aage sleurissant, & les forces bonnes: & sont dites dies aiguës vehemente, d'aage sleurissant, & les forces bonnes: & sont dites dies aiguës vehemente, d'aage sleurissant, & les forces bonnes: & sont dites dies aiguës vehemente, d'aage sleurissant de la quantité ou qualité, comme la vrayepleuresse, perineumonie, manie, frenesse, lithargie, instammation, shéure continuë, ardente, & semblables, & sont causées de la bile, lors qu'elle a coulé dans le soye, ou est arrestée à la testé. Hippocrate, l. 1. 5. 3. p. 598. de diebus indicatoris, Et alors le soye stippocrate.

TRAITTE'

104 s'ensle insques au diafragme, duquel la douleur va insques à la teste, principalementaux tempes, & le malade n'entend & ne void pas bien, & le tremblement & la fiéure le saissiffent. Un enfant ny vicillard (comme desia a esté dit) ne peuvent supporter la saignée. quoy que la maladie qui le trauaille soit forte : ny mesme ceux qui sont en aage storissant n'ont iamais la force de la supporter, à cause de la langueur. De mesme un vieillard n'est propre à la saignée. non à cause de son aage, mais de la soiblesse. Et veritablement les enfans, quoy qu'ils ayent la faculté vitale grande & forte, toutesfois ils ne sont pas propres à la saignée : car leur substance & leur humidité s'énapore bien tost, à cause de la chaleur de leur temperature: & ceux qui s'euacuent ainst naturellement n'ont besoin de la saignée: & faut croire que lors que l'air est chaud & sec, quoy que la maladie soit grande, & l'aage fleurissant, il ne faut pas saigner, à cause que le corps se diminuë facilement. Et S. 37. Si Muet fu. quelqu'vn devient muet fubitement, cela arrive par l'interception des veines. L. de morbo sacro, §. 12. l. de ratione victus acutus, §. 37. dit, Lors que la pituite descend subitement dans les veines en chasse l'air, & empesche qu'il n'aille au cerueau, ny à la veine caue, ny aux ventricules, mais empesche la respiration: car l'air Entrée de estant entré par la bouche & par les narines, va premierement au l'air dans cerueau, puis au ventricule pour la plus grande partie, puis aux. poulmons, puis aux veines, & puis par les autres parties, refroidifsant le ventricule & le poulmon : tellement que la pituite tombée (comme a esté dit) empesche l'air d'y entrer, & de necessité la parole est empeschée. Et l. 4. 9. 45. de morbis, dit, que les vers se Marrice iettant fur le foye empeschent la parole, & font souuent venir l'efcume à la bouche. Et l. de natura muliebribus, §. 3. dit, Que si la fore, or matrice va vers le foye la femme perd la parole, les dents crissent, autres en & la couleur de la face se noircit. Et l. de morbis muliebribus, S. droitts du sorps. Vo, 7. p. 371. &l. 2. S. 78. p. 445. &l. de morbo facro, S. 12. p. 212. latable sur dit, que les epileptiques se tourmentent, & frappent du pied: car toutes le tel qu'est l'air entré, tels sont les esprits : tels que sont les esprits, tels sont les humeurs: tels que sont les humeurs, telles sont les parties solides du corps, & la force d'icelles: & telle qu'est la diete, crate, ettre telle est la chaleur innée, ou naturelle, telles les actions naturel-V. tenus les, & telles les facultez de l'ame, & parties organiques, & leurs la fin des maladics. Galien, I. 7. de l'vsage des parties, dit, Questi l'epiglotte est

dessechée

Galien. Epiglotte.

bis.

Le corps.

vers le

CHBTEE

d' Hippo

dessechée ou perduë, la parole est empeschée: mais c'est chose apparente, & va d'autre façon. (Or par ces susdites veines il faut entendre les nerfs recurrens, lesquels Galien dit auoir trouuez, l. Galien. 1, c. 6. de locis affectis, & Amatus Lusitanus, conturie 2. curation Amatus 70.) Et sans cognoissance de cause il faut saigner la veine interne Lustranas, du bras droict, & tirer du sang selon l'aage & les pores, pourueu qu'il n'y aye point de fiéure, comme il dit l. 2. §. 5. de morbis popularibus. Et vn peu aprés, lors que les veines sont trop pleines, la vertu est opprimée, & est en danger de suffoquer, & que la chaleur naturelle soit esteinte. D'icelle plenitude l'epilepsie, l'apoplexie, & les desfaillances de cœur prouiennent : i'entends de celle qui En luitras oste la parole à vn sain, sans autre grande & maniseste cause, com- d') n Free me il peut arriuer à ceux qui luittent, ou qui ont quelque tumeur sident semou quelque grande fascherie: desquels Hippocrate, 1.7. aphoris- ba mort s me 60. & l. I. de morbis, dit, Ceux desquels le cerucau est blesse Grenoble en quelque partie d'iceluy de uiennent muets necessairement, & l'an 1608. mesme dissicilement oyent & voyent, (comme a este desia dit:) ce of fallus qui s'entend d'vne violente blessure, laquelle pout aduenir par vne que celuy grande cheute, ou de la teste en bas, ou de quelque matiere tome il luiteire bée sur la teste, & non de toute offense, comme remarque Galien eust grave, fur ce passage.

Celle, 1.2. dit, Ce n'est chose nouvelle de saigner, mais en toute Celse. maladie cela est fort extraordinaire, & en saignant il ne faut pas compter les années, mais considerer les forces, les maigres ayans plus de sang que les replets, lesquels ont beaucoup plus de chair.

Si quelqu'vn desire d'estre particulierement instruit des considerations qu'il faut auoir pour bien faire la saignee, ie n'entends profit de pas simplement d'ouurir la veine, mais l'ouurir en temps & heure l'estude de propre, qu'il lise attentiuement ce Traitté, sans se laisser abuser par ce Traitse. ces grands saigneurs, qui veulent que le soyer ou miniere de toutes maladies, soient-elles par inanition ou repletion, de chaud, de froid, d'humidité, ou de siccité, soit au sang, & par consequent qu'il faille venir à la faignée: Maxime erronée, & incogneue à toute l'antiquité, & condamnée par les doctes, mesme de nostre temps, desquels ie me sers en ce Traitté ; qu'il apprenne que toute partie malade de nostre corps, laquelle l'est d'elle-mesme, c'est à dire, qui contient en soy la cause de son mal, n'a aucune intermission. Et si quelque partie est encores indisposée, l'indisposition d'icelle ne l'ac-Roise craift pas; ny no la soulage; mais qu'icelle seconde partie offensée

guerira, sans allegement de la premiere, laquelle ne guerira pas que par les remedes propres pris ou appliquez: mais garde-toy, qui te meses de faire la medecine, de traitter aucune maladie, de laquelle tu ignores la cause, & de bailler les ordonnances ou receptes des Apporhicaires ignorans ou auares pour les executer: car comme l'examinois & visitois les Appothicaires de Dauphiné, selon la Commission que i'ay du Roy, verissée au Parlement d'icelle Prouince, demandant à vn, auquel se faisois lire une ordonnance, laquelte estoit à son crochet, & qu'il disoit l'auoir faite, qu'est-ce qu'il entendoit par veriusque coralli? me respondit estre de verre & de coral. Et un autre auoit pris pour malabatrum, de l'albaste. Et tous cecy en la presence du Magistras, & des Medecins qui auoient fait les dites ordonnances, qui n'osoient descouurir les asneries de tels triacleurs, qui anoient acquis quelque credit parmy la populace ignorante, de peur de perdre leurs practiques : & cependant les pauures malades mal seruis tombent, comme on dit, de siéure en chaud

mal, c'est à dire, d'abysme en abysme.

ensporting pourla fansé.

mla

Fernel, 1.2. c.4. Methodi medendi, au temps auquel ce mise-Cet aduis rable erreur commençoit à se glisser parmy les ignorans, lequel il combattoit de sout son pouuoir, comme ic fais du mien, & feray, efre conse tant qu'il plaira à Dieume prester la vie, auec la santé conuenable, deri, com- dit, Si la repletion est chaude & bilieuse il faut saigner : car par ce moyen on nela diminuera pas seulement, mais on la refroidira. Si la repletion est melancholique, ce remede ne luy connient point, pource que la chaleur qui y est ne demande pas vn grand refroidissement. Si la repletion est pituiteuse ne faut point saigner. pource qu'elle estant grandement froide s'augmente par la saignée en froideur & crudité, & de telle sorte qu'à peine, voire quelques-fois, iamais se peut-elle cuire & corriger, & outre plus ayant la foiblesse pour compagne, ne peut endurer vne grande euacuation. Et au c. 12. Si la constitution de l'air est chaude & seche, & qu'il y aye apparence qu'elle continuë, il faudra tirer moins de sang que si elle se doit refroidir. Que si le malade est maigre, viuant escharcement, à cause qu'il n'a point ou fort peu d'appetit, ou à cause de la maladie qui ne luy perinet d'aualer la viande, (comme l'esquinance, laquelle serre le passage des viures, ou comme celle de l'epiglotte, dite cy dessus, histoire 32.) il faut moins saigner que ceux qui mangentabondamment, estant necessaire de garder suf-Lisamment du sang, comme thresor de la vic, pour remedier à la

107

nécessité, de laquelle le malade est menacé. Surquoy Galien, & calien, son Commentateur Fuchse, de la scarification, disent qu'il ne faut Fuebse. pas saigner souuent en l'année : car la saignée trop frequente disfipe les esprits, refroidit le corps, & diminue toutes les actions naturelles, lesquelles procedent tant des veines, que des arteres.

Valeriole, 1. 3. c. 16. p. 700. locorum communium, dit, Toutes Faleriole, les maladies, aufquelles la faignée est propre, sont les fiéures con- of qui el tinues, & toutes autres, aufquelles y a humeur se pourrissant, propre la pourneu que l'aage & les forces n'empeschent. Est propre aussi saignées aux inflammations des visceres, pleuresses, perineumonie, angines, flegmon au foye ou ratte, grandes ophtalmies, arthrite, epilepsie, melancholie, fureurs, frenesies, crachement de sang, vertigo, lethargie, playes grandés, cheute de haut, suppression des mois, hemorroides, douleurs violentes, & qui font crier, fi rien

n'empesche.

Les maladies les plus communes, sans y comprendre celles Hipportatedont Hippocrate, l. 4. 8. 31. de morbis, dit estre faites de tous les humeurs, qu'on cognoist par sept marques, à sçauoir, 1. La toux d'Inemadebile & seche. 2. Le ventre dur & constipé, à cause que la ma-ladie saitetiere secale est arrestée. 3. La teste est pesante. 4. Vomit. 5. de tous los A la sièure. 6. Vrine difficilement. 7. Et ceste maladie seule humeurs. est causée de tous les humeurs ensemble. Celles qu'Estienne Pas-pasquier. quier, 1. 4. c. 28. des recherches de la France: marque qui en leurs commencemens procedent de ce que les Medecins nomment Ca- cauchy. cochymie, (dont le siege principal est à la premiere region du mie. corps, à sçauoir, au ventricule, ratte, cauité du foye, & parties Premiere d'alentour, ) est vne superfluité & regorgement, ou de pituite, ou region dedebile, ou de melancholie qui se messe auec le sang, qui alors est corps. dit pituiteux, ou bilieux, ou melancholique, qui doit estre osté principalement par la purgation, de laquelle le propre cst d'oker ce qui rend le sang impur, le medicament laxatif estant celuy qui euacuë certains & determinez humeurs, soit naturels, ou non naturels, (Hippocrate, s.54. de locis in homine, dit, que tout ce Hippotrasse. qui altere le corps, changeant l'estat present de la personne, est medicament. Et Galien, Que medicament est ce qui peut alterer Galien, des nature, & que tout ce qui augmente nostre substance est aliment, ) meditaayant le mesme pouuoir de separer vn humeur de l'autre, que le vi-ment or naigre ou presure a de separer le laict des serositez ou relaict, & alimines duquel nature, aprés chatouillée, essaye de se descharger, la pous-

Oij

TRAITTE'

relle du

corps.

Mucher.

fant au dehors du lieu où il estoit. Le medicament purgatif a donc le pouvoir de purger & euacuer, non par similitude seule, mais par similitude de substance contenue souz diuerses especes : ce qui ' rend le sang impur & sale: & l'ayant ainsi nettoyé le rend pur, comme aussi les visceres : & pour sortir ces humeurs il les subtilise, liquifie, agite & chasse hors du corps : car le medicament ne peut estre cuit par la chaleur naturelle du corps, mais seulement il en Ze medi est attenué: & par ceste attenuation il penetre plus facilement par cament el le corps; estant vray que ceux qui ne peuuent pas estre attenuez, attenué, et liquifiez, ny entrez par les patties du corps ne peunent point purparlacha. ger. Or le medicament purgatif cuacuë premierement ce qui est contenu dans les intestins, ventricule, visceres, & premieres veines: en aprés ce qui est dans les grandes veines: & en dernier Leur nasu lience qui est dans les petites veines, & par toute l'habitude du corps. Et de ces medicamens la xatifs les vns font lenitifs, comme la Casse: les autres compriment, comme les Myrobolans: les autres lubrifient, comme le mucillage de Psyllio: autres sont absterfifs, comme le Miel: autres mordicans, comme la Mercuriale: au-Arnaud. tres attractifs, comme l'Escamonée, ainsi qu'obserue Arnaud, do-

ctrine 2. aphorisme 7. colomne 928. Parabola medicationis. Plethore (cy deuant) ou plenitude s'entend plustost lors que le la Plethore fang surabonde, & est dite Plethore aux vaisseaux, & non aux foraux vais. ces: & c'est ainsi que Galien les distingue, 2. de natura humana, Seaux & Commentaire premier, disant, Que celle aux forces est lors que

sux forces. les humeurs se corrompent, non qu'ils soient en quantité, mais que par leur corruption les forces s'aggrauent, & serendent comme pesantes & paresseuses, qui est contre Fernel, qui l. 2. c. 1. Me-

thods, veut que la plenitude aux vailleaux foit lors que les humeurs Eernel. y surabondent: Autres disent que la plethore est vn regorgement, & trop grande abondance égale de tous les humeurs, laquelle doit estre saignée. Toutessois oyons Iacques Pons, en son Traitté de Pons.

Nimia licentiofa fanguinis missione, où parlant de la cacochymie, dir, Si elle est bilieufe, & que l'on saigne, elle se rendra plus violente & bouillante, pource qu'on luy ostera le frain, à sçauoir le sang, quitemperoit & moderoit par sa benignité son acrimonie.

Er Hucher, 1. 4. de febrium differentis, c. 8. p. 331. dit, Que la cacochymie est double, ou en l'abondance des humeurs excrementeux, ou en leur petite quantité vicieuse, tant en qualité, qu'en

substance. Arnaud, c. I. distinction 2. de consideratione operis

IO

Medica, dissuade la saignée à ceux qui abondent en cholere, en bile rouge, & qui s'émeuuent facilement, & ausquels le sang est bouillant, pource (dit-il) que le sang est le frain de la cholere, & la Le sangest garde de bouillir si fort, & que le corps ne se desseche pas si prom- le feain de ptement : tellement que les corps de ceux qui ont vne fiéure ar- cholere. dente nommée Causus, outrousse-galand, vnetierce sorte & ai- causus, on guë, faite de cholererouge, principalement au commencement ironse que de la maladie, que la matiere est indigeste, & la bile est furieuse, il land. ne faut point saigner, principalement si la bile est hors des veines: car par la saignée les humeurs sont rendus plus subtils, & se meslans plus facilement auec le sang, dont nature est plus opprimée: ce qui ne s'entend pas generalement au commencement de toutes maladies. Surquoy Gaynerius, c. 1. difference 2. Traitté 4. f. Gaynerius. 278. de la fiéure quarte procedente de cholere, dit, Tiencela pour resolu que le sang (qui n'est point chaud naturellement, mais qui est eschauffe d'ailleurs, comme dit Hippocrate sur la fin du l. Le sang ef de corde: & toutesfois l. de flatibus, §. 13. p. 147. le dit naturelle-eschauffé. ment chaud. Etl. 1. S. 38. p. 230. de morbis, le dit tres-chaud, & Hippotrate quela bile est un peu plus froide que le sang, §. 46. p. 232. ensui- Contradiuant, ) est le frain de la bile. Or la bile, tesmoin Cappinacce, 1. 6. diod' Hip. c. 22. p. 1126. est engendrée par l'intemperie chaude, principale-foctate en ment du foye, par fois aussi du ventricule, & est double, alimentaire, & excrementeuse. L'excrementeuse est passe, moins chaude, bienenten. la jaune plus chaude, la vitelline dauantage, la porracée encore due. plus, l'erugineuse dauantage, & la bluastretres-chaude, comme Cappinace entr'autres remarque Mercurial, l. 5. c. 10. p. 527. de febribus ar-ce. dentibus. Ceste cholere ou bile est dite estre de la nature du feu, Mercuria chaude & seche, sa consistance est tenue & subtile, sa couleur iaune-passe, sa saucur amere, son vsage est d'exciter la vertu expultrice des intestins, attenuë le slegme qui est en iceux : ce qui est entendu de l'excrementeuse: car l'alimentaire nourrit les parties qui approchent plus prés de son naturel, & les veilles augmentent la bile, & la bile les veilles, comme dit Duret sur les Coaques, s. 8. Dures, P. 494. c. de vomitu. Et sur lequel vomissement, Constantin, l. Constantin de stomachi affectionibus, p. 223. dit, Sion void vne personne flegmatique, & que le vomissement soit bilieux, c'est signe que la bile va du foye à l'estomach. Que si la complexion ou naturel est chaud & sec, c'est signe que ceste bile est là engendrée. Que sites vuidanges & egestions sont pesse-messe auec labile, c'est signe

TRAITTE qu'elle est engendrée dans l'estomach. Que si le vomissement bilieux est blanc, c'est signe que le fiel ou bile auoit seiourné dans Bile rouge. l'estomach. On met encores vne bile rouge, qui est vn sang sereux, qui à canse de sa subtilité ne se peut figer. Or le fiel descendant dans l'estomach n'y passe par les intestins: mais veritablement fila couleur du vomissement est d'un verd blanchastre, comme est l'herbe nommée Prasium, la matiere de ce vomissement est produite dans l'estomach: ( qui est cause que quelques-vns tiennent que c'est le suc de quelque herbe mangée, corrompue dans l'estomach) mais si ceste matiere vomie est rousse ou citrine, elle y est soulée du foye. Gordon, de passionibus stomachi & ventriculi, Gordon. Anafro particule 5. c. 10. de vomitu, p. 578. nomme Anastrophie le vomissement facile de ce qu'on mange, & Catastrophie, lors qu'iphie. CaraBrocelle viande sort & viste & facilement par le bas : mais lors que la phie. viande mangée est arrestée trop longuement, & qu'elle se pourrie dans l'estomach, en fin elle sort & par le haut & par le bas, alors elle est appellée cholere passion : De laquelle voy Garcia, en son Cholere Histoire des drogues des Indes, p. 327. où il descript vn vomitoire paßion. Garcia. fait seulement de la decoction d'orge & decumin, vn clystere de la decoction d'orge, de son, de roses, d'huile, & de miel rosat, & autres choses, mais sans saigner, comme i'ay ouy auoir esté fait en ceste ville par ces Botallistes, vulgaires & mauuais Medecins. Ar-Arnand, naud, c. 22. col. 1479. de febribus, dit, Que ceux qui ont la fiéure de la fieure continuë ne vomissent point, pource que la cause d'icelle est dans les veines, mais bien ceux qui ont sieure intermittante, la cause de laquelle est hors des veines, qui se verse souvent dans l'estomach. Le sang est de la nature de l'air, humide ou plustost temperé, de sanature, consistance mediocre, ny trop espais, ny trop clair, de couleur rouge & vermeil, de saueur douce: son vsage est de nourrir principalement les parties musculeuses, & est distribué par les veines & arteres, donnant chaleur à tout le corps. Le flegme est naturellement froid & humide comme l'eau, sa Blegme. confistance est fluxile, sa couleur est blanche, sa saueur est douce, ou plustost fade: carainsi estime-on l'eau bonne, laquelle n'a au-

SMIFES.

cun goust: son vsage est de nourrir le cerueau, comme aussi toutes les parties froides & humides: modere le sang, & ayde le mouue-Quatre pi- ment des muscles: & y a quatre especes de pituite, & quatre differences d'icelle: vne douce ou (si elle est crue) insipide, laquelle rend les personnes dormantes plus qu'à l'ordinaire, en humectant &refroidissant les esprits animaux oule cœur.

L'acide rend la personne affamée, à cause qu'elle chatouille le scide. fond de l'estomach, d'où l'appetit vient. Surquoy faut remarquer ce que Rudolphus, Memorabilium medicinalium, p. 5. raconte Rudolphus d'vn certain nommé Lazare du Verre, qui mangeoit quoy qu'on Histoire 33 luy baillast, sans en cognoistre aucun goust, sust-ce charbon, ter-remarque-re, drap, verre, amer, doux, salé, vnguent, ou emplastre: en sin ble er racestant mort il sut ouvert par luy, qui trouva la coniugaison qua-re, co sa triesme des nerss, qui est attribuée au goust, n'aller ny au palais, ny sausse. à la langue, mais alloit & se courboit droist au derrière de la teste.

La salée rend la personne alterée, chatouillant l'estomach, & salée.

comme le piquant.

La vitrée, la quelle surmente les autres trois par sa froideur & te-Pitrée, nacité, excitant vn dédain & uausée des viandes. Voy Lemne, Lemns, de complexionibus, l. 2. c. 3. p. 137.

La douce est la moins fascheuse de toutes, & est souvent reduite Douce,

en fang par la cuison.

L'aigre, qu'on nomme aussi acide, quasi semblable à la melancholie en effect, & moins froide que la vitrée, mais plus que la douce, poinct, pique, & mord l'estomach, & si on la vomit agace les dents, de mesme que les fruices encores verds & non meurs: tels sont les raisins encores aigres, ou verjus. Et telle pituite estant à la bouche de l'estomach y cause par son aigreur & aspreté vn appetit Appetit canin, principalement aux femmes groffes, enuiron le troisiesme canin. mois de leur grossesse, mais plustost portant une fille qu'vn garcon, pource que leur chaleur estant plus languide ne peut cuire ceste pituite (vitrée.) Que si cet humeur se pourrit dans le corps, il engendre vne fieure nommée Epiale, en laquelle le dedans est Fieure chaud, & le dehors est froid. Arnand. 1. 4. c. 33. col. 1436. Bre. epiale. niary de febre epiala & lipyria, dit le contraire. Auicenne, I. Arnand. quarti, tractatu 2. c. de Epiala, veut que le dedans soit froid, & que Anicenne le dehors bruste. En quoy Galien & Aristote sont contraires, lef- Contraire. quels Mercurial, l. 5. de febribus, c. 12. p. 545. pense accorder, di- 16. fant, que c'est en apparence que cecy est dit, & non veritablement: Mercurial. car le dedans qui est chaud ne peut estre aussi en mesme temps froid, quoy qu'il le semble aux malades, à cause de la proximité des parties: & cecy aduient de ce que la pituite, laquelle se pourrit, n. uoyant ses vapeurs, eschauffe, & celle qui ne se pourrtt pas refroidit. Gordon, c. 8. particule 1. p. 41. dit, Tousiours en la fiéure Gordon.

7910716

Hippocrate epiale le dedans est chaud, & le dehors froid. Et Hippocrate, l. de iudicationibus, dit, Que la fiéure lipyrie, (qui est le contraire de l'epiale) dure plus de quarante iours, & passe en epiale, mais aussi la lipyrie cesse le mesme iour. Duret, au commencement des Coa-

Dures. ques, dit, En la lipyrie le dedans chaud, le dehors froid.

La pituite salée, pource qu'elle a quelque affinité auec la cholere, auffi est-elle composée d'icelle bile, & se pourrissant n'engen-

Tremble. dre pas seulement vn frisson, mais vn grand froid, auec tremblement, & esbranlement de tout le corps, & n'y a aucune espece de pituite si dommageable que celle-cy : car elle engendre des violentes douleurs, & par tout où elle s'attache, si c'est au cuir elle y en engendre des croustes, & comme escailles, sales eruptions, mentagre, impetiges, lepre, psora, dertres, phagedenes, verole, & autres vilanies, rongeant vilainement & cruellement, & enco-

res des lassitudes vlcereuses.

La vitrée ainsi dite, pour estre semblable à verre sondu, est la plus froide de toutes, & tres difficile d'estre cuite. (Voy Fernel, Bernel. c. 9.1. 6. de functionibus & humoribus, p. 98. Elle assiege le plus souuent la teste, l'estomach, &les intestins, leur causant des douleurs estranges: car elle pique, vlcere, escorche les lieux où elle est, s'yattachant comme le verre fondu aux vaisseaux ausquels il est mis, causant choliques, yliaques passions, constipations, eiections mordaces, tenesmes, (duquel tenesme l'ay desia parlé, & me faudra encores par cy aprés parler, examinant & respondant à vnelettre pour vn grand Prince, escrite par son Medecin. ) Que si Fieure li- elle se pourrit en quelque part, & s'y inflamme, cause la fieure li-

pyrie (cy deuant:) par laquelle on sent vn froid au dedans, & la pyrie. chaleur au dehors, laquelle cesse par la cholere suruenante. Et si la pituite aqueuse n'est euacuée, elle est renduë muqueuse, puis vi-

trée, puis gyplée.

La melancholie a sa nature froide & seche comme la terre, sa consistance cruë, espaisse, froide & seche, sa couleur noire, sa sa-Adelanchoueur acide & poignante, son vsage est d'exciter l'appetit, de nourdie. rir la ratte, & toute autre partie qui luy est semblable en temperature, comme les os. Et ceste acidité consiste en la partie la plus sereuse de la melancholie, de laquelle aucun des autres humeurs ne participe dauantage: qui est la cause, comme remarque Galien, Galien. 3. de locis affectis, que les melancholiques hypocondriaques crachentabondamment, & ne boinent pas beaucoup. Et 6. Epide-

miorum,

miorum, commentaire 2. texte 39. dit que leur fang est sereux: comme aussi remarque Sanctorius, question 85. p. 444. Artis 36ntlerius parux Galeni.

Sidonc, comme dit Pons en son Traitté cy dessus, la cacochy- Pons, mie est melancholique, il ne faut pas saigner, pource qu'icelle estant froide & seche a besoin de chaleur, humidité, & quantité

d'esprits que l'on luy ofte, luy ostant le sang.

Cet humeur est engendré comme les autres, des alimens qu'on mange, par la temperature froide & seche, ou de tout le corps, ou du foye, principalement des viandes de temperature froide & seche, & d'vn suc crasse, mais naturel, benin, espais, seculent, noir, propre à nourrir le corps, estant messé auec le sang, ressemblant à la lie du vin, & est ordinairement attiré & separé du sang par la ratte, n'estant de soy-mesme ny aigre, ny rongeant, ny bouillant en terre, comme quelques-vns disent, ny seulement de forme de leuain, ny puant, ny brussé; mais s'il demeure par trop dans le corps, & qu'il s'y eschauffe & pourrisse, alors il degenere en bile noire, & autant qu'il estoit auparauant froid, il se fait tellement chaud qu'il brusse, fond, & corrompt la chair, & comme dit Alexandre Aphrodise, problesme 2. nombre 18. est entierement en- Aphrodi. nemy de la nature.

Si la cacochymie est pituiteuse, ostant le sang, elle se rendra tellement cruë, qu'aprés elle ne pourra estre corrigée, & les esprirs s'espaissiront, & mesme la chalcur naturelle s'en trouuera souuent suffoquée: dequoy Galien discourt amplement au liure de guerir Galien.

par la saignée, & Arnaud, de consideratione operis Medica.

La pituite est double, alimentaire & excrementeuse. L'alimentaire est vne portion froide & humide du chyle, laquelle peut estre double. connertie en sang, lors qu'iceluy manque, & elle se peut pourrir, ou comme alimentaire, ou comme excrementeuse. Si élle se pourrit comme alimentaire, alors se fait la sieure continue de la pituite Fièure douce, laquelle n'a ne froid, ne tremblement. Que si la pituite ali-consinue. mentaire se conuertit en excrementeuse, auant que se pourrir, plusieurs sieures se sont, comme continues, intermittantes, selon qu'elle se conuertit en excrementeuse: toutessois si la sièure continuë ne doit point auoir de crise, dissicilement pourra-elle estre cogneuë, comme dit Fernel, c. 9. Methodi generalis curandarum Fernel, febrium. Or elle se change par cause eschauffante ou refroidissante. La chaleur change la pituite alimentaire en salée, tantost par

TRAITTE'

Suicenne messange de la bileamere, comme escrit Auicenne, tantost par 114 pourriture, tantost par messange d'une humidité screuse salec. De chacune de ces façons vne vapeur chaude & brussée se messe aucc la mattere aqueufé, laquelle est vraye cause de la saueur salée, selon la Philosophie. A cause donc de la pourriture la pituite se rend salée, d'autant que la chaleur putredinale agissant en la pitute non encores salée, engendre des vapeurs bruilées qui se messent auec vne portion aqueuse : outre plus, elle se rend salée par meslange d'une humidité falée, & fans pourriture: Car comme die Platon, les humenrs se peuvent enslammer sans pourriture, & causer vne fiéure continue qui n'aura qu'vn accez, mais plus long Zlato Es que la diarrée ou ephemere : & ceste saleure aduient par les vapeurs brussées qui se messant auec vne portion de la pituite aqueuse, cause la saleure d'icelle. Ainsi la pituite salée, laquelle est Alexan- chaude & feche, felon Alexandre, est produite d'vne cause chaude. En outre, la pituite alimentaire est rendue aigre, & cause dec. l'appetit ou faim par vac cause restoidissante, voire si le froid est Mercurial, grand, en une pituite aigre vitrée. Et Mercurial, 1.5. de febribus, C. 16. de symptomatum febrium, p. 567. marque double faim: l'v. ne est faute d'aliment externe & interne, auec perte d'appetit, ou auec appetit : l'autre est faute seulement d'aliment externe : le premier quec appetit est extremement nuisible : le second, qui n'a pas de viandes internes, mais il y a de suc assezau dedans, n'est pas si mal, & ceste faim luy peut en quelque façon estre profitable, consumant la trop grande quantité des humeurs qui pourroient cau-Platon, de ser quelque incommodité. Platon, en son Philebo, appelle la faim la faim & trifteffe fascheuse, & la soif triftesse & corruption. Et Hippocrate, l. de ratione victus acutorum, \$.58. dit, Le ieusne profite à la doufoif. Eippointe leur detefte, & au trop manger & boire, ou crapule. Ceste acidisantbrius té ou aigreur, comme dit Sanctorius, question 85. in artem paruam Galeni, s'accommode auec les humeurs, par trois moyens. En premier lieu, Pource que la pituite est douce, & naturellement froide, & telles choses s'enaigrissent facilement, pource que la chaleur en est mouuante, mais la froidure est victorieuse. En second lieu, Quand la scrosité ou l'ichorisité du sang, qui est douce, se mosse auec la pituite. Entroisiesme lieu, Lors que la serosité ou l'ichorosité de la melancholie est enuoyée au ventricule, & qu'ellé se messe auec la pituite : & c'est ceste pituite aigre qui rend les perfonnes fameliques. Il s'ensuit donc que si elle n'estoit froide & seDE LA SAIGNEE

che, & par consequent melancholique, elle n'exciteroit pas la faim, comme aussaremarque Constantin, 1. 4. c. 3. de canino ap- Constantin

petitu, p. 68. de morbor, curatione & cognitione.

La pittute excrementeuse est engendrée auventricule, & est diteproprement pituite; Que si elle est engendrée au cerucau, a- excremenlors elle est dite morue pituiteuse. Si aux parties nerueuses, elle a sinfe. le nom de pituite, mais improprement, & ne peut engendrer la fiéure. De mesme celle qui est engendrée au ventricule ou au cerueau, encores ceste pituite excrementeuse est naturelle, ou outre nature. La naturelle est sans qualité apparente, ou elle est insipide comme l'eau, ou douçastre, & non douce : carcela est en l'alimentaire. Or comme par digression, Sanctorius, 1.7. c. 3. p. 383. santiories

Methodi vitandorum errorum, marque l'histoire suivante.

Nicolatius de Nigris, de Monte Bodio, docte & celebre Medecin, sent ordinairement à sa bouche vne si estrange & dédaigneuse 341 reze. Hiftoira douceur, que pour s'en depetrer il vsoit de toutes les choses les plus ameres, desquelles il s'aduisoit, lesquelles s'adoucissoient aussi toft dans sa bouche: ce qui luy apporta vn si grand dédain de toutes choses propres à manger & boire, qu'il commença à s'affoiblir, & quasi mourir. Et sur sa croyance que la chaleur de ses visceres ou entrailles pourrissoit la pituite, de la quelle il estoit remply, & que ceste saueur douce & nauscabonde procedoit d'icelle, qui est l'ichorosité du sang pourrie; il s'aduisa d'vser (aprés plusieurs remedes, tant par luy, que par les autres Medecins ordonnez & excogitez) de l'huile de Vitriol, qui a vne vertu excellente de resister à la Haile de chaleur & pourriture, & ensentit vntel allegement, qu'en fin il en vitriol, @ fut totalement & admirablement guery en peu de jours : mesme le ses vertus, Vitriol blanc, dissout dans de l'eau de Plantain, ou des Roses, ou de l'eau commune, appliqué aux inflammations des yeux, nommées ophtalmies, erisipelles, & gangrenes, les appaise, & guerit bien tost, & comme miraculeusement. Mais pourquoy, & comment est-ce mies. que les choses douces oppilent, comme presque tous croyent, veu Erispelles, que Galien, 5. de simplie. medic. facultatibus, c. 26. dit, que tou-Gangrenes. tes choses douces rarifient & detergent, & Auicenne, traitté 2. Juicenne du syrop aceteux, dit, que la nature des choses douces n'est pas d'opiler, mais de deterger? Le mesine, l. I. sen. 3. doctrine I. c. 7. respond estre vray que les choses par trop douces opilent, pour- Les choses ce qu'elles sont rauies par nature auant que la concoction en soit deuces ep-

saire: & ainsi par accident elles oppilent & enstent, quoy que leur filent, &

esneredie en appan FINEC.

Galien se proprieté soit de deterger & rarisser : Et toutes sois Galien, c. 14. Methodi curandarum, quoy qu'il aye dit cy dessus que les choses douces oppilent, comme ne se souuenant, veut qu'elles oppilent,&

que la saignée n'oste point l'obstruction, ny la pourriture.

Retournons à la pituite, laquelle est outre nature & excrementeuse, & a des qualitez remarquables, à sçauoir, chaude, comme celle qui est salée, ou froide, aigre, ou vitrée. Il y a la gypsee, de laquelle sera parlé ailleurs. Mais pourquoy s'engendre plus grande quantité de pituite en hyuer qu'en autre saison, veu que le dedans est bien plus chaud pour faire fang, tesmoin Hippocrate, l. 1. aphorisme 15? C'est chose veritable que la chaleur naturelle du ventricule abonde plus en ce temps-là, c'est à dire, en Hyuer, pource qu'elle n'est pas dissipée, si quelque violence ne suruient : pas moins il y atrois causes qui sont que la pituite abonde plus en hyuer. La premiere est, Qu'alors on se nourrit de viandes pituiteuses, & on boit du vin nouueau. La seconde, Que la pituite engendrée n'est pas changée ensang en Hyuer, comme aux autres saisons, pource qu'en ce temps-là le froid penetre dans les veines &. dans le foye, où la pituite doit estre changée en sang. La troissesme, Que les pores du cuir sont bouchez & serrez durant l'Hyuer:& par contequent la pituite ne peut estre dissipée & enaporée comme en Esté. Que si quelque curieux en veut sçauoir dauantage, qu'il Dipportate lise Hippocrate, l. de natura humana, \$. 12. & 13. où il apprendra sommairement qu'en temps d'Hyuer on cognoist la pituite abondee, pource qu'en ce temps-là les personnes crachent & se mouchent plus qu'en autre saison : estant ceste matiere qu'on sort mucosité cuite au cerueau, & en autres parties, comme la pisuite est matiere mal cuite au ventricule, & qu'il apparoist aussi plus de tumeurs blanches, & plusieurs autres maladies pituiteuses. Voyez aussi Galien, sur le 9. 17. de ratione victus acutorum d'Hippocra-

Cappinace te, commentaire 2.p. 126.& Cappinacce, 1.6. c. 29.p. 1140. Il a esté dit cy dessus que les quatre humeurs sortent de ce qu'on mange. Mais pource que plusieurs demandent s'il y a quelque chose de ce qu'on mange qui soit vray aliment; Galien, l. 1. de la faculte des alimens, & loubert, paradoxe 3. decade 1. De Gorry, en ses definitions medicales, Fallope, de medicamentis purgantibus simplicibus, Cappiuacce, l. 7. c. 1. de venenis, Fernel, l. 1. c. 5. de morb. diff. & l. 2. C. 21. de abditis rerum causis, & plusieurs autres, disent, Que l'aliment est proprement & seulement ce qui est

ee. Fernel.

Pleas gran de quants sé de pisuite en byuer, o pourquey:

Galien. oe. Queftion fur l'alsa mens. Galien. Louberg. De Gorry. Fallope. Cappinac-

d'vn temperament moyen, & qui n'a aucune qualité manifeste, qui ne lasche point le ventre, ny nel'arreste point, qui ne renforce, ny n'affoiblit point l'estomach, ny prouoque, ny n'arreste point les fueurs, ny les vrines, ny ne cause aucune disposition ny chaude, ny froide, ny seche, ny humide au corps de l'animal, mais que tel qu'il est pris, tel est conserué, & sclon ceste definition il n'y auroit aucun vray aliment; Surquoy on peut dire que ce qui approche plus dece vray aliment, c'est ce qui est de saueur douce, insipide, grace, que les Grecs appellent Apoia, & qui n'irrite point le goust par Apoia. Son aigreur ou piquement, les vnes d'vn temperament froid, les autres chaud : toutes lesquelles sont appellées alimens ou viandes medicamenteuses par les Medecins, pource que nostre corps en est changé, estant le propre des medicamens de changer nos corps, comme les vrays alimens de les conseruer, (le medicament Medicaestant tout ce qui de soy-mesme change nos corps d'une specifique ment, alteration, avant ceste proprieté & vertu naturellement : & ceste definition est entiere & parsaite, selon Fallope, à la fin du c. 2. p. Fallope, 148. de compositione medicamentorum, ) & les choses qui ont vne faueur apparente, comme les aulx, oignons, saffran, & semblables, sont plustost nommées sausses, qu'alimens. Done l'aliment qui de sa nature doit estre froid, & assez eschauffé par nostre chaleur naturelle qui le change, ne peut produire les quatre humeurs, puis que nous ne trouuons, ou tres-rarement, vn tel aliment, & entre les viandes que nous mangeons, (& lesquelles nous aymons & de- La viande sirons le plus en santé, sont celles qui nous profitent le plus, selon digerée es Hippocrate, 1.4. S. 15. des maladies, ) & celles qui sont rares & la plus pronourrissent le plus, n'ont point d'excremens, comme le iaune des fiable. œuss: mais ce qui est dur & solide nourrit peu. & a beque oun d'est Hipportate œufs: mais ce qui est dur & solide nourrit peu, & a beaucoup d'excremens, comme les racines, truffes, champignons, huistres, poissons, & autres, & telles choses douces enflamment le plus sou-

uent le foye, & font des obstructions.

Auerrois, suiny de plusieurs, & du Laurens, 1.6. question 28. Auerrois, de son Anatomie, disent, Que comme les Elemens se mouvent Laurens.

par leur propre forme vers leurs lieux naturels; ainsi l'aliment n'est L'aliment pointattiré par les parties, mais de son propre mouvement il se porté à ca è icelles: car quand l'aliment, par vne nouvelle coction, prend la partie, vne nouvelle sorme, il acqueile aussi la faculté de se mouvoir, & doir estre estre porté de son propre mouvement à ceste partiecy, ou à ceste neurie.

Là: & tant plus soibles sont les viandes, tant plus of ceux qui s'en

P iij

TRAITTE' II S

nourrissent sont destruits & corrompus. Or vn mesme aliment, c'est à dire, ce qui est ainsi nommé, n'est propre pour tout animal : car ce qui nourrira l'vn, nuira ou tuëra l'autre. La poule, le coq d'Inde, le passereau, la caille, & autres, mangent des choses qui les engraissent, desquelles si l'homme en mangeoit il en mourroit, ou seroit bien malade: & toutesfois l'homme mange, se nourrit, & s'engraisse de tous ces animaux, sans qu'il en soit aucunement incommodé.

Quelle WONTY LEUTO donnens deo poif-Sons.

200

Les poissons qui ont la peau mole, sans escaille ou crouste, leur dedans est plus crasse & terrestre, comme sont les Congres, Anguilles, Lamproyes: mais ceux qui ont des escailles ont la chair plus mole & humide, pource que leur terrestrité est sechée au dehors: & ceux qui sont couverts de croustes, comme les Escrevisses & Huistres, leurs chairs sont toutes humides & laschantes, pource queleur crouste boit toute leur portion terrestre. Or de tous les poissons qui donnent vn nourrissement bon, c'est celuy de la mer, qui n'a pas tant de superfluitez que celuy d'eau douce: mais pource aussi que sa chair est plus ferme, il est digeré plus difficilement, & de plus grande nourriture pour les sains, mais non pour les malades: car leur estomach ne les supporte pas facilement, qui est cause qu'on leur en donne d'eau douce, duquel par l'apprest on corrige la viscosité, frigidité, & humidité trop grande : & tel poisson est propre pour ceux qu'on veut refroidir & humecter : mais il faut prendre garde qu'il ne faut laisser le poisson, quel qu'il soit, aprés qu'il est enit, en vn air humide, pource que l'attirant il pourroit engendrer quelque sorte de venin, & incommoder celuy qui · le mangeroit. Les poissons ont leur humidité difficile à estre alterée, tant qu'ils sont dans leur element, pource que le Soleil neles Gefner, de peut gaster, & pourtant ils viuent longuement : tesmoin Gesner, la vie des qui dit que l'année 1497. on prit on Brochet en vn Estang prés de Baleprun, Cité Imperiale de Sienne, auquel on trouua vn Anneau de cuiure attaché à ses ouies, auquel estoit escrit en lettres Greques, le suis le premier poisson qui fut mis en cet Estang par les mains de Federic second, Gouverneur du monde, le 5. d'Octobre

poiffens.

1230. Tellement qu'il y auoit deux cens soixante sept ans que ce poisson viuoit dans cet Estang; Estant chose confirmée par experience que le poisson est en sa vraye saison pour estre mangé, depuis le mois de Septembre, iusques au mois de Mars, & principa-lement au temps que le Soleil est au signe des poissons, qui est au mois de Feurier. Les chairs aussi qui sont proches des os sont les Lu chain plus tendres & delicates, pource que la portion terrestre est attirée les medpar les os qui sont au dessouz; de mesme le noyau d'vne pesche est laures,

fort amer, mais la chair qui est autour est tres-douce.

Retournons à la cacochymie. Fernel, l. 3. c. 8. Methodi meden- Fernel, de di, distinguantles cacochymies, dit, La saignée ne peut pas empor-lacaiutyter toute la cacochymie des veines, ou seroit qu'on espussast tout le mic, conse fang du corps, meste auec l'humeur corrompu, qui ne peut en aucu- chans cone façon couler à part, & pour lequel sortir la purgation est necesfaire. Etl. 2. c. 17. Garde-toy bien de tirer le sang impur, (qu'Hip- Mediuns. pocrate appelle abusiuement malade, ) crud, & estoigné de sa nature, comme font les meschans & vulgaires Medecins. Ses mots Sont, Vulgarium & malorum Medicorum more. Car tant plus le sangefloi-sang est corrompu & essoigné de sa nature, sant moins en faut-il gne de so tirer : & lors qu'il est entierement corrompu, & fort esloigné de sa naixre, & nature, il n'en faut du tout point tirer. Ce que dit de melme Car-corrompn, dan, p. 224. Artis parua curandi. La corruption n'empesche pas medonestro qu'on ne tire dusang iusques à dessaillance de cœur : mais si la cortan. corruption a gaigné fort auant, il n'est pas permis d'en tirer, pource que les forces ne sont point entieres. Galien, 1. 9. c. dernier, Galien, Methodi medendi, dit, Que les manuais Medecins n'ont esgard ny à la nature, ny à la coustume, ny à l'aage, ny au lieu de l'habitation, ny à la saison de l'année, ny estat du Ciel. Et Duret, en son Durer? liure, sur les Coaques, texte 9. p. 252. imprimé à Paris, Apud Iacobum du Puys, via Iacobea, 1588. Cum prinilegio, dit, Tale spatum promouers debet is qui expurgationem inuat, molliendo, leniendo, & putum ciendo, non autem sanguinis detractione retraht, & impediri, quod v su venire videmus, non sine mærore & nemesi, ab istis pragmaticis vulgo dictis, qui omnem pleuritidis curationem exiquat in sanguinis detractione sapius iterata quandiu pleuriticus huiusmodi sputa expurgat cum spe salutis pradiuite. O homines Reipublica calamitosos, atque functos! ipsam pleuritidem qua sua sponte nullius operis indigens cum tali sputo quiesceret, ex euentu reddunt mortiferam. Et p. 388. Ne taceam latoris infirmitatem quam infert repetita carnificum phlebotomia. Et p. 517. Animam exhalauit, crebra exhaustus, & liberali phlebotomia. Et p. 598. Nec eos, imitemur qui sola inspectione contenti vrina: cum rhythmo venamicantis perfunctorie duobus digitis explorato, quamuis ad lyrum asini, tamen composito bene vultu, totoque corpore, ad

The same with the

TRAITTE'

120

Summam hypocrissm, vanitatem ambagibus Solertissimam, pro ve-Bippotraseritate oftentant. O larua ! O lemures ! &c. Et Hippocrate, f. t. 1. de lege, dit, Il y a plusieurs Medecins par bruit & reputation, mais fort peu par practique. Tels Medecins sont ces saigneurs Rabauds, contre lesquels i'escry, qui ne le sont que par le bonnet, Flurarque, comme les Sacrificateurs, desquels parle Plurarque, la grande des sacrifi barbe bien espanduë, l'habit rompu, dont vsoient les Sacrificateurs de la Deesse Isis, en Egypte, qui estoient de lin, qu'ils appel-CARCHES loient Cinoftole, ne font le Philosophe, ny la cucule ou capuchon d'Iss.

le Moine. Fallope, de 1945C.

Fallope, c. 11. 21. de medicamentis purgantibus simplicibus, dit, la cacochy- La cacochymie, nommée autrement plenitude impure, est trouuée ordinairement en trois lieux. Premierement, aux visceres & premieres veines. Secondement, par tout le corps. En troissesme lieu, en une partie particuliere. Mais où que ce soit qu'elle se trouue, auffi tost elle doit eftre oftée par medicament laxatif, d'autant que tel amas d'humeur est entierement outre nature, & par consequent demande vne certaine chacuation par medicamet, & nullement par la saignée, pource que par icelle la cacochymie ne seroit pasostée, & mesme aucun n'oseroit saigner vne cacochymie vniuerselle, (horsmis les Botallistes:) car posé que la bile surabonde, & qu'elle ne peut estre corrigée en tout le corps, & qu'on ouure la veine, alors vne portion de la bile sera bien ostée, mais celle qui demeurera se rendra plus surieuse : car la saignée diminue bien la quantité, mais ne diminue pas la mauuaise qualité; Posé encore le

cas que la cacochymie foit à la teste, ou en autre membre, & qu'on saigne, on n'euacuera pas pourtant la matiere qui y est, mais on

. Ace.

Note.

l'espandra par tout le corps. Il s'ensuit donc qu'en toute cacochymie il faut recourir au medicament pur gatif pour l'oster. Et au c. Mericie 2. dit, Sion saigne à l'ictericie ou iaunisse, (dite ainsi des yeux de d'où dise. la Belette ou Furet, dite Vinerra ou Ictis, selon Æce, tetrab. 3, fermon 2. c. 37. colomne 530. & de laquelle Hippocrate, l. de internis affectionibus, S. 4. en fait quatre fortes, & la iaunisse est en-Hippocrate tre les symptomes en l'habitude : car la bile est espanduë par tout

le corps, laquelle cause la couleur iaune par le dehors, où elle est espanduë, ) on ne guerira pas, ains la iaunisse s'augmentera, comme i'ay monstré cy deuant, Histoire 28. & dy que i'ay veu souuent qu'au commencement des fiéures, où il y auoit iaunisse, elle s'augmentoit au quadruple, ayant fait la saignée, à cause de la fiéure: coffe

ceste iaunisse arrivant, pource que le foye ne fait pas sa fonction, empesché ou par vn scyrrhe, ou inflammation, ou obstruction. Surquoy Hippocrate dit, C'est vn manuais signe, lors qu'en vn icteri- Hippocrate que le foye s'endurcit. Et ailleurs dit, Siàvn febricitant la iaunisse survient auant le septiesme iour, cela est mauuais: car ceux ausquels la jaurisse est symptome, meurent : mais si elle aduient le septiesme jour, ou le neuf, vnze ou quatorze, est profitable, pourueu que les hypocondres, principalement le dextre, ne soient durs. Et Fernel, 1. 3. c. 8. Methodi medendi, abhorre ces ignorans qui Fernes, saignent en la cacochymie, laquelle il dit denoir estre ostée par la purgation, comme dessa a este dit, & nonpar la saignée: mais ces ignorans & vulgaires Medecins, contre lesquels l'escry, se cou-

urent de leur pe est in vsu.

Galien, l. 4. de conseru. valetud. dit, L'humeur crud ne deman-Galieno de point l'enacuation, mais bien l'alteration ou preparation: & la crudité est la cause principale des odeurs mauuaises, & abbat les forces: & tant plus les excremens sortans du corps sont puans, tant plus la personne est esloignée de la santé, à cause que la crudité est mal aisee & dangereuse à retenir, & l'assiduelle cuacuation des mauuais excremens telmoigne la corruption du foye ou des poulmons, commercinarque Cardanen fon Ars parua, p. 78. & 225. Cardas, Or on prend communement pour crudité ce qu'on mange, n'esta et aucunement changé au sortir de l'estomach : mais Galien, Galiens c. 5. de symptomatum assfir noss, le prend equiuoquement pour changement en autre qualite. Les manuais excremens penuent estre souvent cause des humeurs enflez & turgeans qui sont agitez d'vn mounement vehement, par lequel ils sont poussez d'vn lieu à l'autre, tourmentant par douleurs & chatouillemens les personnes, en leur empeschait le repos: car chaque partie a son humeur radical, & sa chaleur naturelle, de laquelle il prend sa sorce: mais si ceste partie est blessée, alors elle ne peut cuire l'aliment, ains la conuertit en fanie: & tant plus la partie est debile, tant plus grans de quantité de ceste sanie s'y fait & s'y amasse, comme confirme auecl'experience Senvertus, c. 15. p. 247. de parte Medicina Phy- sennemnte sologica de Chymicorum cum Aristotelicis & Galenicis, consensu & discensu. Et par ceste force chacune attire, retient, cuit & assimile l'aliment qui luy est plus propre. (Ie ne dispute point encores si l'aliment va à la partie, ous'il y est attiré, dequoy a esté parlé cy denant.) Et Sanctorius, c. 85. p. 619. sur l'Ars parna de Galien, sanctorisse

dit auoir remarqué qu'en vn corps bien moderé, dans lequelles concoctions, & non les corraptions, se font, les excremens crasses de la premiere concoction respondent à ce qui a esté mangé de la partie vingtiesme. Exemple, Si ce qu'on a mangé pese cent onces, l'excrement solide ne pesera que cinq onces, sans y comprendre l'excrement liquide qui est contre nature, & l'vrine sera la quatriesme partie à ce qu'on aura beu: comme si on a beu cent onces, l'vrine sera de trente onces ou enuiron, (ou de vingt-cinq onces, qui est la quatriesme de cent, ) toutessois pourra varier, selon la nature, l'aage, & la faison, mais l'insensible transpiration surpasse tous les autres excremens en quantité : car si le manger & le boire pesent huict liures, la transpiration sera de cinq liures. Que si le contraire aduient, ily aura quelque partie ou malade ou empefchée. Et p. 826. dit, que ceste matiere facile à transpirer est celle laquelle decoule des tuniques des veines capilaires, & desquelles les espaces desdites veines sont remplies, & qui est fort facile de s'éuaporer insensiblement. Hippocrate, l. 1. aphorisme, descend de sortir les bons humeurs

Hippocrate de la pro- auec les mauuais : ce qui arriue par la saignée, & tres-mal à propartio des humeurs dansle corps. Hippocrate

pos: car si on pense sortir vne once de bile, on sortira aussi auec ellesixonces de sang: si vne once de melancholie, trois onces de fang: si vne once de pituite, vne once & demie de sang: & le sang est appellé tel, selon Hippocrate, 1.2.5.5. de morbis, lors seulement qu'il est pur & rouge, & non autrement : Et se trouve en vne personne bien composée dedans les veines tous les humeurs en ce-

ste façon, selon Venetus, de l'Harmonie du Monde, c. 6.1. 16. p. 188. huice parties de sang, quatre de flegme, deux de cholere, vne de melancholie, y ayant proportion double autout, mais quadruple du premier au tiers, & octuple du premier au dernier : c'est le poids des complexions, & d'humeur d'vn homme bien temperé. Autres disent une partie de bile, deux de melancholie, quatre de pituite, & six de sang. Et Ficin & Platon, legum append. dit, Le fang est au double de la pituite : la pituite au double de la bile : & la bile au double de la bile noire ou melancholie: & ces quatre hu-

Ficin. Plason.

meurs (dit Leon Hebrieu) les dit conuenir aux quatre Elemens, ( notant en passant que l'erysipelle exterieur, c'est à dire, qui se void, & qui est fait de bile iaune, chaude & seche, sans autre mes-Er) sipolle, & fon re. lange: ce qui aduient rarement, est tost abbatu, y appliquant vn linge trempé dans le vinaigre, dans le quelle minium, qui est ceesseds.

ruse brussée, aura infusé pour quelques heures. ) Que s'il n'est à propos d'euacuer vn humeur pour l'autre, combien plus est-il dangereux de sortir le sang qui tempere les autres humeurs auecles corrompus: & dequoy Galien, I. 4. de valetud. conservand. dit, Galien, de Lors qu'il y a peu de sang, &qu'il est bon, & l'humeur corrompu l'en spelle. en grande quantité, il ne faut pas saigner. Et l. 2. c. 2. Methodi medendi ad Glauconem, dit, Qu'on se contente de purger par medicament, enacuant la cholere & l'erylipelle, sans venir à la saignée, d'autant que l'erysipelle demande plustost refroidissement qu'euacuation: ce qui est tout contraire en l'apostheme, qui demande plustost euacuation que restroidissement: mais Paulus, Paulus. Celsus & Etius saignent en l'erysipelle de la têste & du col, pour Celsus, crainte que la bile n'estrangle. Et Hippocrate aux aphorismes, dit, Hippocrate de la colonne l'envisore de la colonne le company de la colonne le company de la colonne le company de la colonne le c que l'erysipelle qui estant au dedans sort au dehors, est bon signe: dequoy, & de langine ou squinance, voy question 5. de numero

musculorum laryngis, 1. s. Historia anatomica.

Paré, 1.7. c. 15. de la cure de l'eryfipelle, dit, Laphlebotomie Parè, convient, s'il y a portion de sang, messé auec la cholere : mais s'il est fait de pure bile, la phlebotomie n'est aucunement necessaire, veu que le sang est le frain de la bile, (Il s'ensuit donc que le sang n'est tres-chaud, comme veut Ruffus, l. 1. c. 37. & autres. A quoy Auffus? Celse, l. 4. c. 3. de re M'dica contred t. Or encores que de sa celse, nature il ne soit si chaud, pas moins il est rendu ou chaud ou froid par les chises qui sont dans le corps, ) lequel pourroit estre euacué par icelle phleboromie, dont la malice de l'humeur cholerique seroitaugmentée: mais s'il y a repletion au corps, sera fort expedie t de tirer le sang, d'autant que souventes sois telle plethore ou repletion cause l'erysipelle, mesme au poulmon, selon Hippocra-Rippocrate, l. 1. 6. 26. de morbis, lors qu'il est desseché, ou par la grande ardeur de la fiéure, ou par le trauail, ou par intemperie, ou autre cholere estrange, & non seulement au poulmon, mais aussi à la superficie des parties internes, comme Galten, 4. de locis affectis, 8. Galien, & 5.7. Hippocrate 4. aphorisme 43. & Fallope, p. 759. c. 27. de Hippocrate tumoribus pret r naturam. Arnaud, Parabola medicationis, aplio- Fallope. risme I. col. 97 I. dit, que chaque saison de l'année dispose les hu- Arnande meurs, felon icelle, comme l'Esté la chaleur, & ainsi des autres humeurs: tellement que ceux qui sont bilieux, & subiects à maladies bilieuses, doiuent estre saignez au commencement de l'Esté, pour garder vne augmentation de bile, & ainsi des autres humeurs, re-

1.24 marquant que la bile contenue dans la vessie, & la melancholie dans la ratte, font nommez seulement excremens, mais non encores nacflez auec le fang dans les veines & arteres, là où le fang n'y est iamais pur.

La vertu intrinseque, chaude & temperée fait vn bon sang, Temperamaintient la personne en santé, 10ye & liesse, & est nommée comsures di-

seises, o munément temperature.

La vertu chande & trop seche rend la personne sarouche, choleleurs effeets. re & brutale.

La vertu plus humide que chaude rend la personne ioyeuse &

plaisante, mais peredeule en tous ses affaires.

La vertu froide & humide marque la personne timide, & rem-

plic de mauuais humeurs.

La vertu encore plus froide & seche ne demonstre point tant de mauuais humeurs, mais ceux qui y sont ne valent gueres. Taisnier Tailnier.

en fa Chyromance, c.9.

Galien, de consernanda valetud. c. 5. defend la saignée en la la la seinde la situde vicere de, la quelle est une indisposition en l'habitude du vleerense. corps, causec de mauuais humeurs : de laquelle Heurpius, 1.3. C, Beurnius E. p. 350. Methodi, conformement aux autres doctes Medecius, fait trois especes : I vne nommée vlcereuse ou prurit, pource qu'el-

le ressemble aux douleurs qu'apportent les viceres. Duret, 1.2.c. DATES. 6.6.7. des Coaques, la nomme la poriente, la caufe de laquelle est vo suc salé, & crud, nommé cacochymie : la seconde est rommée tensiue, en iaquelle le corps est tendu, ayant son origine de la plethore, qui distend les veines, les arteres & muscles par le sang: la troissesme est nommée slegmoneuse, laquelle a son commencement de la plethore fort contaminée par les sucs salez, desquels

presque toutes les maladies ont leurs principes.

Autenne Auicenne, l. 4. traitté 2. c. 2. recognoilt vne certaine douleur, Almeli-laquelle denanceles fiéures putrides, qu'il nomme Almelilerar, qui est vne lassitude, accompagnée de douleur de teste, pulsation lesur. en icelle, lemmeil turbatif, estiremens, baillemens, (des fendich'es agratio par les Latins, ) tension des veines & hypocondres, pelantem de tout le corps, principalement de la reste, ennie de vomir, que atité de mucofitez & d'vrines, le pouls trequent, & chaud, mais contel qu'il puisse estre dit sieure, contre Cardan, Cardas. Quicenne dir, p. 185. Artis parna Sinonimes d'Auicenne, fueille 554.

columne 4.

Onadjouste encores vue douleur estucuse, mais Galien la met Estucuse fouz l'vicercuse. Et Cardan, tome 2. l. de agua, p. 1456. rcco-douleur. epolit vacautre lassitude auxos, disant, Lors que les membranes. lesquelles couurent les os, sont malades, c'est signe que ces os le fout auffi; Que fi c'est sans piqueure, sans erosion, sans tension, & fais pelaiteur, c'est signe que quelque humeur crud & froid a penetré insques aux os : ce qui monstre que le bain chaud & non tempere ett necessaire: Et en la douleur on considere trois choses, la Treische partie patissante, ce qui cause la douleur, & ce qui reçoit la dou- se d'ensileur.

Galien, I. des alimens qui engendrent des bons & mauuais cialien. sucs, louë fort les Medecius de Rome, qui ne saignoient point ceux qui estorent malades pour auoir mangé des viandes manuaises, à cause de la grande cherté; estant veritable que la purgation bien ordonnée & administrée euacuë les manuais humeurs qui par trop longue demeure dans le corps s'y rendent muisibles, & rendent le sang impur : lesquels cuacuez le sang demeure pur, & les visceres nets. Ce qu'Hippocrate, l. de natura hominis, tesmoi- Hippocrate gne, difant, que les medicamens purgatifs purgent certains & particuliers humeurs, foit naturels, ou non naturels, laissant les bous: ce que la faig. ce ne peut faire, puis qu'elle tire tout pessemelle, comme defia a efte dir. Et Fernel, 1.2. c. 18. & c. 1. 1.3. Fernel, Methodi curandi, dit, La Gignée tire pesse-messe tous les humeurs qui sont dans les veines. Et ceste enacuation est dite égale, com- enacuation me aussi les enacuations faites insensiblement : mais l'enacuation égale co nommée inégale est celle par laquelle vn, deux ou trois humeurs inégale. sont euacuez. Mais ceux qui disent que la saignée enacue tous les humeurs se trompent, veu qu'elle n'euacue que ce qui est dans les veines. Il est bien vray que les voines vuidees du fang se remplissent de l'humeur le plus coulant, &proche d'elles, le quel par reiterée saignée on pourra vuider, & vuidees toussours attireront, & tousiours resaignant, trouvent tousiours le sang plus gasté, com- Resairne me desia a esté dit. En fin, le malade se trouvera si debile, & les ment ce forces si abbatues, qu'aucu e partie ne pounant plus faire sa fon-qu'apperction, le malade sera contrait t ceder à la mort. Et lors que les si-te. gnes de la concoction sont apparens il ne faut pas saigner, mais il faut vier de purgatif ou de deriuatif pour paracheuer la purgation. Aux fiéures les matieres pourries & cuites doiuent estre euacuées ou par le siege, ou par les vrines, oupar les sueurs. En la pleuresse pleuresse.

monie. du fore come fans purger. au foye.

Perinen- & perineumonie les matieres pourries & reduites en pus doiuene estre sorties par les crachats. Aux maladies du soye, & partie caue Maladies d'iceluy, on doit euacuer par le siege, celles de la partie gibbe par les vrines; de mesme en la douleur des reins ou nefrite, soit elle similaire, organique ou commune, comme les Autheurs remar-Tument quent: notant qu'il aduient souuent vne inflammation & tumeur au foye, contre nature, faite ou du sang, ou de la bile, ou de la melancholie, mais non de la pituite, & icelle, ou dans la partie gibbe, ou dans la caue; que si c'est dans la gibbe, vne petite toux seche suruient, à cause que le dasfragme est presse, voire si on comprime & presse la region du foye on y sent de la douleur, laquelle est tensine; Que st c'est la partie caue, la douleur est sentievers les intestins, on vomit des matieres bilieuses, & plusieurs ichorositez sanglantes, quelques-fois auec fanglot, qui est fort commun, pource que l'inflammation est grande, & les signes ordinaires de l'inflammation, tant de la partie gibbe, que caue, est pesanteur du gosser, le pouls dur, la fiéure aiguë, la langue noire & seche, & autres dits cy deuant. Etc. 8. La cacochymie qui est en la premiere region du corpspeut estre oftée entierement par la feule purgation, à sçanoir, celle qui est aux intestins par chaleur, celle qui est vers le ventricule & entrailles par le vomissement, & l'une & l'autre par medecine laxatine, mais principalement celle qui est on à la ratte, ou à la partie caue du foye: car au pancreas, ou au mezantaire, ou à l'abdomen (qui est le ventre, contenant tous les intestius, ) d'où facilement l'euacuation peut estre faite, pource que les chemins

Cacochy mie en la premiere region du corps.

Abdomen que c'eft.

desdites parties, ou à la bouche, ou aufoye, sont courts & propres, & aufquels la faignée à peine, voire iamais, ne paruient, & pourtant n'euacuë point les humeurs y contenus, mais tout au contraire, celuy qui l'ordonne peruertit auec grand danger l'ordre de nature, laissant l'impureré, & tirant le sang par les veines, lesquelles vuidées se remplissent d'une vilaine saleté qu'elles rauissent des premiers sieges, qui sont comme l'égoust & cloaque de toute ordure. Mais ie vous prie, qui est-ce qui pour guerir & medicamenter vne crudité d'estomach, lienterie, cholique, scyrrhe, dureté de ratte, cholere, hydropisie, ou semblables maladies, soit si hardy d'oser ou d'essayer ouurir la veine? ( A quoy ie responds, ces faigneurs ignorans, Botallistes & Rabauds, contre lesquels ce Traitté est fait.) I e dy dauantage, que la cacochymie des veines Beut estre oftée par la seule purgation, & nullement par la saignée.

Nota.

Heurnius, 1.3. c. 9. p. 409. dit, La cacochymie dominant, Heurnius, c'est à dire, lors que le sang est corrompu, nous vsons de la purga- de la catetion : mais lors que les sucs abondent souz la forme du sang, a- chimic es lors nous saignons. Ces deux remedes sont de grands effects aux plethore. grandes maladies, & penuent estre ordonnez ensemble, lors que la plethore & la cacochymic pressent: toutes sois s'il n'y a que les cruditez au ventricule & veines, garde-toy de saigner. Arctée, c. Antie. «. de la curation de la melancholie, Ne saigne point (dit-il) les melancholiques, quoy que le sang soit crasse, espais, bilieux, noir, & comme est la lie de l'huile, d'autant que tel qu'il est, il est l'he- sang nouve.

ritage & nourriture de nature.

Sanctorius, 1.6. c. 8. & 9. Metbodi vitandorum errorum, rc- \*\*ature. marque trois sortes de melancholie: l'vne est la fece ou lie du sang, san coiras & est naturelle, laquelle peche seulement en quantité, & qui n'est melanche. point brussée, est froide & seche, & fort semblable à la lie du vin, lies, & sans laquelle on ne pourroit viure, comme dit Galien, 1.5. C. 4. Calien. de vsu pertium. Les autres deux sont chaudes, à sçauoir, la bile iaune brussée: & la troissesme est la lie ou sece du sang brussée. Et lors que Galien dit que l'abstinence du coitrend les hommes me- Galien, du lancholiques, il entend de la melancholie, laquelle est froide & se- out uster. che, & qui est la fece & lie du sang : cartant plus est gardée, tant mis. plus le sang s'augmente, & par consequent tant plus se fait de lie d'iceluy, & les hommes sont comme engourdis, lasches & paresfeux, la digestion diminuée, leurs corps refroidis, & de suite melancholiques: & en ceste sorte de melancholie il faut vser des remedes & nourriture eschauffante, mais aux autres deux de refrigerentes: car l'hypocondriaque passion est faite par vnestomach froid, & vn foye chaud, & la melancholie noire ne peut estre faite de froid: & partant, ceux qui disent que la Pica & l'hypocondria. Pica. que sont saites de la bile iaune brussee se trompent, d'autant qu'il est assez notoire que les veines qui environnent l'estomach & le mezantaire viennent de la veine nommée porte, la quelle est le do- veine pormicile (comme dit Spigilius) de la melancholie terrestre: & ceste ". bile noire & furieuse est causée par vne intemperie tres-chaude & tres-seche, aprés vne siéure ardente, des chaleurs tres-chaudes de l'air, des longs trauaux, & de grandes fascheries & tristesses : & les maux qui aduiennent ordinairement par la melancholie brussée se cognoissent plustost par la crainte qu'ils ont, que par la tristesse, pource que les vapeurs noires qui s'esseuent & troublent la fantesse

riture de

728

erainte causent plustost la crainte que la fureur & l'audace, qui sont causez par la cholere: tellement qu'on peut conclure, il craint sans fureur d'où. Andace & sans audace. Donc la melancholie terrestre, seche, & non la naturelle. Que si on oppose qu'Auicenne ne faisoit point de difficuld'où. Aucenne té de saigner en la melancholie, ny Galien en vne petite obstruction, laquelle causoit vne ephemere, Heurnius respond, que le Menraine. sang n'estoit point encores corrompu : car s'il l'eust esté ils ne l'eussent point sait, mais ils se seroient seruis des sudorifiques &

diurctiques.

Galien, 1. 2. c. 2. de la difference des fiéures, que Dorn Creil, Dorn Creil. c. 1. traitte de la purgation, dit, l'affeure que la purgation seule conuient à la cacochymie, & que le fang ne peche iamais en qualité, mais seulement en quantité, encores que ie ne nie pas que le sang se corrompe quelques-fois dans nostre corps, mais c'est chose vraye que tel sang corrompu & pourry n'est plus sang : car la partie plus subtile se conuertit en cholere, & la crasse en melancholie, lesquels nous pouvons emporter & purger par medicamens nommez melanogogues ou melanophiges, c'est à dire, propres à

phigos. Equentin.

Galien.

purger l'humeur melancholique, qui est la crasse des autres humeurs, comme la lie l'est du vin. Et Benoist Fauentin, 1.2.c. 18. dit, Lors que le sang se pourrit il perd sa forme, & la partie plus subtile se conuertit en cholere, & la crasse en melancholie : mais. les humeurs pourris dans les veines font la fiéure continuë, & hors Mefue, des d'icelles les fiéures intermittantes. Autant en dit Mcsué, c. 2. fol.

fieures con. 13. Canones universales.

sinnes C smtermit. santes. Lemne.

Lemne, sur la fin du 4. c. l. 2. de occultis nature miraculis, dit, Les fiéures continuës n'ont pas tousiours leurs causes dans les veines, mais souvent dehors, à cause que les humeurs qui les engendrent sont abondans & en malice & en acrimonie, comme en parties inflammées, froncles, charbons, bosses chancreuses, &ctoutes apostemes contagieuses & pestilentielles, esquelles s'engendrent fiéures non intermittantes, mais bien continuelles, quoy que le venin soit sorty hors des veines, & qu'il soit loing du cœur : car la sieure pestilentielle & venimeuse penetre iusques à luy, & assaut les parties principales, & infecte les esprits, tant animaux, que vitaux, qui met telles maladies au rang des aiguës, pource qu'incontinent elles tendent à leur fin, & soudain rendent la personne morte ou guerie.

Matsile Ficin, I. de vita sana, c. 21. de Medicina liquida; dit,

Ducino.

S'il

S'il va quelqu'vn quine paroisse pas melancholique, mais sa complexion soit telle, à scauoir, qu'ilaye les membres de qualité froide & feche, garde-toy bien de le saigner, mais purge-le par le bas. Etc. suinant, Les sages Medecins abhorrent fort les grands & temeraires tireurs de sang, d'autant que le sang tempere la bile noire, nourrit les esprits, est le thresor de la vie, & doitseulement estre tiré lors qu'abondant par trop il pronoque virire excessif, vacaudace & confiance trop grande (en des affaires où il ne connient & n'y est necessaire, ) vne couleur rouge, & enslamme les vrines. Luitense

Auicenne, fen. 4.1. 1. c. 20. dit, Quele tirement du sang souneut fait cause la fiéure & la pourriture. Or en l'ouuerture de la veine les esprits bouillans causent la ficure diayre, debilite la nature, & fielle eft trop grande, engendre la pourriture qui aduient, à cause que la chaleur naturelle est foible & diminuée, dont dinerfes maladies sont causées, comme la fiéure héctique aux maigres, chauds & fecs, desquels les parties sont princes de leur nourriture, & dessechées: & ceste desiccation & chaleur plus forte passe en habitude. Voy fur ce Zacutus Luftanus, obfernation 52.1. 3. de Zacutus. praxi medic. a. mirab. qui en baille des histoires. Celfe, 1.2. c. 8. celfe. dit, Aucommencement de la fiéure si on saigne on tuë le malade: Ce qui a este aussi dit par Galien, l. de curandi ratione per sangui. Galien. nis missione, c. 21. Etl. 9. c. 13. dit, Garde-toyd'enacuer aucunement un malade, tant qu'il scra foible. Les Belges, (font ceux Belges que qui fort entre la Seine & l'Escaut, dits Gaulois cheueleux, comme sone. dit Pline, 1. 4. c. 17. & comme l'on les peut dire à present, à cause Plines. qu'ils portent feur cheueleure grande depuis peudiannées, ) les Gaulois & les Anglois ne doiuent eftre gueres saignez, pource que leur region (à comparaison des autres) est froide, leur foye & fang est froid, non crasse, mais subtil, l'absence duquel diminue la chaleur naturelle, assez soible d'elle-mesme. ...

Arnaud, I. de regimine sanitatis, det, On nettoye & purifie le Senand, lang, non par la saignée, mais par la Pharmació, comme par la dunesses. Caste, Pruneaux, Thamarins, Violettes, petitlaiet de Cheure, & ment du femblables semblables.

Portus, l. 10. p. 460 de Elephantiest, (qui est faite de la melan- Portus, de cholie brussee, & le cancer aussi, & non de la maturelle, Sancto- l'Elephanie rins, C. 13. p. 93. de remedior. inlient. disputant coutre Tagaut. 18. Voy Fernel, 1. 2. c. x4. de abditis rerum eaufis . ) dit, Si les hu- Formats meurs sont aux grandes veines proche de la nature du sang, &ca-

130

faire.

uec quantité de fang, & les humeurs ne soient point visqueux on mucillagineux, il faut saigner : & s'ils sont auec peu de sang, non mucillagineux, mais esloignez de la nature du sang, faut bailler medecine propre à l'humeur. Car s'il y'a des humeurs mucillagineux & groffiers dans les veines, iamais ne sortiront par la saignée: ou s'il y a quantité de sang, & les humeurs approchent de la nature du sang, alors il sautsaigner. -Que si quelqu'vn a de la cholere ou bile dans l'estomach, & avebesoin d'estre saigné, qu'il vomisse la bile par les remedes propres, puis mange quelque chose vn pen astringente & corroborante l'estomach, & puis soit saigné. Que si des humeurs sont cruds, visqueux, indigests, meslez auec le sang, ils ne doment estre saignez, si auparauant le sang n'a esté subtilise. Que si la necessité ne presse beaucoup, il n'est point expedient d'efire saigné aux longues maladies, que premierement le corps n'aye esté fortisié, ny durant les grandes chaleurs, ny pendant les grandes froidures, pyen la fauon pestilentielle, ny au temps nuageux outrouble, ouvents meridiomaux, de peur que l'air infecté n'entre dans les veines, & y corrompe le sang, & que le second mal ne soit pire & plus grand que le premier : car la saignée mal ordonnée Durce, de (comme Durct dit qu'elle fut faite au Cardinal Birago, Chancefamore du lier de France, en sonannée huistantiesme, & autant de jours de Cardinal sa maladie, mourut: c'est au c. 3. 6. p. 517. des Coaques, voicy ses propres mots. Vt in amplissimo Cardinale Biraquio, Francia Cancellario, qui octogesimo die morbi, & anno atatis octogesimo, animam exhalauit, umbra exhaustus, & liberals phlobotomia, ) sur-MANY qui viennent hydropifics, obstructions malignes, vieillesse subite, perto d'appetit, affoiblissement d'estomach, soiblesse & debilité de par la sai- cœur & de foye, tremblemens, paralysie, & finalement diminugnee mal tion de toutes les forces, tant animales, vitales, que naturelles. Mais lors que les grosses veines paroissent pleines de sang, & qu'on ne les pourra vuider par medicament purgatif, alors il faut faigner, ouurant les grandes veines qui ont communication auec tout le corps, ou de la partie du corps, en laquelle les signes de repletion paroissent le plus. Que si immondicité est aux petites veines, & qu'on onure les grandes qui sont comme fontaines, l'immondicité desdites petites veines & ruisselets entrera dedans les grandes : car la saignée attire & cuacué de toutes les veines par la liai-

son qui est entr'elles. Il faut donc ofter ces impuretez deuant que de saigner, d'autant que les veines attirent de l'estomach & inte-

131:

stins, par le moyen des veines du mezantaire, & autres du soye, mesme les chairs attirent du ventre & slu dehors ce qu'elles trouuent, & estant viides, comme dit Duret, c. 19. §. 12. p. 343. sur Duret, les Coaques. Et Hippocrate, de natura puert, §. 22. disant, Les Hippocrate veines des mammelles d'une nourrisse estant pleines & succées attrent la graisse du ventre, qu'elles distribuent aux mammelles.

Gaynier, traitté 15. c. 6. f. 46. de la manie & melancholie, dit, Gaynier, Sil'aage ou autre chofe dissuade la saignée, purisse le sang de ce-la manie ste sacon: & de suite il en descript plusieurs moyens, conformé- purisment à plusieurs autres doctes Medecins.

Hippocrate, l. de natura ossum, & Joubert, en ses Decades 2. sang. paradoxe premier, disent, Il faut ouurirles veines esloignées du Hippotrise lieu où est la douleur, & où le sang s'amasse, & par ce moyen il ne touters. s'ensuiura pas vn grand & prompt changement, & empeschera qu'encore le tang pe se ramasse: & pour ceste cause nous ordonnons que ceux qui sont subiects au haut mal soient saignez à la iambe, qui est la partie fort esloignée, & ce au Printemps: mais si le mal serend trop rebelle, & comme incurable, sera bon de couper & brusser les arteres qui sont au derriere des oreilles, comme en- où s'aigner. seignent Auicenne, traitté 5, c. 11. & Cardan, p. 3. de son Ars Auicenne parua curandi. Et Crato en son conseil 28. de l'epilepsie, conseille cardan. les vesicatoires derriere les orcilles, p. 167. Et Camerarius, cen- Crato. turie 5. dit, qu'vn epileptique fut blesse au front, & guery. Et Lusi- Cameratanus, centurie 4. curation 20. sur la fin, dit, qu'à vn garçon epileptique suruint vn vlcere à la teste, duquel plusieurs ichorositez fortirent, fur lequel on ne mettoit que des fucilles de choux, & fut guery. Bertrucius, c. 8. de epilepsia, ordonne des vesicatoires. Bertruleus. Heurnius, de morbis capitis, p. 245. & 250. alleguant Aretée, Heurnius. des vesicatoires, & Calius de mesme, veulent qu'on les applique Areree, fur la teste, & qu'ils coulent au moins deux mois, mais c'est en l'i- Calius. diopatique.

Soit donc que le haut mal, epilepsie, ou mal sacré, comme ou l'appelloit du temps d'Hippocrate, causé or dinairement, comme tippouaie il dit l. de morbo sacro, s. 6. soit causé par la pituite, & qu'il n'attaque point les bilieux, ou causé des vents, comme il dit 8. 19. & 20. 1. de statibus, ave son commencement & origine dans le cerueau, comme luy estant maladie propre & particulière, aussi bien qu'à d'autres grands maux, soit qu'il y soit envoyé de quelque autre partie, comme des mains, pieds, ou de leurs doigts, ou de quelque

Rij

132

pfic.

1. 18c.

viscere, ou autre lieu, ceste cause ne remplit & n'occupe pas tout à comples ventricules du cerucau, comme en l'apoplexie, comme

dit Fernel, 1. 2. c. 15. de abditis rerum causis.

On demande, veu que l'epilepfie est causée d'vne matiere froi-Question des crasses visqueuse, par laquelle les ventricules du cerueau sont farcis, & qu'icelle est si difficilement dissipée, comment est-ce que l'accès est litoit passé? Quoy qu'elle soit telle, d'autant qu'il n'ya point de maunaife temperature, pas moins elle est tost chassée par la vertu expultrice: mais stauce ceste matiere crasse il y a mauuaise temperature, l'accès ne passe pas si tost: ce que n'estant pas bien cogneu du Medecin appellé, il n'y pourra apporter le remede convenable carautre est le remede qui oste le mal venant des humeurs, & autre celuy qui ofte le mal qui procede de l'intemperie: sandering ce que Sanctorius remarque, c. 2. p. 16. de remedierum inventio-

me. Autre celuy qui a pris son origine dans le ventte de la mere, Dippurate comme dit Hippocrate, l. de morbo facro. Or en l'epileplie le mouuement est depratié, mais en la paralysie complete le mounement & fentiment font oftez, & en.l'engourdissement ou ftupeur le mouuement est diminué, & en la demie paralysie ou emiplegie le mou-

uement est demeuré.

Trinepi- On fait trois especes d'epilepsie, selon les trois lieux où elles arriuent, c'est à dire, où la cause s'amasse. La premiere est par le depfies. propre vice du cerucau, ou de la matiere y conte me. La seconde, Angle- nommée Analopsie, provient de la matiere conte vie aux veines, ners & arteres de l'estomach, & non dans sa cauité, comme au-

Catalepfie, cuits veulent. Et la troillesme, nommée Catalepfie, procede de la Arrand, matiere contenue aux extremitez, comme die Arband, 1. 1. c. 22.

col. 1071. Breuiary. Que file malvient des boyaux, la matiere fecale fort durant l'accès: si de la matrice, ou le sperme, ou le sang, ou l'vrine fortent. Pour les signes, si le mal procede ou du sang ou

De Giro, aufquels quelques autres contredifent, comme de Gorty, en ses, definitions medicales de epilepfea. Note cependant que ce mal, ( comme desia a esté dit ) n'est point causé parte bile ou cholere,

Brennfie Queli l'epileptique escume, & qu'ayant toren & netroyé cefte elen son accés, s'il remne le poucé, est incutable, pource qu'il a le mal par heritage : & iles extremitez tremblent, e'est va mauuais

figne. Que si estant tombé on luy pique l'entre-deux des narmes,

& qu'ille sente, il pourra guerir. Et Hippocrate, l. de morbo sacra, Hippocrate S. 13. p. 213. dit, que l'escume vient du poulmon, & en dit la cause. Or ce mal estoit nommé anciennement Comitialis de comitium, qui est assemblée de ville, d'autant que si quelqu'vn des assestans en ceste assemblée estoit sais de ce mal, elle se departoit sans
tien conclure, pource qu'ils tenoient cet accident & augure tressimistre. Et Constantin, c. 22. p. 20. l. 1. de morborum cognitione, Constantin
de curatione, dit aprés Galien, que lors que l'epilepsie vient au
croistre de la Lune, c'est signe qu'elle est faite d'une matier et treshumide, pource que toute chose humide croist comme la Lune
croist.

Galien contre Erafistrate, &l. de valetud. conferu. c. 5. dit, Si Galien. en vn corps lasse il y a peu de sang, & quantité d'humeur crud, n'ouure point la veine, pource que le bon sang se vuidant, les veines qui seront proches du foye & du mezantaire attirent & succent de toute l'habitude du corps, pesse-messe, ce qu'ils trouuent. Et l. 1. c. 4. de la faculté des alimens, dit, Si la maladie on indisposition a dissipé quantité de forces, il ne faut du tout point tirer de sang, d'autant que le mal's empirera, tellement que iamais les forces ne seront reparées: car c'est chose cogneue à chacun qu'yne saignée malor donnée dissipe grande quantité d'esprits : Car si vn Medecin impradent & ignorant tire du fang mal à propos, il met decessaireme et son malade au hazard & danger, principalements'il fir bien chiud, qui de soy-mesme dissipe les forces du corps: &z s'il est corrompu muist ex remement à la teste, poulmon, cœur & foye, (comme desia a etté dit) ietta t le malade en des desaillances de cœur, & en sièure : & mesme n'en faut point tirer en vn corps mol & humide, tel qu'est celuy des enfa es, ny aussi en vn naturel froid, depeur que le corps se refroidisse par trop, vn Caros ou Coma, qui font sommeil profond, ne suruienne. Et p. caros. 101. dit, Entoutes maladies faites par fluxion, le principal but soit coma. la corroboration de tout le corps, & non l'euacuation : car si on ne fortifie tout le corps, famais la cause ne cessera. Et l. de sanguinis missione, commenté par Fuchse, c. 12. il défend la saignée durant suebse. que la viande est encores crue dans l'estomach, de peur que coste matiere crue & non cuite soit rauie, & entre dans les veines qu'on auroit vuidées du lang: Voicy vne ignorance crasse de ces inipe- Notes rits saigneurs, lesquels saignans & resaignans en toutes maladies, & à tous momens, ils no prenont garde à doux poinces dignes d'o-R iii

124

stre notez. Le premier est, que si à l'augment de la maladie vn symptome trauaille fort, & qu'aucun signe de coction ne paroisse à la plus grande partie, la mort survient. Le second est, qu'en l'augment il ne faut ne saigner, ne purger : ce qui se fait par ces Rabauds. Arriere donc ces Medecins de douzaine, qui mesprisans ceste doctrine d'Hippocrate & de Galien, saignent & purgent en Sanctorius l'augment, comme a remarqué Sanctorius, c. 6. p. 45. de reme-

diorum; inuentione.

Ces sangsuës Botallistes sont tellement acharnez à ceste saignée qu'ils se suivent & se lient ensemble comme les Hanetons, & chacun est de l'aduis de son banc, si ce n'est en quelques lieux où ils se trouvent de diverse bande, comme en leur Eschole & assemblées, leur discord les mene iusques aux coups. Or vn de ces saigneurs, & Histoirere- quitientrang parmy eux, estant chez vrimalade, (& non y appellé) qu'il auoit traitté auec plusieuts autres par l'espace de sept marquaans, comme Asthmatique, voire vlceré au poulmon, contre la verité, & duquel l'histoire est en ce Traitté; A son entrée luy prend la main, & ayant vn peu consideré son pouls, (peut estre comptoitilles notes vere mi fa folla) luy dit, Iln'y a gueres que vous auez esté saigné. Auguel le malade respond, En quoy le cognoissezvous? C'est (dit le saigreur) que vos veines son truides. Le malade luy dit, Il ya plus de quinze iours que ie ne l'ay efté Auquel ce maistre ignorant dit, Faites-vous donc saigner bien tost. Mais le malade repartit deuant bonne compagnie qui estoit auce luy, C'est bien charte, l'ay (dit-il) les veines vuides, & ic les vuideray encorespour m'affoiblir & refroidir. Pleust à Dieu que ie ne l'eusse pas tant esté: car ie l'ay esté par vos aduis inconsiderez plus de cent fois, & tellement refreidy que i'ay esté insques au sepulchre, & ien'enveux rienfaire. Et y auoit presque deux ans que ienel'auois fait saigner. l'esparg: e son nom, & pour cause.

Ceste asnerie me met en memoire ce qui s'ensuit.

. Monfieur le President Gayan, se tenant près Sainct Eustache, m'ayant enuoyé querir, & aprés m'auoir parlé de son indisposition; Procede de & discourant de la routine de ces saigneurs, me dir que Botal conseiloit à chacun de se faire saigner, voire importunement, & entre autres à seu Monsieur son pere, auquel ledit Botal disoit, l'estois subject à vne infinité de maux & de soiblesses, mais depuis que ie me suis fait & fay encores saigner souvent, ie suis sain, fortrobuste, gaillard, &ne crains personne à letter la barre : le viuray tel

Botal.

ble.

fort long temps, mais la mort l'attrapa deux ou trois mois aprés.
l'ay veu en ceste ville vn de ces saigneurs (estranger de nation) Nove.
l'ort employé, qui estoit tombé malade. Pour exhalter la saignée se
sit saigner en peu de iours vingt-cinq ou trente sois. En sin il alla
par la ville, se monstrant, & louant la saignée, mais en peu de iours
tout son corps diminué de sang, & remply de soiblesse, sut contraint de se coucher au tombeau.

Domitius Buccius, en ses recherches, p. 24. dit, Lors que nous Buccius. pounons guerir quelqu'vn par la purgation, laquelle ofte la cacochymie, les obstructions, & la pourriture, comme estant seurremede vnique, & n'y ayant plethore, nous ne deuons pas saigner, suivant Galien, 1. 4. c. 6. Methods, pource que la saignée abbat Galien. plus les forces que le medicament. Et Durct, sur les Coaques, &. Duret. 159.p. 83. dit, Il n'y a aucune enacuation qui abbate plus-les forces que l'hemorragie grande & abondante, comment qu'elle se face par ouuerture : car le sang est le nectar viuisiant, par lequel toutes les parties du corps sont refaites, & que la vie subsiste. Etadiouste, Soit que ceste perte de sang se face par ouverture reiterée de la veine ou autrement, au bras ou au pied, & par ceste saignée la chaleur estant diminute, la vertuattractrice, retentrice, digestiue, distributrice, a desectrice for afformes, & le corps est difficilement remis & refait. Etpo e le cas que quelqu'vn abonde en fang, toutesfois il ne le faut pas aussi tost saigner: mais aux vns l'abstinence suffit, aux autres la aminution des viandes, aux autres vn clistere, aux autres vne purgation. Voila comme Galien veut qu'on s'abstienne de la saignée, lors qu'on peur guerir par medicament; principalement lors que la vertu & proprieté d'iceluy nous est cogneue, ayant esgard à la conservation des forces, lefquelles ne sont si abbatuës & dissipées par vn medicament que par vnesaignée, ayant aussi tres-bien recogneules forces du malade, & l'humeur corrompu.

Cardan, p. 225. Artis parue curandi, dit, La saignée de quel-cardan. que veine que ce soit, diminue la chaleur naturelle, & par suite nuist à la concoction. Fernel, l. 6. c. 8. de partium morbis dit, La Fernel. maladieviolente la saignée, ou du nez, ou de la matrice, ou des hemorroïdes, immoderée, & tout ce qui espuise la force des parties nourrissantes dissipe les esprits, & la chaleur naturelle: mais aussi les mois, les hemorroides, & autres cuacuations de sang accoustumées par nature, supprimées & arrestées, esteignent les

TRAITTE' 136 forces, la chaleur, & les esprits. Le mesime, au conseil pour la respiration difficile, marque qu'Auanzoar escriuant au Roy, luy en-Ausnfeigne que ceux qui ont le ventre libre sont preseruez de toute ma-TOAT. ladic. Et Galien, de valetudine consernanda, dit, Que lors qu'on Galicn. est incommodé de quantité de matieres cruës, le meilleur & leplus expedient & experimenté remede est d'auoir le ventre libre. Et encores Cardan, 1.6.c. 16. de febribus, dit, D'autant que la sais Cardan. gnée espuise les forces, il est necessaire que celuy qui le doit estre aye des forces pour la supporter, & aussi qu'il en aye assez aprés auoir esté saigne, & les forces desquelles nous parlons appartienneut & en quantité & en qualité aux parties viuantes & spirituenses, principalement aux spermatiques & principales. Et c'est à quoy Galiena efgard, c. 6. 13. de la saignée, sondant les forces du Galien: cœur par le pouls. Que si les parties seminales sont soibles, comme aux enfans, esquels la substance des parties seminales & la chaleur naturelle est facilement dissipée, il defend la saignée, encore que le reste du corps soit robuste. Mais si icelles parties seminales sont fortes, quoy que les autres parties charneuses soient soibles, l'on ne se gardera de saigner. Que si l'imbecilité est aux esprits, l'on ne saignera point. C'est la cause pour laquelle Galien, 1.5. c. 17. Galien Methodi, n'ouurit point la veine à la femme, laquelle crachoit le 12 014 to TE paint la sang, à cause qu'elle auoit beaucoup ieus. é: car les esprits auoient Deined V. beaucoup pâty, & s'estorent fort dissipez, & selon le mounement & me q 41 crafelon la quantité: duquel crachement de fang il y a plusieurs cauchoit le fes, ( aimateptis. ) les vnes sont l'air, ou trop chaud, ou trop troid; fatte. ou trop humide, la cheute, le sauter, le courir, trop crier, l'agita-Causes du tion trop violente, vomissement, cholere, l'vsage de l'Aloes, des grachemes medicamens acres & aigres, des viandes salées, le trop manger, le de lang, vin fort & pur, quelque sangsuë analée inopinément, bennant de o d'an l'eau trouble, les mois supprimez, le sang trop acre, trop subtil, qui THENT. fait que le sang sort par anastomose, diaurose, ou diapedese, dequoya dessa esté parlé. Or tous les Medecins sont d'accord que le sang qui sort par la bouche, soit en crachant ou vomissant, vient des parties spiritales, à sçauoir, par le vomissement, du ventricule: par la toux, par la gorge ou columelle : en crachant, & des genciues, en iettant simplement la faliue. Que si quelque curieux veut voir cecy plus particulierement, à sçauoir, des signes pour cognoistre si tel sang part de la teste, du foye, ou ratte, du palais, de

l'esophague, de l'aspre artere, de la poictrine, des poulmons, ou

d'autres.

d'autres causes, aye recours aux Autheurs, & tout récentement à la practique de Baudenon, c. 35. p. 400. de cruenta spuitsone, & Baudenon. verra insques à la p. 412. qu'vn incsme remede ne convient à tou-

tes ces causes, ne taçons de cracher le sang.

Arnaud dit, Sile fang efcumeux fort en toussant, c'est mauuais Arnaud, figne : car la poictrine & poulmon sont vicerez, & souvent la mort des fignes cità la porte. Si c'est en crachant, vient du cerucau ou de la teste. du sone Sic'est du foye, la face est rouge, & l'hypocondre ou costé droist erache. est auec douleur, & quelques-fois aussi on saigne de la narine Foe. droicte. Sic'est par la ratte, le costé gauche est auec pesanteur, & Ratte. les yeux sont de couleur verde-blanche, ou bleu-blanc, & souuent on laigne de la narine gauche. Si le fond de l'estomach, le vomis- Estomach. sement suruient verdastre, noirastre, comme la lie d'huile, quelques-fois le sang vient des genciues & leures. Et i'estime qu'il ne Genciues. sera malà propos de repeter encores ce crachement, & pour cause. Sice sang qu'on crache vient de la teste, il y a chatouillement reste. au palais, qui en est saly, de mesme que s'il y auoit vicere : & quoy qu'on le laue, aussi tost il est saly du sang, & faut cracher souuent. Si le fang tombe de la teste dans la bouche (fauces) ce sera en toussant, & la teste auparauant malade se trouuera allegée: & ce fang n'est pas escumeux, ny abondant, & vient subitement. Que si le sang sait semblant de sortir par le nez, c'est chose asseurée qu'il vient de la teste. Sile sang vient de l'esophage, il n'est gueres mes- Esophage. lé aucc la faline, est iannastre, peu & peu noir, d'autant que les veines & arteres de ceste partie sont petites, & le sang est poussé hors par nausée & vomissement, & quelques-fois auec vne petite toux, à cause de l'artere iointe auec l'esophage. Si le sang vient de l'as-Afra arpre artere, sera pituiteux, & vne toux legere & petite, & peu escu-tere. meux. Si de la poictrine, sera en petite quantité, noir; grumeleux, poissine. auec vne toux fascheuse. Si des poulmons, le sang est escumeux, poulmons auectoux, la douleur ne s'estendant point insques au diafragme, voire c'est sans douleur, d'autant que les poulmons n'ont point de sentiment. Si du ventricule, le sang craché est noir, soit qu'il sorte Ventricule ou de la veine, ou de l'artere, la nausée est grande, & le sang est vomy auce la viande, auce rots puans, lipothymic & vertigo, & quelques-fois le sang sort par le siege, qui est bon signe. Si c'est par le Fore, foye on ratte, e'est de temps en temps. Sic'est des veines, le sang Ratte. est noir, & facilement fige. Si c'est des arteres, le sang est iauna- Veines, ftre, subtil, & demeure long temps à se figer. Atteress.

138

aucl.

Retournant à la saignée, l'aage sleurissant y est necessaire, s'il feureffant est possible, c'est à dire, celuy qui est entre la quatorze & cinquantielme année, supporte la saignée, (mais non tous: ) car les forces, selon toutes les especes de la substance, c'est à dire, selon les parties vinantes, & selon les esprits, sont bonnes: comme aussi se-Ion la quantité & la qualité, & en iceux ceste sorce demeure, tant aprés, qu'auant la saignée Et encores c. 9. de sanguinis missione, & ailleurs, il conse lle de saigner aux grandes maladies, pourueu que l'aage fleurissant & les forces y soient, & reprend Menodote. qui saignoit autrement, & dit que la grandeur de la maladie, & les forces du malade sont les principaux buts de la saignée, mais il en-

repris.

tend pour la grandeur du mal, nontant seulement le present, mais Hippotrate le menaçant à l'aduenir. Et Hippocrate, l. 4. de ratione vittus acutorum, aphorisme 16. dit le mesme. Or si le malade est atteint de la fiéure, (c.14. de sanguinis missione de Galien, ) il ne se peut faire que ceste fiéure ne consume quantité de sang, lequel ne se peut renougeller, à cause du viure exact & tenu du malade, & mesme s'il est d'un temperament chaud & hamide, comme sont les enfans: Parquoy la faignée faite mal à propos dissipe encores dauantageles forces, & menerale milade au tombeau. Les enfans

ne doiueat estre saignez, quoy qu'ils soient vigoureux & forts auant celle, selon toutes les substances, tant à raison de la quanti-

Enfans.

té, que qualité, veu qu'aprés la faignée la chaleur naturelle se difsipe bien tost, tant à cause de l'humidité & molesse, que de leur Fieillards, temperament chaud. Les vieillards ne doiuent estre saignez, d'autant qu'auant la saignée les forces sont soibles, la quantite des parties viuantes & des esprits est petite, & la qualité est immoderément froide, & par la saignée qui euacuë & refroidit, les forces de necessité s'énanouissent. L'abondance aussi des humeurs cruds diffuade la faignée, si le suc crud, c'est à dire, la viande qui est aux premieres voyes dessouz le foye, (à la differece du suc crud qui est outre le foye ) n'est point cuit, & abonde, & le sang n'est tel qu'il faut, alors le suc crud a plus de pouuoir : & par les saignées les matieres distribuces par le foye à tout le corps apportent plus de mal que de bien, pource qu'ayant tiré ce peu de sang qui est aux veines, elles se remplisse t de suc crud qu'elles attirent des lieux où nature l'auoit mis pour y estre cuit, & estant crud & attiré, nature le renuoye & distribue à toutes les parties du corps, qui receuant yn tel suc impropre à les nourrir, force luy est des'affoiblir, & de-

uenir malades, soit à le vouloir chasser dehors d'icelles, soit à le vouloir preparer & apprester, selon qu'il leur est propre, soit à demeurer sans aliment & nourritute. Galien encores, c. 13. de san- Galien. quinis missione, dit, que ceux qui ont les veines groffes, moyennement gresles, noirastres, & la chair ferme, pennent estre saignez, mais les autres non, ou fort mediocrement.

Rhasis à Almansor, traitté 4. c. 3. & traitté 7. c. 21. dit, La fre- Rhasis, de quente saignée cause le plus souvent l'hydropisse, la trop prompte la saignée vieillesse, la perte d'appetit, la petitesse du pouls, la foiblesse de frequente, l'estomach, du cœur & du soye, le tremblement, la paralysie, l'a- o qui sor poplexie, & foiblesse de toutes les parties naturelles: & ceux qui ceux qui la penuent facilement supporter la saignée sont ceux qui ont les veines amples, & apparantes par tout le corps, & qui ont le corps velu, brun, rougeastre: & ne faut point saigner les enfans, ny les vicillards, sans tres-grande necessité: Et ne saut aussi saigner ceux qui ont l'estomachou le foye debile, & qui font subiects à des maladies froides : ny ceux qui ont les humeurs craffes & vifqueux : Et ne faut aussi saigner, ou beaucoup, ny en temps froid, ny chaud. Et garde-toy de purger les enfans, s'ils ont este saignez, ou ont vn grand flux de ventre : mais s'il est necessaire secours-les par ventouses, ou leur lasche le ventre par pruneaux & thamarins. Et ceux qui sont en vieillesse, ou ont beaucoup trauaillé, ou frequenté les femmes, ne doiuent estre saignez qu'auec grande necessité.

Riolan, particul. method, bene med. c. 1. dit, La saignée est pro- Riolan. pre aux maladies chaudes des yeux, mais non aux froides. Et ce n'est pas sans cause que le peuple croid que la saignée debilite la veuë: car elle espuise les esprits vitaux, les emportans auec le saug, qui est comme leur matiere, aussi bien que des animaux : car les

yeux doinent estre ignez, & pleins d'esprit animal.

Hollier, l. 1. c. 19. de l'ophtalmie, accorde la saignée en cause Hollier. chaude, pour ueu que l'aage, les forces, & autres choses ne contrarient: Mais nos saigneurs vulgaires & mauuais Medecins ne regardent pas plus loing que le bout de leur nez, & comme asnes se grattent l'vn l'autre. Le voudrois qu'ils me respondissent en gens doctes, & de bonne foy, Si par leurs saignées reiterées en Question. toutes maladies, en toutes personnes, aages & sexes, en tous signes pres & loing, ils fongent comme il faut aux parties de la Medecine, comme Hippocrate, Galien, & autres exhortent, à sçanoir, la curative, conservative, augmentative, resective, instau-

140

ratiue, preservative, à ce qui est passé, à ce qui est present, & à ce qui doit ou peut aductir. Certes toute personne de meur jugement ne peur louer ny aduouer leur action sanglante. Mais passons outre, & voyons encores les Iuges qui les condamnent, & qui leur disent auec Galien, Fuchse, l. de la faignée, c. 16. & 17. Qu'enla saignée il saut regarder la douleur, s'il y en a, comme en la pleureste la rectitude des sibres, selon la quelle il faut saigner; comme a afté dit affez amplement. Ce que dessus est si clair qu'il n'a besoin d'interpretation, ny d'esclaircissement. Et ie vous prie, qu'est-ce

Eumiere que la Philosophie à entendre par la lumiere du Soleil, qu'vn endu soleil, tendementtres-docte, & pour l'estincelle d'une lampe, qu'un es-& lampe. prit peu instruit? Que donc celuy qui veut rechercher curicusement la verité, & le fond de quelque science, confere auec ceux

qui sont doctes en icelle, & non auec les ignorans. A ceste cause Pithagoras Pithagoras ordonna à ses disciples qu'ils se regardent aumiroir,

c'est à dire, à la lumiere du Soleil, & non à la lampe.

Hippocra-EDCS.

taines.

Callien.

Fuchse.

Hippocrate, 1. 4. 5. 2. 14. de morbis, dit, Il ya quatre fontaines radesqua au corps, le cœur du sang, la teste de la pituite, la ratte de l'eau, ere fineat (melancholie) la vessie du siel au foye, & se pur gent aussi par quatre conduits, qui sont la bouche, les narines, le siege, & les vrines. Que si ces humeurs sont trop abondans, & soient purgez chacun par son propre canal, la santé subsistera, ou estant abbatué reuiendra. Etl. de Glandalis, s. 8. p. 91. il met septlieux, par lesquels les humeurs sont purgez, oreilles, yeux, narmes, palais, gofier, espine du dos, & sang. Les veines en l'homme, tant qu'il vit, font ouvertes, & reçoinent & distribuent nouveau humeur, & sont fermées & extenuées aussi tost qu'il est mort. Tandis donc que l'homme est viuant, le corps & les fontaines estant remplies, communiquent ce qu'elles ont au corps. Que si le corps n'attiroit pas Phumeur, mais seulement les sontaines, & icelles distribuassent au corps, veritablement le corps n'auroit pas assez d'aliment : car les fontaines n'auroient pas dequoy four sir à tout le corps. Mais

Eppocrate comme dit le meime Hippocrate, §. 13. du mesme liure 4. ces fontaines estant vuides tirent ce qu'elles trouuent dans le corps.

Trois for Ie n'entends pas parler icy des trois fontaines ou sources, ausquelles d'vn commun consentement des Philosophes & Medecins, tout ce qu'on traitre en la Medecine est reduit. A la premiere desquelles onrange six causes naturelles, qui sont Elemens, temperamens, humeurs, membres, esprits, & operations. A la seconde on mer

141

les causes non naturelles, qui sont le manger, boiré, veiller, & dormir, (Le veiller desseche, & le dormir huniecte. C'est pourquoy il Effett de appaile la soif, & soulage la lassitude vicereuse, qui est causée de la veiller & bile, & aux maladies causées d'humidité, comme dit Sanctorius, dormir. c. 9.1. I. p. 22. Methodi vitandorum errorum, & p. 555. c. 83. Santtorius partie 2. de son Ars parna de Galien, où il marque les dinerses parties, lesquelles offensées causent la mort.) trauail & repos, vuidange & repletion, passions de l'esprit, qui sont cholere, tristesse, fureur, crainte, & enuie: mais Cicero, aux Tusculanes, question cicero. 4. y met plusieurs autres, au nombre de dixhuict, trop longues à descrire icy. A la troissesme on met les trois qui sont outre nature, à scauoir, la cause de la maladie, la maladie, & les symptomes, comme obserue Sanctorius, 1. 3. c. 85. p. 58. Artis parue Galeni, Sanctorius Et Galien, c. 10.1.5. de la fanté, reduit les sept à quatre, à sça-Galien. uoir, à ce qu'on prend, à ce qu'adnient, ou qu'on fait, ou du corps, ou de l'esprit, à ce qu'on iette dehors, ou qu'on retient, & à ce qu'on s'applique par le dehors.

Hippocrate, Î. de locis in homine, \$.42. dit, Si les maladies Hippocrate font faires par fluxion, il faut premierement arrefter ceste fluxion: mais si elle est faire par quelque autre cause, il faut ou arrester ou nettoyer ceste cause, & puis oster ce qui est cousé, s'il y en a quantité: mais s'il y en a peu, y pour uoir par vn conuenable regime de

viure.

Galien, de curatione per sanguinis missione, c.14. dit, Il saut Galien, moins tirer de sang que l'abondance d'iceluy ne requiert, moins aux petits ensans qu'aux grands, moins aux delicats, mols & blancs, comme sont les Gaulois, qu'aux autres. Que s'il saut moins tirer de sang que l'abondance d'iceluy ne requiert, il s'ensuit qu'il n'en saut point tirer où il n'y a aucune abondance. Que si nos rabauds saigneurs disent qu'ils en tirent fort peu à chaque sois, on leur respond, que les frequentes reiterations qu'ils sont sont autant d'exhalaisons frequentes des esprits, & autant d'affoiblissemens & pertedes sorces naturelles, vitales & animales, & qu'en sintous les organes seruans aux operations de l'ame estans inutiles pour l'entretien & conservation de la vie, est contrainte de quitter sa demeure par l'extinction de la chaleur naturelle.

Cardan, p. 32. Artis parue curandi, & Amatus Lusitanus, en cardan & la Scholie de la centurie 7. curation 6. 39. remarquent que per-Amatus, sonne ne meurt en la declinaison du symptome, mais hien en la de-de la morts

clinaison de l'essence de la maladie, en laquelle la chaleur maturel-Merturial, le manque. Et Mercurial, l. 3. c. 4. p. 454. dit, que quelques-vns meurent au commencement de la maladie, autres en l'augment.

Hippocrate autres en l'estat, mais non en la declinaison. Et Hippocrate, 1. 3. \$.2.p. 492. des maladies populaires, dit, Ceuxqui meurent c'est au jour, mois & an impair. Ce ne sont point aussi ny la cause, ny les symptomes, mais ce qu'iceux causent, qui tuë les malades, y avant quatre genres de causes, à sçauoir, la matiere, comme est le corps de l'homme, la forme, qui est l'espece de la maladie, imprimée en la matiere, la fin, qui est l'offense ou mort de l'action, & l'efficiente, plus forte que toutes, en ce qu'elle change tout le corps de l'homme. Or la maladie tuë, ou s'augmentant, ou se ren-

dant pire, en corrompant le membre propre & necessaire à la vie, ou espargnant la chaleur naturelle, ou destruisant ce qui le nourrit : & si en vne maladie guerissable le malade est bien traitté, elle ne sera longue, d'autant que toute la matiere morbifique, & laquelle cause la maladie, sera toute ostée, pource qu'elle est toute faite du commencement, & non pas par circuit, ou de temps en temps, comme veut Galien. Et p. 285. il exhorte de prendre gar-

Prendre de, durantles maladies, aux equinoxes, folftices, pourmenades garde aux de la Lune, & approche du Soscil des estoiles fixes, à l'air, aux signes cele vents, aux pluyes, & semblables, qui ont vne grande force, non Aes. seulement sur les maladies, mais aussi sur les medicamens. Fallo-Fallope.

pe, l. de medicamentis purgantibus simplicibus, c. 24. p. 103. dit Rippocrate le mesme. Mais Hippocrate, l. 2. S. 6. de morbis popularibus, dit, Necessairement ceux qui meurent c'est vn iour impair (de leur maladie) mois impair, & année impaire. Que le curieux voye le

reste : car il trouuera dans le mesme Hippocrate plusieurs morts Heurnius, aux pairs, mais rarement, & les impairs communement. Heurnius, 1. de febribus, c. 13. p. 55. de prognosi ad febres putridas, dit, Qu'à

la fiéure sinoche on meurt lors qu'elle decline, & nulle fiéure peur estre jugée par l'exterieur auant le septiesme jour : mesme si en vne fiéure la iaunisse se paroist auant le septicsme iour, il y a extrême danger, si vne hemorragie grande, ou vn flux de ventre, ou vn flux

Mort, que d'vrine ne survient. Or la mort n'est autre chose que la destruction totale de la nature de la chose mourante. Valeriole, 1. 3. c.20. p. Veleriole. 818. des lieux communs, & Galien, l. 3. c. 9. de cristbus, disent, Galien. La mort a accoustumé de venir au commencement des accez, à

cause du subit mouvement des humeurs au dedans, par lesquels la

nature est esteinte, de mesme qu'vn feu est esteint par la grande quantité d'un bois verd qu'on iette sur la flamme. Quelques-uns s'alambiquent l'esprit sur les ans climacteriques, desquels Baptiste Codronchius, Medecin d'Imole, a fait vn Traitté, contenant cent soixante huict pages, imprimé à Cologne 1623. in quarto, où il adiouste grande soy aux septenaires & neusuenaires, principalement deriques au soixante trois, pource qu'il contient sept sois neuf, & neuf sois sept: & dit qu'il faut commencer par la Lune, pource que Saturne, qui est le septiesme, est malin, & non pas la Lune, & baille ses nardus, de raisons de compter du bas en haut, & non autrement: & que la ninerso premiere année climacterique commence seulementau premier dubio, iour du premier mois de la septiesme année, les premiers six ans 119.p 127. estant paracheuez totalement aprés la natinité. C'est au c. 11. de la an dentur premiere partie, p. 113. des ans climacteriques. Et cependant à la anni clip. 109. ila dit que l'année climacterique se commence & se com-macleripte, non par le iour, mois & an du temps, mais depuis le commencement de la vie, du sour du mois, & de l'an de la sortie du ventre de la mere. Dequoy Duret monstre la vanité aux Coaques, quibus etates, S. 2. p. 428. Auicenne, premiere partie, traitté 1. S. 371. des clima. dit, qu'aucun ne meurtà la declinaison de la maladie que par er- deriques. reur, c'est à dire, faute ou du malade, ou de ceux qui l'assissent.

Rhasis à Almansor, à la sin de ses aphorismes, dit, Ne saigne point les sexaginaires de la veine de la teste, ny ceux de septante cinq ans de la basilique. Ceux qui sont souvent saignez estant ieunes, serefroidissent fort venans sur les soixante ans, & sont attaquez de la paralysie, principalement s'ils sont froids & humides.

Vn Autheur incertain, mis au Liure intitulé Principes omnes Ausheur Medicorum, en son Traitté de la Goutte, S. 26. & 27. colonne incertain. 842. dit, La saignée nuist plustost qu'elle n'ayde à ceux qui ont le fang corrompu & rheumatique, d'autant que par icelle les humeurs coulent plus facilement aux lieux où le rheume descend. On doit totalement s'abstenir d'icelle, lors que le rheume s'est monsfré, ou seroiten cas de necessite, & aprés la declinaison du mal. Touresfois si le rheume se faisoit du sang seul, & qu'il apparust par signes vuidans, alors on peut saigner. Tels signes sont marquez par Hip- Hippocaste pocrate, 1. de locis in homine, \$. 45. Lors que le sang cause vne maladie, c'est aucc douleur : mais si c'est par la pituire, c'est pe- parle sang fanteur. L'ay estimé ce qui s'ensuit ne cessaire, & puis marquer le delle denombrement des tumeurs : dequoy Hippocrate a fait vn Liure

Codrenchius , des ans clima-

Voy ZA-

Duret, de la Vanite Auscenne Rhalis:

Maladie douleur, 28 parfilluiss

e espresa- expres, disant, que les choleres songent des embrasemens, brussemens, querelles, debats, couleurs iaunes; & leur semble qu'ils voceur. Hippocra- lent en songeant.

re, des son-

ges.

Les melancholiques pensent voir des obscuritez, tenebres, sumées espaisses, qu'ils tracassent de puid par les lieux deserts, ou rencontrent des fantosmes, faces hideules, & toutes choses effrovables.

Les flegmatiques voyent des eaux, des bains, voguent sur la mer, se plongent en l'eau, portent des sarde aux, ou en rencontrent

qui leur bouchent le passage.

Les sanguins songent des festins ioyeux, danses, caresses, &

que tout luict deuant eux.

Les amoureux songentiouir de leurs amours, & deuiser ioyeusement d'icelles.

Les beuneurs songent boire abondamment.

Ceux qui ont le derriere du cerueau bouché d'humeur visqueux songent estouffer ou estrangler. Tels sont nommez par les Mede-

cins Ephiales, incubes, & chauchemares vulgairement. Ephiales.

Ceux qui ont l'orifice de l'estomach remply d'humeurs malins sont tourmentez de songes hideux, & effroyez de visions estranges, à cause des vapeurs venimeuses qui montent au cerueau, & le Bippocrate troublent: & ceux, dit Hippocrate, 1.3. de la Diete, §. 15. p. 184.

les trauaux du corps se communiquent à l'esprit en dormant.

Ie ne concluds pas cecy vniuerfellement, mais le plus communément, & ces songes aduenans le plus souuent : car aussi Hippocrate n'enfait ses prognostics que casuellement: & l'asseure que les songes diuers qui aduiennent en mesme nuict à vne personne sont à cause des Planettes dominant sur chaque heure, & des humeurs qui font leur ronde, ou de ceux qui abondent le plus.

Parlons à present des tumeurs causées des humeurs, ou coulées Zumeurs. ou coulans, du fang. dont sont faits le flegmon, le charbon qui peut passer en gangrene, puis en sphacele, dit syderation, les mules au talon, aux doigts des pieds & des mains, nommez chimetlon & phigetlon par Celfe, Panus, Phymon, Terminton, Ododendos. Amatus prend le phima pour nom equiuoque, centurie 1. cura-

tion 29. & centurie 2. curation 6. Et qui voudra voir la description ou definition de chaque tumeur, voye de Gorry, en ses defi-De Gorry. nitions medicales, & Fernel, l. 7. c. 2. de externis eorporis affe-Bernel.

Etibus ..

De la bile prouient l'erysipelle, autrement seu volage, les der- Tumini tres miliatres & rongeantes, que Celse nomme pustules, & les pu-par la bile. stules desquelles Auicenne parle, c. des vessies.

De la pituite sont saits l'edeme pur & simple mol, l'esteatome Auicinne ainsi nommé, pource que la matiere y contenuë ressemble au lard, Pitaite, l'atiroma à farine d'orge sechée au seu, le meliceris au miel : talpa, outaupe, espece de meliceris, vient à la teste des enfans : natte ou nœud aux ioinctures : ganglion ou glande : efcroüelles, leucoflegmacie, espece d'hydropisse, dite Anasarca ou Hyposarca: ce s mot Leucoflegmacie fignific flegme blanc.

De la melancholie sortent le scyrrhe vray, nommé aussi Sephy-Melancharos & durte, le Cancer, vlcere, & non vlcere, lepre, elephantie, lie. verrues, pourreaux, mirmecies, acrochordons, genres de pour-

reaux, cloux, tins, cornes, draconcules, pfora. .

Anicenne, parte 4.9.3. f. 572. Canticorum, dit, Toute mala- Paicenne die faite de melancholie, ou cholere noire est, ouverrue, fieure des estelles quarte, hemorroides, epilepsie, polipe, spasme, douleur de ven-lancholietre, cancer, morphée, douleur deteste, grandes veilles, apostheme dur, lepre ordinairement par corruption de ce qu'on mange, toux seche, douleur deratte, ventositez, tristesses, difficulté d'vriner, colique, alopecie', morfure de chien enragé, fic, laidt caillé dans le corps, grande froidure du foye, faim canine, hargnes, pierre aux reins & vessie, bubons, tumeurs aux hypocondres, tefte, oreilles, paupieres, & pieds : à quoy les remedes, comme en la lepre, à sçauoir, par remedes chauds & humides, descripts 1.4,

fen. 3. f: 442. font propres.

Il y a d'autres tumeurs flatueuses, aqueuses, lapidées, qui sont comme vne cinquiesme matiere, toute autre que les quatre susdites. Que si quelqu'vne de ces tumeurs arriue, & emporte quelque partie (ce mot partie se prendicy communément, & non particu-lierement : car comme dit Fernel, c. 2. l. 2. de Elementis, Partie est, selon est vn corps ioinet à tout le corps, & ensemble à la vie commune, Fernel, co-& yordonne pour son vsage & fonction : & en chaque partie on tre Arconsidere trois choses, asçauoir, la composition d'icelle, l'action, genier. & l'vsage: ausquelles trois sont reduites les neuf que Galiena mar-Galien. quées en son liure de vsu partium. Voy Dulaurens, l. 1. c. 17. de Dulaurens son Anatomie. Et de toutes les parties on en fait deux parts, l'une dite noble, l'autre ignoble : Et des vnes & des autres voy les Anatomistes, principalement ledit Dulaurens, l. I. C. 19. p. 26.39. que- Dolaurens

TRAITTE stion 5. de partibus similaribus, & disimilaribus, quoy qu'Argen-146 tier dise autrement : car le sang ny les humeurs ne sont point parties, ) des os, cartilages, nerfs, tendons, ligamens, membranes, veines, arteres, ou peau interieure, aucune regeneration ne s'en fera, pource que telles parties ont esté faites par la semence ou - sperme, & pourtant sont nommées spermatiques, & estant dures Premiere ne s'vnissent point, suivant la premiere intention, c'est à dire, ne Prevnere s'accroissent, mais par callosité, laquelle est la seconde intention de nature. Et c'est ce que Galien dit, 1.3.c. 1. Artis parue, que la de nature, solution de continuité des parties peut estre refaite par deuxvoyes, Galien, Ca. Ou Cataproton scopon, c'està dire, sclonla premiere intention, laquelle n'est point par callosité, mais par le moyen de mesme especc. L'autre moyen est Catadephteron scopon, c'est à dire, suiuant taproton l'intention seconde, la quelle est par la callosité, qui est de diuerse Scopan. Catadephespece: car le calus qui vnit les os rompus n'est point os, ny ce qui taron foovnit le cartilage n'est point cartilage, mais quelque chose de tiers: pon. mais il n'est pas de mesme à la chair, & à la graisse, qui s'vnissent selon la premiere intention : car la chair coupée s'vnit, & regenerepar la chair mesme: & c'est ce qui est ditpremiere intention de sastirius nature, (comme remarque Sanctorius, p. 741. Artis parua Galeni.) Mais si le mal arriue à la chair, motielle des os, & graisse, & en consume quelque partie, elle se pourra remettre, pource qu'el-Partie les ont esté engendrées par le sang, & pourtant sont dites parties Sanguines, languines, & toutes sont dites similaires, ou simples & premieres, que les Grecs disent Omovomeris, c'est à dire , de mesme nature & fimilitude, tant au commencement, qu'au milieu, & fin de ses parties. Et aux parties similaires suruiennent trois genres de maladies, à sçauoir, fimilaire, organique, & commune : la fimilaire est Hippocra- par intemperie nuisible. Or toute tumeur, dit Hippocrate, l. 2. \$. 3. de morbis popularibus, laquelle s'esleue, & deuient exhorbitamment grande, est mauuaise, & celles qui disparoissent trop promte destumechts. ptement sont malignes.

Partiesde

sarps

Toutes les parties desquelles le corps est composé sont dix, nommées similaires, os, cartilages, hens, tendons, muscles, nerfs, veines, arteres, membranes, & enir: les organiques, cœur, foye, ratte, cerucau, main, œil, pied, &c. Les excremens, ongles & cheueux : Pour la graisse & humeurs ne sont pas parties du corps.

Ien'ay iamais nié, & nonie pas qu'il faille faigner, mais ie dy faire men au contraire, que la l'aignée indiciensement faite est tres-profita. rement eft

ble. Surquoy Ganiuet, en son Amicus medicorum, p. 441. con- tre-profiformément aux autres doctes Medecins, dit, La faignée est bon- cable. ne au premier iour de la Lune, pour ucu que l'air ne soit excessive- Ganiver, ment chaud, comme en Iuillet & Aoust, ou froid, comme en De-de sugner, cembre & Ianuier. Au second iour la saignée cause la goutte. Le selon lo 3. dispose les membres à estre malades. Le 4. met le malade en Lune, danger de mort. Les. trouble le sang. Les, est maunais, & rend le sang comme blanc. Le 7. debilite par fueurs. Le 8. debilite tous les membres, & oftel'appetit. Le 9. fait auffila goutte. Le 10. fait perdre l'appetit, Le 11. est profitable aux ieunes gens. Le 12. est bon, & commode pour l'appetit. Le 13, & 14. fait l'asthme. Le 15. est dangereux. Les 16. 17. & 18. sont bons. Les 19. & 20. mauuais. Le 21. bon. Le 22. meilleur. Le 23. tres-bon, principalement aux fiéures longues, & rend ioyeux & leger, c'est des 24.25. & 26. que l'entends. Le 27. manuais. Le 28. indifferent. Le 29. appesantit la personne. Le 30. est manuais, pource que la Lune se joinet auec le Soleil. Voy aussi Arnaud, en son Traitté de Amand. la Phlebotomie. Le curieux pourra encores voir icy les noms des Esprits qui president en chaque station de la Lune: & s'il sçait la proprieté d'iceux il descouurira plusieurs beaux secrets, desquels aprés plusicurs doctes Autheurs, Robert Flud a mis dans son Trait-té premier, l. 1. c. 9.p. 38, de Microcosmi principis, disant, qu'à la premiere station de la Lune l'Esprit nommé Geniel preside. A Noms des la 2. Enediel. 3. Annxiel. 4. Azariel. 5. Gabriel. 6. Arachiel. minant en 7. Scheliel. 8. Annxiel. 9. Barbiel. 10. Ardifiel. 11. Nesciel. la Luno. 12. Abdifnel. 13. Iazeriel. 14, Ergediel. 15. Ataliel. 16. Azeruel. 17. Adaiel. 18. Egibiel. 19. Amatiel. 20. Nuriel. 21. Bethnael. 22. Geliel., 23. Raquiel. 24. Abrinael. 25. Aziel. 26. Tagriel. 27. Athuniel. 28. Amnixiel. Et au Traitté 1. 1.2. part. 4. 1.3. c. 3. de spiritibus Olympicis, seu Angelis qui mansionibus Lune predominantur. Hippocrate, l. de structura hominis, sur la fin, sphere lelon qu'il observoit à Thaso, dit, Quiconque prendra garde à ce d'Hippoqu'il escrit, qu'il nomme Sphere, viura long temps en fante, com- crate. me s'ensuit.

Du coucher des Virgilies ou Pleïades, insqués an Solstice d'Hyuer, y a quarante iours, à sçauoir, du 12. de Novembre, insques à la fin de Decembre. Durant ce temps la pituite s'augmente: alors pinnire, il est bon d'vser des bains à ieun, d'exciter les sueurs, de se bien frotter & nettoyer, & s'exercer au trauail, & aux semmés.

T ij

Du Solstice d'Hyuer, (c'est quand le Soleil est au Tropique de Capricorne, qui est au 24. jour de Decembre, & lors les jours sont les plus petits de l'année, ) iusques à l'Equinoxe du Printemps, ya quatre vingts quatre iours, à sçauoir du premier iour de sang & Ianuier, insques au 28, de Mars. Durant ces jours l'humidité & le humidiez fang croissent: alors il se faut pourmener, manger des viandes se-

ches, se refiouir auec sa dame, & se bien nourrir.

De l'Equinoxe du Printemps, iusques au leuer des Pleïades, y, a quarante iours, à sçauoir, du 25. de Mars, insques au 13. de May. En ce temps le sang s'augmente : faut boire de bon vin, s'exercer SAME. fort, & auec sa dame.

Du leuer des Virgilies, infques au Solstice d'Esté, ya quarante deuxiours, à sçauoir, du 13. de May, iusques au 24. de Iuin. En Fileiaune, ce temps la bile iaune s'augmente, & obtient le dessus : alors il faut

vser des choses douces & aqueuses, tenir le ventre libre, s'abstenir de la dame, & des trauaux.

Du Solstice d'Esté, (c'est quand le Soleil est au Tropique de Cancer, quiaduient le 23. de Iuin, & ce sont les plus longs iours de l'année, ) iusques à l'Equinoxe Automnal, y a quatre vingts treize iours, à sçauoir, du 24. de Iuin, iusques au 25. de Septem-

Bile neire bre. En ce temps la bile noire s'augmente, & obtient le dessus: est necessaire de boire de tres-bon vin, & des viandes salées, & s'ab-

stenir de la dame.

Etion.

Del'Equinoxe Automnal, insques au coucher des Virgilies, y à quarante huict iours, à sçauoir, du 25. de Septembre, insques au Putrefa. T2. Nouembre. En ce temps la fanie ou putre faction s'augmente: alors faut vler des choses aigres, & vn peu astringeantes, & du trauail, & de la dame.

Manfredus, docte Medecin, tout au commencement de son Manfre-Centiloquie, de Medicis, & insirmis, se moque de tous ceux qui dus. exercent la Medecine, sans prendre garde aux Astres. Et Hippo-

Aipportate crate, outre ce que dessus, obserue les constitutions, & estat de chacune saison de l'année, du lieu où il estoit, comme en Thaso, l'Automne enuiron l'Equinoxe, & souz les Pleïades, telles & telles maladies sont aduenuës.

Quelqu'vn pourra respondre que Galien, c. 20. de sanguinis Obiestion. missione, criant contre les Diateitaires, dit, A quelque iour & heu-Galiere. re que tu sois appellé par vn malade, quand ce seroit au vingtiesme, laigne; (ce que nos laigneurs observent tres-bien, comme a cesté monstré cy dessus, ) mais ils sont aueugles, & ne veulent voir my lire ce qu'il adiouste, disant, s'il le faut faire, & que la maladie & les forces soient grandes, exceptant l'aage puerile, & l'air ou saison trop chaude: car la saignée doit estre faite auant que les forces s'écoulent & diminuent : car alors il ne faut point saigner. Et quand il est dit cy deuant, & aprés, observer le cours de la Lune, celas'entend si l'occasion le permet : car plusieurs doctes Medecins (aufquels pas vn de ma cognoissance en cesteville de Paris n'est à parangonner, aussi peu qu'à aucun de tous ceux que i'alleque pour doctes en ce mien Traitté, comme ie diray encores, Dien aydant, en lieu propre, ) ont obserué que les saignées & purgations profitent, ou nuisent, ou sont indifferentes, telon que la Lune marche & demeure en chacun des douze signes du Zodiaque. Dequoy voy Stofferinus, en ses Ephemerides, Mansiones Lune, desquelles en marque vingt-huich, disant, Lors que la Lune est au signe du Belier, ainsi marqué aux Almanachs, y (qu'il ne faut tousiours suiure, pource que les Imprimeurs le marquent souuent à leur fantaisse, sans se soucier de la faute qu'ils sont, ains faut re-'Courir aux Ephemerides, & à l'année qu'on est, ) y demeurant 27. degrez & 53. minutes. (Voy encores l. 7. seconde partie, c. 4.p. 714. du premier volume Microcosmi de Flud. ) Et par les cornes Flud. d'iceluy, estantau second iour au ventre d'iceluy, alors elle est remperce, & la purgation est indifference, mais la faignée est profita. Purgation, ble, cause un goust aspre, & aigrelet. Hasfurtus dit, saueur donce, saignée. & couleur rousse. Ce signe domine sur la teste, fait la lepre, enfleures, marques rouges, demangeaisons, surdité, empelchement Po Fabry, de langue, peu de barbe, douleur de dents, epilepsie, fiéure, à cau-sur Galien, se du sang. Cesigne est igné, chaud & sec, cholerique, masculin, de decudiurne, Septentrionnal, seconde maison de Mars, la Lune y de- firmomeure deuxiours, est gouverné par l'Esprit nommé Malchidael, rum. ou Michael. S'il tonne, c'est presage d'abondance d'herbes, mais de trouble aux homines. Il domine la France, Angleterre, Allemagne, Bretagne, Idumée, Iudée, Naples, Florence, Imole, Capue, Ferrare, Vicense, Veronne, Pauie, Cremone, Marseille, Sarragosse, & Egypte, selon Georges Venetus, de Harmonia Penetus, mundi, 1.4.c. 19. p. 139. & l. 7. c. 10. p. 545. La Lune chant au Taurcau, ainst marque 8. qui est terrestre,

froid, sec, melancholique, feminin, nocturne, Septentrionnal, fixe, seconde maison de Venus, y demeure son troissessire sous par les

Seoflere.

8

183

Pleïades, & le quatriesme par l'œil ou teste, estant alors froide & humide, & domine sur le col : Est gouverné selon les vns par Af-Saignieco model, ou Misael, ou Chadmiel, Alors la purgation & saignée sont purgation. nuifibles. Son gouft est aigre. Hasfurtus dit douce, vnpeu astrin-Hassurem, geante. Sa couleur verdastre, blancheastre, vn peu messée de

blanc. S'il tonne, c'est ferrilité aux montagnes. A souz soy les lieux maritimes, l'Asie mineur, Cypre, Mede, Perse, Campanie, Rhetie, Suisse, Lorraine, Boulongne, Sene, Mantone, Tarante, Parme, Salerne, Panerme, Capue, Veronne. Il cause les maladies du col & gosier, comme catharres, escrouelles, squinances,

cholere noire, mais temperée, & autres. La Lune estant au signe de Gemini, ainsi marque # cst aerien,

chaud, (autres sec, ) humide, masculin, diurne, Septentrionnal, seconde maison de Mercure. Le cinquiesme iour est seche. Le sixiesme a la petite Estoille fort resplandissante, laquelle, quoy que temperée, est contraire aux remedes. Le septiesme jour les bras desdits Gemeaux est humide. Ce signe domine sur les espaules & bras. Est gonuernée par Ambriel ou Panuel. En iceluy la purgaor saignée tion & saignée sont indifferentes. S'il tonne, menace de quantité de pluyes & gresles, quantité de froment & legumes, de reptiles, & peu d'oyseaux. Il cause les maladies des espaules, bras & mains. Preside sur Mantiane, Sardagne, Armenie, Circuaique, Brabant. Flandres, Hircanic, Lombardie, Marmorique, Angleterre, Viterbe, Verceil, Noremberg, Lounain, Magonce, Bruges, Londres, Paris, Cordube, Egypte inferieure. La saucur est tres-douce : la

> La Lune estant aufigne de l'Escreuisse, ainsi marqué s aquatique, froid, humide, flegmarique, feminin, nocturne, Septentrionnal, maison de la Lune, est nebuleuse & temperée, gouverne la poictrine, les costez, les poulmons, cause la lepre, mal aux yeux, la toux, la phtisse, pleuresie, slegme. Son csprit est Manel ou Gabriel. La purgation est profitable, & la saignée indifferente, hors mis aux incommoditez de la poictrine. Est d'un goust acide & salé. S'il tonne, menace de forte famine, d'emotions populaires, & gastement de biens par pluyes, & sauterelles. Preside sur la Bethinie, Frigie, Affrique, Carthage, Escosse, Grenade, Comté de Bourgongne, Irlande, Zelande, Constantinople, Thunis, Venise, Milan, Gennes, Luques, Pife, Magdebourg, Berne.

La Lune estant au signe du Lyon, ainsi marque Qigne, chaud,

couleur variable."

Purgatson Saignée.

fec, cholere, masculin, diurne, maison du Soleil, où elle demeure son neufiesme jour par l'œil d'iceluy est seche: le dixiesme par le front ou col est humide: le vnziesme par les cheucux est temperée : le douziesme par la queuë est humide. Preside sur le cœur. diafragme, foye & ratte. Fait les fiéures communes, à cause du fang, & pestilentielles & aposthemes. Son Esprit est Verchielou Zadchiel. La purgation & la saignée sont nuisibles. S'il tonne, menace de sedition entre Royaumes & populaires, mort d'yn Grand, & cherté de viures. Influë sur l'Italie, France, Apulée, Sicile, Boheme, Rauenne, Prague, Vlme, Mantouë, Cremone, Siracufe. Son goust ou saueur est acide, aigrelette, amere, piquante. Sa couleur iaune rouge.

La Lune estant au signe de la Vierge, ainsi marqué my demeure son treiziesme iour par les aisles d'icelle, signe terrestre, froid, sec, melancholique, feminin, maison principale de Mercure. Alors elle est temperée, & le quatorziesme iour par l'espi aussi temperée, & propre pour la guerison des malades, mais non pour purgation Purgation ou saignée. Domine sur la ratte, ventre, costez & fesses. Son Es saignées prit est Hamael ou Chaisiel. S'il tonne, menace de voleries, & mortalité de bestes à quatre pieds. Son influence est sur la Grece, Acahie, Crete, Mesopotanie, Assirie, Cilecie, Athenes, Rhodes. Alexandrie, Hierusalem, Corinthe, Tarante, Beneuent, Egypte, selon quelques-vns, Ferrare, Panie, Basle, Paris, Lyon, Tholose.

Son goust est aigrelet. .

La Lune estant à la Balance, ainsi marqué a acre, chaud, humide, sanguin, masculin, diurne, maison principale de Venus, est humide, domine sur les reins & costé, cause suppression d'vrinc, flux de fang par bas, pierre aux reins, mal aux fesses, & parties du bas ventre, & obscurité aux yeux. Son Esprit est Zuriel ou Raphael. S'il tonne, presage secheresse au commencement de l'aunée, d'humidité sur la fin, & cherté de viures. La purgation & sai- purgatnie gnée sont bonnés. Son influence est sur la Bactriane, Caspie, The-saighie. bes, Troglodite, Ethiopie, Tukcie, Austrie, Sauoye, Dauphiné, Gante, Plaisance, Argenton, Spire, Vienned'Austrice, Franctort, Auguste, Arles, Lisbonne. Sa saueur ou goust est doux : sa conleur est verte violette.

La Lune estant au Scorpion, ainsi marqué m signe aquatique, froid, humide, flegmatique, feminin, nocturne, maison principale de Mars, en son seiziesme iour va par les cornes ou corps d'iceluy,

Purgation O Saignée.

119

est humide: & de mesme son dixsept & dixhuictiesme par le coent & elt feche: le dixneufiesme va par la queuë, & est humide. Preside fur la vessie & matrice, engendre humidité des yeux, rongnes, ti-

gnes, chancres, lepres, alopecies, & difformes maladies au visage, & partoutle corps, empoisonnemens & violences de Mede-Rurgetion cins : la purgation & saignée sont profitables. Son Esprit est Barbiel ou Rhasiel. S'il tonne, prognostique peu de vendanges, mortalité de bestes à quatre pieds, sans laine, les semmes auorteront, les vents chauds souffleront. Son influence est par Syrie, Cappadoce, Terre des Maures, Cologne, Bauieres, Trapezonce, Saxe, Padouë, Vrbin, Brixie, Valence en Espagne, Vienne en Dauphiné. Sa saueur estacide ou aigre.

La Lunc estant au Sagitaire, ainsi marqué + signe igné, chaud, sec, cholerique, masculin, diurne, maison principale de Iupiter, est humide, & autres disent temperée: preside sur les cuisses, fesses, & leurs maladies fiéures pronenantes de sang, cheute de haut, ma-Yurgation, ladies d'yeux. Son Esprit est Adrachiel ou Seiouriac. La purgation & saignée profitent. S'il tonne, plusseurs peuples s'espardrout, plusieurs seront saisis d'ennuis, soucis & tristesses, & la peste s'allumera en quelque part. Il regarde la Tuscie, Espagne, l'Arabie henreuse, Portugal, Hongrie, Schauonie, Volterre, Mutine, Bude, Cascouie, Narbonne, Auignon, Tolede. Sa saueur est aspre-

& amere. .

La Lune estant au Capricorne, ainsi marqué % signe terrestre, froid, sec, melancholique, feminin, nocurne, seconde maison de Saturne, est humide, & par le deuorant (Glutiens) est temperée: domine sur les genouils, cause la lepre, gales, perte de parole, surdité ou surdastrie, fiéures, flux de sang par le bas. Son Esprit est

Purgation, Anael ou Niriel. La purgation & faignée nuisent. S'il tonne, denonce quantité de pluyes, émotions populaires, frayeurs paniques, faignée. & vents mal fains. Influë sur la Macedoine, Tharee, Indie, Bran-

debourg, Ancone, Tortonne, Auxbourg, Constance, Gand, Me-Wasfurius lines. Cause la saueur aigre. Hassurtus dit amere pontique. Sa

couleur est d'vn noir poudreux.

La Lunc estant au Verseau ou Aquarius, ainsi marqué 🛥 signé aërien, chaud, humide, flegmatique, feminin, nocturne, seconde maison de Saturne, Estoile de fortune, la Lune alors est temperée, & par le pauillon ou espandeur est seche, regarde les iambes iufques aux cheuilles, & les maladies qui y prouiennent, la melancholie

laignée.

152

Saignée.

DE LA SAIGNEE.

cholie noire, ouuerture des veines, & douleur aux yeux. Son Esprit est Cambiel ou Iophiel. La purgation & saignée est bonne. Pureation S'il tonne, c'est pluyes commodes, querelles entre domestiques saignée. des Grands, les fruiers des arbres tomberont. Regarde Arabie, Ethiopie, Sarmacie, Oxiane, Tartarie, Dannemarc, Piedmont, Montferrat, Pisaure. La saueur est douce, sa couleur verde iauna-Arepoudreuse.

La Lune estant aux Poissons, ainsi marqué ) signe aquatique, X froid & humide, flegmatique, feminin, nocturne, leconde maison de Iupiter, & premier puiseur, est humide, au second aussi humide, & par les Poissons temperée, domine sur les pieds, & leurs maladies sont, lepre, galle, paralysie, podagre. Son Esprit est Hanael. (Et detous ces Esprits, voy Georges Venitien, en son Har-GISITI monie du Monde, l. 3. c. 7. p. 650. & pour ses tonnerres plusieurs Venitien. en tirent prognostic par chaque mois de l'année, & des quatre parties du Ciel, Orient, Occident, Midy, Septentrion, & par chaque iour de la sepmaine. ) La purgation est bonne, & la sai- purgation gnée indifferente. Le tonnerre est à craindre, & la gelée, les saignée. fruicts manqueront, le vin abondera, les hommes seront malades, mais peu mouront. Il regardela Lydie, Licie, Cilecie, Pamphidie, Calabre, Normandie, Ratisbonne, Rouën, Compostelle. Sa faueur est aigre, piquante, salée, insipide, sa couleur est verde blanche.

Ilfaut cependant remarquer, comme a esté dit cy deuant, que Notes les stations de la Lune ne sont tousiours bien marquees aux Almanachs, mais qu'il faut recourir aux Ephemerides: car elles ne sont tousiours de mesme, d'autant qu'elle ne va pas tousiours par mesme chemin. Faut aussi noter que quand il est cy aprés parlé des soudres, il n'est pas entendu des tonnerres ny esclairs extraordinaires, comme estoient ceux du Mont Sinai, lors que Dieu donna sa Loy à Moyse, ny de ceux qui aduindrent à la priere de Samuel, l. 1. c. samuel. 12. verset 18. de Samuel, mais des ordinaires.

Plusieurs anciens & modernes, parmy lesquels Mizaud, 4. Mizand. Classe de ses Ephemerides, Petrus Pittacus, de clettionibus, & pittacus, mensionibus Lune, p. 19. Flud, p. 714. Ganiuet, en son Amicus Flud. Medicorum, p. 174. remarquent que s'il tonne au premier iour, du-Gavines. rant que la Lune est en vn signe, & le lendemain s'il tonne aussi, la Lune chant en vn autre signe, le second signe emporte le premier, le troissesme le second, & ainsi de suite. Et d'autant que le soudre

TRAITTE 154 accompagne souvent le tonnerre, on a obserué que si ledit foudre frappe quelqu'vn en veillant, il ferme les yeux en mourant: & s'il est frappé estant couché sur le ventre, il se tourne sur le dos : & au contraire, & c'est chose asseurée, qu'aucun n'est frappé ou battu du foudre qu'il n'en sit esté premierement esbranlé & soufsé. & qu'aucun n'en est touché qui ait veu le foudre, ou ouy le tonnerre. remocrise. Et toutes sois Democrite dir, que ceux qui dorment ne sont iamais frappez du foudre, ny du toanerre, à cause que ce qui ne peut arrester le feu celeste n'est point foudroyé. Or est-il que le corps de l'homme dormant se lasche, & deuient rare & mol, ayant les pores ouuerts, l'esprit defaillant, & l'abaudonnant: & pource ne pouuant ce corps endormy relister, n'est point retenu ny offense par le foudre, comme fair le corps d'vn homme veillant & robuste, plus serré & plus plein d'esprits, qui peut estre offensé par ce feu du Foudre Ciel. Les Philosophes difent le foudre estre un espritigné, & le distinguent en Prester, Typhon, Sceptos, Psolois, Arges, Elicies, анесев. Ecnephias. La cause pour quoy voy I can Baptiste Bernard, en son Bernard. Seminarium Philosophie, lettre F. p. 554. ou il dit sa nature & effect. Porta, 1. 4. c. 20, Calestis Physiognomia, dir, que ceux qui naissent durant le tremblement de terre, ou lors qu'il tonne, ou peu a-

Porta, l. 4. c. 20. Calestis Physiognomia, dit, que ceux qui naiffent durant le tremblement de terre, ou lors qu'il tonne, ou peu aprés, sont naturellement craintifs & timides, comme sont ceux
securits aussi qui ont les bras courts, couards & paoureux: car c'est signe de
colongi, froideur, comme les bras longs signe de chaleur & de hardiesse.
On a adiousté aussi que s'il tonne du costé d'Orient, presage essentifion de sang; si d'Occident, mortalité & peste tres-griesue; si du

Midy, de grande mortalité aux Meridionnaux; si du Septentrion, de grande perte & ruine d'hommes.

Pilules.

Rhafis.

Fernel.

Crate.

Plusieurs doctes & experimențez Astrologues & Medecins ont ebserué que toute purgation est plus profitable, lors qu'elle est fortifiée par l'instuence des Astrés, & que les pilules operent plus, lors que la Lune est aux Poissons, (& Rhasis & autres disent que lors qu'on veut sortir par purgation l'humeur de quelque partie essoingnée, comme est la reste, le remede laxatif doit estre en consistance dure, comme sont les pilules. Et Fernel, l. 3. Methodi, c. 13. dit, que les pilules doinent estre données lors qu'il faut purger l'humidité. Et Crato, au Conseil 15. prend garde aux constellations.

dit, que les pilules doinent estre données lors qu'il faut purger l'humidité. Et Crato, au Conseil 15, prend garde aux constellations, conionctions & oppositions de la Lune.) & le breuuage au Scoppion, & les vomitiss aux signes ruminans, Mouton, Taureau, ou

Capricorne. Et ce n'est sans cause qu'Hippocrate, l. de aëre, aquis, Nippocrate & locis, S. 2. 30. & presque entout ce liure, & S. 2. p. 153-1. I. de diata, & l. 4. S. I. p. 467. de morbis popularibus, & Galien, de de Golien. cubitu insirmorum, exhortent le Medecinà l'estude de l'Astronomie, estant icelle comme l'œil du Medecin. Car comme Aristote, Atistote, Galien, & autres difent, ce monde inferieur est regy par le supe-Galien. rieur, duquel tous les animaux dependent. Exemple. Les playes de la teste gueriffent plus facilement en Auignon qu'à Paris, à cause que l'air y est plus froid & humide, & par consequent ennemy de la teste: (Ptolomée, en sa Table 3. de l'Europe, met Paris Ptolomée, au climat 7. & 5. parallele, 49. degrez, & souz la Vierge, (& autres le metteut climat 6. & parallele 12. & Paris 47. degrez, ) & Aui- Juignon, gnon au climat 6. parallele 4. & de gré 45. de ses Tables Geographiques, vers le Septentrion, ) & en Anignon les vleeres des sam- Pleres des bes gueriffent disficilement, à cause que l'air n'y est si froid & hu- iambes. mide, comme remarque Cauliat, de mesme Fallope, c. 11. de vice- cauliat. ribus, p. 673. Tellement que les playes de la teste guerissent plus Fallope. facilement en Auignon, & celles des jambes à Paris, pource que l'air condanse par sa constitution les humeurs, & les rend moins Auants. Et Amatus Lusitanus, conturio 6. curation 100. dit, qu'à Semetut, Florence & Boulongue les playes de la teste sont disficilement gueries, mais facilement à Ragouse: notant aussi que lors que la Lune est auec les signes terrestres, marquez cy deuant, les viceres & corps sont plus secs, & aux humides plus humides, d'autant que l'homme sympathise auec les douze signes du Zodiaque, desqueis on marque trois chauds & secs, qui sont le Mouton, Gemeaux & Fe glis-Lyon, cœur, foye & testicules; trois froids, Escrenisse, Taureau & 10%. Vierge, intestins, vessie & diafragme; trois humides, Scorpion, Verseau & Poissons, cerueau, estomach & poulmon; trois ices, Capricorne, Sagitaire, Balance, rate, fiel & reins. Etc'est ce qu'on nomme triplicitez, desquelles Arnaud, c.4. de indicijs Afire- Jenes. nonia, dit s'apremiere triplicité est chaude & scehe, & a le Mouton, le Lyon & le Sagitaire, (il differe du precedent, ) regarde l'Orient, la cholere & la jannisse : la secondo est froide & seche, & ale Taurcau, la Vierge & le Capricorne, le Septentrion, la mes lancholie & la decrepitude: la troisiesme est chaude & humide, & ales Gemeaux, la Balance & le Verseau, regarde le Meridien, le sanguin & l'adolescence : la quatriesme est froide & humide, & a l'Escreuisse, le Scorpion & les Poissons, l'Occident, le flegme & V ii

156

Lune en la vieillesse. Et à l'aphorisme 7. col. 966. Parabola medicationis. dit, Que la Lune au premier quadrat est chaude & humide : au se-Tes 916dratt qu' cond chaude & seche : autroisiesme froide & humide : & au quatriesme froide & seche. Ce qui s'entend suinant l'irradiation du elle eft. Soleil: car elle est tousiours froide & humide de soy.

Saturne donne la faculté de ratiociner & discerner, Iupiter la Effett des Planettes. magnanimité, Mars la cholere & le courage, le Soleil le sçauoir & la memoire, Venus la concupissance & le desir, Mercure la ioye & le plaisir. La Lune est la racine de toutes les facultez naturelle, vegetatiue, & autres. Le Soleil estant au Mouton est chaud & humide, & est dit le principe de vie. Et pource que la vie est en la teste, à ceste cause on attribuë la teste de l'homme au Mouton.

La Lune croissant insques à ce qu'elle soit demie pleine, est Les quarre

chaude & humide, & alors on peut saigner les sanguins : Estant quariser! de la Lune toute pleine, les choleres : Estant decreue à demy est froide, les Aegmatiques: & toute decreue pour se ioindre au Soleil est entie-PONT SAS rement froide pour saigner les melancholiques : car en ces temps, gner les quasee haces humeurs dominent le plus : & estant iointe au Soleil est tres-P76 8 86 75 ... humide, & engendre corruption. En son premier quadrat ressemble à l'air, chaud & humide : au second, au seu chaud & sec: autiers, à la terre, froide & feche : au quart, à l'eau, froide & hu-

mide. . Pline dit que la Lune en nostre hemisphere, estant en conion-Pline, de la Lune. aion, est fort chaude l'Esté, & froide l'Hyuer: au contraire, la pleine Lune est froide en Esté, & chaude en Hyuer, pource qu'en Esté la Lune nouvelle, sumant le cours du Soleil, qui est lors prés de nous, pour entrer en conionction, est comme enflammée dufeu d'iceluy, qu'elle reçoit de prés: & par ainsi est chaude, estant nouuelle en Esté, comme au contraire elle est froide en Hyuer, estant en conionction, pource qu'elle est essoignée de nous : comme aussi est le Soleil, qui est en ce temps vers le tropique de Capricorne. Au contraire, la pleine Lune d'Esté est loing de nous, comme estant opposite au Soleil qui est lors prés de nous: & par ainsi faut conclure qu'elle est froide au regard de nostre climat : mais la pleine Lune d'Hyuer, comme estant nostre voisine, & faisant ses pourmenades au cercle estiual du Soleil, tempere & modere ordi-. nairement la rigueur du froid en Hyuer. Veu donc que la pleine Lune d'Hyuer est ordinairement froide, & chargée de rolée en

Esté, ce n'est de merueille, si elle fait congeler les bruines qui tom-

157

Р віне. bent en ce temps là, comme dit ledit Pline, l. 18. c. 28. Galien, l. de prognost. de decubitu insirmorum, c. 4. dit, Que Galien.

ceux qui sont plus trauaillez en leurs maladies la nuict que le jour. c'est à cause que la Lune est plus froide & humide, c'est à dire, demonstre plus sa froideur & humidité la nuict, & le sont plus lors quela Lune fait son cours, & est au signe du Cancer, qui est froid, humide, & nocturne comme la Lune. On remarque aussi que l'enfant conceu au temps de la nouvelle Lune, ou pleine, ou premier, ou dernier quartier, prend sa naissance en temps semblable, peioni. & saison de la Lune, ou environ, tant elle symbolise & s'accorde auec le sexe feminin, & que les femmes qui s'accouchent enuiron le croistre de la Lune, d'autant qu'alors elle reçoit force & lumiere du Solcil, & par consequent elle agit plus vigoureusement sur le corps: car elle agit sur iceux communément selon la clarté & lumiere qu'elle reçont du Soleil: & les enfans nais ou engendrez quand il n'y a point de Lune sont maladifs, soibles, languissans, aneantis, & de petite durée; que s'ils viuent sont idiots, & mal faconnez, tant du corps, que de l'esprit.

L'experience a encores appris qu'il ne faut mettre le fer aux membres malades, lors qu'ils sont regis par leurs signes particuliers, & qu'au contraire les malades doiuent estre traittez, lors que

la Lune est au propre signe de chaque membre malade.

Ferrier, I. de diebus creticorum, Flud, c. 2. p. 111. traitté 1. §. 1. Ferrier. 1.6. Microcosmi externi harmonia, ont obserué que Saturne qui est froid, sec & malueillant, engendre les sieures quartes, les longues, les quotidiennes, le philis, crachement de sang, lepre, & qu'il fait, autres saletez du cuir, prouenant des humeurs pourris, sales & noirs, l'alopecie, l'ophiase, l'incube, l'epilepsie, presque toutes les formes de melancholie, la surdité, difficulté de respirer, l'appetit canin, le degoust ou pica des femmes grosses, l'obstruction du foye & de la ratte, la cachexie, l'hydropisic, le flux de ventre enuieilly, la colique venteuse & pituiteuse, les hemorroïdes douloureuses, la pierre dans la vessie, la hargne, la dureté & suffocation de la matrice, la mole, podagre, chiragre, sciatique, procedans des humeurs froids, les varices & semblables, engendrées d'humeurs crasses, melancholiques & venteux, & qui durent long temps, la paralysie vniuerselle, dite arthrite, le tabes, l'ictericie noire, l'incommodité de la langue, des bras, de la vessie, le cancer des intestins, l'iliaque passion, les cors des pieds, & le polipe. Ce Viii

Concer

Flud de

Abdelazi. qui est encores confirme par Abdelazy, qui dit, Saturne presidé sur les maladies flegmatiques, melancholiques, visqueuses, aigues Indagine. & congelées. Et Indagine, c. 4. f. 42. de sa Chiromance, adion-The les ste, & sur tout abscez ou apostheme. Ce Planette est froid natumaladies rellement, & sec & humide par fois : sa saueur est douce, sa cou-Sour for. leur rouge, blanche, verdaftre, de couleur d'azur & d'eau, & fa maison est les Iumeaux & Vierge, comme ja a esté dit, & est besoin de redire, & pour cause, sec, terrestre, masculin, diurne, infortune, nuisible, melancholique: son Esprit est Ophiel ou Aratron. Et Georgius Venetus, de Harmonia mundi, dit, A Saturne preside Karpiel, qui signifie sorce, ou le Genie de la cholere, & Galien. donne yne ferme & stable prudence. Galien traitre de cecy fort Eabry. au long, de decubitu infirmorum, paraphrase par Fabry, dit cydeuant. Note que les maladies Martiales & Solaires ne se sont pas Nose. tousiours l'Esté, ny les Saturniennes & Mercuriales l'Automne, ny les Saturniennes & Lunaires l'Hyuer, ny les Solaires & Iouiales au Printemps, mais selon la varieté & constitution de l'air,

Eampanel. comme remarque Campanella; l. 4. c. 10. p. 228. & 1 5. c. 3. ar-14. ticle 1. & suivans, où il traitte des hommes & leurs parties, des maladies, des animaux, pierres, plantes, metaux, couleurs, saucurs,

odeurs, aages, & autres gouvernez par chaque Planette.

The Co les

A Iupiter on attribue les douleurs de teste & poictrine, par l'ameladies. bondance dufang, les fiéures dites synoches putrides, toutes fiéures, diarrhées, esquinances, inflammations de la columelle, pleuresie, perineumonie, convulsion, apoplexie par plenitude, slegmon, inflammation de foye, toutes tumeurs, tant interieures, qu'exterieures, & toutes maladies prouenantes de sang. Iupiter est chaud naturellement, & humide par proprieté, acrien, masculin, diurne, fortune majeur, sanguin, domine sur les choses douces : son Esprit est Iophiel, autres Bethor ou Zadciel, Genie de Iustice, & donne droicte Iustice : sa maison est la viziesme, Sagitaire & Pifces.

A Mars on attribue la peste, les sieures tierces, continues & ardentes, l'hemicranie, les douleurs deteste venans de la bile, la fronesse, manie, hemorragie, hemoptois, cholere, idericie, dissenterie, nefrite, exanthemes, taches de petite verole, cancers, fistules, herpes, froncles, carboncles, & autres qui prouiennent de la bile & du fang brussé, & par quelques vns, comme Georges Venitien, 1, 4. c. 28. p. 148. de l'Harmonie du Monde, la lepre. Mars. eft chaud & fec, igné, masculin, diurne, infortune mineur, cholere, domine sur les Poissons & choses ameres : son Esprit est Samael. autres Phuleg, Kamael: son Genie de subsistance donne vne constante force & puissance : la maison est la sixiesme, à seauoir, le

Scorpion & le Mouton.

Au Soleil on attribue les defluxions chaudes sur les yeux & sur le \* 6 fe vilage, la palpitation du cœur, la cardiaque, les fiéures lentes, con- maladiet, tinues, les douleurs de teste procedantes ou des esprits, on de l'humeur eschauffé, declinant de l'ardeur de Mars, la douleur d'estomach, fente des pieds. Le Soleil est chaud & sec, diurne, fortune par \* & A, infortune par or v 8, cholere, temperament: Michael preside sur luy, Raphael Genie de Medecine, donne vne ardente charité & amour: & les Hebreux l'interpretent Medecine ou Medecin de Dieu. Sa maison est la neufiesme, à sçauoir lo Lyon: son

goult est piquant, sa couleur rouge.

A Venus on attribue les abscez mols, passes, edemes, fistules, 2 00 fes satyriase, priapilme, gonorrhée, imagination d'amour, la soibles-maladien fe aux Dames, la grosse verole, & les autres maladies qui la suiuent, la difficulté d'accoucher, foiblesse d'estomach, & autres incommoditez qui procedent de l'yurongneric & gourmandise. Venus est froide & humide, feminin, nocturne, fortune mineur, flegmatique au temperament: Preside sur les choses grasses: son Esprit est Anael, autres Hagith. Honiel, Genie derichesses, ou suffisance, & donne vne douce esperance : sa maison est la cinquiesme, à sçauoir le Taureau & la Balance, de saueur douce, insipide, sa couleur blanche, verdastre.

A Mercure on approprie l'epilepsie, l'ethargie, begavement, abondance de saliue à la bouche, vertigo, agitation d'esprit, presque maladies, semblable à la folie, la toux seche, difficulté de parler, les mules au talon, escorcheures, surditez & sissiemens, sentes & pustules aux leures, douleurs de dents, jaunisse, cogitations & inquierudes del'esprit, & generalement tout ce qui tranaille par internale, & dont la cause est cachée. Mercure est sec, changeant, indifferent, melancholique, auec adultion: son Esprit est Raphael, Michael Genie, qui signifie qui est comme Dieu, donne vne foy permanente : sa maison est la premiere, à sçauoir la Vierge.

A la Lune on attribue l'epilepsie, ictericie, hydropisse faite de Corse pituite & de vents participans auec humeurs fereux auec Saturne, naladier, à cause de la durée, l'apoplenie, paralysie, l'ethargie, coma, cato.

TRAITTE'

160

Stoff.

che, catalypsis, qui sont maladies endormantes, conuulsions, tremblemens, catharres, pesanteur de teste, & toutes distilations, toutes maladies des yeux, prouenantes de causes froides & humides, de froideur & imbecillité d'estomach, la diarrhée, lienterie, les vers, les fistules, edemies, relaxations, dureté de ratte, slux immoderé, arrest de purgation des femmes, escrouelles, & generalement tout ce qui reçoit auec sa froideur l'humidité: Notant qu'en

pleine Lune les corps sont plus humides & plus subiects à corruption, & la nuict est plus tiede & dangereuse. La Lune est froide, humide, feminine, nocturne, bonne fortune par \* A infortunée & u & flegmatique. Gabriel la domine, Genie de puissance & force, donne vnetemperance moderée, (non qu'elle donne ce que dessus, mais dispose les corps. Que le curieux voye tout ce Caralleres Chapitre, & trouuant les caracteres suiuans, sçache qu'ils signi-

de affells fient les aspects, comme o conionction, 8 opposition, A trine, to quartile, \* fextile, & teste du Dragon, & queue du Dragon:) sa

maison est la troisiesme, qui est le Cancer.

I'ay donc marqué la plus grande partie des maladies, lesquelles selon les plus doctes, sont causées par les Astres ou Planettes. Voyons à present le moyen de les guarir. Pour à quoy paruenir, selon les mesmes Astrologues, il est necessaire de prendre garde,

Sidelazi (comme dit Abdelazi, differentia tertsa de amicitia, & odio Planetarum) au Planette quia engendré le mal, auquel nous voulons pouruoir, & pour ce faire nous nous seruirons des remedes contraires, & cueillis en fignes contraires, & heures dominées par iceux fignes contraires. Exemple. Une maladie se presente, causée par Iupiter, les remedes seront cueillis & composez au temps que son The

ennemy regne qui est Mars, mais non de ses amys, qui sont la Lune, Mercure, Venus & Saturne.

Si la maladie oft causée par Mars, ses ennemis sont C @ \$ 5 40 50

les amys sont Q.

Sipar le Soleil, ses ennemis sont & C. ses amys sont # 42 0

Sipar Venus, son ennemy est b. ses amys sont # O C \$ 000 2 Sipar Mercure, son ennemy est . Ses amys sont \$ 2 6.

T Sipar la Lune, ses ennemis sont & Q. ses amys sont # 4 h. C

Si par Saturne, fes ennemis sont & Q. ses amys sont # O C.

ъ Or ces amitiez & inimitiez sont dites pour nostre esgard, en ce Amilier que benignes, pour ce que moderément elles nous eschauffent & Вомганоз. humedentstelles sont 7 9 C & & les puisibles au contraire, com-

me

me sont b & O queue de dragon, parmy lesquelles le O prend le milieu, comme Roy, duquel les autres Planettes dependent. Pour le regard de & se trouuant auec les benins, il est tel, & auec les nuisibles aussi tel. Ce que les Egyptiens ont cogneu, par l'euenement de iour à autre, aux malades, plustost qu'autrement: dequoy ils ont esté tres-diligens observateurs, notant qu'vn bon se trouuant auec vn bon, sa bonté est augmentée, & vn manuais par vn manuais.

Pour bien entendre cecy, il faut sçauoir à quelle heure du jour les amis ou ennemis de la Planette, causant le mal proposé, domine, à fin que le remede propre soit ou cueilly ou composé. Exemple. La maladie est venereique, ses remedes contraires serons composez, cueillis & appliquez aux heures que ses ennemis dominent, qui sont les marquez cy dessus, & mis en la Table suivante: de laquelle le Medecin, Chirurgien & Appothiquaire, voire les gardes des malades, se pourront seruir, veu que la difficulté n'y est pas grande; car commençant en tout temps de prendre l'entrée du iour à six heures du matin, & insques aux mesmes six heures du lendemain, on trouuera vingt-quatre heures. Que si on veut commencer par le jour du Dimanche à six heures du matin, on trouuera que la premiere Planette dudit iour est le Soleil, à la septiesme suivante est Venus, la huictiesme est Mercure, la neuficsme la Lune, & ainsi de suite, les heures auant midy: & la premiere d'icelles est dite masculine, la seconde seminine, la tierce masculine, la quarte seminine, & ainsi de suite. Quelques-vns commencent de compter le jour quand le Soleil se couche, comme le Dimanche par le Samedy au soir : les autres par le midy, les autres par la minuia, mais la plus grande partie par la sixiesme heure du matin de chaque jour. Les Hebrieux commencent le jour naturel par le Soleil couchant, pource que la nuicta precedé le jour, & les tenebres la lumiere, comme il est dit au c. 1. de la Genese, que le jour fut Ginese. fait du soir & du matin.

Pource que l'auois fait imprimer la Table suivante pour l'impression precedente en latin, i'ay estimé ne la changer pas en françois, pource aussi que le peuple pour lequel i'ay fait ce Traitté en françois, pour la plus grande partie, ne prendroit pas la peine de s'instruire à l'intelligence d'icelle, & que les curieux prendroient plaisir à ceste cognoissance, & l'entendroient facilement en latint comme aussi la Table qu'Adrien Aleman, docte Medecin de Paris, sur ses Commentaires du liure de aere, aquis & locis d'Hippocrate, l'an 1557, imprimé à Paris la mesme année, apud Ægidium Gerbinum, sub insigni Spei, propè Collegium Camerasence, attirée de Ptolemée.

TABULA DOMINATIONIS SPIRITUUM SUPER unamquamque horam diei & nottis, ut facilius contenta in pag. 95. de fanguinis mistione intelligantur.

#### Hora ante Meridiem.

| Dominica. Lunæ. |                   |            | Martis. | Mercurij.  | Ionis.     | eneris.    | Saturni.   |       |    |
|-----------------|-------------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|-------|----|
| H               | Horæ. Dies. Dies. |            | Dies.   | Dies.      | Dies.      |            | Dies.      |       |    |
|                 | I                 | 06         | C 6     | 07 6       | 至 6        | 7 6        | 2 6        | Ъ 6   | I  |
|                 | 2                 | 우 7        | To 7    | 07         | C 7        | 07 7       | 至 7        | T 7   | 2  |
|                 | 3 .               | <b>交</b> 8 | 7º 8    | ₽ 8        | ъ 8        | ⊙ 8        | C 8        | 8. 10 | 3  |
|                 | 4                 | C 9        | or 9    | \$ 9       | 7 9        | 9          | ъ 9        | 09    | 4  |
|                 | 5                 | ъ 10       | O 10    | € 10       | of IO      | D 10       | 75 IO      | Q 10  | 5  |
|                 | 6                 | # II.      | 11 \$   | Ђ II       | O 11       | CII        | or II      | \$ 11 | 6  |
|                 | 7                 | o7 12      | 至 12    | ¥ 12       | Q 12       | h 12       | O 12       | C 13  | 7  |
|                 |                   |            | -       | Hor        | a post Me  | ridiem.    |            |       |    |
|                 | 3                 | O I        | CI      | I FO       | ΔI         | 7 1        | 9 1        | ъ I   | 8  |
|                 | 9                 | Ŷ 2        | Ђ 2     | O 2        | C 2        | ·07 2      | 文 2        | 7, 2  | 9  |
|                 | lo .              | 至 3        | 74 3    | <b>P</b> 3 | ъ 3        | 03         | C 3        | 07 3  | Io |
|                 | II                | C 4        | or 4    | ¥ 4        | 7 4        | 94         | <b>5</b> 4 | 0 4   | II |
|                 | 12                | To 5       | 05      | C 5        | 07 5       | ¥5         | 75 5       | 95    | 12 |
|                 | 13                | 7 6        | 26      | To 6       | 0 6        | C.6        | 07 6       | 5 6   | 13 |
|                 | 14                | or 7       | 文 7     | 757        | ¥ 7        | <b>b</b> 7 | 0 7        | C 7   | 14 |
|                 | 1.5               | 0 8        | C 8     | 8 %        | 支 8        | <b>7</b> 8 | 28         | ъ 8   | 15 |
|                 | 16                | <b>9</b>   | ъ 9     | 09         | C 9        | 0 9        | 至 9        | 7 9   | 16 |
|                 | 17                | \$ TO      | 7 10    | - Q IO     | - ђ 10     | O-IO       | CIO        | OI FO | 17 |
|                 | 18                | CII        | Š II    | \$ 11      | 7 11       | ्र II      | h II       | O II  | 18 |
|                 | 19                | h 12       | O 12    | C 12       | o7 12      | 文 12       | 平 12       | Q 12  | 19 |
|                 |                   | **         |         | Hora p     | ost medien | nocters    | Fo         |       |    |
|                 | 20                | # I        | \$ 1    | h I        | ① I        | CI.        | or I       | ₹ I   | 20 |
|                 | 21                | or 2       | 文 2     | 72 2       | Q 2        | Ђ2         | ⊙ 2        | C 2   | 21 |
|                 | 22                | ○ 3        | C 3     | 07 3       | 表 3        | 74 3       | 우 3 -      | ъ 3   | 22 |
|                 | 23                | 우 4        | ъ 4     | 0 4        | C 4        | or 4       | 文 4        | 7 4   | 23 |
|                 | 24                | 五 2        | ¥ 5     | 25         | To 5       | 05         | CS         | 07.5  | 24 |
|                 |                   |            |         |            |            |            |            |       |    |

### Doctrina antiquorum Astrologorum de Spirituum supra Planetas dominio.

I Orifiel praest Saturno, regnabat primo anno mundi, 15. die Martij, ad annum vsque 354. mensib. 4.

2 Anael, Veners, regnaust ab anno 354. menf. 4. hoc est 24. die Iuny.

3 Zachariel, Ioui, regnauit ab anno 708. mensib. octo, hoc est 25. die Octobris.

4 Raphael, Mercurio, regnauit ab anno 1063. 24. die February.

s Samael, Marti, regnauis ab anno 1417. 26. Iunij, dilunium uniuerfale, anno 1656. secundum Genesim, sed 70. Interpretes, & Isidorus & Beda, volunt fuisc 2242. sub Gabriele, quod verius videtur Tritemeo.

6 Gabriel, Luna, regnauit ab anno 1771. 20. die Octobris.

7 Michael, Soli, regnauit ab anno 2126. 24. Februarij , deinde Orifiel , & fic vt supra ad consumptionem vsque mundi.

### Sequitur tempus Idoneum, tum purgandi, tum phlebotomandi, &c.

| Purgat      | io. Phlebotom       | nia. Partes corporis. Spiritus      | Planetarum. |
|-------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| I Yindi     | ferens. bona.       |                                     | Malchidael. |
| 2 8 mala    |                     |                                     | Asmodel.    |
| 3 II indij  | ferens. indiferens. | Humeris, brachijs                   | Ambriel     |
| 4 69 bona.  | indiferens.         | Pectori, costis pulmonib. Stoma-    |             |
|             |                     | cho lacertis                        | Mariel.     |
| 5. 8 mala.  | mala.               | Cord. diafr. hepat. splen. dorso    | Verchiel.   |
| 6 mmala     | mala.               | Splen. ventr. cost. natib. intest.  |             |
|             |                     | fondo stomac.                       | Hamael.     |
| 7. n. bona. | bona.               | Renib.later.nat.fæmorib.            | Zuriel.     |
| 8 m bona.   | bona.               | Vesica, vteri, genital, vulua       | Barbiel.    |
| 9 +>bona.   | bona.               | tibijs, crurib. ad malleolos v sque | Cambiel.    |
| 10 % bona.  | bona.               | famorib. atque subinguinibus        | Adrachsel.  |
| 11 mmala.   | mala.               | Genubus.                            | Hanael.     |
| sz) (bona.  | indiferens.         | Pedibus.                            | Barchiel,   |
|             |                     |                                     |             |

### Triplicitates sunt quatuor.

IY Q → Orient.calid.stic.ignis, bilis: 28 mg % Merid.terra, melanchol. 3 m ← ∞ Occid.aër, sanguis. 4.5 m )( Septent.aqua, slegma.

Galenus, L prognost. de decubitu infirmorum, c. 1. p. 23. Ait quod Saturnus præest Hepati & carniosiori parti stomachi.

Iupiter, ventri & umbilico.

Mars, sanguini, veni, atque vi irascibili.

Sol, cerebro, cordi, famori, medullis, oculo dextro, spiritui vita, ori & in-Arumentis organicis.

Venus, renibus, testiculis, vulue, matrici, genitalibus, semini, & omnibus

partibus veneri inservientibus.

Luna, & si tosum corpus, & singula membra pro varietate signorum sibi wendicet, tamen peculiariter sibs ascribuntur cerebrum pulmo, medulla, spina

dorsi, stomachus, menstrua, & omnia eius modi excrementa.

Nota quod malum est tangere membrum cum ferro, Luna existente & decurrente in figno respiciente illud membrum quia auget humiditatem, & quod curandi sunt morbi vnius cuiusque membri, cum Luna est in suo signo proprio. Aspice horam primam in qua ingrederijs chameram agroti: moni-

tione Manfredi, Aphorismo 82.

Ne aliquid desideratur ad intelligentiam doctrinæ Hippocratis, de aëre, aquis & locis, S. 30. p. 136. dicens, Oportet autem & Astrorum exortus considerare, pracipue, canis, deinde Arcturi & Pleiadum occasum, morbi enim in his maxime diebus iudicantur, aliique perimunt, verò desinunt, aut in aliam speciem aliumque statum transmutantur. Et de medicamentis purgantibus, p. 151. in fine. Idem, l. 1. de diæta, \$.2.p. 153. Idem, in fine, de hominis structum, p. 803. & pluribus alijs in locis, Tabulam sequentem transcripsimus ex Commentarijs Adriani Alemani, apud Parisios Medici, quam è Ptolomæo, adaptauit in l. supradictum de aëre, aquis & locis, cum hàc Lalemantij nota, Ne tamen putes eosdem singulis annis perstaturos ventos, quod Solis, Stellis fixis, confuncti vires augeantur, vel imminuantur Planetarum configurationibus, &c. Ceterum nostra in regione hoc auo mane Canis circa vegesimum septimum Iulij, & Arcturus circa decimum tertium Septembris. At Pleiadas vespere occidunt circa septimum Maij; caterorum Planetarum par eft ratio.

# ADRIANVS ALEMANVS, APVD PARISIOS

Medicus, in librum Hippocratis, de aëre, aquis & locis, à se commentatus, hæc à Claudio Ptolomæo, de significatione inerrantium Stellarum transcripsit, sumpsit que ex translatione à Graca per Leonicenum, notando quod Ptolomaus Palasiensis eas significationes ad situm vrbis Alexandrinæ, quæ iacet in medio tertij climatis, vbi polus triginta gradibus, & quadrazinta minutis eleuatur, idque anno falutifera Incarnationis 140. fed studiosus videat qua sequuntur textu undecimo, fol. 32. dicti Alemani, super hunc librum Hippocratis, de aëre, aquis & locis, impressum Parisis, apud Ægidium Gorbinum, sub insigni Spei, prope Collegium Camerasence, 1557.

#### IANVARIVS.

- K Sol clenari incipit: longiusculi fiunt dies, Aquila & Corona occidunt, tempestatemque efficient.
- Sol magis ascendit: Cancri medium occidit: ventique ponunt.
- Reliquum Cancri occidit, & varius aeris fit status.
- 4 Pridic. Hyems dimidiata: Aquilones continui: Delphinus cum Cane oriuntur matutino.
- 5 Non. Fidicula exoritur, Aquila occidit, Delphinus totus emergit, wentorumque sit concursus.
- 6 3 Aquila vesperi occidit, flat Auster.
  - Septentriones & Aquila vehementer flantes concurrant.
- 8 6 Martis domicilium, Auster & Fauonius simul stant, Capricornus emergere incipit pluuia simul & calego vespertino.
- 9 5 Auster flat cum plunia.
- 10 4 Pluusus flat Auster violentior.
- 11 3 Septentrio multo imbre, & aspera tempestate flat.
- 12 Prid. Aufter Spirat.
- 13 Id. Astrum obscurum, prima mali pars occidit, noctu etiam pluit.
- 14 19 Aftrum obscurum, varia Aquilonis, & Septentrions inconstantia, Leo occultari incipit, plunia fiunt.
- 15 18 Septentrio & Aquilo vehementer flantes.
- 16 17 Sol in Aquario, vulturnus cum plunia.
- 17 16 Fidicula occidere incipit matutino, ventorum concursus fiunt.
- 18 15 Leo & Delphinus matutino occidunt, Aquilo, Septentrio & Aufter concurrunt, pluniaque finnt.
- 19 14 Conversio & hyems medium.
- 20 13 Aquito flat, & Anster, medium Cancri occidit, Aquarius emergere incipit.
- 21 12 Aquarius totus emergit, Aphricus spirat & pluit.
- 22 II Fidicula cum Cancro occidet, & vesperi pluit. 23 10 Aquilo flat cum pluiia.

24 9 Hyemat dies, vehementius flant Aquilo,& vulturnus.

25 8 Tempestas turbidior, ydem flant venti.

26 7 Hyemat dies, ydem flant venti, Fidicula occidere incipit.

27 6 Afrum clarum in pettore Leonis occidere incipit, Fidicula occidit, flat Aquilo, & interdum plust.

28 5. Ventorum concursus cum nubibus.

29 4 Delphinus occidere incipit.

30 3 Fidicula circa primam facem parte sui occidere insipit, wehemens flat Aquilo cum imbre.

31 Pridie. Imbres cum niuibus permisti cadunt.

#### FEBRVARIVS.

1 K. Obscurum astrum apparet, Auster & Vulturnus slant, Fidicula 06cidere incipit.

2. 4 Aër crassus est, & Fauonius slare incipit.

3 3 Medium Leonis cum Fidicula occidit, Septentriones & Aquilo flant.

4 Pridie. Delphinus occidit, Auster vesperi violentior sit & pluit.

5 Non. Zona orionis emergit, turbidus est aer, Fauony stant.

6 8 Fidicula occidit, & Fauonius ab occasu flat.

7 Veris initium, Fauenius spirat.

8 6 Fauonius & Aquilo spirant.

9 5 Obscurum Astrum, emergit Aquarius.

10 4 Septentrio cum Fauonio flat, interdum etiam pluit.

11 3 Subsolanus spirat, & Arcturus exoritur.

12 Prid. Ventorum concursus & pugna.

13 Id. Sagitarius vespere occidit: tempestas aspera.

14 16 Crater vesperi oritur, & commutatis ventis superat Auster.

15 15 Sol in Piscibus, hyemat aer.

16 14 Septentrio Spirat cum Austro, Sol nouns.

17 13 Virgo occidit iuxta Geminos: Aufter flat cum Fauonio & Aquilone.

18 12 Malus vesperi occidit. Fanonius spirat, & Virgo occidere incipit.

19 11: Septentrio & Auster flant, malus occultatur.

20 10 Aquilo pluniosus spirat, Leo occidit. Aquilones chelidonij appellati incipiunt, & per quatriduum slant, Hirondines apparent.

21: 9 Artturus circa primam vigiliam occidere incipit. Fauonius spirat, noxque nubila existis.

22: 8: Halcinoi appellati dies.

DE LA SAIGNEE

167

Corus & Aquilo simul flant. 23 7 24 6

Aquarius oriri incipit. Hyemat matutino,

· Arcturus emergit & pluit. 5 25 26 4 Arcturus oritur matutino.

Malus vesperi occidit.

Fauonius late Spirat. Vernus est dies. 28 Prid.

#### MARTIVS.

K Auster & Affricus simul spirant.

Vindemiator apparere incipit, Aquilo gelidus flat, Arcturus occi-6 dit matutino.

Aër nimbosus, & pluit. Arcturus emergit eleuato Sole : & flat Aquilo.

Arcturus similiter emergit.

Arcturus interdiu emergit. 6 Prid. Aquilo flat, nubilosum cælum.

Non. Equus occidit matutino, & flat Aquilo. Corona matutino occul-

tatur: aquarum de cælo elunies.

Marina aues apparere incipiunt, & flat Aquilo, & Septentrio. nes flant principium veris est, Sol Piscium dimidium obtinet, aquus occidit.

Milius apparere incipit, flat Auster, Piscisque in tergore matu-

tino occultari incipit.

Equis occidit matutino, Milaus à sublimi deorsum vergit, vin-10 6 demiator occidit, Arcturus autem emergit, & gelidus flas Aquilo.

Hyemis abscessio, & Aquilonis ad Septentriones commutatio. 11 5

Desinit Piscis à tergore eleuari, Septentrio, vel Auster flat.

Argo nauis emergit vesperi. Fauonius & Auster flant, & in 13 3 Leonis causa hyemat dies.

14 Prid. Aquilo per totum flat diem.

15 Idus. Equus occidit, & Aquilo flat gelidus. 16 18

Sol in Ariete, Fauonius late spirat. Ciconia apparet, & mare transmittit.

17 17 18 16 Inconstantes venti, Aquilo spirat.

19 15 Auster flat, Miluus diluculo apparet.

20 14 Aquilo serenus spirat. 21 13

12 4

Equus occidit matutino, Aquilo, vel Septentrio fiat.

24 10 Septentriones & Aquilo flant, Equus occidit matutino. 25 9

Pisces tergore emergunt, nix imbre mista cadit. Aries matutino 26 3 emergit cum mari, turbatio aeris.

Equinoxium vernum pluit, interdum & tonat. 27 7

Nox & dies aquales existunt. 28 6

Scorpius occidit, vehemens flat ventus, pluniasque cum tonitri-29 5 bus commiscet.

Scorpius occidit, Septentrio plunius. 20 4

Auster flat, & pluit. 31.3

22 I2

23 II

32 Prid. Ventorum procella : & Sape pluit.

#### APRILIS.

Scorpius occidit, Sol diei partem vnam addit. Aquilonis flatu K nebulosum est calum, Vergilia oriri, & prasignificare incipiunt.

Nebulosus aer per omnes terras. 4

Vergilia occidunt vesperi. 3

Flat Aphricus. Prid. Fauonius (pirat.

5 Non. Sucula emergunt, pluniaque ab Austro denoluntur. 8

Auster flat, & Vergiliarum reliquum occidit. 7

Fauonius flare incipit matutino, Vergilia occidunt. 6

Australes procella. 5.

Aquilo vehemens flat, vesper est pluniosus. 10 4

Frigidi flant venti, & pluit. II 3

Prid. Suculæ occultantur.

Aquilo flat, paruum prasepe exoritur. 13 Id. Observum astrum, & venti, & imbres. 14 18

Sucula occidunt, frigidi spirant venti, Perseus eritur. 15 17

Sucula occidunt, (pirat Fauonius. 16 16

Sol in Tauro, Sucula occultantur. 17 15

Aphricus flat. 18 14.

Sucula penitus occidunt, Aphricus flat vefperi. 19: 13

Fauonius Spirat. 20 12

Tauri caput occidit, & pluits 21 II

### DE LA SAIGNEE!

A SAIGNEE!

22 10 Vergilia exoriuntur, Fauonius spirat. 23 9 Fidicula circa primam apparet.

24 8 Fidicula cernitur, & pluit. 25 7 Prasepe emergit, desinit ver.

26 6 Sucula penetus occident, & veris connersus.

275 Auster flat.

28 4. Austrina dies, & plunia.

29 3 Hædi grinntur, Auster flat matutino.

30 Prid. Canis occultatur vesperi, aër conturbatur ab Austro, & Aquis

#### MAIVS.

1 K Canis occultatur, rores descendunt.

2 6 Sucula cum Sole oriuntur.

3 5 Centanrus apparet totus, Fauonius spirat.

4 4 Scorpius sursum emergit, Aquilo flat, & rores cadunt.

5 3 Fidicula eritur matutino. 6 Prid. Dimidium Scorpionis occidit.

7 Non. Vergilia oriuntur matutine, & hirat Fanonine.

8 Principium astatis, Fauenius praualit.

9 7 Eodem flat modo Fauonius.

10 6 Fidicula oritur, Sucula occident, Tauri caput apparet.

II 5 Vergilia apparent.

12 4 Vergilie orinntur, Auster flat.

13 3 Sucule occidunt, Austrini sunt flatus.

14 Prid. Scorpius occidit, & Fidicula critur matutino.

15 Id. Cancer exoritur, & flat Auster.

16 17 Initimm aftatus.

17 16 Procyon, quam quidam Caniculam vocant, occidit.

18 15 Sol in Geminis.
19 14. Auster slat veste

19 14. Auster flat vesperi. 20 13. Sucula criuntur, & flat Aquilo.

21 12 Arcturus occidit, acrque conturbatur.
22 11 Santarius occidit do flot Austen.

22 II Sagitarius occidit, & flat Auster. 23 10 Gemini exoriuntur, & Aquilo.

24 9 Suculæ oriri incipiunt, & pluit.

25 8 Capella oritur matutino, & flat Aquilo.

26 7 Taurus occidit, Auster & Aquile flans.

### TRAITTE

170

27 5 28 5 Fidicula oritur matutino, & Aufter flat.

Auster vehemens flat. 29 4

Auster Birat.

Vergilia exoriuntur, Imbres cum tonitribus fiunt. 30 3

31 Frid. Tempeftas afpera, Hyemat aër ingentia vesperi tonitrus common HEBINT.

#### IVNIVS.

Sucula tota emergunt, Auster flat. K

Aquilo exorisur, aeris tempestas, & flat Fanonins. 2 4

Auftrales procelle cum tonitruis.

Auster flat, & pluit. Prid.

5 Non. Aquila exoritur, flat Auster, & pluis. 6 8 Aquilo flat, & pluis.

Arcturus occidit matutino, Fauonius (pirat. 7 7 8 6 Delphinus emergere incipit, Arcturus occidis.

Aquilo Spirat, & modice pluit. 9 5

Plussiosus aer cums tonitruis, & Australis dies. TO 4

Turbulentum calum cum tonstruis. II

12 Prid. Fanonius, vel Corus feat, & tonal.

Delphinus emergit, Auster flat. 13 Idus.

Orionis humori eleuantur, & principia affatis. ¥4 18

Obscurum astrum, Fauonius & Auster flant. 15 17.

Aeris tempestas, & Aquilony flatus. X6 15

Fauonius cum Austro spirat, Orionis humeri apparent. 17 15

Sol in Cancro, Orson exoritur matutino. 81 14

Aufter & Fanonius flant, pluit & tonat. 19 13

Serpentarius occidit matutino. 20 12

Auster cum Aquilone spirat. 21 II

22 IQ Exortus Orionis.

Obscuri astri exorens, & calor intensus. 23 9

Æstinus cardo, & momentanea aeris permutatio. 24 8

Aphricus & Fauonius simul spirant. 25 7

25 6 Breuisima nox, Orion exoritur.

Pluit vesperi, Canis apparere incipit. 27 5

28 4 Ventorum conflictus.

Canis exoritur matutino, Zona Orionis apparet, 29 3

30 Prid. Arcturus occidit masusino, & aeris intemperies.

#### IVLIVS.

| I  | K     | Aer ab Aquilone conturbatur.                                   |
|----|-------|----------------------------------------------------------------|
| 2  | 6     | Obscurum astrum, Auster flat, vel Fauonius.                    |
| 3  | 5     | Austrina dies, & conturbatio aeris.                            |
| 4  | 4     | Orion exoritur, Ciconia occidit, & Fauonias spirati            |
| 5  | 3     | Medium Cancri exoritur.                                        |
| 6  | Prid. | Etesia flant, & cum Austro Aquilones.                          |
| 7  |       | 'Corona occidit matutino, flat Auster.                         |
| 8  | 8     | Cepheus exoritur, & Austrina aeris perturbatio.                |
| 9  | 7     | Orion totus emergit, Auster flat.                              |
| IO | 6     | Etesiarum prodromi, flatus spirant.                            |
| II | 5     | Imbres cum tonitribus, flat Aquilo.                            |
|    | 4     | Orion totus critur matutino, & Prodromi inualescunt flatus     |
|    | 3     | Aphrecus flat turbulentus.                                     |
|    | Prid. | Aquilo flat.                                                   |
| 15 |       | Orion exoritur, & violentus flat Aquilo.                       |
|    | 16    | Æstatis dimidium, & dies Aquilonis flatu algentior.            |
| 17 |       | Fauonius & interdum Auster spirant, Canis oritur matutino,     |
|    |       | & etefa amplius inualescunt.                                   |
| 18 | 14    | Orion exoritur, Corus flat, totusque apparet Orion.            |
| 19 | 13    | Sol in Leone, Corus spirat, & Canis exoritur.                  |
| 20 | 12    | Etesia sum alijs ventis per vnum & vigenti flant dies,         |
| 21 | II    | Prodromi flatus late spirant.                                  |
| 22 | IO    | Cancer tatus cum Leone exoritur, & Aquila occidit.             |
| 23 | 9     | Leo cum Sole exoritur, & Cane, Cancer descendit.               |
| 24 | _     | Gemini occidere incipiunt, Canis emergit, & Austrini sunt fla  |
|    |       | tus.                                                           |
| 25 | 7     | Caligo arenofa, Aquila occidit, Leo exoritur, flat Auster.     |
| 26 | ,     | Canicularis aftus.                                             |
| 27 |       | Vehementes calores, Etesia valenter spirant.                   |
| 28 | -     | Lucida stella in Leonis pectore: exoritur Aquilo Egolidus pro- |
|    |       | pter astum.                                                    |
|    |       |                                                                |

29 3 Antumnales fructus apparere incipiunt, Aquila occider, matutiq no aërque turbidior fit. 30 Prid. Auster cum Aphrico smul spirant.

# TRAITTE,

## AVGVSTVS.

| E   | K         | Aquila occidit matutino, flat Aphricus, ardentes flant aftus                                       |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | 4         | Aquila occidit, aer austrinus.                                                                     |
|     | 3         | Austrina dies.                                                                                     |
| 3 4 | Prid.     | Leons medium expritur arbor in hoc biduo apparet, Auster nim-                                      |
| - F | E         | bosus vehementer flat.                                                                             |
| 5   | Non.      | Corona occidit, Leonis medium exoritur, vehemens flat Auster,                                      |
| ,   | 2 ( 0 = 1 | & Grues apparent.                                                                                  |
| 6   | 8         | Fidicula contrabitur, Austrina dies escuosa.                                                       |
| 7   | 7         | Orionis medium occultatur, & dies ab Austro caliginosus, &                                         |
| а   | ,         | astrosus.                                                                                          |
| 8   | 6         | Leo exoritur, aftus intolerabiles, nebulofus aër, Orionis exeritur                                 |
|     |           | medium.                                                                                            |
| 9   | 5         | Obscurum astrum, Septentrio lenis spirat, astus mediocris.                                         |
| Io  | 4         | Lunaris defectus in hanc diem incurrere solet, Auster & Aquilo                                     |
|     |           | spirant, & calores ingenter.                                                                       |
| II  | 3         | Fidicula oscidit matutino, Autumnus inchoat, ventorum concur-                                      |
|     |           | fus fit.                                                                                           |
|     | Prid.     | Ventorum conflectus & pugna.                                                                       |
| -   | Idus.     | Delphinus cum lepore occidit.                                                                      |
| 14  | -         | Afrojs, & sanalentes calores.                                                                      |
| 15  | 18        | Observem A. strum, & Fauonius cum Austro spirat.                                                   |
| 16  | 17        | Delphinus occidit matutino.                                                                        |
| 17  | 16        | Autumni instrum.                                                                                   |
| 18  | 15        | Fidicula occidit, & flat Aquilo.                                                                   |
| 19  | 14.       | Delphinus occultatur, mediocris astus.                                                             |
| 20  | 13        | Fidicala occidit matutino, Sol in Virgine, Auster pluit, slat &                                    |
| 21  | 12        | tonat. Sol in tota Virgine.                                                                        |
| 22  | 11        | Virgo exoritar.                                                                                    |
| 23  |           |                                                                                                    |
| 24  |           | Septemtrio lenis spirat, tota exoritur Virgo, aëris est serinitas.<br>Virgo exoritur, Aquilo slat. |
| 25  | 8         | Etessa ponunt, Aquilo frigidior flare incipit.                                                     |
| 26  | 7         | Delphinus exoritur, & Auster flat.                                                                 |
| 27  | 6         | Vindemiator emergit, Auster & Fanonius simul flans.                                                |
| 28  | 5         | Virgo apparere incipit.                                                                            |
| 29  | A         | Favonius levis spirat.                                                                             |
|     |           | M. T.                                                          |

373

30 3 Virgo exoritur, Fauonius molliter spirat.

31 Prid. Andromeda exoritur.

#### SEPTEMBER.

\* \* Andromeda exoritur, Imbres cum tonitruis fiunt, flat vulturnus, inconstantes sunt venti.

Australis Piscio non amplius occultatur.

3 5 Tonat & pluit.

4 Arturus cum Vindomiatore, Arcluri malus occultantur.

5 3 Mercury demicistram, Fauonius spirat, & ex ventorum inconflantia nubes cadunt.

6 Prid. Equis exoretur.

7 Non. Capella emergit, Aphricus flat vesperi, & pluit. 8 8 Arcturus apparet, sat Aguilo, & interdum tonat.

9 7 Virginis medsum exoritur, Fauonius spirat cum Austro.

10 6 Idens keris status.

II 5 Idem seris status.I2 4 Arcturus exoritur.

13 3 Arcturo exoriente imbres cadunt.

13 3 Arcturo exoriente imbres cadunt. 14 Prid. Vergilia cum Equo exoritur.

15 Idus. Hirundines non videntur, Capella exoritur, & pluit.
15 16 Dodecatemorion, idest duodecima pars Autumni incipit.

17 15 Fauorius late spirat cum Aphrico. 18 14 Piscis exoritur, & Septentrio ponit.

19 13 Sol in Leone, Crater apparet, Arcturi medium cernitur matutins.

20 12 A: Eturo exoriente, Imbres copiosi cadunt. 21 11 Æ suissoxium Autumnale, & Pisces occidunt.

22 10 A go descendit, pluniosi aeris conturbatio

23 9 Pifees occident, Austrine finnt plunie, deris ventorumque conturbationes, & maris tempestates.

248 Luniris defectus, in hanc concurrit diem, Centaurus exoritur.

25 7 Nebulosus aër, & turbulentus existit.

25 6 - Hædi exoriuntur, & Auster vehemens flat.

27 5 Virgo desistit emergere, Vergilia matutino & vesperi apparent, Hædi cum Sole exoriuntur, ventorum & maris procella valide fiunt.

28 4. Auster vehemens slat, tempestates horride.

29 3 Vergelie matutino cernuntur, & plunius flat Auster.

TRAITTE'
30 Prid. Capella emergit vsque ad vespertinum Vergiliarum &casum's

#### OCTOBER.

| 1      | K     | Vergilia in Oriente apparere incipiunt, Auster stat matutino. |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------|
| 2      | 4     | Iidem Austrini flatus, & Vergiliarum exortus.                 |
| 3      | 3     | Heniochus, idest Auriga occidit, & ab Aquelone ionat.         |
|        |       | Hædi exoriuntur & pluit.                                      |
| 5      |       | Corona emergit, & conversio est astatis.                      |
| 6      | 8     | Arietis medium occidit cum Scorpione                          |
| 7      | 7     | Eadem qua prior significatio.                                 |
| 8      | 6     | Corona cum Hædis exoritur, aer conturbatur.                   |
| 9      | 5     | Hædi cum Vergilijs emergunt, & flat Aphricus.                 |
| Io     | 4     | Libra oriri incipit, & Fauonius spirat.                       |
| 11     | 3     |                                                               |
| 12. 12 | 5     | Corona exoritur matutino, venti commutantur, asperaque in ma  |
| 7.2    | Prid. | rifit hyens. Ventilia arraviament de flat Aufter              |
|        |       | Vergilia exoriuntur, & flat Auster.                           |
|        | Idus. | Corona emergit, aëris commutatio, & tumulsus fit.             |
|        | 19    | Aquilo immensus flat.                                         |
| -      | 18    | Autumni medium, & Auster flat.                                |
|        | 17    | Orion emergit, & rorulentus oft aer.                          |
| - '-   | 16    | Eadem qua prior significatio,                                 |
| 18     | 15    | Tristis & nubilis dies.                                       |
| 319    | 14    | Sol in Scorpione, & Fauonius Spirat.                          |
| 20     | 13    | Vergilia occidunt, aërisque est conturbatio.                  |
| 21     | 12    | Eadem que prior significatio, sed etiam pluit.                |
| 22     | IX    | Tauri cauda occidit, & Auster flat pluniosus.                 |
| 23     | IO.   | Scorpius occidit, Aquilo flat, & in mari tempestas horrida.   |
| 24     | 9     | Vergilia occidunt.                                            |
| 25     | 8     | Centaurus occidit matutino.                                   |
| 26     | 7     | Scorpy dimidia cauda occidit.                                 |
| 27     |       | Sucula occident, gelidus flat Aquilo, & aspera in mari hyenn. |
| 28     |       | Vergilie & Orion penitus occidunt.                            |
| 29     |       | Arcturus occultatur, & vehementer flant venti.                |
| 20     | 1     | C.P                                                           |

30 3 Casiopea incipit occultari. 31 Prid. Orioz & Aguila penitus occidunt vesperi, & Fidicula exoritur,

#### NOVEMBER.

| 130 | K     | Vergilie occidunt pruina decidit matutino, Arctusus occultatur,  |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------|
|     |       | aerisque ad frigora sit conuersio.                               |
| 3   | 4     | Venti spirant frigidi, & pluit.                                  |
| 3   | 3     | Fidscula exoritur matutino, & Aquilo flat.                       |
| 4   | Prid. |                                                                  |
| 5   | Non.  | Fidicula Sole exoriente apparet, Aquilo flat.                    |
| 6   | 8     | Arcturus occidit matutino, & nebulosus est aër                   |
| 7   | 7     | Vergilia & Orion occultantur, Aquilo flat.                       |
| 8   | 6     | Turbidus & molestus est aer.                                     |
| 9   | 5     | Clarum Scorpionis astrum, & Hyemalis cardo,                      |
| E0  | 4     | Hyemis initium.                                                  |
| II  | 3     | Vergilia occultantur.                                            |
| 12  | Prid. | Media Scorpionis stella emergit.                                 |
| 13  | Idus. |                                                                  |
|     | 18    | Scorpius matutino occidit.                                       |
|     | 17    | Fidicula oritur matutino, Vulturnus, Auster & Boreas smul flante |
| 16  | 16    | Eadem que prior significatio.                                    |
| 27  | 15    | Tempestuosa dies, Austerque superuenit.                          |
| 18  | 14    | Sol in Sagitario, Orion cum Fidicula exoritur, aerisque tempe    |
|     |       | stas existit.                                                    |
| 19  | 13    | Tauri cornua cum Sole occidit, & flat Aquilo.                    |
| 20  | 12    | Horrida tempestas.                                               |
| 21  | II.   | Swella cum Lepere occident matutino,                             |
| 22  | IO    | Gelida cadit plunia.                                             |
| 23  | 9     | Tauri cornua occidunt.                                           |
| 24  | 8     | Initium Hyemis, frigora incipiunt, gelidique cadunt rores        |
| 25  |       | Sol in prima Sagitary portione.                                  |
| 26  | 6     | Eadem que prior significatio.                                    |
| 27  |       | Ganis occidit, Austrina dies, & pluit.                           |
| 28  | 4     | Canis occultari incipit, & nebulosus est aër.                    |
| 29  | 3     | Canis occidit matutino, & Aphrico flante pluit.                  |
| 3,0 | Prid. | Orion occidit, Fanonius Spirat, & Austro flante pluit,           |
|     |       |                                                                  |

#### DECEMBER.

R Perturbatto deris, flat Septentrio, & totus Orion eccidit matutines

Ten pestuosa cum nubibus dies. 4 Pridie. Sagitarius occidit, & Aquilo flat. 5 Nonæ. Per totum diem pluit, & flat Aquilo. Medium Scorpy emergit. Aquila exoretur, & Aphricus flat. Scorpius totus emergit. 9.5 Canis exoritur matutino, & Auster flat. Velemens Aquilo flat, caligino sum tempestatibus calum existis. 10 4 II Obscarum Astrum, Septentrio & cactas perflant. 32 Prid. Aquilo flat prior, granis & plunius subsequitur Auster. 13 Idus. Totus Scorpins exortiar, Auster & Aguilo flant, & pluit. 14 19 15 18 A ster & Aquilo perflant, & acris perturbatio existis. 16 17 Eadem que prior prenificatio. 17 Sol in Capricorno. 16 18 15 Olscurum astrum, & ventorum concursus, & pugna. 19 14 20 13 Aquita cum Capricorno exoritar. 2 I I2 Incipit flare Aquilo, superueniens Auster totum obtinet diems 22 II Aquila exoritur voperi. 23 10 Capella matutino emergit. Reliquense d fort. Nota, que le premier rang de chiffres est comme on compte à present, & l'autre est comme on comptoit les jours entre les Romains. Desquels Plutarque, en ses Morales, aux demandes des choles Romaines, ditamfi, Aux Kalendes le peuple estoit aduerty que les Nonce ou Foires seroient le cinquiesme iour, & lesdues Kalendes soit lors que la Lune elt en conionction, & toute cachee, que les Latins nomment clan & calare. Lepremier jour de son illumination, que neus i ommons Normania, c'est à dire, nouvelle Lune, ils l'appelleur à bonne occasion Nouves, pource qu'ils comment ce qui est conveau, ieune, ce rame nous faile ns. Les Ides sont nommées d'un mot Gree Jans, quifignifie beauté, pource que la Lune estant lors toure pleine, est en sa perfect ou de beaute. Or les Nomnes succedent cinq iours apres les halences, lesquelles sone de premier iour du mois. Les Ides sont neuf jours après les Nonres. Le treiziesme iour de Decembre s'appelle I des de Decembre.

le treize d'Aoust s'appelle Ides d'Aoust, maintenant & auparauant Ides

TABVLA

Acxides.

TRAITTE

Canis occidat, cum vesperi Septentrio flat:

## DE LA SAIGNEE.

# TABULA XXVIII. MENSIONUM LUNE, ex Flud, sract. 2. part. 10. lib. 7. f. 714.

| Di   | cs.Sign       | a.Gra | d.Min | ut. Qual     | itas. Adquidbona.                     |
|------|---------------|-------|-------|--------------|---------------------------------------|
| 1    | γ             | 27    |       | temperata    |                                       |
| 2    | 8             | IO    |       | sicca.       | fac iter per aquas. (uas.             |
| 3    | 8             | 23    | 37    | humida.      |                                       |
| 4    | II            | 6     | 29    | humida e     | magis Projece semina.                 |
| 5    | II            | r9    | 2 I   | Sicca. ()    | frigida. medicare, ingredere iter.    |
| 6    | 59            | 2     | 13    | temperata.   | ne [emina.                            |
| 7    | 5             | 15    | 5     | humida.      | Semina, ara, ne facias iter.          |
| 8    | 50            | 27    | 57    | nebul, &     | tempe-sume medicinam.                 |
| 9    | ಬ             | 10    | 49    | sicca.       | (rata. medicare, ingredere iter.      |
| 10   | $\mathcal{S}$ | 23    | 41    | humida.      | ne arripias iter.                     |
| II   | np            | 6     | 33    | temperata (  | & aliq. semina, planta.               |
| 12   | my            | 19    | 35    | humida. (f   | rigida. Ædifica, planta, semina.      |
| 13   | ₹             | 2     | 17    | temperata.   | semina, ara, iter arripe.             |
| 14   | -0-           | 15    | 9     | temperata.   | medicare, semina, planta.             |
| 15   | -0-           | 28    | 1     | humida.      | fode puteos, canales, ne facias iter. |
| 16   | m             | 10    | 53    | frigida, hui | mida. ne facias iter, nec medicare.   |
| 17   | m             | 23    | 45    | humida.      |                                       |
| 18   | ++            | 6     | 37    | sicca.       | semina, adifica planta, nauiga.       |
| 19   | ++            | 19    | 29    | humida.      | sere, planta, fac iter, nauem in-     |
| 20   | %             | 2     | 2 I   | temperata.   | (gredere,                             |
| 21   | %             | 15    | 13    | temperata.   | funda, adifica, semina.               |
| 22   | 70            | 28    | 5     | humida.      | medicare, nauiga.                     |
| 23 - | ***           | 10    | 57    | temperata.   | medicare, fac iter.                   |
| 24   | ***           | 23    | 49    | temperata.   | sume medicinam, ne facias iter.       |
| 25   | Ж             | 6     | 41    | sicca.       | fac eter versus meridien & Occi-      |
| -    |               |       |       |              | dens, & maxime pro rixis &            |
| 26   | )(            | 19    | 43    | sicca.       | Sume medicinam. (litibus,             |
| 27   | ~             | 2     | 25    | humida.      | Pharmacum sume, ne nauigas            |
| 38   | 30            | 15    | 17    | temperata    | Semina prouce, medicare.              |

# SEQUENTIA EXTRACTA SUNT EX PETRO PITTATO, de electronibus en menfionibus

Luna, p. 9.

| Dies. | Signa        | Grad. | Minue | temperata, ager din agrotabit.                          |
|-------|--------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|
| £     | N            | 20    |       |                                                         |
| 2     | 8            | 2     |       | sicca, cito sanabitur.<br>humida, granisime se habebit. |
| 3     | 8            | 15    |       | humida, frigida, temperata, mox fanabitus.              |
| a.    | 8            | 28    | 40    | humida, frigua, fectiperata, mon famous                 |
| 5     | II           | II    | 32    | ficca morietur.                                         |
| 6     | II           | 24    | 23    | temperata, cito sanavitur.                              |
| 7.    | 60           | 7     | 15    | bumida, cito sanabitur.                                 |
| 8     | 69           | 20    | 6     | nubilosa, temporate din agrotabit.                      |
| 9     | a.           | 2     | 5.7   | seca 8. morietur, vel din agrorabit.                    |
| IO    | . 8          | 15    | 49    | humida morietur.                                        |
| EE    | S            | 28    | 40    | temperata magis, tamen frigida, din agrotabit,          |
| 12    | m            | II    | 31    | humida, pericluatur 12. aut din agrotabit.              |
| 13    | ing          | 24    | 23    | temperata, diu agrotabit.                               |
| 14    | <del>2</del> | 7     | 4     | temperata, cito sanabitur.                              |
| 15    | <u> </u>     | 20    | 6     | humida.                                                 |
| 16    | 127          | 2     | 57    | frigida humida, mutatione aeris sanabituro              |
| 17    | m            | 19    | 49    | humida, periclitatur.                                   |
| 18    | m            | 28    | 40    | sicca periolitatur.                                     |
| 19    | 4-4          | II    | 32    | humida, cito sanabitur.                                 |
| 20    | +>           | 24    | 23    | humida, din agrotabit.                                  |
| 21    | %            | 7     | 15    | temperata, periclitatur.                                |
| 22    | %<br>%       | 20    | 6     | humida, perielitatur.                                   |
| 23    | 25%          | 2     | 57.   | temperata, diu agrotabit.                               |
| 24    | RCA          | 15    | 49    | temperata, din agrotabit.                               |
| 25    | 208          | 28    | 40    | sicca, periclitatur.                                    |
| 26    | )(           | II    | 32    | sicca morietur.                                         |
| 27    | 20           | 24    | 23    | humida, mutabilis.                                      |
| 28    | Ŷ            | 7     | 15    | C 1'.                                                   |
| 29    | Y            | 29    |       | fanabitur.                                              |
| 30    | Y            | 30    |       | periclitatur.                                           |
|       |              |       |       |                                                         |

Latrant canes, lemures currunt, invidia furit. Contra virtutem & scientiam quarum domicilium abstrusum, ad inueniendum & via est difficilis & longa.

Georgius Venetus, en son Harmonie, l. 2. C. 14. ton. 2. p. 374, Georges Pe. conformément à plusieurs autres, marque que ces noms de Satur. nous, des ne, Jupiter, Mars, Apollo, Diane, Mercure, Verus, Denis, Vesta, "om dea-Rea, Ops, Ceres, Ilis, Oliris, Athis, Adonis, Thetys, Achylots, Planettes Cloto, Lachesis, Atropos, & infinis autres noms doni ez par l'An- o Effort tiquité à ces Planettes & Estoiles, ne prouient d'ailleurs que des les effects qu'icelles influert & causent en ce monde interieur.

Après auoir parle du temps propre à la saignée, & de ceux qui doiuent & peuvent estre saignez, il faut parler du jugement qu'on doit & peut faire du fang tiré. Si donc, comme dit Ferrel, l. 2. Fernel du Methodi medandi c. 17. le fang tiré se trouve subtil, & se fige len-lang rire, tement, c'est signe de soiblesse & pourriture au soye. S'il coule & ses fes lentement, & s'attache aux doigts, & est gluart, il monstre les ob- gnificastructions, auec chaleur violente qui consume la partie sereuse d'i-

celuy.

S'il est plus crasse que temperé, monstre la siccité du foye, duquel les facultez expultrice & attractrice sont diminuées, pource que les fibres en sont dures, lesquelles ne peuvent attirer ne expulser, & ce qu'elles attirent est fort peu, & l'expulsion en est fort tardiue; d'où aduient que le larg attiré le rer dplus crasse, n'estant ! chose efrar ge, veu qu'en vne cholere moderée les humeurs liquides ne s'incrassent pas seulement, mais souvent sont rendus aussi durs que pierres : comme aussi les veines serendent sort dures : ce que les Chirurgiens recognoissent facilement par leur lancette en faignant : ce qui aduient par le moyen de la siccité du foye, tesmoin Galien, en son Ars parna, c. des signes de la siccité du toye: & Galien. Sanctorius, Artis parue Galent, c. 39. p. 332.

Sanctoring

S'il ya quantité d'eau sur le sang, on le toyc est foible, on obstru-

Ction aufoye, ou on boit trop.

S'il ya grauier dans le fang, c'eft figne de lepre. (l'ay fait fai- Note fo gner nombre de lepreux, fans auoir trouné aucun granier dans leur rientesang, durant que l'ay exercé ma Commission pour la recherche, mens visite & separation des lepreux d'auec les sairs en ce Royaume.) " uy.

Si le fang se corrempt aussi tost qu'il est tiré, c'est que la chaleur naturelle est fort diminuse: mais si ceste corruption se morstre quelque temps aprés, les forces sont assez bonnes. Pour voir comene le lang cause diversité d'humeurs, voy Auicenne, de viretus Auicenne sordis, p. 546. Qualiter sanguis secundum sui dinersitatem causat differentes pasiones cordis.

TRAITTE 180

Le sang qui penetre facilement le linge espois, & ne conserue quelque temps les gouttes d'iceluy qui tombent dessus, (comme il addient souvent en saignant, ) marque qu'il est subtil & corrompu: muis celuy qui est au contraire est louable.

L'escume nageante au dessus du sang, & qui ne procede de la force de tomber, monstre la chaleur brussante, & l'humeur qui colore l'escume rouge le sang, la jaune la bile, la blanche la pitui-

ze, la liuide la melancholie.

Le sang qui ne se fige point n'a point de sibres, & est tres-mau-No82. mais.

> Le sang iaunastre ou blanchastre est manuais, le fort iaune plus mauuais, le verd, le tacheté encore plus mauuais, mais le noir est

Suicenne le pire : & toutes ces coulsurs sont signes de corruption.

Auicenne, au c. cy dessus, dit, Le fang abondant & clair, & deuenant trop chaud, s'enflammant & se mouuant trop violamment, denient cholere. Si abondant & clair, mais temperé & louable, engendre la ioye. Subtil, clair, aqueux, & froid, cause la crainte & foiblesse de cœur, d'autant que son mouuement est tardif. Le fang groffier, trouble, estant eschauffé, engendre tristesse & cholere, laquelle est de durée. Que le curieux voye tout ce chapitre,

que ie n'ay voulu icy transcrire,

600 Le

8emps

propre.

Emai-

grir.

Si on veut hume der vn corps faut donner des remedes au temps Wunseller. que les signes humides regnent, dits cy dessus, à sçauoir, Escreuisse, Scorpion, & Poissons: notant que pluseurs choses sont humides actuellement, lesquelles toutes fois dessechent potentiellement, comme l'eau marine, laquelle potentiellement desseche nos corps, nous y lauant, à cause du sel qu'elle contient. Et si on veut dessecher, ce sera lors que la Lune est en la constellazion se-

che, à sçauoir au Mouton, Lyon & Sagitaire.

Hippocrate, l. de affectionibus, \$. 45. dit, Ceux qui doinent estre Amaigrit dessechez mangent des viandes seches, & ne boiuent que long temps après : mais ceux qui veulent estre hume dez doiuent boire co defeen mangeant, pource que les viandes en sont plus humectées, & objer. en suite le corps en est beaucoup plus humecté, pource que ce qui

est tiré d'un suc humide humecte dauantage.

Ceux qui sont trop gras & replets, & veulent s'amaigrir, doiuent fort trauailler auant manger, & prendre leur repas encores pantelans & eschauffez du trauail, & non en estans refroidis, ayant vn peuauparauant beu du vintrempé, & non gueres froid: & toutes ses viandes soient de sistemes ou herbes potageres, auec l'apprest fort gras, de peu desquelles il sera tost remply: mais le meilleur est qu'il ne mange qu vne sois le iour, qu'il se couche durement, & marche leplus qu'il pourratout nud: mais ceux qui voudront engraisser sacent le contraire, comme Hippocrate enseigne, l. de sa. Hippocrate lubri dieta, S. 4. p. 48.

Sion veut refroidir, on donnera les remedes au temps que la Refroidie Lune est aux signes froids, à sçauoir, Vierge, Taureau & Capri- 944 and.

corne.

Sion veut subtilier & eschauster, ce sera la Lune estant aux si- Eschausser gues acriens, Iumeaux, Balance & Aquarius. Faut encores noter qu'aux sours que le Mouton, le Lyon & le Sagitaire dominent, le Soleil domine le jour, Iupiter la nuict, & Saturne au crepuscule.

Le l'aureau, Vierge & Capricorne regnans, Venus domine le

four, la Lune la nuict, & Mars au crepuscule.

Les Iumeaux, la Balance & Verseau regnans, Saturne domine

le iour, Mercure la nuict, & Iupiter au crepuscule.

Le Cancer, le Scorpion & les Poissons regnans, Venus domi-

nele iour, Mars la nuich, & la Lune le crepuscule.

La volonté depend du premier mobile, l'action du firmament, Volonté, ou huistiesme Sphere, la vertu recipiente de Saturne, la naturelle assion, de Iupiter, l'irascible de Mars, la vitale du Soleil, la concupiscible occide Venus, la fantastique de Mercure, la vegetatiue de la Lune. Flud marque cecy plus amplement, tome 2. traitté 1. \$.2. p. 113. Flud. de son Histoire du Microcosine.

Ganiuer, c. 1. difference 4.p. 366. dit que la vertu sensitiue est Ganiues, departie en seutiment commun, & particulier: le commun est entre l'intellectif & le sensitis: le sensitis est duisé en cinq, à sçauoir, le voir, qui dure & se maintient par la froideur & humidité: & l'a-La Veus. me attentiue à regarder quelque chose est esmeuë & s'eschausse, s'eschausse, es s'eschausse du cuant se desseche, mesme la sièure s'en fait, li Veus. Comme sera diten son lieu. Hippocrate, l. 2. de la diete, \$ 36. p. Hippocrate. 176. & l. 1. de morbis, \$.37. p. 230.

L'ouie se maintient par la froideur & siccité, & l'ame se trauail-L'aise. le en oyant, par le son qu'elle entend, & par ceste action s'eschausfe & desseche, comme dit Hippocrate, \$.16.&17. p.73. de car-Hippocrate

nibus, & l. I. de morbis popularibus, §. 37.

L'odorat se maintient par la chaleur & siccité, & l'ame par les odoras, soucis eschausse, desseche, consume l'humidité, & amaigrit le Z iii

corps. Le gouft.

Le gouft se conferue parla chaleur & humidité, & l'ame parla voix, la parole, la lecture, les chansons, s'esmeut, s'eschauste, se deffeche, & confume l'humidité. Et Platon au Theodette appelle les ci quens organes.

Wirbacrate dage 129 Jens.

Galien.

Hippocrate I. de structura hominis S. 6. dit que la veue est causee par le Ciel ou airplus haut, l'odorai par l'air, l'ouiepar le seu, le gouftpar l'humide, & le tact par la terre, l. 1. de diata, \$. 16.

p. 159. Arificte.

Aristote, I. Histor. animal. c. 4. dit que tous les sens sont faits par les parties fimilaires, & les actions & mounemens par les parties instrumentales. Et lors que Galien dit que quelques actions conwiennent aux parties similaires, & quelques autres aux dissinulaires, il faut et tendre que ce n'est aux distimilaires en premier lieu, ainsi que luy-mesme dit en plusieurs lieux, comme l. de constit. arsis, c.5.1. 1. de curatione per sanguinis missione, c.4. De mesme le Consiliateur, difference 63. où il dit, Les actions prouiennent des parties similaires premierement, comme principes, mais non

proprement des parties dissimilaires.

Toucher. Aises

Le toucher subsiste par la temperie ou intemperie des quatre qualitez premieres, à sçauoir, le temperament nommé à lustice, mete din. (que quelques vns veulent se trouuer en quelques parties, comme au cerueau: aufquels on obiecte que le cerueau creu de tous les Medecins froid & humide, ne peut estre temperé.) A quoy est refpondu, Qu'il y a temperament à poids & à Iustice; que le ceruezu l'est à lustice, lors qu'il est tel qu'il faut en sa quantité & figure; que ses operations ser sitiues & motiues, ou mouuantes & l'aturelles sont telles & si fortes qu'elles peuvent resister aux iniures exterieures: & vn ceruraurel est temperé, & peut servir de modelle à recognoistre vn'autre intemperé.

me feut poins.

Plusieurs s'alambiquent l'esprit pour resoudre si le cerueau a Re serness l'entiment. l'accorde qu'en sey les parties, lesquelles contiennent le sentiment, y sont, mais que pourtai til n'en a poir ten sa substance c'est à dire, en sa mode. La preuue me l'amor stré : car la teste trepanée à plusieurs, on a mis vn poir con assez profor dément dans la ceruelle, & coupé & ofté d'icelle, sans aucun sentiment, ny plainte du malade, guery par aprés : & ya apparence que le sentiment porté au haut des nerfs, & au cerucau, n'y peut entrer, à ce empesché par la froideur, humidité & solidité de ladite ceruelle,

183

dequoy sera parlé ailleurs, Dieu aydant. Fallope, c. 8. en son ex- Fallope.

position des playes de la teste d'Hippocrate, en dispute assez.

Touchant le temperament à poids ou égal, c'est chose imagi- remessanaire, & qui ne se trouve point hors de l'ame: & dequoy Sancto-ment à rius, sur l'Ars parua de Galien, p. 71. question 20. disputo fort, poids. comme aussi de celuy à lustice. Toutesfois quelques-vis veulent sanctories que ce temperament à poids s'entende de mesme que l'accord d'vn Instrument de Musique à plusieurs cordes, , desquelles, quoy qu'indifferentes, resultent une harmonie admirable, & un accord agreable qui contente l'oreille des escoutans. Ainsi l'accommodement & mettange des Elemens sont si proportionnément & instement ordonnez, que l'vn ne contrarie point à l'autre : ce qui adulendroit, s'ils estoient messez & confondus en mesme quantité: car mesme nature ne les a pas creez en mesine quantité : car il va plus de feu que d'air, plus d'air que d'eau, & plus d'eau que de terre. Galien, l. 2. c. 7. de valetudine conferuanda, dit, qu'vn Galica. corps bientemperé n'a besoin d'vn conservateur, mais qu'il ne luy faut donner plus qu'il n'appete, pource qu'il n'appete rien qu'il ne quife, & cuifant ce qu'il appete il ne fait point d'excremens: & par sinfifavicest de longue durée, & plus que des autres quine cui- Tempera. fent pas. Or entre tous les temperamens, celuy qui l'est en chaleur m ne este & hum dité est le plus excellent, pour ueu qu'il ne soit corrompu cellens par les excremens, ou par vn excez & superabondance d'humidi- quel. té. Dequoy Aristote discourant, dit, Les Oyseaux viuent longue- Ariftote. ment, à cause du peu d'excrement qu'ils ont : les animaux pedestres, & qui ne vont que sur leurs pieds, à cause de leur force : les plantes, à cause de l'espoisseur ou densité de leurs fibres, qui empeschent leur chaleur & humidité d'exhaler auec quatre autres vertus ministrantes, qui sont, l'attractive, qui subsiste par la chaleur, comme qualité active & principale, & par siccité, comme passiue & moins principale : ceste attractrice agit par les sibres longitudinaires, & se fait par l'influence du Soleil.

La seconde vertu ministrante est la digestiue, laquelle prend sa Digestiue. force par la chaleur & humidité: Elle n'a besoin de sibres, pource qu'elle est aydée de ceux des autres vertus, & est faite par l'in-

Auence de Iupiter.

La troissesme vertu ministrante est la retentrice, laquelle subsi- geessries. Re par la froideur & siccité, & agit par les sibres latitudinaux, & par l'insuence de Saturne.

TRAITTE'

184

Ae.

Expultrice La quatriesme est, qui s'entretient par la froideur & humidité. & agit par les fibres transuersans, & se fait par l'influence de la Lu-

Confentin ne. Constantin, de affectionibus stomachi, c. 5. & 6.

l'ay parlé cy deuant du temperament à poids, qui est imaginaire, pource qu'en iceluy les Elemens sont messez également; qu'il ment à n'y a pas plus de chaleur que de froideur, ny de ficcité que d'hupoids. midité, par proportion connenable : au contraire du temperament à Iustice, auquel la proportion Geometrique se trouue, qui est de rendre à chacun ce que la dignité requiert, comme Frambesarius, La Fram

boifiere. en son Schola, p. 29. remarque.

Toutes ces considerations sont necessaires au Medecin qui se Hippocrate vent acquitter de sa charge, selon sa conscience, comme Hippocrate, l. 1. S. 2. de diaia, de aere, aquis & locis, & de morbis po-

pularibus & Georges Venetus, de Harmonia mundi, 1.3. c. 2. p. Fenetus. 92. qui disent qu'vn Medecin doit auoir la cognoissance de l'A-

Auicenne stronomie. Auicenne, p. 561. Cantivorum de rebus non naturalibus, met vingt-deux canons à obseruer. Il faut auoir, dit Hippocra-Hippocrate te,l.de aere, aquis & locis, S. 2. p. 129. & Rhasis, aphorisme 1.1.2. Rhasis.

esgard au sortir des Astres, principalement du chien d'Arcturus, des Pleïades, quiont plus d'effect à leur sortir, qui est au matin, Venetus. qu'à leur coucher, qui est le soir. Georges Venetus suit en cela Alchinde Alchinde, Tresmegiste, Democrite, Hali, Plotin, Platon, Ptolo-Tresmegimée. Et Vellus Aureum, I. 1. c. 14. p. 112. dit, Plusieurs Medecins mesprisans l'esprit, s'arrestent à traitter le corps, se trompans lour-

Democrite. Hals. dement en cela: car estant composé, non seulement des quatre Plotin. Elemens, mais aussi d'esprit celeste, & imbu des vertus des intelli-Platon. gences, par le moyen des Aftres, doit estre entretenu & medica-Prolomee. menté, ayant esgard à tout, estant chose asseurée que le corps est Wellow Ann affligé par les afflictions de l'esprit, & est guery, l'esprit l'estant. - reuns.

La preune s'en void, en ce que plusieurs piquez d'Araignes, nommées Phalanges, & autres animaux, sont gueris par la musique & harmonie, soit vocale ou instrumentale : & mesme l'esprit malin, ennemy de tout accord, qui tourmentoit Saul, cessoit de le tourmenter, oyant le son & l'harmonie de laquelle Dauid icuoit.

Ceux qui n'out pas pris garde, ny bien confidere l'influence des Astres & maisons celestes, se moquent des Astrologues, & demandent qui leur a dit & enseigné ce qu'ils ont escrit : ausquels on res-Response. pond, Que l'observation par l'experience telest. Sanctorius, p. Sandorine. 425. question 89. partie 2, sur l'Ars parna de Galien, an tempera-

an criting

mentum aquale sit longioris vita, &c. Et p. 537. texte 92. c. 82. dubitatio 4. Voy Galien, de decubitu infirmorum, sub Claudij Fa. Galiens Fabry.

bri, Paraphrasi. Lugaunz, 1550.

Que si quelqu'vn demande que c'est qu'Astronomie, on res- Astrono pond, que c'est une doctrine ou science, par laquelle on apprend mie d'où les mounemens des Cieux & des corps celestes, par demonstra-dire, cotions Geometriques & Arithmetiques, auec la grandent, situa- que c'est. tion, distances & figures des Estoilles, & est ainsi dite de Astron, c'est à dire, Estoile, & Nomos, regle, comme disant, science des regles & monuemens des Estoilles, & peut-on apprendre l'Astro-nete. nomie fans l'Aftrologie, laquelle est dite de Aftron, & Logos, parode aëre, le, discours, comme science ou discours des Estoilles, enseignant aquis & les effects, mutations, guerres, mortalitez, chertez, & autres cho- locis, eff ses: & nul ne peut estre bon Astrologue sans sçauoir l'Astrono-commenté mie, laquelle enseigne les causes, mais l'Astrologie enseigne les par Adris effects. \* Et Hippocrate, de aere, aquis & locis, S. 30. dit, que le Aleman, Medecin doit prendre garde au leuer & coucher des Astres, com- Medecin me est dessa dit. (Et encores 1.7. \$.51. & 52. p. 565. sur la mala-imprime à die du fils d'Eratylus, les vents froids souffloient, & negeoit par Paris par fois, & aprés l'Equinoxe les vents du Midy & du Septentrion, & Gorbin, pluye mestez causoient des toux, principalement aux enfans, puis 1557 anec des pustules aux iambes, aux cuisses, lumbes & ventre, & icelles leuer o pustules & tumeurs estoient fortrouges, & icelles cessées surue-concher des noient des conuulfions epileptiques, sans sièure, & puis la mort.) Esoilles, es Et ceste Astronomie est double, comme dit Manfredus, en son Centiloque de medicis & infirmis : l'une est la science des cer- Afreno. cles & de leurs mounemens : l'autre oft des iugemens d'iceux, se-miedouble lon aussi Ptolomée: mais l'Astrologie n'apprend nullement cela, Mafredus, ains enseignela force des Estoilles, & ce qui est presagé par icelles: & en cela est plus parfaite & plus noble, quoy qu'on die l'Astronomie marcher deuant l'Astrologie. Fuchse, sur l'aphorisme Fuchse, d'Hippocrate, 5. S. 4. Sub orne, &c. marque que le Medecin doit obseruer le leuer & coucher & Astres, p. 257. de ses Commentaires sur les aphorismes. Et Khasis, au c. 4. antidotarij consideran- Rhasis da est dispositio Stellarum, & Luna, & temporum convenientis complexioni, &c.

le ne doute point que quelque maunais & vulgaire Medecin ne se moque de ces observations: car la science n'a pire ennemy que l'ignorance; mais qu'il se garde de rire trop: car le rire immoderé finesses.

le pourroit promptement tuer, d'autant que le cœur estant faisi d'une violente & subite iove, vient comme à s'ouurir, d'où les efprits fortent & s'exhalent, & en suite la chaleur naturelle, d'où la mort furnient.

Pline dit que Chylo, Lacedemonien, mourur de iove qu'il eut Pline. de voir son fils couronné aux Ieux Olympiques, 1.7, c. 12. Tels insensez ne different des frenetiques que de la fiéure, pource que

les frenetiques l'ont, les autres non, S. G. S. en ses Histoires ad-S.G. S. mirables, volume 1.p. 389. marque plusieurs qui sont morts, les vns de iove, les autres de jalouse, les autres de peur, les autres de

tristesse. Milius, 1. 3. p. 350. Basilica medica, marque qu'Adrastus ayant ouy par vn messager que son fils estoit mort, la tristesse l'accablant, mourut subitement. Edouard, Royd'Angleterre, avant perdu son fils, mourut auffitost. Iulia, fille de C. I. Cefar, & femme de Pompée, mourut de mesme, & plusieurs autres qu'il allegue, Chrysippe mourut s'esclatant de rire, voyant un asne qui mangeoit des figues. Etc. 7. de perturbatione animi, basilica Chymica, &

Arnaud. Arnaud, c. 9. de regimine sanitatis, Dragoras Rhodiot oyant dire que son fils auoit gaigné le prix aux Ieux Olympiques, sentit vne telle emotion de ratte, qu'il estouffa de rire. Herenne Sicilien. estant mené prisonnier, pour auoir este des associez de la conspiration de Care Graccus, estonné du jugement sutur, & saiss de peur, tomba tout roide mort à l'entrée de la prison. Plautius Numidius voyant sa femme morte, en prit vn si grand ennuy, que s'estantierté sur le corps mort n'en releua iamais, ains sur estouffé de

Academie tristesse. Academie Françoise, c. 3. des maladies du corps & de françoife. l'ame, p. 17. premiere Iournée, & Arnaud, c. 13. 78. de syncopi, des morts de joye & de tristesse. Mais aussi que mes rieurs ne crai-More. gnent pas trop la mort, laquelle peut estre attenduë au iour pair ou

impair, ou l'an, ou le mois esquels Hippocrate, l. de lege, 9.3. dit qu'elle aduient se refroidissans peu à peu, & dessechans comme le Phtisis. Que s'ils ne s'émeuuent par trop, & que leur cerucau demoure à repos, tout autant qu'ils le gont, tout autant paroistront

Hippoerate sages. Car comme dit Hippocrate, traittant de la bile, l. de morbo Corruption Sacro, J. 23. epistre 19. le cerucau se corrompt, par le moyen de la du cerneau pituite ou de la bile : car la teste est diuisée en quatre, selon la domination des quatre humeurs, desquels le sang domine au deuant de la reste, vers le front, la bile rouge à la partie dextre, le flegme

au derriere de la teste, & la bile noire ou melancholie en la partie

Milius.

Arrand.

senestre. A quoy le Medecin doit bien prendre garde, comme dit auec plusieurs autres doctes Medecins, Constantin Affricain, c. constantin 10. p. 7. de morborum cognitione, & curatione de Cephalia. Mais ceux qui sont fols par la pituite sont quiettez, & ne crient pas: mais ceux qui le sont par la bile sont meschans, batteurs, & turbulens, principalement si elle est brussée & noire: & tels fols sont nommez Insani insensez, & par la pituite Fatui & amentes. Ie n'entends Insani. pas parler icy de cent, desquels Hippocrate dit, 1.2, aphorisme 6. Fatus. que conx qui ont quelque partie de leur corps malade, & ne fentene Hipportate rien, tels ont l'esprit blessé. Le n'entends pas aussi parler des fols, desquels Marsille Ficin parle aul. 1. de ses Epistres, lesquels il dit Ficin, anoir foing des affaires d'autruy, & quitter les leurs propres, faire grand estar des choses nouvelles & absentes, & ne faire estar des presentes, aymer l'aduenir, & ne iouir du present. Hippocrate, I, Hippocrate de morbo facro, S. 21. dit, La ioye, le rire, la tristesse, les cris, les querelles, les ieux, la volupté, l'honnestété, & ce qui n'est point honneste, bon & marquais, ce qui nous plaist & déplaist, le tout ne procede que du cerueau. A quoy Ioubert, l. 4. c. 9. de risu, con-cerueau es tredit, difant proceder du cour. A quoy aussi Hippocrate contre-ce qui en ditpeu aprés, S. 26. affeurant que le tout vient du cerueau, & non depend. du cœur ou entrailles, comme aucuns veulent. Que si ces saigneurs loubert. contre-font les sages, & ne disent mot, ou parlent peu, on dira Hippocrate d'eux comme de Guillot, qu'il est fage, ne disant mot, mais parlant que c'est vn sot: & on les croira aymer la sagesse (sœur & compa-sagesse. gne de la Medecine, ) la quelle ofte la faleté de l'ame, comme la Medecine celle du corps, & augmente l'intelligence par la jouissance de la santé, laquelle absente, & le corps estant malade, l'esprit ne peut estre propre aux disciplines & meditations: car la maladie obsenreiel'entendement, & diminue l'intelligence pour leur guerison. Pline leur apprend que vers Sinucsta, ville du Royaume pline, bour de Naples, ya des Fontaines chaudes qui guariffent les fols & in- querir les sensez, pourueu qu'ils n'avent vse de la Fontaine de Sio, qui rend fols. laterre en pierre eres-dure. Toutesfois, fans aller si loing Gani- Ganines. uet, en son Amicus Medicorum, difference 3. c. 1. p. 217. apprend, & dit quelle medecine conforte plus que la iove, (pourueu qu'elle ne soit excessive : car estant telle, the, comme a esté dit cy dessus: tesmoin Denys Tyran, & Sophocles, pour la victoire qu'il eur dessus les autres Poetes tragiques : & la femme Romaine, laquelle mourut subitement de la joye qu'elle eut de reuoir son fils AA II

qu'on luy avoit affeuré mort à la bataille de Canarie, & qu'elle a uoit grandement pleuré: Au contraire, estant moderé, elle essagit, dilate & respand la chaleur naturelle, & cause que le sang allant par toutes les parties du corps, elles sone nourries, mais estant trop grande, dilate tellement qu'elle tue, comme fait la trop grande tristesse. Le n'entends pas icy du rire qui aduient par la blessure

Hippocrate du diafragme, dont parle Hippocrate, Epidemiorum, d'vn qui fut blesse d'vn coup de lance à la poictrine, le bout de laquelle demeura au dedans, auquel mesmes sans blessure toute folie peut auoir Duret.

son siege, comme dit Duret, sur les Coaques, c. 11. 5.30. p. 183. Anstote. Hypocondriorum, aussi bien qu'au cerucau. Et Aristote, 3. de part. animal. c. 10. dit, que du diafragme blessé lerire survient, & du-

Falere Ma. quel aussi Valere Maxime dit, que Philemon voyant un asne qui mang coit des figues, se prit si fort à rire qu'il tomba en convulsion zime. du diafragme, dont il mourut, ) eschauffe plus que la chaleur, refroidit plus que la tristesse, nourrit plus que la bonne esperance, &

Arnaud, tuë plus que le desespoir. Arnaud dit le mesme en ses Areoles des fimples medicamens. Fernel, l. z. c. 9. Methodi, dit, que la ioye ourire trop grand dissipent la chaleur des esprits, la tristesse & la

crainte l'offusquent, & les veilles l'espuisent. S. G. S. volume 3. 4. du Thresor des Histoires admirables de nostre temps, apporte Triftesse, grand nombre de morts par la triftesse, crainte & ioye. l'adiou-

erainte & steray icy que le pouls grand, rare & tardif est signe de ioye, le petit, languide, tardif & rare est marque de tristesse, & la crainterecente & vehemente est telmoignée par le pouls vitte, dru, menu,

Pibraeus. brandillant, dit Vibratus des Latins, sans ordre, & inégal. Galien, l. 3. c. 3. de pulsibus, &l. r. de natura humana, commentaire 39. dit, que la bile cause vn iugement subtil, la melancholie, la prudence, le sang l'estolidité, & que de la piruite ne sortent aucuns maunais mœurs. Cor sapit, & pulmo loquitur, fel continet iras,

plen ridere facit, cogit amare tecur.

l'ay apporté plusieurs authoritez, raisons & exemples qui condamnentiles saignées saites mal à propos aux cacochymies, &cen toutes maladies, mais i'ay aussi marqué que les Plethoriques en ont besoin, & ay dit que la Plethore est une plenitude de tous les humeurs surabondans également: & quelques-vns se contentent de diresimplement que c'est vne abondance de sang, non pur & separé des autres humeurs, mais messé naturellement auec eux : car veu que le fang des veines n'est point simple, mais est messé aucc

Fernel.

S. G.S.

Boye.

Galien.

cerraine quantité de bile, de melancholie, & de sang pur, pour la nourriture & entretien du corps, & tout ce messange est nommé communément sing. Le sing donc tel, & surabondant est nommé Plethore, & est double, vne dite Plethore aux vaisseaux, l'autre Plethore aux forces: I vne dite pesanteur, signe de plenitude ou repletion que c'est. aux forces, & c'est lors que les vaisseaux ne sont point remplis de fang, mais qu'il incommode le corps : l'autre est nommé tension, diffeaux fig de que les vaisseaux sont tellement tendus qu'ils sont à poin & de forces. rompre: ou Plethore exquise est double, celle nommée Cata exochin, par les Grecs, qui est lors que le sang ne peut plus entrer dans les veines, à cause qu'elles en sont pleines: & l'autre nommée aux forces, est lors qu'elles sont si foibles qu'elles semblent defaillir, & laquelle foiblesse n'aduient pas d'une zacochymie, c'est à dire, d'abondance de mauuais humeurs: & de ceste Plethore, qu'autres nomment lassitude, on en met trois, à scauoir, la tensiue, vicereuse, & phlegmoneule: mais ceste lassitude est entendue de l'espontanée, c'est à dire, sans cause manifeste, sentant comme vn fardeau. ou vicere, ou phlegmon aux parties. Ballonius, en son liure de Ballonius, rheumatismo, p. 278. aprés plusieurs subtiles recherches, dit, Par ce nom rheumatisme, ne faut pas simplement entendre la dessuxion du cerueau, mais la descharge des parties internes sur les externes, comme des internes aussi, ainsi que du foye sur la matrice, ou boyaux. Pour la curation il louë fort la saignée, encores qu'il ad-Houe qu'Hippocrate n'enparle point, mais il l'employe mieux qu'- Hippocrate autre remede: c'est p. 280. Aussi a-il dit p. 164. qu'en ceste mala- 11. die il faut tirer quantité de sang, & souvent, encores que le commun croye qu'on les bourrelle. Arnaud, colomne 1500. & 1873. Senaud. Surquoy Galien, c. 4. de sanguinis missione, commenté par Galien. Fuchse, dit, De ceste Plethore aux vaisseaux, ceux qu'Hippocrate nomme Athleres estoient farcis: l'autre n'est dite ainsi simplement, schleses mais comme par comparaison: car iaçoit que les vaisseaux ne soient pleins de sang, ny tendus; toutes fois ils en ont beaucouo plus qu'ils n'en pequent cuire, & la nature accablée de peu de sang, quoy qu'il soit louable, est abandonnée de la chaleur naturelles d'où aduient la pourriture & naissance des maladies. A ceste Plethore pure on peut seurement saigner, non à l'autre: & tant plus elle tient de sang pur, plus on peut saigner, & tant plus en est elle essoignée, tant moins le faut-il faire: mais pour oster ce que la saignée ne peut emporter, les bains & les estuues sont propres, pource Aa iij

TRAITTE

Calien.

Oribale.

Fernel.

Galien.

qu'ils oftent les serositez & crasse du sang, espandues par le corps

& les remedes diuretiques, c'est à dire, qui sont pisser.

Fernel, Confeil 46. dit, Sile sang paroist pur on en peut tirer abondamment, mais escharcement, s'il est impur, & ce encores peu à peu par intervales, à cause du danger que peut causer vne euacuation subite de la plenitude. Or vne petite impureté és veines, nommée cacochymie, sans plenitude, n'est point ostée par la saignée, laquelle est tres-nuisible, principalement si la cacochymie a pris son commencement (comme c'est presque l'ordinaire) par

le vice du foye, ou du ventricule, comme en l'iétericie, cachexie, leucoflegmacie, & autres, d'autant qu'au fang tiré, quoy qu'impur, vn plus impur succède. Et de Gorry, en ses definitions medicales, lettre K. dit, que le principal remede pour oster la cacochy-

mie est la purgation, comme la plethore par la saignée. Et Galien, commentant le l. 12. de humoribus, d'Hippocrate, c. 3. Methodi eurandi, dit, qu'il y a quelque plethore, la quelle a besoin de la saignée, quelque autre non: c'est pourquoy il les saut distinguer, comme cy dessus a esté dit, plethore aux vaisseaux & aux forces, à celle des sorces il ne saut pas tousiours saigner, à scauoir, lors que l'humeur crud abonde au corps. Surquoy Oribase, l. 7.c.2. dit,

que les malades tombent en des grandes maladies, à cause du froid que l'absence du sapporte, mais aux autres repletions il saux airres du saux autres repletions il saux airres du saux autres repletions du tirer du saux. À quoy Fernel s'accorde, l. 2. c. 17. Methodi

medendi. Galien, l. 2. c. 4. Methodi, dit, On peut affeurément saigner à la plethore pure, mais à l'impure il n'est pas tousiours asseuré: toutes sois tant plus elle approche de la pure, tant plus peut on tirer de sang. Et si par hazard quelqu'vns'est remply de vian des mauuaises, & qu'il soit reduit au danger, il suy saut tirer du sang insques à ce que le danger cesse, & pour le reste saudra venir à la

purgation. Et lors que le suc crud est amassé en quelque partie du corps, si on saigne on met le malade en danger, & dissicilement le remet-on en son premier en bon poinct, pource que la nature estant soible & languissante, est abbatuë par la saignée: & les sorces ain-sabbatuës ne penuent estre restaurées, principalement si la sièure suruient en temps de chaleur, que l'estomach s'assoiblisse, & le corps s'amolisse; de là viennent les soiblesses, syncopes, & grande froideur de tout le corps, & sa couleur plombine, & blanche

passe, auec vn pouls inégal.

sermins. Heurnius, 1. 3. c. 9. dit, Lors qu'il y a quelque chose qui rend

DE LA SAIGNEE.

oules esprits ou les humeurs sales par leur vuidange, it ne faut point saigner entre les choses qui abbatent les forces, c'est le vonin, non senlement exterieur & donné, mais engendré au dedans. Contente-toy de la purgation en la cacochymie, & principalement lors que le sang est gasté, & ne saigne point ceux qui sont malades par vuidange, car c'est les tuer, sortant par la saignée l'ame quec le sang. Or le venin du dedans est ou sang caillé, mois fupprimez, pourris & corrompus, semence trop eschauffée & ga-Rée, grumeaux de sang demeurez ou dans la vesse, intestins, poierine, au ventricule, qui ont accoustumé de faire des couleurs desagreables, des defaillances & foiblesses de cœur, le pouls foible,

aucc de grands dédains de toutes choses.

Constantin, 1.7. c. 9. p. 153. de morborum cognitione & cura- Constantin tione, de cauenda er medicanda mortifera potione, dit, que celuy qui est empoisonné brufle dans le corps, c'est à dire, y sent ynejextreme chaleur, il se tourmente, il a des consulsions aux doigts & d'empoiongles, (signes de mort,) il saliue fort, les leures tressaillent, la sonnement langue semble bruslée, les dents semblents'endureir, l'estomach est pressé, suë, vomit, la couleur de la face se change, les yeux s'obscurcissent, le corps se roidit, la chaleur s'augmente, le corps s'enfle, les entrailles se resserrent : à quoy il faut promptement remedier, car la mort est prochaine. Le venin quivient de dehors, comme piqueure de Scorpion, qui cause vne froideur par tout le corps, comme si c'estoit glace, (laquelle ne peut estre appaisée par la saline, quoy que crachée dessus le Scorpion, laquelle le tue; ) la piqueure ou morsure de l'Araignée, laquelle cause vne humidité tres-grande aussi par tout le corps; l'air infecté, comme en temps de peste, qui salit les esprits, & tost aprés surprend les humeurs, & ruine les forces de la vie; alors il ne faut saigner temerairement, mais considerer attentiuement les forces grandes ou petites, faim, les veilles, l'vsage des femmes, les tristesses, la trop grande ioye. Il faut aussi considerer qu'encores que les ensans avent les forces naturelles robustes, si faut-il craindre de les dissiper par la saignée: parquoy ne les faut pas tant saigner, comme on sait ordinairement, ayant plustost esgard à l'aduenir, qu'au temps present, comme dit Galien, c. 14. de sanguines missione.

Si chacun pounoitresister au venin, comme on dit que sont ceux qui sont de la race des Ophiogenes, comme dit Pline, 1.24. c. 3. pline, des ny auoir peur d'icelny, n'auroit besoin de contre-poison. Exagon, ophige-

Galien

TRAITTE

(dit-il) Ambassadeur de Chypre, qui estoit de ceste race, fut mis dans vn tonneautout plein de Serpens, pour esprouuer s'il en seroit mordu, & s'il pourroit resister à leur morsure, mais lesdits Serpens, au lieu de le mordre, luy leschoient le corps aussi doucement que feroit vn petit chien : & dit que ceux de ceste race ont vne exhalaison fort puante au Printemps, & leur saliue & sueur resiste à la morsure des Serpens: mais quelque venin que ce soit, ny mesme aucune fiéure, ne peut nuire au corps, qui n'aye premier attaqué le cœur, lequel par aprés eslargit sa chaleur ou sa froideur à tout le reste du corps, par le moyen des arteres : c'est pourquoy on Fieure que dit que la fiéure est vne chaleur allumée au cœur.

c'eft. Matheale.

Matheole en sa Preface, sur celle de Dioscoride, 1. 6. des poisons, dit, que le venin est une matiere mixte, de laquelle la subsistance ne peut estre changée par nostre corps qui en est offensé, & n'appellons pas tousiours & tant seulement venin ce quituë, & est contraire au cœur & à la vie, mais tout ce que de toute sa substance & d'vne vertu cachée esteint ou debilite nostre substance, & offense ses sonctions. Mais on demande, Sile venin est contraire de toute

sa substance à la nature humaine, la destrussant & corrompant, le corps ne pourra estre nourry d'iceluy, comme on dit de ceste fille ennoyée à Alexandre le Grand? On demande encores, s'il y a des venins, desquels l'action à temps nous soit cogneuë, c'est à dire, qu'on puisse donner quelque venin qui n'agisse qu'au temps. qu'on veut, veu que la morsure d'vn chien enragé, la piqueure d'vn Scorpion, Araignées, Serpens & autres n'agissent qu'à certain temps: comme aussi la lepre, phtisis, ophtalmie, peste, filtres, torpille, epilepsie, & opium : car tout venin ne monstreson effect aufsi tost qu'il est pris? Outre que Matheole respond à tout, on respond en gros, que tout venin est chaud ou froid, humide ou sec, agissant par la proprieté de sa substance, c'est à dire, par sa faculté Asmain. occulte. Et Amarus Lusitanus, centurie 2. curation 64. de puero qui epoto arsenico, & centurie 6. curation 89. conclud qu'il y 2 des poisons qui agissent à temps determiné. Et en ce qui a esté die cy denant des enfans & vieillards, ie dy que celuy qui a vne bonne charnuse ferme & espoisse, qui est fort & vigoureux : comme aussi le vieillard qui est robuste, le pouls égal, grand & vehement, (signe infaillible de grande force ) penuent eftre laignez, si leur ma-

meiele requiert, fans s'arrester au nombre des ans, veu que plu-

ssurs sont plus robustes à soixante dixans, que d'autres à trente,

193

& des enfans à six mois, que d'autres àvn an. Il saut donc tousjours, auant que de saigner, estimer les forces du malade, & la suave
grandeur du mal present & aduenir, qui sont les deux conditions que de saiconcluantes à la saignée: & n'est permis de saigner, que la grandeur du mal present & aduenir ne le suade, & que la force y consente. Que si l'vn des deux y manque, c'est mal sait de saigner, veu
mesime que la seule repletion & abondance de sang (hors mis celle
qui menace de quelque sascheux accident) ne sussitié à persuader ce
remede: car vn corps autrement sain, l'abstinence, le slux de ventre, & bain souuent resteré, la grande friction, ou le seul exercice
y peut assez remedier, comme a dessa esté marqué par Galien, l. Galien
2.c. 6. Methodi. De saigner vne personne pour la seule chaleur
excessiue du soye, il n'est pas tousiours vtile, veu que l'vsage des
choses froides conuient mieux que la saignée.

Gual. H. Ryff, enfon latromathematica, 1.6.c.2. de Phleboto-Gual. M. meta Enchiridi Medicine, baille soixante dixhuich observations tyffpour faire denëment la saignée, & non ignoramment, & temerairement, comme sit saire ces iours passez vn de ces vulgaires saigneurs, qui dit d'vn malade soible, languissant, & extenné par vne héure, (desia saignoté plusieurs sois, comme ils parlent,) qu'il le saloit encores relaigner abondamment. A quoy le Chirurgien refusant, & l'ayant pressé, il obest: mais ayant tiré vne palette de sang, le malade s'assoiblit extremement, & le Chirurgien s'arre-

sta, & prognostica la mort, laquelle arriva six heures après.

Cardan, au Traitté de curationibus admirabilibus, au commencemeut, remarque l'enuie que les Medecins de Milan (où il estoit) de Cardan
luy portoient, & sa pauureté, & le mespris qu'on en faisoit. En Cardan
luy portoient, & sa pauureté, & le mespris qu'on en faisoit. En Cardan
luy portoient, & sa pauureté, & le mespris qu'on en faisoit. En Cardan
quoy i'ay les mesmes plaintes contre les meschans & vulgaires Medecins, contre lesquels seulement ie me prends, ne me souciant pas
beaucoup du bruit commun, & faucur populaire, ou d'autretelle
louange, estant appuyé sur ma bonne conscience, par laquelle i'ay
entrepris la persection de ce mien ouurage. Le jour viendra, auquel Dieu donnera la louange dene à celuy qui la merite: & de mapart i'auray atteint le comble de mes desirs, si ie voy ceste vulgaire
saignée cessée, par laquelle plusieurs sont esgorgez impunément.
Certes il est bien facile des faire entendre à vu sçauant, mais sort
mal aisé d'enseigner vu ignorant, veu que son esprit est hebeté, &
peu solide, comme dit Pindare.

Cardan donc, en son Conseil, pour le Cardinal Alciar, f. 264. Cardan

aprés son Liure intitulé, Commentaires de Cardan, sur le Liure d'Hippocrate, de aëre, aquis & locis, dit, Ils saignent de la veine aux fiéures putrides, & semblent faire si bien & droittement, que se ie viens à leur contredire, ie ne contreniendray pas peu à la cause supericure, de laquelle ils entendent estre eux-mesmes Iuges. Qui ail (disent-ils) de plus meraeilleux? Il radotte, il est vieux, il veut sout renuerfer, il cherche une vaine gloire, il nous croid n'estre rien, soit qu'il se confie en sa science dialectique, ou en quelque diable que nous auons dit avoir toustours avec luy, mais on ne le veut point croire : si on ofte la saignée tous les malades mourront, Merueille! Vrayement nous auons dit cela, que la fin de ceste grande sagesse est folie, & prination de sens, & que ceux qui prestent l'oreille au diable ne peuuent attendre qu'une fin maudite & miferable. Cc sont icy les exclamations de ces beaux Onocephales (te-Res d'asnes, ) Cosconiens, (badauts, ) & Calidiens, (pendarts, ) ou Gon ayme mieux les nommer Phelenides, (chicaneurs, ) qui disputent de vos testes, non par la loy, ou par l'interpretation d'icelle, mais à leur fantasse, par mauuaises newurs, par despit, sans appuy d'aucune raison, ils affirment qu'Hippocrate l'a voulu, que Galien l'a voulu, qu'il n'y a aucun qui ne saigne aux fiéures putrides; C'est icy l'excellent eloge pris du vnziesme de l'Art de guerir. Il est tres-salubre faire incision de la veine, non seulement aux sieures continuës, mais mesmes ausi aux autres causées d'humeurs putrides. Mais si ie monstre qu'Hippocrate n'a point esté de ceste opinion, & qu'il n'est point duisible tirer de sang à celuy qui est malade de sieure putride, & que les anciens n'ont point esté de cet aduis, que la saignée est pernicieuse, & que Galien ne l'a point estimée, comme ils croyent, ains qu'il l'a euitée tant qu'il a peu, en sorte que par son aduis, mesme à grand' peine, de quarante malades ordonnera-il la saignée à vn ou à deux. Et qu'est-ce qu'on pourra dire de ceste antiquité là? Se retrenchera-on point de ceste meschante constume? Ie mettray icy à part la cause des flegmons, ausquels ils pechent tousours d'autant plus en saignant, qu'aux fiéures qu'ils incisent par tout où ils auront incisé. Or par tant d'années ils contestent de la saignée aux flegmons, & ont l'accord deuant les yeux qu'ils ne croyent pas, & ce que nous auons compris en une feuille euidemment & clairement d'un commun accord, cela mesme est demeuré indecis, & plus douteux qu'auparauant en l'escrit de plus de mille feuilles, mais de ce sujet nous en parlerons au se-

cond des dents. Ie confesse que l'onuerture de la veine le plus souuent convient aux flegmons internes, mais quant aux lieux, tous les Medecius pour la plusart errent Si elle est deuement administrée, cela arrive par fortune, ou accident, comme plusieurs autres choses : mais nous sommes en differend de la fiéure, non de toute, mais seulement de la putride, comme aucun d'eux ne veut saigner, ny en la sièure hectique, ny en l'ephemere, ny nous auss. Que fe quelqu'un est malade de la fiéure, causée de sang, anant qu'il soit pourry, il s'en faut desister. On doute des sieures ardentes & cons tenantes auec putrefaction, des aigues, hemitritées, sudorifiques, qui apportent froid, squaliditez sales, lentes, tierces, quartes, quotidiennes, syncopales, pestilentielles, erratiques, lypiries, finon que soient par inflammation interne, eppales, diurnes, nocturnes, à aucune desquelles ie dy que la saignée n'est profitable, & que ce n'est point du sens d'Hippocrate, & que n'a tamais esté la constame des anciens; qu'aussi elle n'est que fort peu approuuée de Galien, combien qu'il semble s'y estre fort porté en la dispute contre Erasistrate: car cet homme là, comme i'ay ja souvent dit, a ce mal en luy, que quand il veut rabatre ou oppugner l'opinion des anciens, il vient à tomber en choses absurdes & perilleuses. Mais laissons cela, & venons au faict. Si nous saignons, neus faisons changer de Lasaigne place à la mattere qui s'est pourrie aux veines, d'où il n'en arriue fais chanpas peu de mal : car il s'espend premierement, & ce sang conçoit gerdeplas semence de corruption, & remuée de son lien, elle ne se cuit point, ce d'apens & se fourre & penetre aux parties les plus profondes, & passe sur les membres principaux & estroiets, & les bouche. En second lien, c'est que les forces sont tousiours debilitées, & que la matiere peccante n'est diminuée. Tiercement, il y a autant d'exceptions empeschantes & contredisantes à la saignée, que mesme quand la fiéure le requerroit, elle ne conviendra pas pourtant, mesme par l'opinion dudit Galien; qu'il suffise seulement d'avoir allegné les chapitres, ie laisseray ailleurs les lieux cott z. Done ny aux grandes ardeurs, ny aux grands froids, ny en l'aage pueril insques au quatorziesme an, ny en la grande vieillesse, ny où la massere se trounera turgente, (car elle doit estre purgée, non enacuée par la saignée, ) ny là où le mal sera aduance, ny si une grande faim à precedé, ou une purgation naturelle de diarrhée, discenterie, hemorroïdes, ou que la nature aye commencé un autre mouvement: ser h l'estomach digousté, au reisseant la viande, n'estant remply

que de erudiene, on ause vomissement, ny si la fiéure n'est pestilens ou l'air corrompu: car il n'y a aucune asseurance de salut, ou s le fieure attaque par venia, ou fi la bile poignante domine, ou les bameurs froids, ou beaucoup de pituite, ou melancholie, ou si la vertu est fort debile, le corps fort sec, principalement par les veile les : mais là où le sang ne sera ja pourry, ou en la syncopale, ou s'il est trop exercé à Venus, ny si la maladie est legere, ou la fieure intermittante, en tant que telle, ny fi elle est lente, ou qu'à icelle foit iointe l'hectique, ou que le malade ait pierre dans la vessie, & il y en a qui de leur nature portent difficulement tel genre de. secours ou remede. Le laisse à parler des couches, ceux qui sont malades de la debilité des nerfs, sur tout du tremblement, les oublieux, les subiets à palpitation de cœur, & tous ceux qui ont le foye debile. Et que sera-se, quand tu auras excepté tous ceux-cy qu'il faut excepter? tu auras le reste, sur lesquels tu exerceras la saignée. La quatriesme raison, ou les forces sont plus robustes que ce qui est contre nature, ou moindres si inferieures, il ne faut point icy profaner les remedes aux morts, lesquels pennent soulager ceux qui pennent eftre gueris. Il ne faut point tirer de sang, que se en ayant les forces plus grandes, donc nature mesme, si elle le troune expedient, tirera le sang plus à propos, plus moderément, 6 auec plus de seureté que par l'ouverture de la veine : car les lieux ne manquent point, les hemorroides, le nez, & outre ce aux femmes les menstrues: Mais que la nature n'en tienne conte, où tu veux saigner à raison de la qualité, se qui ne convient point à la fiéure, la fieure desseche, debilite les forces, & est besoin d'abstinence: là où est la faim il ne faut point trauailler, il ne conuient nullement, mesme à raison de soy, c'est le thresor de nature; aust à raison de la quantité elle ne peut estre vtile. En combien de façons pecheras-tu en cecy? Si tu en tires moins, tu esmouueras le Sang, & cecy est tousiours maunais: & si tu n'en tires point, & ne soulageras point, ou tu ayderas moins que ne nuiras, ou tu en tireras plus, & ainsi tu affoibliras. De plus, combien d'incommeditez, & de perils? Vn Barbier blesse ou pique un homme, & n'en sort point de sang : un autre coupe une veine pour autre, comme hier un certain, auquel i'auoy commande qu'il tirast du sang du pied ganche, ayant piqué deux fois en vain le malade, il luy en tira du bras droitt, à son grand dommage, combien qu'il soit eschappé, le mal toutesfois est certain: un autre pique le nerf, les conuntsions prennent le malade, & meurt, comme la Tapissiere de 1. Maria. Aux autres le sang coule de la playe en dormant, comme à on certain Gentil-homme de la famille des Tortons, & pour cefte seule cause il mourut de coste legere maladie. Et combien d'autres choses peuvent advenir? Or il faut considerer que ce n'a pas esté Copinion ny la constume d'Hippocrate ( comme is montreray santost) on de ses semblables, d'autant qu'Erasistrate nie que cela se doine faire. Hippocrate florissoit l'an après la fondation de Rome, ried Hisprois cens quinze du regne d'Artaxerces, longue main, qui fit la parace, querre en Grece. Aristote en l'an de ladite ville quatre cens vingt- d'Ansoie sing, cent dix ans après de ses descendans. Mais Erasistrate, nep- & d'Eraneu d'Aristote, du costé de Pythias, viuoit du temps de Theophra-sistentes fe. Comment donc Erasistrate eust ainsi si vilainement attaqué Hippocrate son tritauo, si celebre enuers tous, duquel il fouloit ses paroles par la ville? Veritablement il faut sans blasme adiouster. quelque chose à l'opinion d'autruy, ou pour l'esclaircissement, ou pource que celuy a parlé plus briefuement, ou pource que cet art là n'est point encores inventé pleinement: mais abolir ce qu'il aura traitté, nier ce qu'il aura premierement dit, cela ne se peut faire Sans iniure. Que si ansi tu l'ensses voulu, ponrquoy est-ce que Galien ne le refute-il pas par les paroles d'Hippocrate? ou veu qu'il ne le fait pas en aucun lieu, façoit qu'en deux Liures particuliers exprés de cela, qui se trouuent entiers, mais qui au cracher du Sang, aux douleurs & au flogmon il le face, il est notoire qu'Hippocrate n'a iamais ordonné la saignée de la veine aux fiéures. Les shoses monstrent donc clairement que la saignée est peu conuenable aux febricitans, la fieure estant ja putride, non seulement par l'adnis d'Erasistrate & d'Hippocratz, mais aussi par la raison. Bien est vray qu'aux sieures sanguines le sang n'estant encores point corrompu anx flegmons, ou ja faits, ou qui commencent se faire aux corps aucunement replets, non pour la cause de la fieure, mais. pour le peril de la repletion, la fiéure estant vrgente, en des vaisfeaux rompus, en des douleurs fortes, en tout ce en quoy il faudroit une extrême faim, qui pourtant ne la pourroient supporter, ie ne l'admettray pas tant seulement, mais mesme la persuaderay. Au reste, autre shose est à raison de la sieure, à laquelle ne conuient nullement: car ny ne debilite point hectiquement, ny ne defseche point le corps, (sinon que rarement,) ny à raison de la matieve de la fieure, laquelle cruz est desobeissante & furiense, an se-Br ill

che: mais eu esquard aux occasions qui y sont conioinêtes, la saignée peuc estre profitable. Or ce qui trompe plusieurs Medecins est, qu'auant qu'elle commence estre putride, si elle est administrée souvent. elle ayde: alors ils estiment que pour cela la saignée connient à la

Mercurial M. putride.

Mercurial, 1.5. c. 8. p. 502. des fiéures pourries, veut qu'on saique en toutes fiéures pourries, mais auec l'ordre qu'il apporte, que le curieux pourra voir, qui est sommairement de ne saigner iamais en l'accés de la fiéure, où y auroit crainte de suffocation: car en ce cas il faut saigner. Le second est (si rien n'empesche) de saigner en l'heure la plus froide du jour. Le troissesme, de ne saigner ceux qui ont des cruditez ou dans l'estomach, ou dans les boyaux, de peur que les veines vuidées ne les attirent, & facent des obstructions.

Scaliger.

De ce discours de Cardan, (dont la moële vaut plus que l'escorce, ne s'estant gueres pleu à bien escrire, comme luy dit Scaliger, en son Traitté de subtilitate, mais à bien faire, ) on peut recueillir que l'Antiquité ne s'est point seruie de la saignée en toute saison, en tout aage, & en toute maladie, comme ceux contre lesquels i'escry affirment impudemment, se couurans souz leur nombreaccord, & disputes Pedantesques, concluans à la saignée, vn clystere, casse & senné, ou à quelques compositions santasques, composées sans ordre, sans methode, & tout autrement que l'Antiquité n'a fait, mesme contre celle du docte Fernel, lequel ils disent ensuiure, mais seulement en ce qui leur plaist, & non en ce qu'aprés la description de chaque composition il en descript la ordre de la vertu, l'vsage par le poids : c'est en son l. 7. de la methode de medescription deciner: dans lequel il descript premierement les syrops, puis les solides, puis les antidotes solides, humides, trochisques, eclegmes

Fernel.

des reme- electuaires laxatifs, parmy lesquels il descript les mols liquides & ou looths & condits huyles, onguents, & emplastres. Ie scay bien que quelques-vns l'ensuiuent, comme quelques-vns sont Sain& Pierre, en reniant son Maistre, mais non en sa repentance serieuse: Ainsi ensuiuent-ils Fernel en l'affemblage & formation des pilules d'Aristolochie, qui veut estre faite auec l'huyle d'amendres douces, qui est chose impossible, tesmoin quelque Appothiquaire que ce soit ; Surquoy en mon Examen du Codex medicamentarius, reprouué par les plus doctes de ce temps, ie diray mon aduis, qui sera confirmé auec ce mien Trainté, de plus grand nombre de

doctes qu'ils ne sont, & au moindre desquels aucun d'eux n'ose-

roit s'equiparer en practique.

Ces mauuais, vulgaires & Rabauds Medecins Cochomistes, me calomnient, denigrent, noircissent, & m'eschaffaudent plus qu'ils n'ont iamais fait aucun, & autant que Cardan pour le moins a esté. & Majerne mon compagnon d'estude à Montpellier, à present premier Medecin du Roy d'Angleterre, & de feu Iacques son pere, pource seulement que ie ne veux suiure ny m'accommoder à leur sanglante saçon. Ie suis (disent-ils) sorcier, magicien, charlatan, empyrique, distilateur, (fans qu'aucun m'ait iamais veu sourneau, ) Appothiquaire, (fans boutique, boettes, ny drogues, ) Barbier, (sans scauoir faire la barbe, ) ignorant, affronteur, & seul en mes opinions, & principalement ceux qui font ouuerte profession, tant interieure, qu'exterieure de celle que ie fay, comme sont entr'autres vn Rabaud Cochon, Ismael, & autres accoustumez dés leur ieunesse à la boucherie, par l'impunité. Mais ie fay litiere de tous leurs brocards: ils ne l'oseroient dire en ma presence. Ils font comme les chiens abbayant de loing vn loup heurlant, ou vn Lyon rugissant. Ie suis par la grace de Dieu ce que ie suis, sans leur porter aucunc enuie, & par l'ordre de seuz Messieurs de la Riuiere & Dulaurens, premiers Medecins du feu Roy Henry IIII. surnommé le Grand, lors qu'il vint à Grenoble, (moy v demeurant, & exerçant la Medecine, ) pour la guerre de l'iedmont. Le fus mis aurang des Medecins de sa Majesté, sans aucane mienne demande, ny priere, ny argent, où i'ay esté maintenupar seu & emploie Monsieur Herouard, premier Medecin du seu Roy Louis XIII. de l'Aufils dudit Henry, dont voicy copie de son attestation, enregistrée theur-

Nous Conseiller du Roy, & premier Medecinde sa Majesté, cer- Asiesta. tifions que Maistre David Laigneau est, & y a plusieurs années, tion du employé en l'Estat du Roy, en qualité de Medecin de sa Majesté: seur He-En foy dequoy nous luy auons baillé ce certificat, à Paris le dix sep-renard. tiesme iour de Mars 1617. Signé HEROVARD. Et de la Cour des Aydes, en datte du quinziesme iour de Iuin 1620. où il y a au bas, Maistre Dauid Laigneau, quatre cens liures. Signé DE L A I-STRE. Suinant les Edicts du Roy, Arrests & Reglemens de ladite Cour, pour iouir par les suz nommez des privileges, immunitez, franchises & exemptions à eux attribuez. Ayant esté auparauant, année 1598. comme l'exerçois la Medecine à Crest, ville de Dan-

à la Cour des Aydes, parmy ceux de la Maison du Roy.

phiné, choifi, nommé & deputé, sur la requeste de Monsieur le Proc cureur du Roy, par Mesieurs Desdiguieres, Lieutenant general de ladite Prouince pour le Roy, d'Ilins, premier President au Parlement d'icelle Prouince, & de Vic, Maistre des Requestes de sa Majesté, Deputez pour l'establissement de l'Edict de Nantes, pour regler les abus & maluersations des Hospitaux, voir, visiter & separer les lepreux d'auec les sains aux Seneschaussées dudit Crest, Montlimar & Bailliage du Buys : & du depuis par toute ladite Prouince, par le Parlement d'icelle, en l'année 1606. confirmée & amplifiée par sadite Majesté, des Proninces de Languedoc, Pronence, Bourgongne, & autres en l'an 1609. & encores en l'an 1626. par tout ce Royaume : & du depuis en l'an 1621, par l'Archihofpitalier de toute la Chrestienté, pour premier Medecin & Agent general de tout son Ordre en tout te Royaume : & auparanant, en l'année 1608, par Lettres Patentes du feu Roy Henry le Grand, i'ay veu, visité & examiné coux qui se messent de l'exercice de la Medecine. Tous lesquels emplois, charges & exercices i'ay exercez. autant de temps que l'occasion & ma disposition m'ont permis. Tout cecy, pourra seruir en temps calme à mes enuieux & detraéteurs, que ie suis d'autre nature, & plus considerable qu'ils ne me disent. A Dieu seul la gloire.

Mais laissans leur envie, detractations, médisances, abbayemens, crouassemens, rugissemens, & tous leurs efforts, conti-Preunes nuons à leur monstrer leur menterie effrontée, disans qu'Hippocrate, duquel ils se disent saussement disciples & sectateurs, saisaigneurs, gnoit en toute maladic où il yauoit siéure, ou frisson, ou douleur, outumeur: ce qui est faux: car traittant de quelque maladie il en dit le nom, les especes, le lieu (de la personne) qu'elle occupe, les signes, les causes, le prognostic, la curation par medecine ou die-

Premier I. te, ou Pharmacie, ou Chirurgie: comme au premier liure des mades Mala ladies, section 20, dit, Si le poulmon est suppuré il faut ouurir la dies.

veine, & vser de diete tres-seche, de laquelle ne se fait point de fang:

Au S. 44. aux grandes pleuresies ou perineumonies il ouure la veine du mesme costé: & l. des lieux en l'homme, \$. 31. il ne saigne point, apportant la distinction necessaire pour celles qu'il faux faigner, & non.

1. Au S. 16. du l. 2. des maladies, àvne maladie de teste, auer fiéure intermittante, il ne saigne point.

des Mala

2. A.

nila

course les par Hippo-

Brate.

Liure 2.

dues.

201

2. Aux §. 18. & 20. autres maladies de teste, auec rigueur & séeure, il n'ouure point la veine.

Au S. 22. autre maladie de teste, auec rigueur, douleur & sié.

ure, il saigne de la teste.

3. Au s. 23. autre maladie de teste, auec fiéure forte, il ne saigue point.

Au S. 24. autre maladie de teste, fend la peau de la teste, au lieu

où les cheneux finissent.

4. Au S. 25. autre maladie de teste, auec vne petite sieure, il

ne saigne point.

7. Aux S. 26. 27. & 28. autres maladies de teste, auec fiéure, & interruption de voix, il ne saigne point: car toutes ces maladies de teste ne sont causées de mesme matière, & ne procedent d'une constantin melme partie, comme dit Constantin l'Affricain, c. 10. de Cepha-des signes lia: car fi la douleur est au haut de la toste, elle est par l'estomach. du fang. Si elle n'a point derelasche, elle a son origine au propre cerue au, sassai mal & y est causée par les quatre humeurs. Si elle y est causée par le dereste. fang, il y a chaleur à la teste, pesanteur au front, les veines des yeux sang. & toute la face sont rouges, & les veines de la face sont pleines, l'v. rine rouge, graffe, le corps mol, & le pouls mol. Si c'est la cholere ou bile rouge, la chaleur est grande souz les narines, la langue est Bile, seche, les veilles & la soif durent, la douleur est plus forte du costé droict de la teste. Si c'est la bile noire, la partie senestre est la plus Melanche dolente & froide, auec veilles & pesanteur. Si c'est le flegme, la lie. pesanteur est grande, le souffie est attiré auec peine & douleur au Flegme. derriere de la teste. Et Galien, enses Institutions, dit, La teste est Galien. diuisée en quatre parties, au front, auquel le sang domine: à la partie dextre, à laquelle la cholere rouge: la gauche, la cholere noire, & au derriere, où le flegme domine: & quelques-fois aussi la chaleur du Soleil, ou de l'air causent la douleur de la teste. Coguoissances que ces maistres Rabauds ne se peinent de cognoistre, tant sont-ils bestes & presomptueux, pour n'en discerner les signes proposez par les doctes Medecins anciens, ne parlant icy des douleurs de teste prouenans du trop boire, des playes, coups, & semblables accidens. Marcellus, c. 1. l. des medicamens, descript Martellus, plusieurs maux de teste, auec leurs signes, les causes, & les curations appropriées à chaque cause. Autant en fait aussi Trallien, I. Teallien, I. C. 10.

8. Au S. 29, à la corruption du cerueau, quechéure, il ne sai-

gue point.

9. Aus 30. à la carie il ne saigne point.

Au S. 31. à la maladie syderatus, ou fleitrissante par vin air veneneux 3e pestidentieux, auec sieure debile, il fend ou coupe la peau

du deuant de la tefte.

12. Aux 9. 32. 34. & 35. aux trois angines ou squinances, soit aucc sieure ou non, il n'onure point la veine: & toutessois au \$.6. dul. 2. des maladies populaires, il dit que l'esquinance & lippitude (qui est maladie des yeux) sont gueries par la saignée: ce qui s'entend sile sang domine, & cause le mal. La premiere a toute sa cause au dedans: la seconde l'a partie dehors, partie dedans: & la tierce atoute sa matiere au déhors: leur cause est ou sang, ou bile, ou stegme, & les signes de ces humeurs se cognoissent en la face, comme est marqué cy dessus, & en nostre Physiognomie cy après ioin-de, mais difficilement se sair elle de la bile, iamais de la melancholie, mais souvent ou du slegme decoulant du cerueau: mais estant du sang faut saigner, comme il dit, l. de lacis in homine, \$.42.p. 120. Et Fernel, l. 5. de partium morbis & symptomatis, c. 9. met quatre angines vrayes & legitimes.

13. Au S. 36. à la maladie vua il ne saigne point. 14. Au S. 37. aux tonsilles il n'ouure point la veine.

15. Au S. 38. à l'ensteure qui vient souz la langue, qu'il nomme hypoglosse, il ne saigne point.

16. Au S.39. à la tumeur ou enseure du palaix il ne saigne

point.

21. Aux \$.40. & 41. aux cinq fortes de polipes, qui font maladies au nez, il ne saigne point.

5.42. il ouure les veines dessous la langue à la izunisse noire,

mais non au bras, ny pied.

- 22. S. 43. à l'autre jaunisse, encores qu'il 9 aye ficure, de mesme S. 40, de locis in homine.
- 23. S. 44. 45. & 46. 20x siéures bilieuses il ne saigne point, mais il se sere du bain.

34. S. 47. Ma fiéure quarte vse du bain, & ne saigne point.

25. § 48 aux mois fortes de pleurefie, auce fiéure, il nessigne poiri, mais l. de rassens viêtus aeutorum. S. 12. il dit, que fi la pleurefie me va aux clauicules la faignée muift, mais fi la douleur s'y estend il fam suguer. Voy sur ce Heurnius, c.8. p. 492. l.3. Matieds ad praxim.

Zernel.

26. f. 49. à vne espece de perineumonie il ne saigne point.

27. §. 50. en la suppuration de la perineumonie, auce la siéu. F, vse des bains, sans saigner.

28. S. 53. à vne autre maladie il vse du bain, & ne saigne point.

31. 5.54.55. & 56. cessettroistabes, dont la dernière est dorsale, vse des bains, sans saigner.

32. \$.57. à vne maladie de poulmon il ne saigne point.

33. S. 58. à l'artere blessée, quoy qu'il y ait fiéure & rigueur, ne saigne point.

34. 1.59. à la convulsion des articles du poulmon, auec siéure,

vse du bain, sans saigner.

35. 6.60. à l'erysipelle du poulmon, auec fiéure & grand froid, ne saigne point.

36. §. 61. à la maladie dorfalle, auec rigueur, fiéure, toux, dif-

ficulté de respirer, ne saigne point.

- 37. S. 62. 20 tubercule du poulmon il vse du bain, & ne saigne point, comme sit vn ignorant Raband vn ieune Gentil-homme, trop ardent en ses nopces, auquel on demandoit pourquoy il vsoit de taut de saignées, il dit, pource qu'il anoit vn tubercule au poulmon, & le tua.
  - 38. S. 63. 2u poulmontrop plein il baigne, & ne saigne point.
- 39. \$.64. au poulmon adherant aux costez vse du bain, & ne saigne point,

40. §. 65. au tubercule du costé il ne saigne point.

- \$.66. il ouure la veine à l'hydropisse du poulmon, mais auec exacte consideration.
  - 41. \$.67. à la rupture de la poi à rine & dos il ne saigne point.
    42. \$.68. à la fiéure ardente il baigne, & ne saigne point.
  - 43. \$.69. à la fiéure sanglottante il baigne, & ne saigne point.

44. \$. 70. à la lithargie il ne saigne point.

45. S.71. à la maladie dessechante il ne saigne point.

46. S. 72. à la maladie nommée fiéure tuante ne saigne point.

47. S.73. à la maladie liuide il vie des bains d'eau froide, fans saigner.

48. 5.74. à la mala die ructueuse ou rottante il ne saigne point.

49. \$. 75. à la maladie pituiteuse, aucc fiéure, il baigne en cau froide, sans saigner.

50. S. 76. à la pituite blanche il ne saigne point, & si le scroton est remply d'eau il l'onure pour l'euacuer. Et en dit de messne

Ccij

l. de internis affectionibus, \$.25. Et auparauant, \$.18. dit, que ceste maladie mal traittée tombe en hydropisse, par laquelle toute la personne est gastée. Cy aprés on verra l'Histoire 60. de l'ouverture d'vn scroton par moy proposée, pour la conclusion de laquelle on demeura deux ans, & à la fin sur faite aucc heureux succez, Dieu mercy.

51. \$.77. à la maladie dite difficile il ne saigne point.

52. S. 78. à la maladie dite noire il ne saigne point, quoy qu'il y aye sièure.

53. S. 79. à la maladie dite corrompante il ne saigne point.

Du troisiesme Liure des maladies.

\$.1. à l'inflammation & tumeurs du cerucau, la douleur occupant toute la teste, outre plusieurs autres remedes, il saigne.

54. S. 2. à la repletion douloureuse du cerueau il ne saigne

point.

S.3. à ceux qui sont dessechez par quelque air pestiser ou ma-Cornarius. lin, aucc siéure, que Cornarius dit syderatus, il ouure la teste, (c'est trepaner.)

55. S. 4. à la corruption du cerueau il ne saigne point.

57. S. S. & 6. dit le mesme que cy dessus du litharge, & sieure ardente, où il ne saigne point.

S. 7. au poulmon enflé par la chaleur il saigne au bras, langue, &

autres parties du corps.

S. 8. 2 vne maladie de teste telle qu'il marque, il saigne les veines de la teste.

58. S. 9. il ne saignopoint aux frenesies.

59. S. 10. il ne saigne point à la premiere angine ou squinance, mais à la seconde.

S. II. qu'il nomme paracynanche, il ouure la veine souz la lan-

gue, & souz la mammelle, pourueu que les forces y soient.

60. S. 12. à la jaunisse ou maladie royale il baigne, & ne saigne point.

61. S. 13. autetane, qui est espece de conuulsion, il ne saigne

point. Ily a Histoire cy aprés 77.

62. S. 14.21 epiflotone, autre espece de consulsion, il nesai-

S. 15. au voluule ( communément miserere ) auec fiéure, il saigne.

63. S. 16. à la perineumonie, auec fiéure, il ne saigne point.

64. S. 19. à la pleuresse telle qu'il descript il ne saigne point.

65. S. 20. à la pleuresse seche il ne saigné point.

66. S. 21. à la pleurefie du dos il vse du bain, sans saigner.

67. S. 25. à la pleureste sanguine il ne saigne point.

A la fin de ce liure troisiesme il descript vingt-trois sortes de potions refrigerantes pour les fiéures ardentes, pour d'icelles choisir celle laquelle sera la plus commode & agreable à vn chacun. Et au 1. de affectionibus, au commencement, S.I. il dit tout au contraire de la practique des mauuais & vulgaires Medecins, contre lesquels l'escryce Traitté, & lesquels, comme dit Lucian, tome I. p. 301. Lucian. du Desherite, qui accuse les Medecins, lesquels ne contemplent point bien profondément, & ne jugent point exactement des maladies, &c. & par suite ne sçauent pas à propos s'il faut guerir seulement par la seule diete, (qui est la façon de viure, ) ou par la Pharmacie, (ou remedes baillez par l'Apporhicaire, ) ou par le Chirurgien, (c'està dire, par la main du Chirurgien.) Il està propos que l'homme prudent sçache ce que les Medecins disent 6. veulent bailler pour sa guerison : car quelque idiot que ce soit , il pourra par certain iugement coniecturer si ce qu'on propose, ou non, pour son mal, est propre.

Du Liure De affectionibus.

S. 2. au mal detefte, fait de pituite, s'il a longuement duré, il ouure la veine, ou des narines, ou du front.

68. S.3. à la douleur des oreilles il ne saigne poine.

69. S. 4. à l'inflammation de la gorge & des genciues, ou du dessous de la langue, il ne saigne point : mais si la luette est fortre-laxé & estousse, il donne des ventouses decoupées sur les espaules, 70. S. 5. aux dents gastées & dolentes il ne saigne point.

71. S.6. au polipe, maladie au nez, il ne saigne point.

72. S. 7. 2 la pleurefie, auec fieure, douleur de teste, respira-

73. S. 8. à la perineumonie, auec la fiéure & toux, il ne saigne

point.

74. S. 9. à la frenesie, quec fiéure, il ne saigne point.

75. S. 10. à la fiéure ardente il ne saigne point.

76. S. 11. aux fieures hyemales (de l'Hyuer) il ne saigne point.

77. S. 12. aux ficures de l'Esté il ne saigne point. 78. S. 13. aux ficures estucuses il ne saigne point.

79. S. 14. aux douleurs du ventre en temps d'Esté il ne saigne point. Ce iij clysteres & de bains, sans saigner.

81. S. 16. aux eschauffez par le Soleil, & fiéures tierces, il ne

mand , far faigne point.

Galien, de 82. \$. 17. à la fiéure quarte il ne faigne point, mais l'ordre qu'il plexiene donne pour la guerir est admirable.

diuerfa, 83. S. 18. à la pituite blanche, qui passe en hydropisse, il ne sai-

eel. 1757. gne point. où il die, \$ . 19. à l'ensleure de la ratte, ou grandeur d'icelle, il saigne de la que l'by-veine de la ratte, dite splenitide.

dropssie die 84. S. 21. au voluule il ne saigne point.

secharnen-85. S. 22. à l'hydropisse ou eau entre deux cuirs, il ouure vers le Se, hypofarnombril, ou au derriere des lumbes, pour faire sortir les eaux, les-QNC . 94 4 quelles s'engendrent par la foiblesse de la vertusanguificative du masarque. rempliser foye, comme dit Constantin, \* 1.5. de merboram cognitione & cusst est adue ratione, c. 5. de hydropisi, p. 100. Et Galien dit estre impossible par tout le que l'hydropisse vienne que le soye ne soit offense, & que la vertu digestiue & sanguisseature du soye ne soit debilitée, par laquelle le especes son sang mal elabouré demeure indigest: & par consequent le corps seulement mal nourry tombe malade, & s'enste visiblement, tantost en vue en des par partie, tantost en vne autre, mais en l'hyposarque ou anasarque ries parris l'enfleure est parmy la chair, ou souz la chair, ou proche la chair: enlieres: ce & à cause qu'elle est engendrée de pituite blanche est nommée leuqu'il fant coslegmacie, encores mesmes qu'elle soit livide par la mixtion bien obser. d'autres humeurs, tesmoin Galien, sur l'aphorisme 29.8.7. En Venir aux ceste-cy l'ensseure est égale, & à cause de la sorce de nature, la-remedes, et quelle espand ceste matière par tout également, elle est facilement neu seme guerie, comme dit Constantin sur ce. Et Hippocrate, de locis in vairement, homine, S. 18. dit, que l'hydropisse aduient lors que la fluxion cousemme for le par derriere aux vertebres & aux chairs, & aussi aprés vue longue les man. maladie, & faute de purger : car les chairs se corrompent & se con-21.185 Ouertissent en eaux, se fait aussi par la ratte, par le foye, par la pitui-VIL Caires te dite blanche, par la dysenterie & lienterie, somme la farcite, l'a-Medecins nasarque, l'hyposarque, la leucostegmacie, quand le sang pituiteux de ce ieps. estant en toutes les parties du corps n'a peu estre reduit en sang, à Galien. conflantin cause de l'intemperie froide du foye & des veines, mais l'ascites, le Hipperrate tympanias & le tympanites : le premier , quand l'humeur sereux & aqueux, & les autres deux, quand les vents abondans sont enserrez

Ripportate entre la poidrine & les intestins. Hippocrate, l. de effectionibus, \$.

12.cy douant, p. 299. & Cappinacco, c. 18. d: hydrope, p. 739. Cappinate conseillent la saiguée, si le sang peche en tout le corps, & les forces sont robustes, oules hemorroides, oules menstruës sont arre-Rées. Que le curieux qui veut bien practiquer la Medecine felon conscience voye ce chapitre, mais non en courant, mais affis, & apprenne cependant que ledeme ou hydropisse est prise en diverses façons, comine hydrocephale, qui oft vne cau entre le periorane & le crane des petits enfans, hydropisie vterine : la cause materielle de l'hydropisse c'est la pituite, laquelle est contenue ausang appellé pituiteux ou sereux, & separée d'iceluy : & separée & reduite en vent cause la tympanite ou venteuse : si en eau, cause l'ascite : si en vitrée ou salée, cause l'anasarque, comme dit Heurnius, p. 209. Heurnius fut ces mots d'Hippocrate, aque vero, S. S. p. 619. pranot.

86. \$,24. à la dysenterie il ne saigne point.

89. S. 25. à la lientenie, diarrhée & tenesme il ne saigne point.

90. \$.27. à la sortie de la bile, ou par haut, ou par bas, ou diarthée, suruenante aprés auoir festiné, il ne saigne point.

91. § . 28. aupissatement ou distilation d'vrine il ne saigne point. 92. S. 29. à la douleur de cuisse ou sciatique il ne saigne point.

93. S. 30. à la maladie des joinctures ou goutteil ne saigne point,

94. S. 31. à la poda gre ou goutte aux pieds il ne saigne point.

95. S. 32. à la iaunisse il nesaigne point.

96. S. 33. en aucune subercule, lepre, demangeaison, rogne, impetigo, vertigo, alopecie, escrouelles, carboncles, & semblables, il ne saigne point.

97. \$.35. aux inflammations il ne faigne point. Du Liure des affections internes,

93. S. 1. à l'artere du poulmon vleeré, auce fieure, il ne faigné point.

99. §. 2. à l'artere ou veine allant au poulmon, retirée, ou auec conuulfion & fieure, il ne saigne point.

100. S. 3. à la suppuration de la poictrine il ne saigne point.

101. S. 4. au tubercule du poulmon, auec rigueur & fiéure, il ne laigne point.

§. 5. à la varice du poulmon, auec rigueur, fiéure, toux, difficile

respiration, il saigne.

102. 5.7. 2 l'inflammation du poulmon, auec rigueur, fieure, & foif, il ne saigne point.

103. S. S. au poulmon enflé par vn eryfipelle, auec toux, fiéure & rigueur, il ne saigne point.

rigueur, il ne laigne point.
104. S. 9. à la poidrine & dos rompus, auec fiéure, rigueur, &

toux, il ne faigne point.

105. S. 10. au tubercule du costé suppuré, auec rigueur, fiéure, toux, douleur du costé, iusques à la mammelle, clauicules & espaules, il ne saigne point.

106. S.II. aux trois sortes de tabes il ne saigne point.

107. S. 14. à la deficcation de l'espine ou moelle du dos il ne faigne point.

111. S. 15 16.17. & 18. ce sont quatre maladies des reins, auf-

quelles il ne saigne point.

icues une laigne point. 112. §. 19. à la grande maladie venant des reins, (laquelle.

peut estre dite repletion des veines, ) il ne saigne point.

113. S. 21, à vne autre maladie venant de la veine senestre, il ne faigne point.

114. S. 22. à la pituite molestante le ventre il ne saigne point.

115. S. 23. aux maladies faites ou de pituite, ou de bile, il ne faigne point.

116. S. 24. à la pituite blanche, appellée vieille, il ne saigne

point.

122. \$.25.26.27.28.29. & 30. ce font fix especes d'hydropisies, ou eaux entre cuir, il ne saigne point.

123. S. 31. à la maladie hepatique ou du foye il ne saigne point. S. 32. & 34. à la seconde & troissesme hepatique il saigne, auec

meure circonspection.

124. S. 35. à la premiere & seconde maladie splenetique, ou de ratte, quoy qu'il y aye fiéure, il ne saigne point.

\$.37. à la troissesme maladie splenetique il saigne, aucciuge-

ment.

125. S. 38.8 39. à la quatriesme & cinquesme maladie splenetique il ne saigne point.

126. S. 40. & 41. aux cinq especes de iaunisse, auec rigueur.

heure, ou tres-grand froid, il ne faigne point.

S. 42. à la jaunisse dite populaire, auec rigueur & ficure, il sai-

127. S. 43. 2 vne autre iaunisse il vse dubain, & ne saigne point. 132. §. 44. 45. 46. 47. & 48. à aucune de ces maladies, qu'il nomme Typhos, il ne saigne point.

209

133. \$. 49 filamatrice est tropouverte, & plus qu'elle n'estoit il ne saigne point.

134 \$ 50. si la matrice est trop soible, & les mois coulent par

trop, il ne saigne point.

135. \$. 51. ii la matrice va, ou vers la teste, ou vers les cuisses, ou pieds, il ne saigne point.

136. S. 52. sila femme a commodément ses mois, & ne conçoit

point, il ne saigne point.

137. § 53. si la femme a douleur à la matrice, & abhore les viandes, il ne saigne point.

138. S. 54. si la matrice va vers le siege, est vicerée ou inflam-

mée, si les secondines ne sortent point, il ne faigne point.

140. §. 55. & 56. si les purgations ne sortent point en temps commode, si l'entrée de la matrice est vleerée superficiellement, s'il survient vne distillation d'vrine, si la matrice monte vers le cerueau, & sans se retourner, menace d'estousser, si vn grandissime froid ou rigueur aduient aprés vn auortement, il ne saigne point.

141. §. 57. si la matrice est ensiée, si puante, si la douleur y vient,

si vn vlcere ou demangeaison y est, il ne saigne point.

142. §. 59. si la femme s'accouchant est ensiée, si les costez ou les lumbes luy sont douleur, si les mois ne sortent pas, & que la matrice soit fermée, si la matrice est tournée vers les visceres, & qu'elle estrangle, & que la matrice soit ensammée, il ne saigne point.

143. S. 64. si le laict est tary, il ne saigne point.

137. \$. 65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77. & 78.il descrit plusieurs maladies qui arriuent aux femmes, en aucune desquelles il ne saigne point.

162. §. 80. 81.82.83. & 84. en aucune des maladies y proposées,

il ne saigne point.

163. §. 85. iusques à la fin, §.129. il descrit plusieurs & diuerses maladies, ausquelles il ne saigne point.

Du secondliure des maladies des femmes.

164. S. 2. à la douleur de la bouche, de l'estomach, il ne saigne point.

\$. 6. à l'angine ou squinance, telle qu'il descrit, & à la chassie ou lieppitude, il saigne.

Au liure sixiesme des maladies populaires.

Il couppe les veines du derriere des oreilles aux fluxions fur les cuisses.

D.d.

Du liure septiesme des maladies populaires.

165. §. 3. & 4. il n'ouurit point la veine au garçon dyssenteri que & sebricitant.

S. 17. à la femme qui auoit vne squinance, auec la sievre, fut sai-

gnée, & mourut.

§. 34. au garçon qui auoit vne enseure ou tubercule dur, grand, crud & douloureux, au col il ouurit la veine.

S. 35. à Melissandre qui auoit la gensiue douloureuse & enssée,

il ouurit la veine.

166. §. 36. vne distilation & vne grande toux estant suruenuë à vn garçon aagé de vingt-cinq ans, il n'ouurit point la veine.

167. §. 55. à Cleonicus, nefretique, pissant le sang peu à peu,

& auec disticulté & dyssenterique, ne fut pas saigné.

168. §. 56. au fils de Python, ayant vne grosse fievre, vn endormissement, & le ventre dur, nefut point saigné.

§. 57. Hudanus auoit grande douleur de ratte, fut saigné.

169. §. 58. la femme de Philisteayant vne fievre aigué, la face rouge, la conuulsion aux doigts, mains & pieds, il n'ouurit point la veine.

Du liure de ratione victus acutorum.

\$. 35.il faigne aux maladies aiguës, fi la maladie est forte, l'aage vigoureux, & les forces grandes.

170. §. 51. il ne saigne point à la fievre singultueuse.

§., 2. aux perineumonics & pleuretiques telles qu'il descrit, il faigne selon la saison, aage, voire iusques à defaillance de cœur, si la douleur est aiguë & forte: mais si la douleur ne monte iusques aux clauicules, mammelles, bras & espaules, ains demeure desfous la poictrine, il ne saigne point: toutes sois Galien trouue bon d'ouurir la veine, pour saire reuulsion & euacuation.

Au liure de la veuë.

171. Il nesaigne point aux maladies des yeux, qui sont de couleur du Ciel ou de la Mer.

Au liure de la superfetation.

172. §. 26. il n'ouure point la veine aux femmes qui ont leurs purgations trop fortes.

Du liure troisiesme de la diete.

173. §. 17. à la fievre de lassicude il ne donne que de l'eau par trois iours: & si elle continuë encores, donne de la ptisine simple: & si la sueur vient le quatriesme ou le septiesme iour, sera guery,

Galien.

fans vser d'aucune saignée.

Au liure des humeurs.

\$. 2. p. 204. file mal continuë, il saigne au treiziesme iour par le haut, & au quatorziesme iour par le bras: mais c'est aucc beaucoup de iugement qu'il saut acquerir en vieillissant, & non vieillir, sans

rien apprendre de mieux.

Ie n'ay voulu grossir ce Traitté de plusieurs autres maladies descrites dans ses autres liures, ausquelles il apporte plusieurs remedes, sans faire mention d'aucune saignée, & me suis contenté de monstrer au peuple pour lequel i'escry, que ces saigneurs, meschas & vulgaires Medecins les trompent, en leur tirant en toutes maladies, entous aages, faisons, sexes, dispositions, & forces grandes ou petites, le sang de leurs veines, & l'argent de leur bourse, se couurans malicieusement de l'authorité d'Hippocrate, qui saignoit (difent ils) en toute maladie où il y auoit frisson, ou fievre, ou tumeur : le contraire dequoy se void par les maladies au nobre marqué cy-dessus, & assez suffisant pour les convaincre d'imposture. Il y a des maladies cottées plus d'vne fois, mais les trouuat en diners liures, ie les ay aussi mises deux ou trois fois, pour marquer la cotinuation de la doctrine d'Hippocrate en mesme suiet. Quelques4 vns respondent, mais fort pedantement, qu'Hippocrate parloit des maladies par fieri & fatto, c'est à dire, de celles qui estoient encores en chemin d'estre faites, & de celles qui estoient desia faites, mais telle distinction sent plustost le fuyart que le combatat, & à quoy la response sera bien-tost, Dieu aydant, (s'ils la mettent au iour) aucc autres de semblable farine. Mais ie demande à ces scauantereaux, si Hippocrate a escrit pour quelques-vns particuliers, ou pour le commun? Il faut accorder que c'est pour l'vtilité publique, puis qu'il a escrit tous ses siures en langage maternel, & le plus intelligiblement qu'il a peu, à ce poussé & exhorté par Democrite. Et pourquoy nous Chrestiens ne serons nous autant charitables à no ftre nation que luy à la fienne, & leur monstrerons le moyen de leur guerison, comme les Grecs, Arabes, & autres ont fait à leurs compatriotes en leur propre langue? Et pourquoy leur baillerons & descrirons nous des remedes, sans leur dire à quoy ils sont propres, & comme il en faut vser? (Certes i'ay admiré la charité & franchile de Mefficurs les doctes Medecins, Duual, Moreau, &S. Iacques, qui le 17. Ianuier 1635. ordonnerent en François pour vnieune garçon aagé de quatorze ans, epileptique: & aprés auoir

Hippocra.
te escrit
en langue
vulgaire
de son
pays.

Dunal, Moreau, & Sain& Iacques,

Ddi

tous troissigné, & separez, ledit sieur Duual s'aduisa de quesque remede, qu'il adiousta paraprés, & signa encores: laquelle ordonnance on m'apporta pour auoir mon aduis, laquelle i'ay gardée, & pour cause.) Certes Hippocrate, Galien, Oribase, Eginete, A-Etuaire, Celfe, Auicenne, Rhasis, Arnaud, Fernel, Hollier, Riolan, Syluius, Duret, Ioubert, Rondelet, Mathiole, Dioscoride, Cappinacce, Mercurial, Fallope, Amatus, Mesué, Mirepse, & tous les autres escriuans de la Medecine, de quelque nation qu'ils ayent esté, n'ont esté si barbares, si essoignez de l'humanité, & si presomptueux que ceux du temps, qui ignorans ne trouuent de bon que ce qui procede d'eux, & se messent de corriger par leur teste creuse & fole tout ce que l'Antiquité, & les Escholes en Medecine ont tenu pour bon, jusques à present. Que s'ils estoient aussi doctes & abreuiatifs qu'ils se disent, ils deuoient ordonner vn remede general pour ou contre l'humeur bilieux double, c'est à dire, pour le combattre, & dedans & dehors : de mesme pour l'humeur melancholique, pour la pituite, & pour les serositez. Et dautant que ces remedes ne seront propres d'eux mesmes pour euacuer ces humeurs de chaque partie du corps, on indiqueroit le vehicule pour chaque partie: & ainsi en peu de Volume, principalement chaque remede deliuré de la terrestreité, estant fait par l'ordre que Apothiles habiles & doctes Apothicaires entendent tres-bien, & sçauent caireignofaire tres-iudicieusement, & non comme fit vn glorieux ignorant Ferrier, en de la ruë Sainct Honoré de ceste ville, lequel, comme l'eus ordon-Con Casti- né vn tortugal ou resumptif auec les chairs des Tortues, Escreuisgatio, c. 1. ses, Perdrix, Grenouilles, Chappons, Limasses, & le tout cuit, sede Agari- lon l'art, pour auec le succre par moy marqué, en former des morco remar ceaux, comme on fait de la conserue de roses seches, ceste beste, aquel igno. queligno prés auoir pilé & passé toutes ces choses par le tamis, enuoya le ce des A- tout au four, où le tout bouillant acquit vne odeur puante, demeupothicai - ra liquide, & fi mol, que le malade n'en peût non seulement gouster res.mef - & manger, mais mesme sentir: au lieu, comme ie luy dy, qu'ayant pilé & passé toutes ces pulpes & chairs, il les deuoit mettre dans vn mes à la preparatio bassin ou plat propre, & survn feu conuenable, dessecher le tout \_destropeu à peu, en remuant toussours aucc vne spatule de bois, iusques ch: sques à ce qu'au toucher auec le dehors du doigt il ne s'y prist, comme d'Agarici on fait au Cotignac, & puis messer ceste paste auec le succre cuit en fait le mé fuccre rosat, ou mesme en succre penit, commençant vn peu à se refroidir. Voila donc des Apothicaires ignorans, aufquels il ne

zula

me sur

faut commettre aucune ordonnance ou recepte de consequence, mesme ne meritant l'honneur que Sanctorius, c.96. partie 3 de son Com-preparatio mentaire sur l'Ars parua de Galien, donne à Aubert Stechio A-en sa pothicaire à Venise. Les remedes donc desquels ie parle, ne concrarieroient pas à ceux de l'Antiquité, si ce n'est à l'extraction & Banderon subtiliation du plus subtil d'iceux: Mais de cecy il ensera parlé, de mé me. Dieu aydant, plus amplement en son lieu propre, apres que celuy Santtoqui trauaille à l'anatomisation de ceste belle Pharmacopée, ou rius, Caudex, vouloy-je dire Codex medicamentarius, tenue à esclore le depuis l'Arrest du 3. Aoust 1590. (commandant de sortir en lu-medica. miere) iusques en l'année 1638, aura mis son iugement & censure menta. au jour, (Monstrum horrendum ingens, cui quot sunt corpore plu- rius. ma, tot vigiles oculi subter, (mirabile dictu,) tot lingua, totidem ore sonant, tot subrigit aures, notte volat cali medio, terraque per vmbras, stridens, nec dulci declinat lumina somno, luce sedet cuflos, aut summi culmine tecti, turribin, aut altis, & magnas terri. tat wrbes, ) & monstrera que ces gens ignorans ne pouuant comprendre la doctrine de nos doctes Medecins deuanciers, veulent mettre vn chacun à leur ply & censure, & faire vn Index expurgatorius de ce qu'ils n'entendent pas, ou qui contrarie à leur sublime iugement, ou qu'ils ne veulent pas que ceux qu'ils abusent & veulent abuser, entendent. l'accorde qu'ils sont aussi habiles que ce grand caqueteur qui deuisoit deuant vn grand Chef d'Armée de la maniere de dresser vn bataillon, tant pour attaquer que desendre: mais lors qu'on luy mit nombre de foldats pour executer ce qu'il auois proposé, il ne sceut par où il deuoit commencer. De mesme ces caqueteurs en discours, ce sont des torres Grecs & Latins: mais si ignorans & eaux mortes en François, pour ne sçauoir par où commencer le traictement d'vn malade, ils y sont apprentifs, ne sçachant autre chose que saigner, resaigner, clysteriser, casse, (thamarins depuis peu,) senné, & tousiours tourner le peloton, sansiamais venir au fond que de la bourse, laquelle ils espuisent tant qu'ils peuvent. Que si quelqu'vn leur parle d'Hippocrate, ils respondent qu'il escriuoit pour ceux de son temps, mais non pour ceux du present, & qu'il ne sut iamais à Paris. Surquoy oyons Duret, qui auc. 16. §. 24. p. 267. des Coaques, dit en propres mots, Fremant licet omnes, dicam tamen quod sentio, maiorem scientia, pour Hip& praxeos obertatem comparari à sludioso H ppocratis ono die, pour Hipquam ab istis pragmaticis ono seculo. Et p. 330. Ineptia sunt in-Dà iij

Galian. Cormarius. quam, supra Hippocrates Philosophari de causarum perennitate bydropisicaram, cuius illa sune duo capita, impeditio multiplex sunctionis hipatice, & alienatio virtutis sanguisice per atoniam, &
marasmum perifrig. & c. Et Galien l. 1. p. 8. de vsu partium, dit,
Hippocrate n'a rien escrit temerairement, ny mal. Cornarius à son
Epistre, au commencement sur Marcellus, dit, Velimus, nolimus
fatendum est Hippocratem solum esse parentem artis & propagatorem, ve caliginosissimo errore inuoluti ballucinentur, quicumque aliunde quam ex istius vivi scriptis doctissimis guarendam medicam
artem ducant, aut discendam tradant, aut edocti (ve sibi videntur)
feliciter se exercere pesse sperant, & c. Et Ballonius, l. de virginum
& mulierum morbis, p. 142. Potius erudita Hippocratis opinioni
assentiendum, quam temeraria quorumdam periclitationi acquiescendum.

Ballonius.

L'Autheur de ceste authentique Pharmacopée, de laquelle sera dit encores quelque chose cy-aprés, peut estre mis sous mesme ioug auec Paracelse, non en sçauoir, mais en mots nouueaux. Paracelse en forge à son plaisir, & cestuy-cy au sien: & l'vn & l'autre veulent qu'on deuine ce qu'ils veulent entendre par iceux. Piece procedante d'vne trop grande presonption & temerité. Mais reuenons d'où nous sommes sortis, & disons auoir monstré, & leur ignorance, & leur menterie essrontée, de dire qu'Hippocrate saignoit, comme a esté dit cy-dessus, en toute maladie où il y auoit fievre, ou frisson, ou douleur, ou tumeur. Que donc chacun dessille & ouure ses yeux & sesoreilles, & connoisse que ces triacleurs n'on autre chose que le babil & les hameçons pour attraper l'argent, sans se soucier de faire des Cymetieres bossus, des semmes veus-ues, des ensans orphelins, & les peres & mercs sans ensans. Ie prie Dieu qu'illes amende. Ainsi soit-il.

Vellus Aureum.

4

L'Autheur du Vellus Aureum, l.1.e.17. p. 140. dit. Il se trouue des Medicastres qui tirent quantité de sang, croyent qu'auec iccluy le mal s'en ira, mais la mort souuent aduient, ou le corps s'en rend plus malade & plus corrompu, & les membres souuent mutilez. Hé! Dieu ne nous a-il pas donné des herbes, par l'vsage desquelles le sang est putifié, sans vser de ceste bourrelerie? Que pleust à Dieu que ces gens voulussent entendre cecy: mais leur auarice, leur superbe, leur enuie, leur faute de charité, sans pieté, sans crainte de Dieu, & leur mondanité, leurs plaissirs, leur pompe, leur vanterie, & leur babil les gaigne. (Il tire cecy pour la plus part du Phi-

losophe Macer.) A quoy seruent les consultes, puis que ny les vns ny les autres ne cognoissent la maladie, comme l'experience le monstre & maniseste, (comme les Histoires ja descrites cy deuant & qui suiuront, le feront paroistre, ) & qu'on fait plustost la Medecine pour l'argent, que par la conscience & la charité, trouuant les riches malades, & les pauutes qui n'ont point d'argent, & qui sont tombez malades, se porter bien? Certes la Medecine ne se fait par

imagination, mais par science.

l'ay demandé à quelques-vns de ces sçauentereaux la cause pour Demande laquelle on defend le dormir aussi tost apres la saignée. A quoy m'a du dormir. esté respondu, que c'estoit de crainte qu'en se tournant, la ligature se defaisant, le sang ne sortist trop abondamment. Mais la cause principale, comme dit Arnaud, de consideratione operis Medica, c. Arnaud. a. col. 909. Le sommeil ne conuient pas (tost) après la saignée, pource que pariceluy les humeurs se messas par tous les visceres, lesquels par la saignée nous voulons attirer au dehors, le dormir causeroit le contraire. Et Sanctorius, sur l'Ars parua de Galien, Sactorius. question 108. partie 3. p.717. dit, Pource que le sommeil attire au dedans le sang, & iceluy ainsi atttiré ne peut continuer, pour la reuulsion pour laquelle on le tiroit. Or il faut attendre à dormir iusques à ce que le sang restant, se retire également, selon qu'il est necessaire à chaque partie du corps : car autrement plusieurs incommoditez suiuent telles saignées & dormir. Que le studieux voye ce qui suit aprés, pour le manger & boire, il trouuera dequoy se contenter en ses doutes, & sçache que si les veilles extraordinaires es- Veilles & chauffent le cerueau, que le dormir trop profond le refroidit : car dormir. le mouuement du veiller eschauffe les esprits du cerueau, qui seré. Voy Condans cruds l'échauffent plus que de son temperamet ordinaire, el- stantin, e. puisent les forces du corps, emplissent le cerueau de mauuais sucs, gilijs, p. & causent plusieurs incommoditez. De mesme en font les soucis, 14. choleres & chagrins trop assiduels & violens: comme aussi la ioye trop violente, que les Grecs nomment Pericarie, & par suite ceux Pericarie, qui ont le cerueau trop chaud, dormans fort peu, & comme on dit, à baston rompu. Et sur ce chaud ou froid du cerueau, veillant ou dormant, il y a diuerses opinions, desquelles Sanctorius, sur l'Ars Sattorius. parua de Galien, partie 2. c. 14. p. 252. discourt fort au long. Tous tiennent que le sommeil cuit, les veilles digerent : car en dormant la chaleur s'enferme dans le corps, qui est cause de la concoction Digestion meilleure: car la concoction est conversion de l'aliment en la sub- & concocetter

tion que stance de la chose nourrie, & la digestion est la distribution de l'aliment en chaque partie, pource qu'alors veillant, la vertu distributiue est plus forte, & plus foible en dormant. Que si la conco-Molinfis. Ction est foible & imparfaite, est nommée par les Grecs, Molinfis, qui est vne inconcoction indefinie de l'humeur qui est au corps, à

Arnand.

cause du peu de chaleur qui est en iceluy humeur, c'est à dire, qui l'enuironne. Mais Arnaud, en plusieurs de ses écrits, notamment au regimine Sali mitano, entend par la digestion des viandes, la concoction d'icelles, & non la distribution aux parties du corps, des fucs proucnans d'icelles, estans cuites, ou encore à demy-cruës, faute de chaleur suffisante.

Hi oire 35. Pline.

L'ay veu & traicté vn ieune Berger qui fut piqué au talon par vne de ces Araignes qui font leurs toiles en terre, que Pline, 1.11. c.24. nomme Loup Araigne, qui luy caufa vne grande douleur: pour laquelle appaifer, le Medecin appellé auant moy le fit saigner au bras: quelques iours aprez tout son corps s'en sa tellement, que la peau ne se pouvoit plus estendre. Or estant appellé, ie luy sis appliquer quantité de ventouses par toutes les parties de son corps, auec scarification legere, & boire des meilleurs cardiaques, lesquels Dien benist, & fut guery, contre l'opinion de son premier Medecin, & vit encore depuis quatorze ans de cette piqueure.

Amatus.

Amatus raconte comme le mesme, centurie s. curation 90. d'vne femme piquée au doigt par l'espine d'vn Poisson.

Histoire

36. chien en-

ragé.

Paré. Hydrophonie.

Vn homme de qualité se baissant en terre pour y amasser quelque chose, son petit chien (qu'il ne scauoit estre enragé) le mordit Dela mor- au bout de l'oreille, & aussi tost, (quoy qu'iln'y senust pas beausure d'un coup de douleur ) sut saigné au bras, au lieu qu'on devoit couper ou decouper ce bout d'oreille, ou y appliquer ou donner d'autres remedes, dont il tomba sept mois aprez, (& autres vn an, les vns plus toft, les autres plus tard, pour plusieurs causes & raisons alleguées par Paré, l. 21. c. 19 des venins, ) & tout à coup en hydrophonie, c'està dire, crainte d'eau: carayant soif, & demandantà boire, auec grands hurlemens, il crioit encore plus espouuentablement, lors qu'on luy presentoit l'eau, le pot ou le verre: tellement qu'il mourut quelques heures aprez, sans vouloir boire, ne faisant que cracher (estant attaché) d'vn costé & d'autre, & principalement s'il eust peu, contre tous ceux qui le venoient voir, sans qu'il dist, quoy qu'interrogé, s'il pensoit voir quelque chien, comme on dit qu'ils croyent voir.

Fernel.

Fernel 1. 2. c. 14. de abditis rerum causis, dit que la morsure du chien enragé est guerie par les escreuisses brussées, gentiane & autres, ventouses & dilatation de la playe, que la morsure se renouuelle dormant sous vn sorbier, ou touchant le bois d'yn cormier, ou de verge sanguine. Surquoy Amatus discourt amplement, Centurie 7. curat. 21. de morsu canis rabidi. Le virus qui est en la baue, est chaud & sec; malin, veneneux & contagieux, qui se communique au mordu.

On cognoist vn chien enragé lors qu'il n'abaye point voyant Signes quelqu'vn,ains est muet,& tremble voyant l'eau, ne mange, ne boit, d'un chie ny recognoist plus son Maistre, iette quantité d'escume par la bou-enrage. che & par les narines, regarde de trauers, auec vn regard plus morne que de coustume, il se iette sur le premier qu'il trouue, sans iapper, soit homme, soit beste, soit qu'il le cognut ou non; tels chiens font ordinairement gresles, secs de corps, les yeux rouges, la queuë entre les iambes, tirant la langue iaunastre & escumeuse. Cét accident leur arriue enniron la Canicule, pendant laquelle la chaleur a accoustumé d'estre grande, & la mer de se troubler, les plantes se sechent, la rage se paroist, comme i'ay dit cy-dessus, dans vn mois, dans six, plus ou moins, comme remarque Mercur. l. de peste c. 14.p. Merca-83. l'ayanttiré d'Albert le Grand, & luy d'Alpharabius, & autres. rial. Matheol 1.6.c.40. sur la fin parle d'vn charme auquel ie n'adjouste Albert.

aucune foy, non plus qu'à aucun autre.

Au nobre des poisons ou matieres venimeuses, on met les chan-bins. cres & pisses-chaudes verolique, qui selon Fallope c. 27. de morbo Gallico, est une saleté virulente des esprits qui regissent la facult é des testicules, detelle façon qu'ils ne peuuent retenir la semence, qui est cause qu'elle coule d'ordinaire; & comme plusieurs remarquent, entr'autres Paré l. 19. de la grosse verole, c. 19. p. 717. des Paré de la prognostics de la chaude pisse, dit qu'elle dure dix ans; & autres la chaudeiusqu'à la mort, & cette dutée est vne durée particuliere; & l. 24. c. pisse. 68. p. 1005. dit qu'vne Damoiselle ayant des sleurs blanches, pleuresie & perineunonie, luy suruint mal de teste & prurit, qui luy causa la mort, dautant que la matiere laquelle estoit aux poulmons, auoit esté transportée au cerueau; ce qui auoit esté prognostiqué par le Docte Louys Duret, & depuis verifié par l'ouverture d'vn Preftre mort d'vne pleuresse & perineumonie. Et Acakia sur l'Ars Acakia. parua de Galien, dit que lors que les testicules ont poussé au dehors la semence qu'ils auoient, attirent des veines plus prochaines la ma-

Alphara-

tiere de la semence de toutes les parties du corps, à sçauoir la saine des saines, & la malade des malades, comme dit Hippocrate l. de aëre, aquis & locis §. 36. p. 137. Et Fernel 1. 7. c. 2. p. 113. de hominis procreatione, & ces veines des autres, & ainsi successiuement, tellement qu'enfin priuées de leur nourriture, tout le corps s'amaigrit & s'affoiblit. Duret sur les coaques c. 12. de morbis vesice S. 6. p. 362. & S. 8.

p. 364. appelle la chaude-pisse, pissicalida, qui est vn symptome

mis sous le genre des choses qui sortent ; & dautant que plusieurs

Duret Piffa calida.

Hippo-

crate.

femmes ont des purgations blanches, que des ignorans nomment chaude-pisse, voicy ce qu'en dit Hippocrate, l. de natura muliebri S. 10. Si la matiere est pleine de pituite, il en sort des vents & des purgations blanches, pituiteuses, & quelque-fois du sang clair, subtil, plein de pellicules; que si ce qui sort n'est point piquant, c'est signe que telle matiere decoule du cerueau : mais si elle coule & vl-

cere, vient du ventre, & en donne les remedes, disant que telles fleurs blanches ressemblent au pissat d'asne, \$. 15. du mesmeliure de natura mulier. & §. 23. 24. de morb. mulier. & ailleurs, où le curieux pourra voir qu'il n'vse que rarement de la saignée, comme a esté veu cy-dessus; Or par cette artraction la semence s'engendre, mais imparfaite; & en cette incommodité ne faut donner aucun Charlatas diuretique, ny faire comme les Charlatans, qui pour auoir plustost l'argent duquel ils ont conuenu (estans arrestez) donnent à boire du & leur verjus ou fuc d'aigras, ou raisins vers, d'où le mal arreste, la matiere se pourrit dauantage, & peu à peu l'augmentation vient plus cruel-

peces de chaudepiffe.

ruse.

Trois ef. le, & alors demande des sudorifiques. Ie dis encores qu'il y a trois especes de chaude pisse: la premiere est par repletion, comme il arriue à ceux qui cheuauchent sur des bestes qui vont dur, & ceux desquels les parties ont esté par trop eschauffées du Soleil; à ceux qui boiuent par trop de biere ou autre breuuage vaporeux, crasse & visqueux,qui oppile & obstruë,dont s'ensuit inflammation desdites parties, lesquelles dolentes, imbecilles & eschauffees, attirent & reçoiuent non seulement la semence, mais aussi les humeurs des parties prochaines, lesquelles se purifient & fluent continuellement par la verge; il aduient aussi quelques sois que la grande abondance engendrera vn abscés aux prostates (par ce mot d'abscés, n'est pas

entendu aposteme, mais amas de la matiere, de laquelle elle se fait,

ou autre substance, ressemblant ou à os, ongle, poils, pierre, charbon, & autres matieres attachées à la chair; mais sans aucune enue-

Abscés que c'est.

loppe, qu'onnomme cystis ) & parastates, & parties voisines, sans apparence exterieure; mais aussi apparoit souuent aux parties exterieures, comme au perinée qu'il vlcere, & tels recidiuent auec grands accidents, comme inflammations d'vne partie du scrotum auec douleur, qui par negligence vient en abscés & suppure, & par fois auffi le resoult. En cette espece, l'erection de la verge, ny la cuisson en pissant, n'est pas fort douloureuse, pource que peu souuent sont engendrées viceres en la voye de l'vrine, joint qu'aucun coït ne precede.

La deuxiesme espece de chaude pisse est faite par inanition, c'est 2. à dire, par excessif coit, qui cause inflammation esdites parties, qui font attraction d'humeur & semence, qui attirés & receus, sont corrompus par la chaleur estrange, dont s'ensuit slus de semence sanguinolente à demy elabourée, & souuent le sang pur & la mort

fuinent.

La troissesme espece de chaude pisse se fait par vn virus ou es-3, prit veneneux, qui infecte telles parties, ce qui arriue pour auoir communiqué auec les femmes impures, & cette-cy est presque tousiours auant-coureur de la grosse verole, & sessymptomes en font aussi plus violents, comme douleurs & cuisscurs en vrinant, pource que l'humeur acre corrode les prostates & balane, & fait contraction en l'erection, à cause d'vn esprit vaporeux ou flatueux qui remplist le nerf cauerneux, & le rend par sadite repletion accourcy, & le virus coulant long temps, s'augmente de telle facon, qu'il infecte souuent les parties nobles, qui succombent tellement, qu'il y faut promptement remedier, non à la façon des Charlatans; mais distinguants de cause à cause, par signe de signe. Et Galien. 6. in 6. Epidem. com. 18. de la Gonorrhée, dit que si on arreste la Gonorrhée, vne maladie furuiendra; que fi cela est, elle aduiendra plustost à la pisse chaude qui est gonorrhée, plus pernicieuse, & surquoy 1.20. c. 21. p. 144. dit que la semence des mauues pilée & quoy 1,20 C. 21.p. 144. un que la fement leur semence, l'ac-attachée aux bras, est propre à ceux qui perdent leur semence, l'ac-pline. compagnant d'vne lame de plomb portée sur les reins. En ce qui est des poulains ou bubons, Fallope l. de tumoribus c. 27 dit qu'ils ne Fallope. doinent point estre saignés, pource que là où il y a vn bubon, les forces n'y sont pas; & là où les forces ne sont pas, il ne faut pas saigner. Septalius Medecin à Milan, en fon l. 5. de peste, c. 14. p. 104. Septalius. dit, si on saigne à vn bubon venerien, on repoussera le venin d'iceluy aux entrailles, aux veines, & au foye. L'ignorance a esté cause

E.B. ij.

Note.

Hippo-

crate.

d'accidents miserables suruenants aux femmes & filles chastes, ausquelles par deffaut de leurs purgations, vne tumeur leur estant furuenuë aux aisnes, & estans monstrées à des Medecins & Chirurgiens ignorants, les onttraictées come bubons veneriques, n'ayants veu Hippocrate, quil. de morb. mulier. §. 10. Et l. de natura pueri, §. 7.p. 59. dit qu'aux femmes lesquelles ont perdu leurs purgations (auant temps) par quelques mois, leur suruient en l'aine vne tumeur grande & rouge sans teste, que les Medecins ignorans ne sçachants d'où cela vient, ont ouuert & mis au hazard. Ce que i'ay veu estre arriué en cette ville de Paris (& ailleurs) en vne Damoiselle de qua-

lité, & traittée par vn Medecin plus presomptueux que docte, & que i'eus beaucoup de peine de la garantir, & de la gangrene, & de

Riolan.

la mort. Zacutus l. 2. Observation 96 .marque semblable maladie, & l'appelle Phyma & Panus, & dit que l'ayant saignée à la saphene, fut gueric. Riolan en sa methode de bien medicamenter, c. de la Gonorrhée ou chaude-pisse, p. 162. dit : Certes ie n'oserois saigner en icelle, si ie ne voyois vne grande abondance de sang, de crainte qu'attirant le venin au dedans, toute la masse sanguinaire s'infecte, & la verole suruienne: Et moy l'asseure n'auoir encores veu aucun guery totalement, qui aye esté saigné ayant vne chaude-pisse. Ie confesse bien qu'ils ont receu quelque soulagement & cure palliatiue; mais au bout de quelque temps, le venin caché a produict des fruicts si estranges, qu'à plusieurs la mort est suruenuë, & c'est sans Obie Etio. plus auoir vsé de femes. Que si on obiecte qu'Hippocrate 1.2. Aph. 29. dit que quand les maladies commencent, s'il est besoin de mouuoir & d'irriter quelque chose, fais-le. Galien respond qu'il ne faut point saigner aux maladies mortelles, lesquelles Hippocrate 1. 4. \$. 4. de morbis, dit que necessairement ce sont le tabes, l'eau naissante entre la peau & la chair, la perineumonie ( qui est inflammation des

poulmons) en vne femme enceinte, ou en elle mésme vne pleurefie, vne fievre ardente, ou frenesse qui est inflammation de la membrane du cerueau) ou erysipelle (autrement feu volage ou sacré) en la matrice, dit aussi que les maladies qui tuent souvent (les semmes non enceintes) sont, angine ou squinance, inflammation de luette, en

forme de grain de raisin, hepatite ou inflammation de foye, splenite ou mal de ratte, nefrite ou mal de reins, dysenterie flus menstruel; mais, dit-il, la melancholie, la podagre, la sciatique, le tenesme, la fievre-quarte, la tierce, la difficulté d'vriner ou strangurie, la lippitude ou chassie, la lepre, l'impetige, les gouttes incommodent plu-

1. ...

fieurs aux pieds & mains sans mourir, pourueu qu'autre chose ne leur aduienne, ou sont longues, & souvent vne maladie passe en vne autre, comme le tenesme en dysenterie, la pleuresse en sievre ardante, & ainsi d'autres, à quoy on adiouste l'Aphorisme 2. d'Hippoc. qui dit, que les bilieux, melancholiques, pituiteux & semblables, aufquels vne maladie de semblable nature suruient, le danger n'est -01. 04 pas fi grand; mais si vne de contraire humeur aduenoit, la version Latine commune est, In morbis minus periclitantur, &c. Fallope au Fallope. Traitté de la Verole, c. 30. dit: Si le bubon apparoit en la verole, abstien-toy de la saignée & de la purgation, car la matiere d'iceluy rentreroit dedans le foye & les entrailles ( cy-dessus a esté dit qu'aucuns appellent le bubon Panus, mais autres disent que Panus eftle Phygethon des Grecs.)

Paré l. 19, c. 29, l. 20, c. 2, l. 22, c. 32, dit que pour la curation Paré. des eruptions, comme tac, pour pre, verole, rougeole, & semblables, il se faut garder sur tout de repousser l'humeur au dedans; & partant faut éuiter la saignée, le froid, les medecines laxatiues, le dormir profond, pource que telles choses retirent les humeurs au dedans, & par ce moyen pourroient interrompre le mouuement de nature, laquelle s'efforce de ietter dehors ce malin humeur; mais au contraire, faut suiure nature où elle tend, c'est à dire, donnerissuë aux humeurs par les lieux où elle se veut descharger, par remedes qui attirent le venin au dehors:principalement par sueurs,comprenant en ce la grosse verole, & le bubon venerien. Mais on demande, Question. Pourquoy la petite verolle attaque la face? Mercurial c. 27. de la Mercu-Peste, respond, que la matiere pestilentiele qui la cause, est espanduë par tout le corps, & que voulant sortir impetueusement, cherche les parties plus propres à receuoir; & à cette sortie, ce quin'est pas en la peste, de laquelle la matiere n'est espanduë, mais resserrée és parties particulieres, d'où elle ne fort qu'auec peine.

Duret c. 12. §. 14. de lumborum affectib. aux coaques, dit que les Duret. taches qui arriuent durant la rigueur ou froideur, n'aduiennent pas par la concussion ou esbranlement du froid; mais par l'amas des ichorosites, lesquelles ne trouuant lieu propre à sortir, rongent la superficie du corps; d'où aduiennent toutes ces verolles, rougeolles, & semblables eruptions. Mais Fernel, Riolan, Paré, & autres Fernel. doctes Medecins & Chicurgiens ne peuvent estre entendus en cet-Riolan. te saison, où ces Botallistes Rabauds ont le dessus, au grand dommage des pauures malades, qui tombent entre leurs mains, leur

Mila

raison Pedandesque est, que la fievre est grande, que le foye est trop eschauffé, ensemble tout le corps, & par consequent qu'il le faut rafraischir, en ostant le sang par trop chaud, & qu'estant osté, nature est plus propre à chasser le venin qui cause la verolle au dehors; mais les Autheurs aussi clairs-voyants qu'eux, en ont dessendu la saignée en plusieurs, pourquoy donc saignent-ils tous ceux qui tombent entre leurs mains, soit que la verolle sorte tres-bien, ou non? Certes ils n'en peuuent au bout du compte autre chose, sinon leur Sic est in vsu. Et de fait, l'ay autant traicté de personnes, de tous aages, mesime de cinquante & soixante ans, aussi bien que des ieunes, sans saignée, ayant obserué auec plusieurs autres, qu'à plusieurs la petite verolle & semblables eruptions & exanthemes sortants sans fievre, vomissement, ny autres symptomes violents, à tel, la saignée deuoit estre espargnée; Et ces censeurs n'y deuroient mettre la dent, mesme puis que la vraye cause de la petite verolle est en controuerse & dispute parmy les plus doctes. Rhasis à Almansor traicté 10.c. 18. 54. dit, Si la petite verolle ou morbilles, commencent à paroistre, ne faigne point; mais couure le corps susfisamment, à celle sin de la faire mieux fortir, (car la petite verolle ne va pas seulement au cuir, mais s'attache aussi à toutes les parties internes, comme poulmons, boyaux, muscles, gorge, esophague & autres) toutes sois si la sievre estoit interieure, & que ce fut vn ieune enfant, que la douleur sut grande au dos, auec vn prurit aux parties naturelles, vn dormir dangereux, pesanteur de teste, rougeur aux yeux, piquement par tout le corps; en ce cas tu luy pourras tirer du sang en quantité, ou du bras, ou par ventouses; mais c'est deuant que les morbilles apparoissent. Voy Porti decas Medica c. 23. Curatio exanthematon au Commentaire, où il ne va pasteste baissée, mais iudicieusement à. la saignée, imitant en ce Rhasis & Fallope de tumorib. pr.eter naturam c. 26. p. 755. quin'estaucunement d'aduis de saignée, ny les petites verolles, ny les bubons, & semblables eruptions, pour les causes & raisons qu'il apporte, lors qu'elles paroissent.

Portus.

Note.

Amatus Lusitanus, Centurie 3. curation 16. dit, qu'estant appellé pour voir vn enfant aagé de cinq ans, qui auoit vne grosse sievre, sans douleurs ny symptomes qui accompagnent telles sievres, luy ayant demandés il sentoit quelque douleur, dit que non; mais vn peu aprés il dit, que le sourcil gauche luy piquoit. Et peu aprés, que

la douleur auoir passé à la nuque, & par aprés que la douleur s'espandoit par plusieurs autres lieux, quoy entendu, il le sit saigner.

Amatus.

tout soudain, de la basilique du bras droict, & tirer quatre onces de sang, & peu aprés la verolle parut, les douleurs cesserent, & fut tres-

bien guery.

Or les douleurs ordinaires en ce mal, sont, de teste, auec sievre, & Signes de ensleure de la face, rouge extraordinairement, les yeux troubles & la petite larmoyants, remuëment & lassitude de tout le corps, nausées, vo-veralle missements, esternuements, baaillements, frissons, non seulement des mains, mais de tout le corps, fyncopes, pesanteur de la poitrine, voix rauque, & crainte en dormant; tous ces signes monstrent la petite verolle à venir, & principalement s'il y en a déja d'autres. Et Du-Laurens en son Liure Anatomique 1.8. de formatione fætus, question 9. a obserué, & moy auec luy à Montpellier, plusieurs enfants, Du Lau-& petits & grands; & moy encette ville de Paris, vne femme, mien-rens. ne hostesse, aagée de 33. à 34. ans, auoir la petite verolle, sortant bien sans fievre, sans vomissement, & sans aucune incommodité,

comme i'ay marqué par l'Histoire 12. p. 46.

L'oncle d'un Apoticaire de Paris, se plaint d'une difficulté de Histoire respirer, & oppression de toute la poitrine, ayant consideré toutes 37. choses, ie luy ordonne vn vomitoire, de l'operation duquel il sent · vn grand allegement, non entiere guerison, ses grandes forces me font reiterer le mesme vomitoire, mais vn peu plus doux; le lendemain l'operation l'allege presque tout; le mesme iour sur le soir, vne tumeur paroist sous l'aisselle gauche, lieu où la poictrine se descharge, nommé emunctoire, ( & faut noter qu'en tout aposteme il y a triple maladie, à sçauoir, consimilaire, à raison de la mauuaise complexion; officiale, à raison de la tumeur; & commune, à raison de la solution de continuité, comme remarque Gordon, de apostematibus frigidis, particula prima, rubrica 8. p. 94. de Cancro) auquel ie fis appliquer vn cataplasme remollitif & suppuratif; le lendemain la tumeur fut ouuerte, & grande quantité de pus louable fortit; Ce pus fasche le malade, & aussi sa femme, lesquels sans consideration, & à l'insceu de leurdit neueu, appellent vn de ces grands Rabauds saigneurs, qui subitement le fait saigner, sur ce qu'il entendit que ie l'auois veu & non faigné, & pour vn peu assouuir l'enuie qu'il a auec ses semblables contre moy, de laquelle ils sont bourrelez. Pallor in Descriore sedet, macies in corpore toto, nusquam recta facies, liuent rubigine prion de dentes, poetora felle virent, lingua est suffusa veneno, visus abest, nisi l'ennie. quem visi fecere dolores, nec fruitur somno, vigilantibus excita curis, sed videt ingratos intabescitque videndo successus hominum,

Cardan.

Hippo-

crate.

carpitque & carpitur vna, suppliciumque suum est. Et Cardan I. 2. p. 107. Omne piecatum habet secum excusationem aut voluptatem, sola inuidia vtroque caret, celuy qui sit cette belle saignée, auoit tout ce que dessus, ou peu s'en falloit, & croy que Virgile en auoit trouué vn de mesme, car autrement il ne l'eust si bien dépeint en son Liuor tabificum malis venenum, intactis vorat osibus medullas. Et Martial, Omnibus inuideas liuide, nemo tibi. Hippocrate en plusieurs lieux de ses Oeuures, taxe assez ces Medicastres enuieux; mais particulierement en son Liure des Preceptes sur la sin. Et Heusnius en fon Commentaire fur iceluy. Les grands discours sont ouurages d'ambitieux, & viandes de paresseux; mais les Sages s'estudient par la brieueté, d'égaler leurs paroles aux choses, & leurs demonstrations seruent de Nectar: Or l'enuie s'attaque tousiours à la gloire & vertu, & a toussours la haine & la mal-veillance qui poussent les hommes à detracter d'autruy, & l'enuieux mord seusement & malheureusement celuy qu'il ne peut imiter; l'enuie partant d'orgueil, & l'orgueil d'ignorance, qui est vn desir des choses absentes, qui défaillent auec tristesse & desplaisir du bien d'autruy, auec desir d'en. priuer celuy qui a ce bien de le surmonter, & cette enuie les rend affamez du bon-heur d'autruy, lequel ils veulent arracher auec l'honneur & la gloire qu'ils ont acquise & acquierent tous les iours, par toutes fortes d'artifices, soit mesme auecles dents & ongles; ils ont le poil herissé, la face pâle & défaite, les yeux enfoncés dans la teste, les levres seches & de couleur noire, brune ou bleuë, les dents rares & jaunes, la peau merueilleusement rude, duquel les entrailles ne sont pas si couvertes qu'elles ne paroissent au trauers, leurs os paroissent sous les hanches, pour ventre n'ont que la place d'iceluy, le sein leur pend, & ne semble estre soustenu que de l'espine du dos, leur maigreur estant si grande que rien ne paroist de leurs corps que lesiointures des doigts, des genoux, & le talon, pour estre releuez. outre mesure, s'attaquant tousiours aux choses esleuées au dessus du commun, comme les foudres & les vents battent les sommets des montagnes, & tout ce qui paroist de plus releué sur la terre, & outre cela sont enlacez d'vne audace sans sapience, qui est vne beste cruelle & du tout débordée, comme dit Ficin c. 3. de la Religion Chrestienne; l'enuie ne procede que d'impuissance & de foiblesse; Et Trismegiste les accouple & rend subiets aux constellations du Zodiaque, desquelles se coëffent soigneusement, à sçauoir, choleres, melancholiques, flegmatiques, lascifs, sanguinaires, ignorants, vindi-

Ficin. Trismegiste.

vindicatifs, triftes, inconstants, cupides, iniustes, luxurieux, tropeurs, malicieux, temeraires, médifans destituez d'ame & de raison, n'ayat que celle que les Caballistes nomment Nephech & la nommee Ruach, mais non la Nessemach, & Lespine traicte ceci amplement en Lespine son liure du repos & contentement de l'esprit, traitant de l'enuie, & cy apres sera traicté de la calonie laquelle est sœur de l'enuie. Somme l'enuieux est comme le miserable Hibou qui ne peut supporter le iour de la prosperité d'autruy, vn Vautour qui fuit les bonnes odeurs & cherche la charogne, vne Mouche qui se jette sur les playes & sur les rognes. Quelle vie! d'aller toussours picorant les imperfections de ses freres, & n'ouurir iamais l'œil à l'esclat de leurs vertus: quelle vic ! de faire son mal du bien d'autrui, d'auoir sa prosperité pour bourreau, sa gloire pour supplice, porter toussours vn maquais Genie dans sa poictrine, porter ses griffes, ses ongles, & ses peignes de fer dans ses propres entrailles, & ne finir iamais son peché pour rédreses tourments immortels. Lenuic, come i'ay dé ia dict ne procede que de la foiblesse, & l'ignorance est cause de toutes cupiditez, nous ne manquons d'aucune chose si nous cognoissons bien

ce quil nous faut.

Retournons à nostre Saigneur enuieux, le mesme iour il reitere la saignée par lesquelles le coulement du pus loüable fut arresté totalement, contre l'ordre de Galien 5. Simplic, qui dict que les di- Galien vretiques contrarient au crachement du pus, pource que par les divretiques la matiere qui ayde le crachement, est emportée : come font aussi les purgations, & encores plus la saignée laquelle il reprouue entierement, si la repletion n'y est, pource (dictil) que par icelle les serositez necessaires & les forces sont diminuees: ce que Sanctorius obserue c. 5. de inventione remediorum. Or la respiration Sanctoencores plus difficile, reuient la fievre, l'orthompnée, pour à laquel-rins. le remedier luy ordonne vne medecine laxatifue, laquelle le lendemain beuë, dans peu d'heures priue le corps plustost d'ame que du mal, & tout ceci fut faict sans auoir communiqué ni les saignées, ni les remedes audict Nepueu apoticaire qui sceut plustost la mort, que cette nouuelle prattique & visite. Peut-estre que ce maistre botalliste estimoit que ce pus arresté dás la poictrine, seroit aussi tost succé comme celuy des Empiematiques (mot grec) que quoy quil Empiemes. marque vn amas du pus en quelque partie que ce soit du corps, come guetoutesfois il ne se prend que restrictiuement du pus & aposteme laurens l. saicte ou amassée dans la poictrine & poulmon, lequel aduenant par 9. questis

TRAITTE'

226

vne angine, autrement squinance, pulmonie ou pleuresie, & se 485. de son rompt & purge, dans quarante iours la guerison s'ensuit (autrement anatomie. vn tabes suruient selon Hippoc, aphor 15.8.5.) par le ventricule gauche du cœur ( sil en auoit le sçauoir) & de la porte aux reins &

à la vesse ne nuyroit point & n'infecteroit le sang, mais il passeroit fubtilement, & doucement à trauers diceluy, comme on voit dans vn monte-vin, en l'vn desquels est le vin, & dans l'autre vaisseau est l'eau, qui est deux vaisseaux de verre, le col de l'vn entrat dans le col de l'autre & passent à trauers l'vn de l'autre visiblement se separant & retirant chacun au vaisseau l'vn de l'autre, sans meslange (& de ce passage du pus aux veines voy Amatus Lusitanus centurie 6. curat.

Amatsus Paré

32. de febre continua, en l'eschole & curat. 98. & Pare 1. 11. c. 14. p. 446. d'vn qui rendoit la bouë de son bras par le siege, mais il fut trompé en son calcul. Dieu l'amande & ses semblables Dat veniam coruis, vexat censura columbas, c'est à dire, aux corbeaux est permis faire tout ce quils veulent (comme à ces meschants & vulgaires medecins) les pigeons sont repris faire ce qu'ils ne peuuent (pource

Aèce.

qu'ils ne veulent faire meschanceté) l'empyeme se guarit par l'ouuerture faicte entre la feconde & troissesme coste de la posetrine, suiuant A èce & autres doctes medecins tant anciens que modernes; maistelles personnes veulent en singes imiter Medée, laquelle ayant tiré tout le sang du viel Eson, le raieunist remplissant tout le vuide d'vn bouillon composé de plusieurs ingrediens, la quelle les filles de Pelias voulans imiter, egorgerent leur pere, croyant le remettre à la fleur de son age, à la place duquel leurdiet pere demeura mort, sans espoir de reuiure. Cet ignorant debuoit à tout le moins voir ce que Zacutus en a escript : 1. de praxi medic. admirab. observat. 113.

où il dict qu'à telles maladies yn cautere soubs l'aisselle est tres profitable, ou vn vesicatoire, ce que nature auoit faict en cestuy-ci,

à quoy cetignorant s'opposa par enuie malicieuse.

Fracastor I. 3. c. 5. dict en la contagion ou siebvre pestilente, si la Fracastor siebvre est externe, il ne faut point saigner, mais si elle est interne, il est permisseulement du commencement que le mal n'est encores espandu & non autrement, car la saignée nuyroit, dautant que l'agitation du sang augmente la putresaction, laquelle par après s'espand par tout le corps, & la saignée est plustost faicte pour la pre-

seruation qu'autrement.

Marsile Ficin en son antidotaire contre l'Epidimiec. 6. p. 377. Marfile dict si l'abondance de sang n'est apparente, on ne doibt venir à la Ficin

faignée, foit ou pour la preparation, soit pour la curation, car l'humeur corrompu, messe aucc le bon, comme il aduient par la saignée, les veines vuides attirent des autres parties, saict comme vn peu de sel ou de siel ietté dans vn plein verre d'eau, qui ne salera, ni rendra gueres amer si le tout n'est fort agité & messe ensemble.

Spigelius 1. 5. c. 13. de differentiis sanguinis, de humani corporis Spigelius sabrica, dictauoir obserué que ceux qui ont la peau rare & molle, ont rarement le sang s'epessissant, mais ceux qui l'ont dure, leur sang se reduict facilement en grumeaux, que les premiers sont craintifs, mais prudents, comme dict Aristote, que si le sang qu'on tire à vn possisser, en se signe d'une grande putrefaction, & conclud que le sang se corrompt dans les veines, & que mesmes dans icelles s'engendrent des vers, comme il a veu & trouué faisant les anatomies à Padoüe.

Fernel l. z. c. 12. de abditis rerum caussis dit, il ne saut pas saigner Fernel en la peste, si les vaisseaux sont grandement pleins, car si on la faict, ou les malades meurent, ou il empirent bien-tost, & en donne les raisons.

Galien à Glaucon c. 14. & Mercurial. I. de pesse c. 26. crient con-Galien. tre ceux qui saignent en toure saison, & principalement en temps Mercude peste, & durant les grandes chaleurs, disants qu'ils se trompent rial lourdement, & encores §. 22. sur le liure de Vist. Rat. Acutor. d'aipocrate. Toutes les sois que nature se haste de sottir quelque matiere du corps, elle saist un changement en iceluy, qui se maniseste par les symptomes, lesquels paroissent par les signes de la concocion.

Par ci-deuant i'ay discouru des natures & significations des diuersités de sang; oyons encores vn Anonyme traitant de la peste de l'obserimprimé à Louuain apud Ioannem Massum. 1572. Sion tire du sang uation du
en la peste, qu'on regarde que la partie malade soit aydée, & qu'on sang tiré
remarque le sang. Car s'il est blane & escumeux, il signisse que les
poulmons sont offencez (non point que le vaisseau soit rompu, ou
qu'il y ait quelque vicere prosond, car en iceux le sang n'est point
escumeux, mais il aduient de la propre substance du poulmon qui
faict que le sang ainsi reietté, estant refroidi, retient la figure du lieu
d'où il part; asçauoir laxe, rare, & poreux; ce qui s'entend du
sang craché & non tiré par le bras) s'il est noir, le soye est trop eschaussé; si le sang est comme sec & de diuerses couleurs, c'est signe de

Fr ij

Signes de peste.

Dures.

Paralysie, s'il est verd, il y a de la pesanteur au cœur & poitrine, si luisant & subtil, signe d'hydropisse, si granuleux & sablonneux, signe de lepre. Les signes de peste sont noirceur de la langue, prompte & grande foiblesse de toutes les forces des vitales principalement, sans aucune cause manifeste precedente, battement de cœur, difficulté de respirer, estonnement & comme alienation d'esprit, le sommeil quelque sois prosond, dessaillances frequentes de cœur, siebvre ardente, soif inextinguible, & toutessois la fiebvre paroit fort peu au dehors, pource que le pouls pour la plus grande part est peu changé, si ce n'est en ce qu'il est petit, languissant, frequet, viste& entierement inegal: les vrines sont aussi fort peu changées, pource qu'elles sont l'excrement du foye qui pour l'ordinaire ne se change en téps de peste: quelques vnes toutes sois sont aqueuses, subtiles, bilieuses & noirastres, & icelles sont tres-mauuaises qui ont le fecement ou nuée pendante au milieu du verre, & puis noire comme lexiue espaisse auec quelques nuées de couleur de plomb. Que si l'vrine tesmoigne la fiebvre ephemere, le flux de ventre suruient le plus souuent autroissesme iour, comme aussi vn vomissement de bile abondant, l'appetit est perdu, ils sont inquietés, sans repos; veulent souuent changer de place, sentent leurs costes & le soye ensés à cause des vents qui s'engendrent des eaux par la foiblesse de la chaleur naturelle. Duret sur les coaques §. 6.p. 397. Mais il ne faut pas croyre que tous ces signes paroissent en vn mesme malade; mais aux vns & aux autres, comme sera dict en lieu propre. Adioustons encore qu'en considerant les vrines, qu'il faut voir attentisuement le dessus d'icelles, le fond & ce qui pend, car le cotenu dans le fang est par là iugé: si le sang est bilieux, l'vrine est bilieuse; si pituiteux, l'vrine est totalement blanche comme cau, sans que rien y pende ni aille au fond : si l'humeur se cuit, il y a comme vne nuée en haut; si elle est trouble comme est celle des bestes chargées, c'est figne que les veines sont pleines d'humeur crasse & crud, & qu'elle continue d'estre cuite par nature: que si elle se purifie & s'éclaircit, & la crasse aille au bas, c'est que la matiere est desia cuite: que si elle estant claire & tost après se trouble, marque que nature a commencéla cuite: que si elle se trouble quelque temps aprés, c'est que nature ne demeurera gueres à commencer la cuite. Somme ce qui est au fond blanc, vni & égal, marque promptitude de concoction, & tant plustost, & tant plus tard arriue, est faicte la concoction, que si la subsidence est blanche, vnie & égale, c'est bon signe.

Mercurial tratt. de peste C.12. p. 42. dict que la vapeur de la peste Mercun'est pas vn corps simple, mais mixte, & que cette vapeur est brû-rial. lante, & subtile, pource qu'elle penetre, est tenace & adherante, veneneuse de toute sa substance, ennemie de nostre nature, qui ne

tue pas seulement, mais promptement. Rhasis à Almansor parlant de la siebvre ephemere autrement Rhasis." diayrée ou d'uniour (laquelle est comme le fondement de toutes les autres fiebvres, ) dict que les causes de cette fiebvre sont externes, & come en icelle la cause est aux esprits, de mesmes en l'hectique la cause est aux membres, comme le trop grand trauail, le trop veiller, plusieurs sollicitudes, grande tristesse, grande cholere, trop boire de vin, (en cette cause du vin s'il arriue pesanteur à la teste, rougeur & tension aux yeux, en ce cas il faut saigner ou donner des ventouses) s'estre trop pourmené, auoir trop demeuré à l'air froid ou chaud, auoir trop vsé des eaux mineralles, auoir trop mangé des viandes trop chaudes, ou trop nourrissantes, ou trop groffieres, ou d'vne aposteme, ou d'vne douleur, ou de faim, ou de soif, ou de quelque chose arrestée dans l'estomach outre saison, & cette siebvre est ditte estre aux esprits, ou spiritale, laquelle pour l'ordinaire ne dure qu'vn iour; mais si les esprits sont trop crasses & enslammés, dure plusieurs iours, & s'il manque au bon traitement vne siebvre hectique, putride ou maligne se faira. Elle est aux esprits vitaux, comme remarque Mercuriall. 5. c. 5. p. 499. de febribus, mais ces Mercuesprits ne sont pas purement ignés, mais engendrés du sang le plus rial. pur & de l'air inspiré comme dict Gallien, & comme remarque. Heurnius I. de febribus c. 3. quomodo ha cause febrem accendant p. Heurnius. 7. Galien marque deux ieunes hommes, l'vn ayant vne fiebvre putride & l'autre vne non putride, & à Glaucon c. 2. en l'histoire de Silenus dict si quelqu'vn tombe en vne siebvre par quelque erreur insigne aux six choses naturelles, les visceres n'estants preparés par autres causes, cette siebvre est ephemere, & la chaleur est douce & non mordante, & les vrines sont semblables ou fort peu changés de celles des sains, ou quelque autre maladie qui sera briefve, par consequent le Medecin appellé doibt curieusement considerer, auant qu'ordonner la saignée, laquelle (dist Mercurial liure susdit, ) n'est necessaire, veu que le mal est petit & la saignée est grand remede, ni moins ordonner autres remedes que le seul regime de viure, pource qu'il n'y a ni cacochymie, ni plethore, n'estant besoin que de refrigerer & humecter; Ce quine peut-tomber dans l'esprit

Fr iij

des bourreaux de nature quine cherchent qu'à remplir leurs bources au prejudice des paurres malades, qui leur vuydent la leur. & remplissent leurs corps de foiblesse & de langueurs; les esprits alterés ne sot point remis ni gueris par les medecines & saignées, mais seulement par vn bon regime de viure; Toutesfois il faut bien considerer la cause causante, pour remedier à la cause causée, veu que cette fiebvre est faicte diuersement, comme cy-dessus est dict. Si la maladie a ses racines profondes ou non, car à l'vne les remedes forts, & à l'autre les benins sont propres: car les remedes ramenants la fanté, n'agiffent pas en la maladie, mais au subjet, ou cause de la maladie, ce à quoy plusieurs ne prenent pas garde : car Aristote. comme dict Aristote Physic. r. text. 57. vn contraire n'agit pas à son contraire, mais bien au subjet de son contraire, à sçauoir à la matiere premiere; Cette ignorance estant cause que les Spagyriques se trompent pour la plus grande partie, dautant qu'ils baillent leurs remedes violents, qui agissent contre le mal, & ruine la partie malade, & par suite, ou tuent ou empirent le malade, ce qui est contraire & à la philosophie & à la medecine, qui rappellent la santé, en disposant les parties malades, en leur procurant vne bonne temperature par vn ordre moderé, sans venir à ces remedes violents, par lesquels voulants vaincre le mal, ils ruinent le subjet; comme si le mal est chaud au premier degré, il faut bailler vn remede froid au premier degré, & non au second, pource que vainquant le mal il

Anicene.

Fernel.

en fairoit vn contraire.

Erreur

Spagyri-

ques.

des

fiebvre Ephemere & à chacune donne son remede particulier, difant qu'en icelle, il n'y a que les esprits qui soyent eschauffes, ou d'eux mesmes par accident&principalement par l'air:&Fernel.c.6. metthod. general. cur. feb. dict que les esprits seuls incenduntur (qui est plus qu'eschauffer) en cette fiebvre Ephemere, à quelques vns la saignée est vtile, mais non à tous, pource qu'iceux & les hectics desquels les parties solides se consument peu à peu, n'ont besoin que de nourriture & augmentation, en rafraichissant & humectant ce qui ne peut-estre faict par la saignée : ce que Toussain Ducret en son Commentaire des fiebvres p. 42, confirme en suyuant l'opinion & prattique de tous les autres doctes Medecins. Je dis encores qu'vne seule partie du corps ou le total sera malade de la ditte sièbvre Ephemere& quoy qu'elles different, si faut-il en toutes le repos,

le sommeil, l'abstinence des viandes, iusqu'à ce que la fiebvre cesse

Auicenne l. 4 fen. 1. tract. 1. marque vingt-trois causes de la

DMoret.

(sirien n'empesche) mais il faudra quelque remede particulier à la

partie la plus malade.

Hippocrate nomme la fiebvre Ephemere pemphigodi c'est à dire flatueuse, 6. Epidem. 1.17. les Latins luy donnent plusieurs noms, estant de plusieurs iours; continuante, synoche putride, voy aussi la continuante de plusieurs iours de la continuante de plusieurs iours; continuante, synoche putride, voy aussi la continuante de plusieurs iours; continuante, synoche putride, voy aussi la continuante de plusieurs iours de plusieurs de plusi

Heurnius l. de febribus C.16.p.25.

Vnieune homme aagé d'enuiron vingt-ans n'ayant iamais vsé Histoire de femme & estant marié, s'enyura tellement de son vin qu'il tom- 38. ba en la maladie nommée Tabes dorsalis par Hippocrate. l. 1. §. 14. Tabes de internis affectionibus, pource que la moële de l'espine du dos se dorsalis. desseche, ou à cause que les petites veines qui vont à icelle sont bouchées, ou que le passage de la matiere du cerueau n'y peut aller, ou que le coit a esté trop aspre, comme est l'ordinaire des ieunes mariés. En cette foiblesse & en quarante iours il sut saigné trente six fois, comme il m'asseura en presence de deux Medecins de la faculté de Paris & deux Chirurgiens qui estoient venus chez moy en consulte, & leur monstra ses deux bras pour compter les trente-six coups de lancette (ie dy cecy pource qu'à la seconde edition n'y a que vingt-quatre saignées par erreur de l'imprimeur/chose que ces Messieurs trouuerent fort estrange, desquelles il sut merueilleusement affoibli; & ainsi tout foible, tremblant, maigre, & palle sut amené chez moy au mois d'Aoust temps extremement chaud, où il luy fallut allumer vn fagot pour le chauffer, non pour la fiebvre qu'il eust, mais à cause du peu de chaleur que tant de saignées luy auoient laissé, qui au lieu de le remplir & renforcer, le vuydoient & affoiblissoient. Si ces ignorants eussent consulté Hipocrate & Ducret sur ses Coaques §. 58. ils auroient apris qu'au commencement d'vne maladie, quelle qu'en soit la cause, si les forces sont soibles, il les faut remettre premierement & puis venir à la curation, mais ces bourreaux font de leur saignée vne selle à tous cheuaux,& compagnons des charlatans appliquent vn remede à toutes maladies quelle qu'en soit la cause. Que s'ils estudioiet selon que Rhasis les exhorte au traicté quatriesme c. 32. ils seroient plus sages qu'ils ne sont. Or contre l'esperance & l'ordre de ces Rabauds sangsuës, enuieux & mesdisants qui l'auoient presque espuisé de sang, Dieu le guerist, benissant les remedes que ie luy ordonnois, auecles bons bouillons, pressés, consumés distillés, pastes Royales, cardiaques auec l'abstinence de sa femme, suiuant Galien 1.6. de sanitate tuenda, qui dict que ceux qui sont secs, ne doibuent vser de femme, laquelle

TRAITTE'

232

luy sut rebaillée en ayant acquis sa premiere santé, de laquelle il a

eu de beaux enfants, Dieu en soit beny, Amen.

Vn de ces vulgaires Medecins, & peut estre c'estoit vn de ceux qui auoit faict faire ces saignées estant chez vn Chirurgien auec bonne compagnie où on lisoit cette histoire (mis à la seconde edition) se moquant dist he ! pourquoy a il escript de ce froid ? auquel il respondit que c'estoit pour monstrer que tant de saignées luy auoient oflé la chaleur naturelle & la force, à quoy il ne respondit autre chofe,& changeat de couleur fit monstre de son enuie & ignorace. Mais en passant aprenons que trois choses sont requises au coit, le desir fourny par le foye, la matiere par le cerueau, & le vent ou esprits par ses aucoit. le cœur, comme remarque Arnaud. l. de coitu p. 839. ie mets cecy pour ayder aux impuissants, apprenants la cause & parties foibles à fournir à ce trauail & besogne, & dequoy ie traiteray assés amplement en ma quatriesme edition, si Dieu me permet d'acheuer &

Mes requi-

Mistoire: 39.

mettre au iour ... Vn ieune Normand Thresorier, au mois d'Octobre 1637. se plaind à moy d'vne grande lassitude, perte d'appetit, nuicts inquietes, & demande des remedes sur cela; l'ayant enuisagé, examiné & tasté son pouls, enfin me confessa s'estre par trop esforcé par asses de iours auec vne courtizanne : quoy entendu, ie luy conseille de se renforcer auec bons consumés faits auec Mouton, Chapons, Pigeons, Perdris:comme fit Rhasis au fils du Roy Almansor pour mesme exercice, comme appert en ses aphorismes, & ne penser ny aux saignées ny aux purgations; mais se conseillant auec vn de ces Saigneurs, portant grande & estenduë barbe, luy tire auec le sang de sa bource qu'il auoit bien fournie, le sang tantost du bras, tantost du pied, tantost de l'autre bras, & pied: puis des espaules, puis redouble, puis le purge, repurge, restaigne, menant auccluy son compagnon Saigneur, comme coupeurs de bource en foire, & pour couurir leur ignorance disent qu'il a tantost vne siebvre continuë, puis pourprée, & mesme il fut ressaigné à la propre conionction de la lune, en fintrois de ces Rabauds, Botalistes continuent si bien leur sic est in vsu, que le Samedi 23. de Novembre 1637. sur les 4. H.du soir il rendit l'ame, aprés auoir perdu & le sentiment & les forces des excrements qu'il rendit durant cinq ou fix iours dans son lict auant sa mort; pendant quoy on ne laissoit de le saigner, contre la raison, l'experience & l'authorité de tous les doctes & practics Medecins, que Mercurial suit & aduertit 1. 5.c. 8.p. 504. de febribus,

difant

disant ceux qui ont fort trauaillé, qui ont ieusné, ou ont fort vsé des femmes, ne doibuent-estre saignés, ou s'ils le doibuent estre, que

ce soit fort peu. Dieu par sa grace les amande, Amen.

Au mesine mois à vn ieune homme aagé d'enuiron trente cinq Histoire. ans sur la minuict survient vn vomissement & slux de ventre, 40. d'vne matiere iaulne, amere & corrosiue, tant d'vn costé que d'autre auec mordication par tout son corps, auec fiebvre qui continuë trois ou quatre iours ( c'estoit vn cholera morbus ) le Saigneur est Cholera appellé qui le faict saigner vnze fois, & mesme trois ou quatre heu-morbus. res auant la mort, dequoy les parents se plaignants, le bourreau Alexanleur respondit il faut qu'il soit ainsi saigné, car moy mesme ay eu dre l. 3. c. vne semblable maladie en laquelle i'ay esté saigné trête cing sois, & 14. de sa ne pouuois estre gueri autrement: dequoy il auoit menti impudemment, car cette maladie est mise au nombre desaigues, & nul bon cholere, autheur n'ordonne la saignée, mais il faut que ces ignorants main-west pas tiennent ceux qui en tuant leur font auoir d'argent, ie fus appellé une abonvne heure auant sa mort, sans rien ordonner, voyant la mort à la dance de

porte.

Ces maistres passés & Iurés en saignerie, n'auoyent pas veu ny bile; mais leulel. 2.§. 36. de Diata d'Hippoc. qui dict que le coït attenuë, hu-flus, oudimecte & eschausse par l'action, mouuement & exaction de la froi-fiillation deur, attenuë par l'euacuation, humecte par la colliquation du reli- d'icelle tat quat qui demeure dans le corps aprés l'action & le trauail moderé, par la bontoutesfois on lict. l. 6. S. 5. des maladies populaires, que le coit en-che que durcit la matrice des femmes enceintes, mais l'experience mon-parle venstre qu'exercer au temps des grandes douleurs pour l'acouche-tus centument, il sert merueilleusement, ce qu'est à noter soigneusement. rie 2. cu-Sur le coit on esmeut vne question, qui est d'où vient qu'à plusieurs ration 32. estants morts, le membre viril s'ensle & roidit si fort qu'il est impos- Coit & son sible de le déroidir, ce que i'ay veu estre aduenu à tous les soldats effett aux tués à la reprise du Mont-limar ville du Daufiné. Le nombre est de femmes sept à huict cents, sur le membre desquéls, estants tous nuds au enceintes. milieu des rues, les femmes mettoient quelque chose dessus pour ne paroistre ainsi tendu: ce qu'ayant dict, il demande la cause à plusieurs, qui se sont contentés de dire celane pouvoir-estre, mais Gilbertus Anglicus 1.7.f. 286. cap. de Approximero, agite cette question, mais il nela conclud pas, disant seulement que tout ce qui Gilbertas, resoult les humeurs en vents espés, prouoque le coit d'où des con-Angliens. sequences peuvent estre tirées. Galien 1. 6. c. 4. de locis affect is diet Galien.

TRAITTE'

234

qu'vn certain se lamentant pour la mort de sa femme & s'abstenant du coît duquel il auoit acoustumé d'vser souuent, perdit l'appetit & ne pouuoit cuyre ce qu'il mangeoit; mais lors qu'il se remit à l'ouurage, il reprint la mesme santé : ce qui auint tout au contraire à vn autre quil'ayant intermis par quelque temps, s'y remettant vn peu plus fort, il laissa à ce combat le sang par la verge & l'ame ensemble, qui monstre qu'vne mesine chose, soit action, remede, viande, breuuage, n'est propre en melme degré à toute personne & en tout temps, comme dict Constantin L. de coitup. 304. & Zacutus de coitul. 2. observation 109.

Constan-Zacutus. Gordon.

· Gordon particule premiere. c. 9. descript trois degrés de la fiebvre hectique, spiritueuse humorale & hectique, comme la fiebvre putride (cen'est pas de cette pourriture absolué qu'on entend, qui est en la fiebvre pestilentiele, laquelle est l'extinction de la chaleur naturelle & resolution des esprits que s'entend icy ) en tierce, quotidienne, quarte & synoche, ou pour mieux dire bilieuse, pituiteuse, melancholique & sanguine : cette distinction en trois especes d'humidité qui ne sont substances, ny ne la constitue pas, estant Arabesque, & faut noter que la fiebvre hectique causée de la melancholie ou pituite tenace, est longue & difficilem ét guerie, mais la nommée Schectique est facilement guerie comme dict Heurnius c.s. p. 14. de febribus disant que ce nom Schechique convient à toute fiebvre facile d'estre guarie; Or la premiere espece ou degré, dict Gordon, est lors que l'humidité du cœur, & des membres nomméerosée (comparée à l'huyle dans la lampe) se consume, la seconde, lors que l'humeur nommé Cambium, qui est celuy auquel la rosée a esté espessie (comparé à l'huyle attaché à la mesche de la lampe) se consume : le troissesme est lors que l'humeur nommé Gluten qui sert comme de colle & auquel le ros & le cambium sont passés, se consume, qui est comparé à l'humidité substanticle de la mesche de la lampe. Ceux qui definissent cette fiebvre, la disent chaleur outre nature alumée aux parties du corps y estant tellement attachée que difficilemet en peut-elle estre ostée, dautant qu'on ne va au remede, pource que ne la sentant pas, elle gagne peu à peu les parties folides, & toutes les autres, & à cette cause est ditte habituelle, suyuant Gal. l. z. de differentiis febrium, & ce mot d'hectique ou égal se prend pour l'intemperie laquelle estant inégale, n'est pas si mauuaise qu'estant égale, comme dict le mesme Galien proretic. 1. coment. 52. où parlant du frenetique, dict ce-

Degres de La fiebure hectique.

pendant que l'intemperie egale ou hectique est au cerueau, le malade nese tourmente plus, pource que la ratiocination est quasi esteinte & la mort proche : ce qu'il faut qu'vn Medecin cognoisse, comme dict sar étorius c. 2. p 16. de remediorum inventione, n'y Sanctoayant au une fiebvre hectique en laquelle les humeurs & les esprits rius. ne soyent allumés, ne aucune fiebvre putride que la matiere pourrien enflamme les esprits. Quelques vns disent que la premiere consomption de l'humidité en la fiebvre hectique, est celle qui est aux extremités des veines capillaires, la seconde c'est l'humeur ou rosée sortie d'icelles veines capillaires, la troisiesme le cambium, la quatriesme le gluten, entendant par la rosée l'humidité laquelle sort comme par sueur des veines capillaires, & est receuë à l'entredeux des porofités (car il n'y a point aucun entredeux ) des parties similaires de laquelle par apiés les parties solides se remplissent, laquelle alors n'est plus nommée rosée, mais cambium; en suite ce cambium estant assimilé prend le nom de gluten, & Auicenne prima primi c. de humoribus dict qu'il y a après les qua- Auicenne tre humeurs ordinaires à sçauoir sang, pituite, bile & melancholie & quatreautres qu'il nomme secondes humidités qui ne sont que les mesmes ci-dessus, s'accordant bien auec Galien, & de cestrois degrés de fiebvre hectique ou especes : la premiere est guerie facilement; mais seulement cognuë par vn docte & experimenté Me-Cognoisdecin, la seconde est facilement cognuë, mais difficilement que-sance & rie: la troissesme qui se de monstre asses à qui que ce soit pource que prognostic tel malade a les yeux extraordinairement enfoncés, la peau ten- vre hellidue, le ventre touchant presque le dos, le pouls debile, vuide, dur que. & tendu comme vne coide, & les veines oleagineuses, & differe de la siccité de la viellesse (selon Cardan artis praua curandi p. 129.) Cardan. laquelle a le pouls petit, tardif, mais les vrines tenuës & palles. Mais oyons Hippocrates quil. 1. des maladies § 37. p. 250. dict Hyppolors que la bile ou la pituite est eschaussée au de dans par le boire & crase. le manger pour la nourriture, & par travail; comme aussi par la veuë & l'ouye, & pai le froid & le chand tout le corps s'eschauffe, & cette chaleur est nommée fiebvre, mais principalement lors que la bile & la pituite font meslés dans le sang. Le curieux voye le reste & il apprendra qu'au messange de la pituite qu'est tres froide, la siebvre est plus violente. Quelqu'vn diet, la siebvre est symptome de l'inflammation, & la rigueur ou tres-grand froid est symptome de la pourriture,

TRAITTE

236

Pour la curation de cette fiebvre, il faut vser des choses froides comme du laict de femmes, d'asnesse, de vache, de chevre, autres disentlaiet de femmes, de brebis, de chevre & de vache duquel il faut oster le beurre qui pourroit s'enslammer, & pour le dernier Laitts de celuy d'afnesse qui est recommandé à toutes personnes seches, comme estant le plus sereux de tous les laicts, & Hipocrate 1.2. §.9. de uers, & la diete p. 169. & au liure des maladies des femmes §. 62. p. 387. leurs efdonne le moyen de faire venir du laict abondamment aux femmes, & à l'Aphorisme 64. §. 5. marque ceux ausquels le laict profite, ou nuit, disant le laict des brebisserre le ventre, celuy de chevre le lasche, de vache moins: Mais celuy de iument & d'asnesse dauantage, y adjoustant si on craind qu'il s'enaigrisse & corrompe dans l'estomach (signe de corruption & de peu de chaleur, commeaussi si elle est trop grande, cause vne odeur de matiere bruslée) vn peu d'eau, ou de sel, ou de miel, ou de sucre, ou le faire bouillir, ou y ietter au dedans vn caillou rougi au feu, ou vn carreau d'acier rougiau feu, ou de mente sauuage, mentastre ou nepeta herbe au chat: comme veut Pline c. 14. l. 20. ou vn peu de cire iaulne, comme dix grains de millet, le mesme l. 22. c. 24. pour le cailler (qui est proprement le separer de la serosité qu'on nomme vulgairement relay ou petit laict, y adiouster vn peu de la presure, ou de vinaigre) & c'est de mesme que faict le medicament laxatif qui destache l'humeur caufant la maladie de la masse vtile à la confernation de la partie lesée: mais l'asnesse doibt-estre nourrie d'orge, auovne, fueilles de chesne, afin que telle nourriture soit plus profitable & moins subiette à corruption; Mais si le malade a le ventions sur le tre trop lasche, on faira vn peu bouillir le laict, y esteignant des caillous rougis au feu: que si le laict pris, le malade auoit rots aigres, difficulté de respirer, chaleur non accoustumée, enseure & fluctuation au ventre, douleur de teste, comme il aduient à plusieurs, il faudra cesser de prendre de laict. Note que Vuier 1. 4. des ensorcelements, & demoniaques, pag. 403. c. XI. dit que si on fait fait bouillir le laict, incontinent qu'il commence à s'aigrir, (ce qui se fait souvent en Esté, & moins en Hyuer) ce formage dissout parmy le beure, s'amasse & s'endurcit, tellement qu'on pourra aisement l'estendre, & tirer par filets, comme on fait le lin; mesme si on l'entortille à l'entour de quelque baston, il y sechera, de telle saçon que facilement on le pourra rompre, & mettre en poudre, euitant les volatils, dautant que tant plus ils volent hault, tant plus sont-ils

Pline.

fets.

Obsernalaict.

Vuier.

Note.

237

chauds & fees: comme au contraire les oyseaux habitants parmy les eaux, ont plus de chair, moins de plumes, & moins de chaleur.

Que si le slux de ventre suruient, que les cheueux leur tombent, Prognossie & que les iambes leur ensent, alors la mort est à la porte.

Pour la saignée ien'ay encores veu, ny leu aucun Autheur approuué qui en parle, & s'en serue, autres que ces meschants, &

vulgaires Medecins Botallistes, contre lesquels i'escris.

Cappinacce 1 6.c. 28. p. 1153. dit le contraire de ce que dessus, Cappinacà sçauoir que la siebvre hetique en son commencement est facile. ce. ment connuë, pourueu qu'elle soit seule (ce qui arriue rarement) mais qu'elle est difficilement guerie, si elle est accompagnée d'vne fievre dourile, marquant y auoir vne fiebvre hectique in habitu, ou Fiebvre en habitude, c'est à dire ou par tout le corps, ou en la disposition de hestique in la personne, qui n'a encores totallement cette fiebvre hectique: Car habitu. celle qui est dé-ja comme enracinée, est beaucoup plus difficile à guerir, que celle laquelle ne fait que commencer, pource qu'à celle-cy, le cœur ne patit point encore, n'estant qu'vn peu eschauffé: Mais en l'autre les parties solides du cœur sont dé ja saisses, & Mer- Mercurial curiall. 5. c. 7. p. 472. de febre hectica, dit qu'Hipocrate, Galien, Cel- de la fiebse, & plusieurs autres Medecins, n'ont point parlé de la siebvre he- vre hettictique, dautant qu'elle est difficilement cognuë en son commence-que. ment & augment, & qu'elle suit ordinairement la fiebvre ephemere & putride : Mais enfin elle est appelée Marasme, estant cognuë Marasme par la putrefaction des espris en icelle 1. 5. c. 17. p. 582. de malignis febribus, dit que les esprits sont corps chauds & humides, & les corps chauds sont, comme dit Galien methodi, sont facilement cor- Galien. rompus, & Aristote 2. de generatione animalium, dit que les esprits Aristote. qui sont chauds & humides sont faits des aliments. Or la saignée r'est point necessaire, ny approuuée en la fiebyre hectique, dautant qu'elle a besoin de sang, & quelquessois les medicaments sont à propos, pource qu'il y a quantité d'excrements dans le corps; mais il se faut seruir des lenitifs, & non des purgatifs, qui estants acres, eschauffent, & dessechent, & en suite la fiebvre qui estoit en la disposition, se tournera en habitude; que s'il faut resterer le medicament pour euacuer, faut que ce soit tousiours par lenitif, & non par purgatif, & au chapitre suivant dit, qu'en la siebvre hectique pestilente, la vertu du cœur est tellement subcombée, & abbatuë, que ne pouuant regir les humeurs, ils se pourrissent necessairement, & la maladie passe tres vistement de la disposition à l'habitude.

G<sub>G</sub> iii

hectique.

Riolan de Riolan c. 9. methodi bene medendi, dit que la fiebvre hectique occupe la fiebure les parties folides, lesquelles il faut refaire auec l'orge cuit, au bouillon des poulles & grenouilles, humectant auec bains qui avent aufsi la vertu de refroidir, & semblables remedes, tant appliqués par dehors, que par dedans: Mais de la faignée il n'en parle point ce

Histoire 41.

qui n'a esté obserué ces iours passez enuers vne Dame de qualité, aagée d'enuiron septante ans, atteinte d'vne fiebvre hectique, auec vn flux de ventre tellement seche, que les os luy perçoient la peau, laquelle mourut demie heure apres la dixseptiesme saignée, ayant esté purgée vne douzaine de fois, par medicamens diagredies, comme m'apparut par les ordonnances de ce grand Saigneur, qui l'auoit traittée énuiron deux mois, auant que l'y fusse appellé, qui estoit le mesme iour de sa derniere saignée.

· Ace. Dodonée.

Æce tetrab. 2.1. 4. c. deinier, & Dodonée en ses exemples medicales c. 22 disent: Aux phtisics, & extenués par la longueur de la maladie, arriue par fois vne douleur de costé, qui trauaille tost & fort, tellement qu'elle ofte la respiration libre, laquelle est ostée par remedes chauds, & eschauffants, & céluy qui seroit si temeraire & hardi (comme sont les Botallistes) de venir à la saignée, diminueroit d'autant la vie qu'il tireroit du sang. Or il n'est pas tant seulement mal fait de saigner en cette sorte de maladie : mais de faigner aussi aux autres maux de costé, procedants d'humeurs crasses & visqueux; car quelquesfois les humeurs pituiteux, aspres & visqueux se iettent dans la capacité de la poictrine, & puis dans le poulmon, & par leur pefanteur distendent les membranes succingentes auec douleur, & saisissent les passages du souffle, apportant vne difficulté à la respiration; que sion tire alors du sang, principalement en quantué, c'est tuer le malade.

Durer.

Duret 1. 4. c. 9. p. 146. des Coaques dit, la respiration est vne action partie volontaire, partie contrainte, par laquelle l'air est attiré par la bouche, nez, cerueau, trachée-artere, cœur, & puis toutes les arteres, & tout le corps en est rempli, & les vapeurs crasses sont chasses du corps, action commune à tout animal qui a la voix.

Sennertus. Et Sennertus l.2. c. i. parte tertia de respiratione lesa, monstre que la respiration peut estre offencée par les causes suivantes ( remarquant que souvent la respiration estant cessée, la transpiration continuë, en laquelle le poulmonne se remuë point, comme à l'enfant, tant qu'il demeure dans le ventre de la mere, qui n'a autre chose

Alote.

que la transpiration.)

| Par l'estrecissement de la partie (d'où qu'elle vienne) par lequel<br>le poulmon, & le diafragme sont empeschez de se mouuoir & di-                                                                                                                                                                              | F.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Parle deffaut de l'esprit animal, comme à eux qui meurent aux apoplexies, & maladies froides, ou                                                                                                                                                                                                                 | 4   |
| Par la lesion des gros ners qui vont aux muscles de la poietri-<br>ne, & au diastagme qui empesche le passage des espris ani-                                                                                                                                                                                    | Į., |
| Par la douleur des muscles de la poictrine, ou autres parties qui feruent pour peu que ce soit, à la respiration, ou                                                                                                                                                                                             | 1.  |
| Par le mouuement empesché du Diastragme, ou eau (laquelle estant abondante, cause vne hydropisse, nommée pleurocele par Paré 1. 8. c. 11.) ou pus, ou sang contenu dans la poictrine, ou                                                                                                                         | 0   |
| Par les vapeurs montant, & s'arrestant vers le diafragme, ou Par l'obstruction des visceres, vers l'abdomen, ou tumeur, ou                                                                                                                                                                                       |     |
| distinction d'iceux, ou Par le vice du poulmon ( qui naturellement est froid, & qui est 9 encores refroidy par l'air inspiré, comme a esté dit par Hippocrate Hypo                                                                                                                                               |     |
| 1. de corde § 5. p. 94.) à sçauoir quand les arteres sont bouchées par te-<br>quelque cause, ou sont comprimées, ou lors que le poulmon est                                                                                                                                                                      |     |
| blesse, ou attaché à la poictrine, de laquelle attache, loannes Ru-<br>dolphus Camerarius centuria 6. § 83. p. 219. dit, i'ay ven & connu<br>familierement vn homme, qui auoit le poulmon totalement atta-<br>ché aux costes, sans qu'il eust aucune difficulté de respirer, Hippoc.                             | ire |
| l.2.§ 64. p. 255. de morbis, & l. de locis in homine § 27. p. 119.<br>baille les fignes du poulmon qui tombe aux costes, qui sont la toux, Signe.<br>la respiration, le col estant droiet, crache la saliue blanche; la dou-poulm<br>leur est à la poietrine & au dos, estant couché ou appuyé sur la poi-sutack | 071 |
| erine fur quelque chose, il semble que le poulmon pousse, & quelque chose de pesant presse la poietrine, & que quelque douleur piquante, ou aigue le pique, le sang petille comme vne peau se-                                                                                                                   |     |
| che, & empesche la respiration, peut dormir sur le costémalade,<br>& non sur le sain, & suy est aduis qu'il transpire par la poietrine: &<br>par apres donne les remedes: difficilement les aagés de vingt-cinq                                                                                                  |     |
| ans en guerissent des poulmons attachez. Louys Duret sur les Dures<br>Coaques c. 16. §. 62. p. 300. dit, que le poulmon estant plein, la<br>toux, l'orthomnée, perineumonie, pleuresse, ou l'assheme ad-                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |

wient.

Par le vice du diafragme, qui est lors qu'il est affligé, ou enflam-10. Auicenne. mé, ou lors qu'il se fait quelque fluxion, surquoy Auicenne prim a partis tractatu 2. centur. aphorismo 283. dit, si le crachat est de sigure ronde, & que la figure detienne, c'est signe qu'il y a vn aposteme au diafragme,

Parle vice des muscles, mouuans la poictrine (lesquels on com-II. pte iusqu'à huictante neuf, qui seruent à la respiration) ou lors qu'ils font froissez, vicerez, inflammez, blessez, ou qu'vne fluxion leur tumbe dessus; laquelle, comme dit Hyppocrate 1. de locis in homine S. 18. p. 114. estant froide, & par le froid se fait bile, & laquelle, à cause du froid, coule plus facilement sur la poictrine, & gosier, pource qu'ils ne sont point couuerts, ou

Parla luxation, ou rupture des costes, & vertebres du dos, &

induration des cartilages de la poictrine, ou

Parla maladie des muscles de l'abdomen, qui empesche le mou-13. uement libre, ou

Par l'estrecissement des narines, de la bouche, ou gosier, ou

14. Par l'obstruction du larinx, de l'aspre artere, ou de leur blessu-15. re, ou

Par le changement de l'vsage qui est diuers, ou

Par l'air trop chaud, ou trop froid, & enfin par autres causes, chacune desquelles demande sa curation particuliere: l'expiration est faicte par tous les muscles, attirans de la poictine le souffle violent, me faicte. principalement par les muscles intercostaux, le sousse auec bruit par les muscles de la gorge, la voix par les muscles de larinx, & la parole par la langue aidée des liens, dents, trous du nez, lévres, palais & gosier. Les Anatomistes remarquent, comme il a esté dit, foixante huict muscles intercostaux, seruans au sousse, & douze pour respirer.

Histoire 42.

12.

16.

17.

Expira-

tion com-

Ie fus appellé pour voir vn Soldat, qui auoit receu vn coup d'espée à la poictrine, & la playe fermée, dont la respiration sut si empeschée, qu'il ne pouuoit respirer, ny parler que tres dissicilement, & mouroit estouffé, à quoy son saigneur ordinaire ne faisoit autre chose que le saigner; ce que voyant, & sçachant sa blesseure, ie fay aussi-tost ouurir la playe, de laquelle le pus de la poictrine sortit abondamment, & lors le souffle, respiration, & parole reuindrent. aussi tost,& ce maistre Bottaliste n'auoit pas regardé au dire d'Hyppocrate, commente par Duret, qui au c. 16. 5. 68. des Coaques dit, que ceux qui sont blessez à la poictrine, quoy que le dehors

foit

soit consolidé, le dedans ne l'est pas; & par consequent sont subjets de deuenir Empyematiques : Et faut noter aussi que l'empyeme, comme dit Ace, se fait souuent, par vne descente, ou amas Ace. de pituite, sui quelque partie, où elle se pourrit sans siebvre, ou inflammation, Sanctorius c.i. p 570. l. 15. vitandorum errorum, marque d'vne semblable sermeture d'vn nerf piqué, la playe sermée trop tost, & la mort suruenuë apres vne conuulsion.

La respiration sorte, & auec difficulté, est signe de douleur, &

d'inflammation aux parties dessus le diafragme.

La respiration grande, & le long internalle marque vn delire. La respiration froide par le nez, & la bouche, est dangereuse,

felon Hypoc. pranotionum §. 4.

Ceux qui ronslent fort en dormant, que ses Latins nomment Stertor, dequoy Sanctorius p. 5. de remediorum inuentione, & Du. Stertor. rei §. 69. sur les Coaques qui dormiendo efflant §. 50. distingue le Durei. stertor, disant que ceux qui efflant ( soussent) dormitant hianti ore cum frepitu, & steriore, habent spiritum crassim & perturbatum, & autres qu'à ceux qui ronssent en dormant, la pituite est tombée, ou au gosier, ou narines, d'où elle ne peut estre facilement ostée. Aucuns croyent que le diafiagme descende en l'inspiration, & qu'il monte en l'expiration, ce qui n'est pas; mais l'inspiration est faite par la contraction de la poictrine, laquelle pousse au dehors l'air inspiré, ou attiré, laquelle inspiration, ou attraction est faite par di-

stention, en largeur, & non en longueur.

Iourbert decade premiere paradoxe 4. & Auicenne fen. 1. tou Ioubert. tes les parties (disent ils) de nostre corps, se peinent de conuertir Auicenne l'aliment en leur propre substance, ce qu'elles ne peuvent faire de la nourauant que l'humeur soit espars par tout le corps en sorme de 10- riture. fée; & que par glutinosités attache proprement à chaque particule de nos membres: sur quoy Galien dit que ce qui nourrit, doit Galien. estre cuit, & passe par toutes les concoctions, c'est alors la concoction parfaire. ) Or lors que l'humeur, qui est és veines, qui sont entre le foye, & l'estomach ne va pas bien, l'appetit de vomir, & le desdain des viandes suruient, & la cachexie se fait, comme dit Cardan p. 173. artis parua curandi, disant qu'il luy suruint vne dou- Cardan leut si grande a l'estomach, que s'il y eust demeuré tout le iour, il en malade. fust mort, estant semblable à celle de celuy qui a pris quelque poison : ce qui luy estoit arriué par l'obstruction d'iceluy; car la matieren'estoit pas au dedans, veu qu'il n'auoit aucune siebvre, ny nau-

sée, ains auoit bon appetit, dautant que les nerss de la sixiesme coniugaison, n'estoient point offencez, aius leur force estoit grande, comme le cerucau lieu de leur origine, & la matiere estoit au plus

bas & profond.

Constantin

.Constantin c. 10. l. 4. p. 74. de abominatione, de morb. cogn. & curat. Dit lors que le malade a en horreur la viande, c'est signe qu'il y a quelque mauuais chyle, ou fuc dans l'estomach: que s'il cst dans la concauité d'iceluy, le vomissement le peut emporter; mais s'il est dans les membranes d'iceluy, & comme attaché, & colé dans la bouche d'iceluy, le vomissement ne seruira de rien, & là il donne les remedes propres sans aucune saignée, comme a fait vn de ces Saigneurs à vne personne de qualité, laquelle tant plus saignée, tant plus abhorroit les viandes, & estoit venuë à telle foiblesse, que ne pouvant manger, elle estoit menacée de la mort, si promptement (estant appelle) ie n'y cusse pourueu par autre voye, & suiuant les preceptes dudit Constantin, & Dieu benissant mon trauail à la honte de ce Saigneur.

Demande. ce sur la Soif, & faim, &c.

On demande pourquoy les Febricitants supportent plus facile-& respon- ment, & mieux la faim, que la soif, & que les sains? à quoy on respond que c'est chose rare & inouye, qu'vne personne aye en mesme temps faim &foif, veu que la faim arriue ordinairement par le froid; mais la soif par siccité & chaleur; que si en dormant la soif cesse, c'est figne que le sang est temperé, & ce signe est tres-bon aux siebvres aigues; Orles Febricitans abondent plus en chaleur, & siccité, & leur estomach est ordinairement farci d'humeurs corrompus, ou les autres parties, qui enuoyent audit estomach leurs vapeurs corrompues, qui oftoient la faim. D'ailleurs la chalcur naturelle à cause qu'elle est conuertie en chaleur ignée, consumme les eaux, & humiditez qui sont au corps, plustost que les matieres solides, qui est cause que les Febricitans peuvent demeurer iusqu'au quatorzics-Hypocrate me iour. (Et Hypocrate 1. 7. \$ 33. des maladies populaires, mar-

que vn, qui demeura sept iours sans prendre autre chose que d'eau miellée) sans aliment, ou fort peu, sans danger, comme l'expe-Cardan de rience le monstre fort souvent, comme Cardan obserue p. 262. de son ars parua curandi, & de Garcia des drogues des Indes p. 323 C. 21. du Mango, ditles Febricitans s'abstiennent de manger, l'espace de quinze iours, & apres on leur donne à manger du Mango cuit en façon de ris. Pline en son histoire naturelle 1. 11. c. 54. dit que l'homme peut demeurer sans manger, & sept, & vnze iours, que

Garcia.

si quelqu'vn s'estonne de ceste abstinence de quatorze iours, en laquelle la vertu concoctrice est foible, & nature assez empeschée ail- Abstinenleurs, voyez le liure des histoires admirables de S. G. S. p. 421, ces granoù est marqué qu'vne fille demeura long temps sans manger ny des. boire, & vne autre en tout son voyage d'Islande, iusques à Madril, en plein Esté, vne autre demeura sept ans sans manger ny boire, sans dormir, & sans rendre aucun excrement, ayant le visage beau, entier, de bonne couleur, pleine de vie, de bonne disposition, les yeux clairs, la parole douce, gratieuse & decente: mais sa bouche eston deuenue si estroite, qu'elle n'y pouvoit faire entrer son petit doigr. Plusieurs ont demeuré cinq, six, dix, & plusieurs iours sans manger ny boire: Vn autre auoit demeuré vingt - deux ans sans prendre autre chose qu'vn peu d'eau : voy aussi p. 309. intitulation ieusne merueilleux, & p. 564. d'vn qui vescut vingt-vn ans, fans manger ny boire, se portant fort bien, contre l'ordre commun, duquel Hypociate 1. de carnibas, dit si quelqu'vn demeure sept iours sans manger ny boire, il pourra mourir, dautant que ses boyeaux s'attachent, & comme colent ensemble. Les Baneanes (commeannote Clusius, sur le chap. 3. de l'Altil de Garcias 1. des Clusius) espisseries) demeurent quelquessois vingt jours sans rien manger, & c'est par superstition; & dit que ce sont Philosophes, descriuant leur façon de viure p. 27. 28. voy le discours sur l'inappetance d'vn enfant de Vaupresonde de Prouencheres Medecin du Roy, qui n'auoit ne mangé ne beu de puis dix-neuf mois, se portant tousiours bien, l'Histoire est esmerueillable, & imprimé à Sens 1612. en 31. page in octano.

Galt. H. Riff. aphor. 84. dit tout ainsi que le cœur qui est sains, & Riff. les autres membres sains n'attirent que les bons esprits, & le bon sang semblable à eux : semblablement estans malades attirent ce qui est propre à leur nuire; & au c. 4. aphor 72. pource que le propre de la chaleur est de dilater, & du froid de restreindre ceux qui ont les veines amples, larges, ont la nature plus chaude, & ceux qui les ont estroites, plus froide; & les grands dormards ont les veines petites, ou le cerueau froid, ou la teste grosse, contenant beaucoup de vapeurs, ou ont mangé du lievre, ou ont beaucoup travaillé: Mais les sonctions des membres principaux sont apparentes, & les autres sont obscures, comme aussi de leurs instruments. Et chap. 5. aphor. 12. le sang, quoy qu'il soit loüable, & qu'il s'eschausfeplus qu'il ne doit, sa partie plus subtile & onctueuse se conuertis.

244

en cholere, & la partie terrestre, en melancholie; le sang est purifié par la vescie du fiel de la bile, par la vescie vrinaire des serositez. par le moyen des reins, & par la ratte de la crasse humeur melancholique, & lors que ces trois parties ne font leurs fonctions, c'est pource qu'il y a obstruction, ou en icelles, ou en leurs canaux, ou sont trop pleins, ou trop foibles & froides, comme dit Sanctorius c. 4. p. 30. de remediorum inventione, & p. 440. question 83. On remarque par l'anatomie, que de la partie interieure de la ratte sortent des veines, lesquelles s'estendent vers le fond du ventricule, & puis vers l'orifice d'iceluy, à celle fin d'y apporter le suc, ou humeur melancholique, acide pour y exciter & eneiller la faim, laquelle manquant souuent, dautant que la vertu concoctrice, & chylificatiue, que les Grecs nomment Apeplie (crudité) defaut, Bradispep où elle est diminuée, nommée Bradispepsie (concoction tardiue) ou plus diminuée, nommée dispepsie (corruption de viande) en Dispessie. l'Apepsie, les viandes mangées sont rendues toutes telles qu'on les a auallées long temps apres, & la concoction est abolie; En la bradispepsie long temps apres sont rendies vn peu changées, pource que la concoction est debile & foible; & en la dispepsie les viandes sont rendues aussi par le bas corrompiles, puantes, & comme brussées, pource que la concoction est deprauée auec des rots; toute action ne se faisant pas comme il faut, mais plus lentement est ditte diminuée, mais si elle l'a fait encores moins, & au contraire de la coustume, est ditte viciée, corrompiie, ou deprauée, pour l'abolir, c'est lors qu'elle n'est plus: les aigres marquent froid, les brulées chaud, la chylificatiue offencée, arriue ou lors que les parties solides du ventricule sont offencées par quelque intemperie, ou lors que quelques humeurs sont attachées aux tuniques d'iceluy, ou qu'ils sont en ses cauités, comme aussi par ses propres maladies, ou par accident, ou vices des autres visceres, comme remarque Galien 5. de locis affectis, c. 1. disant que les excremens qui s'amassent au ventricule, troublent sa concoction, tant par son vice que par celuy des autres parties, & la ratte malade iette ses serositez ichoreuses, ou s'amasse dans le ventricule, où elles excitent les fymptomes melancholiques: les aliments aussi mauuais causent par fois telles indispositions. Ceux-là donques se trompent, qui voyants vn malade qui ne peut manger, en attribuent la cause generalle à la foiblesse de l'estomach, ausquels ils appliquent plusieurs remedes, & baillent le syrop d'absinthe, de coins & autres

Apepfia.

corroboratifs. Nota que ceux qui endurent, & supportent facilement la faim, ont la nature ou chaleur naturelle foible, comme de ceux Hyppocrate de veteri medicina, & de salubri diata, S. 12. dit, que qui traitl'estomach estant trop soible & trop froid, ne peut cuire quantité de tent mal viande, & ailleurs, que ceux qui sont trauaillez d'intemperie, de-les degoumandent plutostà boire que manger, veu que le boire n'est requis stez. qu'à raison de la viande mangée. Or la concoction de la viande se cococtris fait au fond de l'estomach ou ventricule, ( & icelle est cognuë, bien ce & appeou mal faite par les vrines, par les excremens rendus par le siege, & tit, ou se par les crachats, celles du ventre monstrent la disposition du con font. tenu en iceluy; les vrines celle des veines, foye, & canaux d'iceux; le crachat celles des parties servans au souffie & respiration: Et en passant faut apprendre, que plusieurs Autheurs appellent la concoction, digestion, comme Gilbertus Anglicus en tous les endrois Nota. où il parle de la cuite: que si la personne ne mange, ny boit que moderement, il ne sentira aucune maladie, pource qu'il cuira bien ce qu'il prendra, & n'engendrera point de cruditez, ny par consequent nulle incommodité en aucune partie de son corps, dautant que chaque partie se nourrira commodement de ce qui luy eschera pour son entretien, ) & l'appetit à la bouche d'iceluy; tellement que si le fond est incommode, la concoction la sera, & si l'appetit l'est, ce sera la bouche d'iceluy; car c'est proprement à la bouche d'iceluy, que l'appetit de manger & de boire appartient, comme la cause immediate, & les autres, comme causes immediates, & eloignées, comme sont la vuidange du corps, l'appetit naturel des parties vuides, le succement des veines, lesquelles appetent, si la chaleur extraordinaire y est, de boire, si la froideur, de manger. En quatriesme lieu le sentiment des veines qui se communique à la bouche de l'estomach: Et en cinquiesme lieu l'appetit animal qui despart du cerueau, qui abhorre les viandes sales & vilaines, & se delecte aux autres: souvent aussi le pair sixiesme des nerfs, procedant du cerueau, qui donne sentiment à la bouche de l'estomach, est offencée, comme dit Sanctorius c. 79. p. 443. partis secunde ar- Sanctorius tis parua Galeni. En tout ce chapitre fort considerable, ceux aussi desquels le foye est esquirre, ou foible, abhorrent la viande, principalement la chair & le vin. Or la premiere faculté digestiue est faicte à l'estomach, la seconde au foye, & la troissesme par tous les membres du corps.

Le susdit Le susdit Galt. 1. 6. c. 2. aphor, dit la saignée vuidant egalement Galt. Нніі

TRAITTE

246 le fang des veines, doit estre faite sagement, & ceux qui sont malades, ou qui le vont estre, & aphor. 57. là ou iliy a peu de sang, & quantité de mauuaises humeurs, la faignée n'est pas necessaire.

Magasin des sciences.

Le magasin des sciences sur la fin. Quand la memoire se debilite peu à peu, il faut euiter la saignée, si ce n'est que quelque partie du corps dependant du certieau soit griefvement blessée, & en ce cas Auega seul de tous ceux que i'ay veus, & leus, propose la saignée.

Anega. Rour-

l'ay esté, & suis encores contrainct d'apporter tant d'authoritez, pour prouuer contre ces bourreaux de Duret, que la saignée ne conuient pas à toutes maladies, que i'en suis tout honteux : Mais Hyppocrate a esté contraint de faire le mesme pour enterrer vne infinité d'erreurs, & d'horreurs, qu'on suyuoit de son temps, en la cure des maladies, comme appert 1.4.5. 41. des maladies, où il dit, ie n'eusse pas allegué ce que dessus, pour prouuer mon aduis, si ie n'eusse sçeu que plutieurs sont de contraire opinio, & qu'il est cit necessaire d'ap-

reaux de Duret. Hyppocrate.

porter plusieurs preuues pour condamner vne mauuaise coustume. Histoire. 44.

L'ay veu mourir vne personnage de qualité, & mien amy, auquel il souhaittoit vne siebvre quarte, pour consumer en luy la matiere de l'epilepsie, de laquelle il auoit esté tourmenté des longues années, & traitté par plusieurs Medecins, auant que ie le cogneusse, enfin elle luy arriua, & ses accez epileptiques surent tellement diminués, qu'il ne les sentoit dés-ja plus: Mais en mon absence estant tombé entre les mains d'vn de ces Saigneurs, il luy tira tant de fang, par son reiteretur, qu'il en mourut; mon desir n'estoit pas seulement appuyé sur mes considerations; mais principalement sur l'authorité d'Hyppocrate, qui dit ,l. 1. §. 3. l. 6. §. 6: des maladies po-

pulaires, ceux qui sont attaints de la fiebvre quarte, ne le sont point

d'autres maladies: que s'ils sont subiets, & saisis de que lque grande

maladie, ils en sont gueris, & deliurez, la fiebvre quarte suruenant, (reserué l'hydropisie) car elle est salubre, deliure des melancholies, & de l'epilepsie, ce que Galien confirme au commencement

dul. 1. S; 3, des maladies populaires, & autant en disent les doctes Medecins des hemorroïdes coulantes, sans excez; (desquelles on en

Hyppotrate de la fiebure quarte.

Galien.

Hemorroides.

compte cinq à l'entour du siège, ou trou d'iceluy, ausquelles veines nature se decharge du sang crasse & espez, qui l'oppresse) à sçauoir qu'ils ne sont sujets, ny à la pleuresse, ny perincumonie, ny à phagedenes, froncles, termintes, ny par aduenture à la lepre, comme dit Valescus 1. 7. c. 39. f. 345. de la lepre, & Hyppocrate 1, des humeurs §. 8. p. 207. & d'hemorroides p. 536. 539. def-

Valefons de Tharente.

quelles Sanctorius I. 3. c. 4. p. 170. d'euiter les erreurs, les veines Sanctories (dit-il) qui sont en la ratte, & hemorroïdes viennent de la veine porte, & fur ces hemorroïdes l'ay veu prattiquer, par vn Muletier. de brusser de la bourre fort chargée de la sueur du mulet, prise à son bast, la sumée de laquelle mise en vne chaire persée, & le ma lade affis dessus, fut totalement guery, sans qu'il en ait rien ressenty de vingt ans, comme il m'a dit apres cette parfumerie, remede qui est dans Raoul de Montuerd fueillet 37. difant pour broches Raoul de qui viennent au fondement, il est en lettre Gothique, imprimé à Montuerd Lyon par Olivier Arnoulet 1544.

En l'année 1645, au mois de Mars, vint à moy vn Seigneur de Histoire marque, qui auoit esté prisonnier en guerre quinze mois, qui aupa 45 rauant estoit accoustumé d'auoir des hemorroïdes coulantes de mois en mois, & durant sa prison entierement arrestez, d'où sorty, & arriué en cette ville de Paris, commença à estre incommodé, & cracher le sang; pour à quoy pour uoir sit trois consultes, & à chacune, trois Medecins, lesquels conclurent groffierement, y auoir vn vlcere en ses poulmons, qui le rendoit Asthmatique, prognostig de mort & d'ignorance, ce qui le sit venir à moy, lequel ayant bien examiné, & consideré sa physiognomie, ie iugeay le bout de ses hemorroides endurcy, qui empeschoit la sortie du sang, & auec quelques remollitifs, luy ordonnay l'application à icelles des sangsues au plein de la lune, ce qu'estant fait il sut à son aise: Plusieurs m'ont asseuré auoir esté gueris des hemorroïdes dolantes ou non, coulantes ou non, internes, ou externes par l'application au dessus de l'herbe nommée mille-fueilles pillée, comme aussi vne dragme, ou enuiron de la graine du treffe hemorroïdal pillée, auec vn petit de vin blanc. Paré l. 13. c. 24. p. 520. des hemorroïdes, obserue Paré. cette sortie de sang par la bouche, les hemorroïdes estant empeschées à vuider le sang par le bas.

Rabi Aquila de Malaleel trouue plus facheux vn demi ignorant, Rabi. qu'vn qui l'est totalement, pource qu'vn demi ignorant, (tels que sont ces Bottalistes) s'estiment sçauoir plus que tous autres, contre lesquels Acakia p. 143. artis parua Galeni, dit nous apprenons ce Acakia. que nous ignorons, ou par autruy qui nous monstre le chemin, ou par parolle, ou par signe, ou par nous mesmes, meditans, & ratiocinants, sans aucun maistre, & l'vne & l'autre façon sont données par la nature, & aydes par l'art: car en bien meditant ils trouuent, George comme dit Georges Venetienl. 1. c. 7. tom. premier de l'harmonie Venetien. Hyppocrate.

L'ignorance mauuais threfor.

Tablean de l'ignorance de calomnie.

nimal irraisonable, de l'homme, le Zoophyte, ou plante animal, de l'animal, la plante, du Zoophyte, les metaux de la plante, & les pierres des metaux. Apprenons auffi d Hyppocrate l. de la nature des hommes § 2. que si l'homme estoit fait d'une seule matiere, il n'auroit iamais mal: car vn ne se gaste point soy-mesme, que s'il auoit mal, il seroit guery par vn seul remede; mais estant fait de plusieurs choses, les vnes qui eschauffent, les autres qui refroidissent, les autres qui humectent, les autres qui dessechent, d'où diuerses maladies sont causées, il est necessaire qu'il y ait plusieurs & diuers remedes, & par ainsi tous n'ont vne mesme nature, & en l'Epistre 16. à Crateua, grand simpliste, & l. de l'age §. 3. dit, ignorance est un manuais threfor ( & l. des preceptes & les personnes qui l'ont, ont des mal-heureuses richesses, la temerisé, & l'audace sont des marques asseurées d'icelle, comme la crainte l'est de l'impuissance, & 1. de natura hominis, l'ignorance & la menterie se recognoissent en ce que ceux qui la veulent maintenir par disputes, ne sont iamais d'accord, & l. de arte §. 1. les ignorans de la medeeme sont contentieux, & l'affirmation faite auec beaucoup de babil, est trompeuse & leur malice ne peut suffire à mesdire des autres, reprenant & calomniant tout ce qui est bon, comme ce qui est mauuais. Que ceux qui ont de Lucian, passé par les mains de ces Saigneurs, regardent ces passages d'Hyppocrate, & verront que comme Prophete il parloit a eux; & defquels voicy le rableau dans Lucian. Ignorance, & soupçon recueillent calomnie, brauement accoustiée, monstrant à son visage, & à la contenance de son corps qu'elle est enragée, ayant son cœur fort enflé de cholere, tenant en sa main senestre vn fallot flamboyant, & de la droitte tire à foy, par les cheueux, vn ieune fils, tendant les mains au Giel, deuant elle y a vn homme ayant la couleur fort palle, denotant estre meschant, & enuieux, & suyui de plutieurs semmelettes, qui estoient trahison & deception: Penitence suit apres, avant vn habit noir tout deschiré, la teste recourbée en arriere auec laimes, & auec honte reçoit verité, qui vient de loin, &c. c'est tome second p. 627. chap, qu'il ne faut croire temeraitement à la calomnie.

Hyppocrate I. precept. § 7. marque l'ordre, & la bien sceance, qu'on doittenir aux consultes, lesquelles doment estre faires pour le seul proffit des malades, sans enuie de paroistre auec la gloire, & la vanité, comme plusieurs font: car verbi lenocinium deturpat plerumque.

plerumque venustam sententia faciem, & tels croyans auoir attaint la sublimité de la medecine, dédaignent ceux quine s'amusent, & ne se plaisent pas tant qu'eux en parade, babil, & faussetez; & sont si superbes qu'ils ne veulent apprendre de ceux qu'ils estiment leurs inferieurs en grade, & dignités, de peur de sembler ignorer quelque chose, ou estre inferieurs en dostrine, à celuy duquel il apprend, qui part d'vne maladie d'esprit cachée, qui empesche le jugement de bien agir : Le don de la verité est precieux, de quelque main qu'il vienne, la bonne monoye se bat en public : mais la fausse en cachette, les Grecs & Arabes Medecins n'ont parlé à leurs malades, qu'en leur langue maternelle, & faut bien prendre garde à ce que Ballonius dit en son liure de virginum & mulierum morbis, Ballonius p. 105. en ces propres mors: Quemadmodum itaque caput febris Medecin cuiusiam focus esse potest, ita & partes relique, vi in fædis coloribus de Paris. magni intersit scire cuiusmodi febris sit, vt illius sedes animo lufretur, tandemque parti que in vitio erit, legitima cura adhibeatur, (ce qui n'est pas obserué par ceux contre lesquels i'escrits) & docuimus quam difficile sit prinati cuinsdam morbi rationem prosegui, cum symptomatum magna sit confusio medendi rationem obscurans.

Pline 1. 29. c. 1. & Zacutus 1. 3. observation 80. marque qu'il Pline. auoit recours à ses liures, pour y prendre conseil, s'il n'en pouuoit auoir d'autre, & le Paraphraste du verset 10. c. 13. des Prouerbes de Salomon dit, on ne sçauroit bien consulter en une compagnie de gents ambitieux, iamais ils ne s'accordent, soit pour ne contester de leurs presceances, ou de peur qu'ils ne semblent ceder aux personnes, en cedant à la raison. La concorde & la presomption ne peuvent Histoire compatirensemble; mais aux conseils où la sagesse preside, toutes de la vachoses sont meurement deliberées : Le bien public se conserue nité d'un quand les particuliers se relaschent de leurs pretentions. Pour preu-ignorant ue de cette verité, vn de ces Saigneurs s'estimant autant qu'vn mai-glorieux. stre Mouche, lequel apres auoir enseigné, durant quelques années, la Philosophie en cette ville de Paris, se resolut tout à coup, de le faire receuoir Medecin : receu qu'il est quelques temps apres, & au mois de Ianuier 1835, estant en vne consulte, où il y auoit vn Medecin de la faculté de Montpellier, & Medecin du Roy, & plus vieux Docteur'& pratiq que luy, vouloit qu'il parlast auant luy, & pource que ce n'estoit ny l'ordre, ny la raison, il y cust quelque estrif, comme aussi à l'ordre de la signature, qui sut cause que ce maistre Saigneur se plaignit à l'assemblée des Sang-sues, qui sont

TRAITTE' des aussi-tost vn Decret, par lequel sut ordonné, & dessendu sur

consultes

à Mont-

pellier.

250

grandes peines aux contreuenants, de ne consulter auec autres que de leur cabale, & serments, c'est à dire semblables auec semblables: Voyla leur sotte vanité sondée sur l'ignorance, de laquelle les malades portent la peine. Les consultesne sont pas pour paroistre, mais pour rechercher le plus necessaire, & ie dis que celuy qui est decheu de son opinion, il reçoit un bien-fait du vainqueur, & non pas iniure, pource que s'en retournant chez luy, c'est auec plus de richesses, c'est à dire plus docte & mieux instruit aux combats à venir, & le sage ayme mieux se laisser vaincre à la verité, que contester contre, comme fait l'homme pestilent; car le sage recherche plutost la doctrine, que Ordre des le babil. l'estime en ce lieu deuoir monstrer l'ordre qu'on tient à Montpellier aux consultes & visites des malades, qui est la cause qu'il n'en peut sortir aucun ignorant en prattique, qui y ira estudier, & s'y rendre capable, lesquelles sont profitables, non seulement pour les malades: mais aussi pour les Escholiers en medecine, & chirurgie. Si c'est matiere chirurgicale, que les maistres Chirurgiens y soient appellez, iceux y parlent chacun à sontour (& sans contestation) du mal, de la cause, du lieu d'iccluy, du prognostiq, de la curation par diete Chirurgie, & Pharmacie, parlans selon la qualité & intelligence des affistans, ou Latin, ou François: la conclusion prise, le Medecin ordinaire du malade dit tout haut, & vn des Escholiers escript, & tous les Escholiers, tant en medecine, que chirurgie qui y veulent assister, y viennent, & puis tous les consultans signent à leur ordre: L'Apoticaire ayant dispensé le tout (sice sont drogues d'importance) les met en veuë d'vn chacun, qui dit son aduis sur la bonté, mauuestie, & preparation d'iceux remedes. Si c'est vne operation chirurgicale, ceux qui y veulent estudier, y sont les biens receus; & sur les douttes proposées, il est satisfait amiablement, par authoritez & raison, & les Escholiers en medecine, & chirurgie, suyuent (s'ils veulent) les Medecins qui vont visiter leurs malades, entrant auec eux, entendent leurs demandes aux malades, & à ceux qui les affistent, la response d'iceux, voyent ce qu'il faut voir, demandent ce qui leur plaist touchant la maladie, à quoy leur est respondu iusques au moindre doute & interrogat, mesmes ayant escript l'ordonnance au detail du Medecin, & tant plus l'Escholier se monstre curieux en ses interrogats, & reparties faites par iugement, & tant plus est-il aymé & estimé. Pour le iour du Mecredy, qu'il n'y a point de leçons, un des Professeurs va à la campagne auec les Escholiers, tant en medecine, chirurgie, que Pharmacie, qui yveulent aller, tantost à Peraux, Ville-neusue, Chasteau-neus, Boutonnet, ou entre la Mer, & l'estang pour y voir & cognoistre les plantes, où plusieurs profitables questions se proposent, en tout ce qui consiste la Medecine: brestout y est tellement policé, qu'il est impossible que celuy qui y estudie (y voulant bien prossiter) ne s'y rende bon Praticien; aussi n'y reçoit on aucun Professeur, que par la theorique, & prattique, laquelle se cognoist par l'examen, & dispute publique, & vn d'iceux estant mort, billets sont enuoyez par tout où on croit y auoir des Docteurs de Montpellier, les inuitans à la dispute pour la Chaire; ce billet estant imprimé, & signé par le Chancelier, & Secretaire de l'Vniuersité, comme s'ensuir.

## Q. B. V. D.

OTVM sit omnibus & singulis Medicinæ Doctoribus Vniuersitatis Monspeliensis, vnam Medicinæ Professorum dictæ Vniuersitatis cathedram vacare per discessum R. D. Georgii Scharpii, qui Bononiam opimis stipendiis vocatus est, vtibi Professoris primarij munus exerceat. Pro ea igitur destinatas de de more publicas disputationes, Vniuersitatis decreto significamus, vt edito certatimà singulis competitoribus eruditionis specimine, omnium optime merito decernatur. Quisquis igitur id muneris per solertem & strenuam disputationem ambire in votis habuerit, nomen suum Kalendis ipsis Martiis proximis apud nos edat, in obuia quæque Medicinæ theoremata certamen initurus.

DATYM Monspelij die decima quarta mensis Nouembris, Anni

M. DC. XXXIV.

RANCHINVS Cancellarius.

De mandato dicti Domini Cancellary VIALA.

Mais pource que l'Eucsque de Montpellier s'estant voulu attribuer plus d'authorité qu'il ne deuoit, & qu'il a falu donner ordre à cette pretenduë attribution, & la disputer en Parlement: i'ay estimé estre necessaire d'inserer icy de suitte l'Arrest du Parlement de Tholose, qui est:

II ij

## Extraict des Registres de Parlement de Toloze.

NTRE le Scindic de l'Uniuerfité de Medecine de Montpellier, fuppliant & demandeur par Requeste du neufiefme Decembremil fix cens trente trois, à ce qu'il soit enjoint à Messire Pierre de Fenoilhet Euesque dudit Montpellier, ou à son Vicaire general, de conferer le degré de licence aux Bacheliers, qui auront esté examinez & approunez par les Professeurs de ladite Vniuersité, fuiuant l'Arrest de la Cour du sixiesme Iuillet mil six cens quinze. Et à son reffus, que le dit degré soit conferé par le premier Ecclefiastique qui en sera requis, aucc inhibitions & deffences audit Eucsque de contreuenir audit Arrest d'vne part. Et ledit Messire Pierre de Fenoilhet, Euesque dudit Montpellier, inthimé & deffendeur d'autre. Et entre ledit Fenoilhet impetrant lettres Royaux du douziesme Auril mil six cens trente-quatre en opposition enuers l'ordonnance de la Cour, obtenue par le Scindic de ladite Vniuersité de Medecine, au pied de la Requeste par luy presentée le quatriesme Mars mil six cens trente quatre, portant injonctions audit Euesque de conferer ledit degré de licence aux Bacheliers, qui auront esté examinez. Autrement & à faute de ce faire, qu'il est enjoint au premier Ecclesiastique, Chancellier, ou Doyendes Professeurs de ladite Vniuersité, de conserer les degrez de licence. Et sans auoir egard à ladite Ordonnance, il seroit receu à requerir l'execution des deliberations y mentionnées. Et ce faisant que lesdits Professeurs soient tenus de dresser de nouueaux statuts dans huictaine, pour luy estre presentez, & par luy authorisez & confirmez, comme Chancellier de ladite Vniuersité, & Iuge conseruateur d'icelle, & en telle qualité, estré maintenu en la faculté d'ouyr lommairement les plaintes des vns & des autres, lors qu'il s'agua de la contreuention & infraction ausdits statuts, & autres fins contenuës ausdites lettres d'vne part. Et ledit Scindic de ladite Vniuersité, dessendeur audites lettres d'autre. Et entre Maistre François Ranchin Professeur & Chancelier en ladite Vniuersité, & faculté de Medecine de Montpellier, impetrant lettres Royaux du sixiesme de May dernier audit an mil six cens trente-quatre, pour estreioint de son chef particulier en ladite instance : Et ce faisant demander la cassation des Ordonnances données par ledit de Fenoilhet Eucsque, dont mention est faite ausdites lettres. Et ec faifant fans auoir egard aufdites Ordonnances, estre maintenu suiuant l'Arrest dudit iour sixiesme Iuillet mil six cens quinze, en la faculté d'expedier toutes les lettres des degrez; ensemble les lettres testimoniales de la licence, soubs le seel de ladite Université, & en la garde des titres, statuts, & privileges, comme tant luy, quelles predecesseurs, ont fait de tout temps. Auec inhibitions de le troubler, à peine de mil liures. Desfences aussi estre faites audit Euesque, sur mesmes peines, de s'attribuer & prendre la qualité de Chancellier, & Iuge en ladite Vniuersité, & autres fins contenues ausdites lettres. Et le Scindic de ladite Vniuersité, prenant le fait & cause pour ledit Ranchin, suppliant par deux Requestes, la premiere du vingt-septicsme de May audit an mil six cens trentequatre, à ce qu'il plaise à la Cour maintenir, & garder ledit Ranchin en ladite qualité de Chancellier, & en la faculté d'expedier les susdites lettres testimoniales de la licence, sous le seel de ladite Vniuersité, & suivant le formulaire contenu aux statuts d'iceile. Auec inhibitions & deffences audit de Fenoilhet Euesque, de prendre la qualité de Iuge de ladite Vniuersité. Et la seconde du fixiesme dudit mois de May, pour disant droit en ladite instance, estre ordonné que les actes des deliberations, qui seront faites en l'Université, tant en la presence, qu'absence dudit Euesque, seront retenus par le Secretaire de ladite Vniuersité, & autres fins contenuës ausdites Requestes d'vne part: Et ledit de Fenoilhet Euesque dudit Montpellier, deffendeur d'autre. Et entre ledit de Fenoilhet suppliant, & demandeur par autre Requeste du dixhuictiesme dudit mois de May, & en cassation des actes & collations de licence, faits par ledit Ranchin; ensemble des lettres de prouision expediées en consequence, tant à Pompée André, Antoine l'Espicier, Iacques Iosset, qu'autres, auec deffences ausdits André, l'Espicier, & Iosset, de s'en seruir, à peine de faux, & de trois mil liures d'amende. Et ausdits Ranchin, & autres Professeurs, de s'entremettre à l'aduenit de faire semblables actes, sur mesmes peines, & de suspension de leurs charges, & autres fins contenuës en ladite Requeste d'une part; & les dits Scindic & Ranchin, deffendeurs d'autre. Et finalement entre Maistre George Scharpe Professeur en ladite Vniuersité, & Iacques Duranc Docteur Aggregé en la mesme Vniuersité, supplians par Requeste du vingtfixiesme dudit mois de May, pour estre receus parties interuenantes en ladite instance, & ce faisant requerir que suiuant les regle-I I iii

254

mens & vsages obseruez, tout l'argent & emolumens qui ont esté prins par ledit Ranchin, & autres de la bource commune, ou des Graduez, soient mis entre les mains du Thresorier de ladite Vniuersité, comme aussi qu'il plaise à la Cour establir vn Iuge & Conservateur, deuant lequel on puisse appeller des iugemens de ladite Vniuersité, en ce qu'ils se trouvent contraires aux reglemens & statuts: Et neantmoins que les deliberations iniurieuses, qui ont esté prises entr'eux, soient rayées du liure de ladite Vniuerlité, & ledit Ranchin condamné de remettre le liure de ladite Vniuerlite, dans les archifs d'icelte. Et en outre que Maistre Claude Scharpe fils, sera reintegré en la charge de Conseiller des Escholiers, & qu'en la promotion dudit Claude Scharpe aux degrez de licence & de Docteur, Maistres de Ranchin, Delort, Contaud, & Riviere feront recufez comme leurs ennemis mortels; & que ledit Ranchin payera cent cinquante liures audit Scharpe, pour auoir leu en fon lieu & place vne année entiere, & autres fins contenuës en ladite requeste d'vne part, & lesdits Scindic, & Ranchin deffendeurs d'autre. Ouys iudicielement Paulhac auec Duclaux, pour ledit Scindie, Guibert, auec Longuet, pour ledit Ranchin, Marmieysse, auec Bosinac, pour ledit de Fenoilhet Euesque de Montpellier, Courtois auec Tourne, pour lesdits Scharpe & Duranc, ensemble de Ciron pour le Procureur general du Roy: Et la cause au long plaidée durant trois sceances les dixiesme, dixseptiesme de ce mois, & ce iourd'huy comme est contenu esdits Registres. LA COVR euë deliberation, a declaré & declare ledit Scharpe ne faire à receuoir en sa requeste en la Cour, sauf à luy à se pouruoir pardeuant l'Vniuersité dudit Montpellier, pour luy estre fait droit ainsi qu'il appartiendra, & au surplus sans auoir egard aux lettres de la partie de Marmieysse, en ce que tendent en opposition enuers l'ordonnance de ladite Cour, faisant droit tant sur le surplus d'icelles, que sur les autres lettres & requestes des parties. A ordonné: & ordonne que les Arrests par elle sur ce donnez, seront executez. felon leur forme & teneur, declarant neantmoins qu'en cas de refus dudit Euesque, le Chancelier baillera les licences, comme aufsi que lettres testimoniales desdites licences, seront données par ledie Chancellier, soubs le seel de ladite Vniuersité, en la forme accoustumée. Et que le Secretaire de l'Université retiendra toutes les deliberations de ladite Vniuersité, sans preiudice audit Euesque sle pouvoir faire retenir ses actes par son Secretaire. Ordonne parcil-

lement ladite Cour, que les statuts de ladite Vniuersité seront gardez, comme est porté par l'Arrest donné és grands iours, desquels statuts il sera fait deux Extraits pour estre deliurés, l'vn audit Euesque, & l'autre audit Chancellier, sauf à eux à pouuoir recourrir à l'original en cas de besoin : Comme aussi ordonne que les contestations qui suruiendront au fait de ladite Vniuersité, seront iugez par ) le corps d'icelle, auquel pourra presider, & auoir voix deliberatiue: Ledit Euesque de Montpellier luy faisant toutes sois inhibitions & deffences, de prendre autre qualité que celle qui luy est attribuée par l'Arrest de ladite Cour, de conservateur de ladite V niversité, iusques à ce que par ladite Cour en soit autrement ordonné, sans despens. Fait & dit à Tholoze en Parlement le dixhuictiesme Iuillet mil fix cens trente quatre.

## figné, DE MALENFAN.

Si le curieux veut voir l'antiquité & splendeur de l'Université de Montpellier, lise: Monspeliensis Medicorum V niuersitas oratio pronunciata die vigesima prima mensis Octobris anno 1644. à S. Curtando dicte Vniuerstatis Decano, & Professore Regio pro studierum renouatione.

Monspelij apud Petrum du Buisson typographum Regium 1645. Et il y verra Prinilegia Apostolica aliquot, & la Bulle dattée 1120. & plusieurs autres privileges iusque à l'année 1622. C'est depuis page 52. iusques à la page 95. les dattes des Papes, & Rois sont trop

longs à transcrire icy.

Retournons à nos confultes, & à la preuue de l'assissance des Escholiers à la visite des malades auec leurs Regents. La femme d'un Histoire Huissier logée auprez du Palais, appellé Montieur Hucher Medecin, 46. & Chancellier de l'Uniuersité, pour voir sa fille aagée de neuf ans, trauaillée d'vn flux de ventre, nommé Diarrhée, qui apres auoir consideré & cogneu la cause, ordonne ce qui estoit necessaire que l'escriuis, luy me dictant : le lendemain moy encores l'accompagnant, la mere luy dist que le slux de ventre estoit totalement arresté, dequoy il fut fort estonné, trois iours apres elle enuoye appeller Monsieur Saporta, Medecin de mesme lieu, auec lequel me trouuant, l'accompagnay, & recognoissant la maison, la mere, & la malade; ie dis à la mere vous auez dit à Monsieur Hucher qu'elle estoit guerie, & dis audit sieur Saporta tout ce que ledit sieur Hucher

luy auoit ordonné, dequoy aussi il sut estonné, & demanda à la mere ce qu'elle avoit fait, disant estre impossible que ces remedes eussent sitost serré: car elle estouffoit par les matieres fecales, toralement arrestez, ne pouuant passer ny par bas, ny par haut, enfin le lendemain la fille mourut comme estoussée, & estant ouverte sut trouué quelque matiere dure dans le boyau, qui en bouchoit tellement le passage, que rien n'y pouvoit passer, le boyau ouvert, la matiere fut trouuée rouge, qui donna curiosité audit sieur Saporta, & au Chirurgien de sçauoir que c'estoit, & apres plusieurs recherches & disputes sur cette matiere, engendrement d'icelle, & ordonnances precedantes; la seruante sur l'interrogat monstra vne boete, dans laquelle y auoit encores vne ou deux onces de cotignac, de laquelle la mere auoit fait manger tout le reste, qui estoit enuiron vne liure à sa fille, qui le mangeoit auec plaisir, à cause du fucre, qu'elle mangeoit comme du pain, à cause aussi de sa solidité; lors ledit sieur Saporta reprocha à la mere sa solie, & menterie; difant que si elle eust dit cette sottise, il y cust remedié, & donné ordre de fondre ce cotignac. A cette ouuerture nous estions plusieurs Escholiers, ausquels ledit sieur Saporta sit vne belle & bonne lecon dessus la diarrhée, lienterie, tenesme, celiaque, & autres maladies aduenans aux boyaux; auec les noms & sieges d'iceux boyaux: Et c'est la coustume que tiennent Messieurs les Professeurs dudit lieu, de prossiter aux Escholiers à l'ouverture des corps, qui est faite presque de tous ceux qui meurent, qui seruent presque comme d'Anathomie, pource qu'il setrouue rarement quelqu'vn qui se vueille faire pendre, estant chose comme extraordinaire d'en voir deux l'année, & puis c'est en Esté seulement.

Ordre des leçons à Montpelpellier.

Ie ne veux oublier qu'en l'Vniversité il s'y fait deux cours l'an, l'vn est nommé Grand, qui est l'Hyuer, auqueltous les Professeurs lisent; mais l'Esté non, causant l'abondance des malades, ou du peuple de la ville, ou des Estrangers qui y viennent chercher leur santé. Or au commencement de chaque cours, Messieurs les Professeurs assemblez au conclaire, & Messieurs les Escholiers à la sale ioignant, ausquels leurs Conseillers esseus par iceux leur demandent quel Autheur ils veulent qu'on leur interprete, & de quelle partie du corps, & qui la fera, & qui la Theorique, & qui la Prattique, ce qui estant resolu lessits Conseillers prient lessits sieurs Professeurs de lire, comme a esté resolu : ce qu'ils acceptent, & marquent les heures qu'vn chacun prendra, & n'y faillent pas : car au temps

temps de leur payement lesdits Escholiers sont appellez à la chambre des comptes, & interrogez s'ils sont contens desdits Prosesfeurs, & suyuant leurs responces, ils sont payez, & non autrement,

Retournons à nos consultes Parissennes, En Decembre 1635. Histore estants assemblez, Monsieur Yuelin & moy chez vn Euesque, pour 47. aduiser à ce qu'il falloit faire pour ses hemorroïdes, lesquelles couloient abondamment depuis quelques iours, auant qu'y fussions appellez, & comme nous entendions parler ledit Seigneur Euefque, vn de ces Saigneurs entre effrontément, sans y estre appellé pour lors, & sans autre salutation, ny respect, s'assiet au siege le plus eminent, & s'addressant impudemment, & arrogamment audit sieur Yuelin, qui disoit y auoir du sang sigé au bassin, où il auoit vuidé son ventre, dit, il n'y a point de sang; mais ce sont des humeurs, car ie le cognoy mieux que vous: auquel ledit sieur Yuelin repart doucement: regardez bien, voyla du sang figé, auquel cét impudent respond il n'y en a point, ie le cognoy mieux que vous; auquel ledit Yuelin repart qu'il estoit vn sot ignorant, & à l'instant luy voulut couurir la ionë; mais ledit Seigneur Eucsque prit ledit sot effronté par le bras, & le sortit honteusement de sa chambre, luy difant, ie ne vous ay pas appellé. Certes ie n'ay pas encores veu, ny entendu que ces Saigneurs appellez s'affemblent pour le prossit du malade, mais pour l'argent, & paroistre, en quoy ils ne suyuent pas le precepte d'Hyppocrate, Dieu les amende, amen.

Ie n'ignore pas que deux fortes de gens ne s'emouuent, ou du subjet de ce discours, ou des preuues; Mais ie dis que les vns sont ignorants de la vraye Philosophie, ou de la Medecine, n'appliquants leur estude à examiner les causes de chaque chose, & les autres sont diaboliques, qui poursuyuent par calomnie tres impudente ce qu'ils sçauent en leur conscience estre bien dit, ausquels ie ne m'arreste point, & tels rabauds deprauent, & insectent de

leur poison, tout ce qui n'est receu de leur pensée impure.

Cardan!. 1. p 192. 229. de sapientia, dit que de son temps parut Histoira à Venise vn Medecin tres-docte nommé Curtius, qui improuuoit 48. de l'ordre des Medecins qui y estoient, ensin appellez en consulte ils Cardan approuuoient ce qu'il proposoit: Mais apres se r'assemblants sans luy, ils faisoient tout le contraire, tellement que le succez n'estant tel que Curse auoit dit, les autres s'excusoient sur Curse: que si quelquesois leurs remedes reussissioient, ils monstroient l'ignorance de Curse, ainsi d'un costé & d'autre il estoit blasmé: Ce qui m'est

Kk

TRAITTE 258

arriué souvent pour n'estre assez aduisé, par l'enuie de ces ignorans, desquels enfin ayant découuert la malice, ie me suis gardé, quoy que le n'aye iamais mesprisé les autres par vanité, comme faisoit Aslepias ledit Curse, ny inuenté des nouueautez, comme Aslepias qui vouloit que les licts des malades fussent pendus, & semblables autres choses faites cotre l'ordre ordinaire, non que cela seruist au malade, mais pour seruir à son ambition de paroistre par dessus les autres Medecins, duquel & de ses opinions Fallope parle affez c. 2. p. 12. & aussi Derasistrate des medicamens purgatifs simples.

l'escri seulement pour la santé, prossit & vtilité de ceux qui trop

Intention de l' Autheur.

pelle par

Mercu-

decins.

simplement, & de bonne foy ont adheré à cette sanglante, & ignorante coustume, prattiquée par ces Sang-sues, & qui se laissent tuer par ces bourreaux (qui n'est pas suyure le precepte d'Hyppocrate) qui au liure de Arte S. II. dit, que les Medecins qui ont l'ame, & le corps sain, considerent (auant que commencer de traitter vn malade) & le passé, & le present & l'aduenir, à quoy ces ignorants ne prennent garde, ne voyent aussi des yeux de l'entendement, ce qu'ils ne peuuent voir des yeux du corps, & croyent que mourant, c'est mourir auec methode: tellement que pour bien mourir, le commun prouerbe des Parisiens est, il est mort à la mode, ce qui s'entend apres auoir bien, & souuentesois esté saigné. Or pour ruyner cétabus general en ce temps, que ces Medicastes ne considerent pas, qu'il faut autant desfortes de remedes qu'il y a de di-Fernel ap-uersitez de maladies, comme Fernel dit l. 1. c. 2. de la methode de guerir, à sçauoir aux maladies simples, des remedes simples, & aux composées, de composés, contre lequel, comme i'ay dit, ce des Me-tant Fernel 1. 5. c. 17. p. 581. appellé Prince des Medecins de nostre temps, par Mercurial, & de la doctrine duquel ceux contre lesquels i'escri, ne tiennent compte, a combatu en cette ville de Paris, & qui commence à se glisser ailleurs, mesme à Lyon, où Pons y Medecin s'est opposé de toute sa force, & par parolle, & par escript: il faudroit generallement que tous ceux qui s'en seruent, fussent retranchez, comme membres corrompus, de crainte de corrompre ceux quine le sont encores, & seroit à desirer que le bruit fut plus grand, que le mal mesme; mais l'horreur & le mal qui procedent de l'abus de cette mal-ordonnée saignée, est plus grand Iqu'on ne dit.

Il a esté marqué par cy-deuant qu'il y a scize indications, qui dications. doiuent estre considerées murement par le Medecin, auant qu'entreprendre la curation d'vne maladie facheuse, & dé-ja enracinée dés long-temps, n'estant sans cause qu'Hyppocrate apporte la brefue comparaison de la terre & plante; & me semble que ie ne feray pas mal de dire qu'vn bon Medecin doit reffembler à vn bon Agriculteur, contemplant le suiet en Philosophe, en Astrologue, à scauoir le fruit de la plante, sa peau, sa chair, son noyau, ou graine, son enuelope ou croisé, son germe, son pecoul, la fleur dans laquelle il a esté produit, les fueilles qui couurent ce fruit, les branches, le trong, les racines estant ou à la superficie de la terre, ou profondes, puisti la terre où est la plante, est argileuse, sabloneuse, pierreuse, blanche, noire, rouge, ou d'autre couleur, si elle est seche, humide, si l'eau tombe dessus, y est conseruée, ou tost escoulée, si elle ale Soleil au Midy, Septentrion, Leuant, ou Couchant, quel vent, si les eaux du terroir qui l'arrousent sont bonnes, comme desia a esté marqué: Car ce n'est pas sans cause que nos deuanciers Medecins, ont pris garde à toutes ces choses, choisissant les terroirs & influences pour chaque chose y croissant, & necessaires pour la santé, comme on peut voir en la description du Theriaque, où est marqué Iris, d'Illyrie, Opium de Thebes, Scordium de Crete, Persil de Macedoine, Calament de montagne, Nepeta de Rome, Mirrhe Troglodite, therrebintine de Chio, Meu d'Athamante, Nard Celtique, Seselées de Marseille, Polium, Camedrios de Crete, & ainsi d'vne infinité d'autres, & pour n'aller si loing, ne voyons nous pas que les vignes qui portent mesmes ceps, ne portent pas mesmes & semblables raisins, ny vins en bonté & force; ce que ie dis des raisins, ie le dis aussi des autres fruits, & de mesme des animaux, tant volatils, terreftres, qu'aquatils, surquoy si ie voulois m'estendre l'aurois à escrire beaucoup: Mais c'est & pour l'vtilité, & aduis des Medecins & malades qui les appellent : Exemple quelqu'vn se plaind d'vn mal de teste, il faut sçauoir si c'est par toute icelle, ou en vne seule partie, quelle sorte de douleur, suyuant laquelle, l'humeur causant est recognu, le lieu d'où part (par la teste ie comprens tout ce qui est par sus les espaules) si c'est de faim, ou de trop manger, ou trop boire, de trop veiller, trop trauailler, parler, par communication, sympathie, ou idiopathie, comme on dit, si par les veines, nerfs, ou arteres, si c'est en attirant de quelque partie, ou l'espuisant de sa nourriture, ou en luy enuoyant trop, ou de nourriture, ou d'humeur, pechant en qualité, ou quantité, si cét humeur est naturelle, ou estrange, si cette partie enuoyante est K K ij

de soy-mesme, ou par la descharge qu'elle reçoiue d'une autre, comme i'ay desia dit, sa menace ou prognostic, iceluy bon ou mauuais, bref, ou long: le lieu où est le malade, d'où il est, où & comment nourry en saieunesse, & ses exercices iusques au temps de la maladie, sa vacation, plaisirs, deplaisirs, sedentaire, ou occupé, sujet, ou libre, au mal dont il se plaind, facile, ou non aux remedes, quels effets il en fent, si ses parents y sont suiets, sa natiuité, & en quel lieu, jour, heure, mois, & an: Car parlant de Paris, & Auignon toutes maladies n'y font pas gueries egalement, somme chaque terroir, prouince, region, ville, village, est suiet à quelque chose de particulier, & ce qui proffite en vn lieu, est contraire, ou sans aucun proffit en vn autre. Tout ce discours n'a autre but qu'à monstrer que le Medecin doit penser qu'il a besoin d'vn bon iugement, d'vne bonne experience, & de ne mespriser rien de ce qu'on dit auoir profité pour semblables maladies, telle que celle pour laquelle il à esté appellé, comme tous les sages, & doctes nous apprennent, tesmoin Arnaud de Ville-neusue en son liure quatriesme c. 14. colomne 1404. où il raconte qu'vn pauure demandant l'aumosne, & estant esconduit par ceux de la maison (où il demandoit) & pleurans pour vn malade qu'ils croyoient mourir, leur dit de le luy faire voir, & l'ayant veu, leur enseigne vn remede, par lequel le malade fut guery, contre l'esperance des Medecins qui l'auoient traitté, marquant en ce lieu & la maladie, & le remede: & sur tout que le Medecin aye la crainte de Dieu, & vise, & pense à tout heure qu'estant mort, il rendra compte de son procedé, & talent à Dieu,

49. Arnaud de Villeneufue.

Histoire

qui le luy a mis entre ses mains.

Democrite escriuant à Hyppocrate Epistre 19, selon la traduction Latine de Cornacius, dit oportes Medicum non solum visu affectiones indicare, sed etiam reipsa & rythmos ac consonantias, vt plurimum indagare, & vtrum incipiat morbus, aut medium teneat, aut desinat perserutari, & differentia, ac anni tempore, ac estate observata affectionum curare: idemque totius corporis naturam conside-

rare, ex his enim omnibus facile morbum inuenies.

Par cy-deuant a esté parlé des regions du corps, lesquels on dit Fernel des estre trois, selon le docte Fernel 1. de febrib. curandis method. general. Mais ne me garderay de dire que la premiere est comme l'esquelles. gout, sentine, ou premiere origine de toute impureté, à laquelle si on n'a egard premierement, difficilement guerira-on les malades des autres parties; car l'humeur descendant d'une partie en l'autre

vuidée, la faignée n'est vtile, dautant que par icelle l'impureté prend la place du sang osté, & l'autre n'estant pas gasté s'en rend pire. & plus gasté, & cette region, selon Fernel 1. 2. c. 1. & 1. 3. c. 4. methodi medendi, s'estend depuis la gueule, iusques à la moitié du fove, contenant l'estomach, les veines mesaraiques, la partie caue du foye, & le pancreas.

La seconde region du corps, va depuis la moitié du foye, par toutes les petites veines, à sçauoir la partie conuexe du foye, toute la veine caue, & la grande artere qui l'accompagne, & tout ce qui d'elle va aux aisnes, & aisselles, & au foye, est consideré comme membre similaire, & dissimilaire, & partant suiet à plusieurs, & diuerses maladies, de quoy Cappinacce discourt amplement 1. 3. c

19. p. 74. de affectib. hepatis.

La troissesme region du corps contient les muscles, les membranes, les os, & toute la masse du corps, & Hucher I. de febribus, c. Hucher. 103. p. 107. dit la premiere region est depuis la bouche, iusques à la partie caue du foye, contenant le ventricule, les intestins, le mezentere, le piplon, le pancreas, & la partie caue du foye. La seconde regiona ses grandes veines, qui s'estendent vers les aiselles, aisnes, & la partie gibbe du foye. La troissessime region contient toute l'habitude du corps, os, nerfs, chairs, & les petites veines, & la premiere region peut estre euacuée par clisteres, auant la seconde, & la seconde, auant la troissesme.

Il a esté dit que lors que le sang est fort corrompu, il le saut purifier fans le fortir, maintenant que tous les humeurs corrompus peuuent estre melez auec le sang; ie diray les remedes propres pour les chasser hors du corps, en quelque lieu qu'ils soient, & commenceray par la bile, de laquelle Hyppocrate l. de rat. vict. acut. dit Hyppoqu'il y en y a vne seche, par laquelle le ventre est enssé, auec bruit crate de la des costes, & des lumbes, & le ventre constipé: Et l'autre nommée bile. humide, par laquelle est humecté, & la bile sort par le bas auce purgatifs tranchées, vomissemens, & suffocation; les remedes sont nom-de chaque mez Colagogues, ou Colaphyges, & iceux font la flambe, thlaspi, humour. aloës, ablinthe, tragorigan, lignites, androsemum, ellebore noir, petit cantaure, thapfie, concombre fauuage, ricinus, tintimaux, mercuriale, scamonée, sureau, hyeble, agaric, asarum, casse, manne (de laquelle quelques vns doutent, si on s'en peut seruir pour Doute, repurger la bile, dautant, disent ils, que les choses douces se conuer-ponse. tissent facilement en bile; à quoy on respond que cela ne s'entend

Kkiij

pas des choses douces laxatiues, mais des autres: mais la manne purgela bile, esteint la soif, ouure, r'amollit, & adoucit le gosier, & la poictrine, celle de Calabre est bonne plusieurs années, & Ma-Therenia-thiol tient qu'entre la manne, & le thereniabin, n'y a autre difference, sinon que la manne est la rosée epessie sur les fucilles, & pierres, & l'autre est la liquide en forme de miel, qu'on amasse sur icelles, ou qui en degoute) les thamarins, les pruneaux, rheubarbe, senné, gratiole, myrobolans iaunes & autres. Catholicon, l'electuaire de suc de roses, diaprunum simple, & composé, triphera, lelectuaire de psilio, hieragaleni, pilules aurées, aggregatiues, de rheubarbe, & autres.

Tesmela-

bin.

Les remedes dits Melanogogues, ou Melanophyges, c'est à dinogogues. re purgeans l'humeur melancholique, sont la Mandragore, le bouillond'yn vieux coq, l'epithime, petit laict, l'origan, pulege, ellebore noir, senné, myrobolans Indiens, le diasenné, diacatholicon, hieralogadi, hiera ruffi, confectio hamech, triphera persica, pilules de fumaria, les pilules Indes, de pierre d'Armenie, de lazulus, & autres.

Phlegmagogues.

Les Phlegmagogues, c'est à dire purgeans le flegme, le suc de Mandragore, l'ellebore noir, l'escorce de loulme, la racine de ciclamen, l'escylle, l'hysope, thin, epithin, brionia, sel armoniac, l'aymant, petit centaure, concombre fauuage, tintimaux, escamonée, fureau, hyeble, agaric, azarum, casse, nerprun, rhubarbe, les aristolochies, aloës, gratiola, senné, myrobolans, chebuls, embliques, belleriques, frangula, l'indum maius benedictæ laxatiue, diaphenic, diacatholicon, trochifques alhandal, pilules d'agaric, cochées, d'hermodattes, de hiera, fetides, lucis, fine quibus, stomacheques: Mais il faut auoir de l'estude, & du iugement pour bien se seruir, & ordonner de ces remedes : car à va mesme malade, & en mesme temps plusieurs maux suruiendront, lesquels mesmes seront contraires, ou l'vn despendera de l'autre, tellement que si le Medecin n'a le iugement, & le sçauoir de distinguer celuy qui est le premier nommé protopathique, & idiopathique, d'auec celuy qui a succedé, & est cause de ce premier, & appellé sympathique, voire la maladie propre, il ne fera qu'augmenter l'indifposition du malade, à quoy nos Saigneurs ne veulent prendre garde, & s'amuser, comme ils disent, leur estant plus facile d'ordonner vne saignée, vn clistere, vne infusion de senné, qu'autres remedes, lesquels ils veulent mesme abolir, s'ils peuuent, suyuans

leur Maistre Botal, qui tenoit la saignée pour son ancre sacrée, qui Botal. resuoit aussi disant page 80, de son traitte de catharro, que c'est vne absurdité de croire que la teste soit l'origine des fluxions, suyui par coux de ce temps, suyuant la these intitulée que stio medica, an rheumatismo vena sectio, &c. concluant l'affirmation, disant caput huine mali vt & omnis Arthritidis falso habetur, viscerum maximeque hepatis, vbi est sanguinis officina calidior intemperies aima apeptum ichorondes generans id fouet, c'estoit l'an 1527, par Vacherot, marquant nombre de saignées, vantouses, sanglues en diuerses parties du corps, qui sont renulsions, derinations, refrigerations empeschans la dissenterie de venir, contre laquelle opinion l'ayme mieux apporter les authoritez contraires, que disputer. Hyppocrate l. de locis in homine, de flatibus, de morbo sacro, Epistola ad De-crate. mocritum, Fernel l. 5. c. 4. de morbis partium, du Laurens en son Fernel. traitté de catharro, & vne infinité d'autres, asseurent & monstrent Du Laufort clairement la fausseté, & nouveauté de l'opinion de Botal, & reus-Zacutus Lusitanus 1. 3. observationum, monstre la mesme erreur & Zacutus. resuerie, telle est de mesme de l'opinion de Langius Epistola 46, en

voicy vne espreuue.

Au mois de May 1630. ie fis ouurir à Fontenay, prez le bois de Histoire Vincenne prez Paris, vne fille aagée de quatorze mois, ayant le 50. corps & la teste tres-bien formées, & proportionnées, laquelle apres l'alitement par quelques iours, & comme on recognoissoit par son plainct, couleur passe de sa face, & panchement de sa teste sur ses epaules, mourut, & ayant fait scier l'os de sa teste, fallut couper auec le cousteau la dure mere adherante audit os ou crane, & aussi tost en sortit pour le moins deux liures d'eau tres-claire, coulante, & sortant comme d'vne fonteine, surquoy Hyppocrate I. de morbis, §. 18. le cerueau estant rongé par la pituite se fond, & ce qui est fondu, & liquefié, se reduit en eau, qui ne cherche qu'à sortir. Quelques iours auant que s'alliter, elle fautoit & couroit sans cracher, moucher, bauer, ny pisser extraordinairement, mais selon l'ordinaire des enfans, surquoy Cardan decurationibus admirabilibus cu- Cardan, ration 13. p.123. dit auoir tiré de la suture coronalle, par l'application à icelle de l'emplastre surnommé Dropax, deux liures d'eau, y ayant adiouste du miel anacardin; & qu'iceluy emplastre a guery vne sciatique, auec vne disficulté de respirer depuis sept ans. Fernel conseil 12. respondant à vn qui luy demandoit, veu que la pituite descendant du cerueau cause la goutte, pourquoy toute flu-

ction pituiteuse aussi descendant de la teste ne cause aussi la toux? que toute fluction passe par mesme canal : cartantostelle passe, & tombe fur les yeux, tantost sur les oreilles, tantost sur le nez, tantost fur les poulmons, & autres parties, où elle engendre diuerses incommoditez, & de suite marque comme le cerueau se decharge, & distille aux iointures, non par canaux perceptibles, mais par voyes imperceptibles. Botal a parlé de quelque sienne inuention Du Lau- en l'anatomie; contre quoy du Laurens question 11. p. 483. l. 9. rens con- de son anatomie a marqué son erreur.

tre Botal.

Ces Saigneurs qui se plaisent si fort à respandre le sang, disentils, est vn remede plus asseuré, qu'vne medecine, pource qu'on l'arreste quand on veut, ce qu'en la medecine auallée on ne peut, & tient cecy du 12. de sanguinis missione de Galien, & contre Erasistrate: Mais ils n'observent pas son precepte, qui est de bailler du vin miellé auec hissope, origan, calament, pulege, & autres pour attenuër les humeurs crasses, &c. auant que ressaigner, à quoy on respond que le prudent Medecin n'ordonne que tres-à propos, & que ce qu'il ordonne estant sidellement executé, aucune superpurgation n'aduient, & que tel medicament ne purge que l'humeur, qui doit estre purgé suyuant, l'aphorisme d'Hyppocrate l. 1. aphorisme 82. La purgation, & euacuation faite, comme il appartient, le malade en est soulagé, autrement non, & pour le bien ordonner faut auoir egard, & confiderer la region, le temps, l'aage, la maladie, & ce qui est necessaire de purger : & au dernier aphorisme du mesme liure dit: Si les humeurs peccans sont purgés, cela va bien, & le malade le supporte facilement : mais si on purge vn autre humeur à sa place, le contraire aduient: Mais cecy ne se fait que fort iudicieusement, comme il dit aphorisme 24. du mesme liure : Il ne se faut arrester à la quantité & abondance de la matiere euacuées mais si celles qui doiuent estre purgées, le sont, & à l'aphorisme 23. par les lieux commodes, principalement par ceux où nature vile, & tend. Ces mots où nature tend, ne sont gueres considerés par plusieurs; car nature ne tend pas tousiours à se descharger des humeurs qui l'oppressent par la saignée, pour la difficulté qu'il y a de bien ordonner les remedes, dequoy Rondelet parle de proportionibus medicinarum c.2. Massaria 328. Fallope c. 15.16 17. de compositione medicamentorum, Gentilis Fulginas de proportionib. mes dicamentorum 318. & autres. Il y a tres grande difficulté à bien ordonner & disposer les medicaments; car les serositez, les humeurs

Rondelet. Mastaria. Fallope. Gentilis.

acres & bilieux, qui adherent au ventricule, intestins, & premieres veines, pour peu qu'ils soient émeus, suiuent facilement, & se laissent emporter au medicament : Les lents & crasses, comme la melancholie, & pituite viscide, & qui sont aux vaisseaux les plus éloignez, & les espez & en repos, difficilement sont ils emportez: & qu'estant ainsi, les vieux & doctes Medecins ont jugé y auoir de la difficulté à prescrire la quantité des medicamens purgatifs, & que, celle dependant de l'artificielle coniecture, les prudens Medecins, & qui recognoissent bien cette partie, estoient estimez & creus plus excellens en ce poinct que les autres. Or c'est l'experience qui a monstré quels sont les medicaments qui purgent, ou en petite, ou en grande quantité, & aucun, pour habile qu'il soit, ne scauroit dire pourquoy vne once d'escamonée, ou deux grains, ou vne dragme de casse ne doiuent estre ordonnez. Matheus Curtius, Benedictus, Curtius, Victor Fauentinus, Bartholomeus Montagnana, Thomas de Gar. Fauentibo, Alchindus, Sanctorius de remediorum inventione, disent que la tinus, difficulté de bien ordonner vn medicament, procede de l'ignorangnara de ce de la Medecine, Philosophie, & Logique; & Galien à Glau-Garbo, con l. 1. c. 1. dit, que les Medecins ignorans ont trois deffauts, Alchinqui est cause qu'ils ne paruiennent pas aux specifiques differences dus, Sandes maladies, pour lesquelles seules les remedes sont ordonnés, & Etorius. c'est la premiere & principale cause, à sçauoir cette ignorance de Galien, diuision, qui les fait faillir, & estre heretiques, s'arrestans tousiours à vn mesme remede, comme est leur saignée, & reiteration d'icelle. Leur second dessaut est leur remede tiré du genre subalterne, delaissant le specifique, & les dernieres disserences des maladies, sur lesquelles les remedes ordonnez profitent seulement. Leur deffaut troisiefme, & ignorance arrive par la lourde, & viciense division, ou montant par dessus les genres suprêmes, ou passants de genre en genre des maladies, ou de leur genre en genre des causes : que le curieux lise Sanctorius 1.1.c.1. de remediorum inuentione. La paresse, & l'ignorance ne permettent à nos Saigneurs cette recherche, dautant que sans faire aucune division, ils se tiennent tousiours à vn mesme remede, estans si entrepris, lors qu'il leur faut ordonner, qu'ils ne sçauent par où commencer: pour preuue, vn sçauantereau d'entre eux, qui croit plus de luy, qu'il n'y a, & qui mesprise vn chacun,, ordonne pour vne Dame de qualité, pour vne seule prise, ce qui Ordon? s'ensuit : l'espargne son nom, mis au bas de son ordonnance, la nance biquelle m'a este apportée, & que i'ay auec d'autres semblables. iarre.

LL

24. decocti om. cichoraceorum cum toto acetof. añ. cum radicibus capillor. semin. quatuor frigidor. maiorum mundat. hepatic. agrim. Emroled. pimpinel. passul. liquirit. cum tantill. absint. pont. minor. & florum cord. q.f.in aqua bulliant leuiter, & infundantur chalibis aperientis preparati in nodulo positi 3. s. medulle cassia 3j. thamarind. 2.1. fol. orient. Ziij. cremoris tartariz. I. forsim infunde rad. mechoaca, & rhei opt. an. 3ij. santali citrini, spice an. 3. s. expressione facta, & colatura per manicam claret sine oui candido dissolue syrupi, solutiui cum agarico 3j. pro dost haurienda tribus horis ante iusculum

Mercurial.

cras mane, & iterando post quatuor doses. Pour Madame. Peut estre veut-il imiter en ses doses Mercurial, qui au chap. 20. de febrib. ardentib. 1. 5.f. 529. ordonne pour vne potion cinq onces de manne, ou quatte onces & demie de syrop rosat laxatif, & pour dissoudre ladite manne six ou sept dragmes de petit laict, pour vne potion, (s'il n'y a faute de l'Imprimeur) ce que tout Appoticaire, & bon Pratticien trouuera ne pouuoir estre reduit en potion, & laquelle telle pourroit seruir à vn geant : Mais de suite y a pour vne potion six onces de decoction, vne dragme de syrop d'endiue, & autant d'oximel simple, & de suite vne dragme & demie d'infusion dissout, auec quatre onces d'hamec, & autres. Or ie ne diray pas vn docte Medecin, ny vn expert Appoticaire, mais vn garçon d'Appoticaire, juge de cette galimafrée, & confusion Arcadienne, & quel estomach & force il faut auoir, pour supporter cette quantité de laxatifs, & lenitifs, suffisants pour vn Gargantua; & puis on ne peut comprendre si c'est vn remede pour precaution, ou pour curation du mal ià aduancé.

Mais ie leur demande si vn malade le consulte, duquel le corps Demande. soit intemperé en chaleur, par dix nombres ou degrez, & en siccité par sept, comme composeront-ils vn remede qui soit contraire en froideur par dix degrez, & en humidité par sept? qu'on voye sur ce Sanctorius p. 733. c. 89. part. 3. sur l'ars parua de

Galien?

En voicy vne d'vn fort docte Medecin, nommé en son liure de virginum & mulierum morbis Ballonius p. 128. à laquelle ny les doses, ny l'ordre n'y est obserué, ce n'est pour le reprendre, mais pour monstrer que la Prattique est plus difficile, que la Theorique, à la parfaite cognoissance de laquelle il faut vn grand, & medite estude, ce qui ne s'obtient par argumens, & recherches infructueuses.

Ac. ramentor. ligni fancti 3j. polipod. 3j. cort. fambucci, & ciperi, er acori afi. ziii. bethonise, melissophili, morsus (mais quel? car il v a morfus diaboli; & galina) Cabiof. pentaphili, tunicis, tormentille, an. 3i. menthe, costi dulcis an. p. I. cytini 3ii. semin. ruta seseleos, baccarum iuniperi, & seminis pæonie an. 3i. galanga 3i. seminis carshami Zi. flor. rerism. p. r. lauandule. p. s. folior. scena Zii. cinam. & nucis moscate an. 31. s.cum oximellite, scyllitico, & saccharo f. syrupus, adde expressionem 3i. vel 3ii. rhei macerati in succo mercuriali, & menthe cum nuce moscata & cinamomo.

Ils laissent les differences specifiques, se tenans au genre subal-

terne.

S'ils font quelque diuision, c'est mal à propos, ne faisant pas comme cet excellent Mnesithe Medecin Athenien, duquel Gal. I. Mnesithe. à Glaucon dit, qu'il aduisoit des plus hauts genres, iusques aux subalternes, & puis aux derniers, & puis descendoit aux specifiques, indiquants, & indiqués, estant vray que ce qu'on traicte, est specifique, & non organique, comme dit Sanctorius p. 45. de remediorum inuentione. Ils ne discernent point aussi la maladie premiere, comme a esté dit, nommée Protopathie, qui est celle de laquelle la seconde nommée Idiopathie, ou propre affection, ou matadie, de celle qui est par sympathie, ou consentement, ou des parties, ou des humeurs, ou des vapeurs, lesquelles tirent à eux les autres parties, quoy que saines: Peut-estre craignent-ils de tomber en la faute, de laquelle Hyppocrate 1. 4. §. 28. de morbis, dit : Ceux Hyppoqui sont detenus d'vne fiebvre continue, & ont pris medecine aux crate. iours pairs, ils ne sont iamais affez purgez: mais ceux qui ont pris vn medicamen fort aux iours impairs, font trop purgez, & plusieurs sont morts pour estre trop purgez, & plusieurs Medecins ont failli, principalement en cecy, baillant des medecines aux iours impairs,& ont tué les personnes, ne sçachans pas les choses aller ainsi; Car l'humeur d'vn corps malade est plus agité aux iours impairs, dautant qu'alors les humeurs sont poussez au ventricule : tellement que si alors on letrouble dauantage par medicamens, ce n'est merueilles si la personne meurt, & mesme si on traitte les viceres ences iours, ils s'enslammeront, pource que l'humeur d'iceux va aux veines, estant émeuë, & les remplist, où estant, & n'y estant donné ordre, plusieurs maux y arriuent, &c. Que le Medecin voye ces passages §. 28. 29. 30. car ce n'est mon but de tout descrire, suffit que ie monstre que ces Saigneurs ne suivent Hyppocrate, & qu'ils ne

LLI

sçauroient composer vn remede pour plusieurs parties, diuersement malades en mesme temps, ignorans les degrez de chaleur, froideur, siccité, & humidité des medicamens, & par consequent le meslange à propos d'iceux; aussin'est-il raisonnable qu'ils laissent leurs ieux, passe temps, & beuueries pour l'estude, sussit d'auoir le bonnet Doctoral, tesmoin vn d'iceux, qui estant le iour des Roys 1635. dans vn cabaret à boire, auec plusieurs de diuerses conditions, vn Maistre Boucher, qui vse de mon conseil depuis 24. ans, en toutes ses maladies, ayant vn verre plein de vin en sa main, luy dist, à vous Monsieur le Medecin, alors ce Maistre Moucheron prit son verre aussi plein de vin, & à mon Medecin aussi (adioustail:) auquel ce maistre Tauernier demanda, & qui est vostre Medecin? c'est, dit le Boucher, Monsieur Laigneau, auquel apres Dieu ie dois la vie; lors cemaistre Gourmet remet son verre sur la table, disant, ie ne boy point à luy, c'est l'ennemy de la saignée, & nous appelle tous Saigneurs; auquel ledit Boucher, & autres de la compagnie dirent: Ie ne fçay pas pour quoy vous dittes cela; mais ie fçay bien qu'il m'a fait faigner affez de fois : mais auant que de l'ordonner il y pense plus que vous autres, entre les mains desquels pour auoir esté saigné sans raison, & sans necessité, i'ay pense mourir, auant que ie le cognusse, & ne delibere le quitter, tant que ie le pourray auoir, ou autre Medecin de Montpellier: car vous autres estes trop dangereux auec vostre saignée : Par lesquelles parolles ce maistre Boiuin fut piqué; mais le bon fils de Semelé pacifia le tout. Ie le nommeray, s'il est necessaire, à l'autre Edition de ce traitté, par nom, & surnom, & tous ceux contre lesquels l'escris, comme aussi ce maistre Plagiaire, qui a coppié mon petit traitté de la Conservation de la Santé, & l'a baillé à l'Imprimeur, comme estant à luy, pour l'imprimer, & le mettre à la fin du Medecin Charitable : si i'en suis presse, pour estre mis au nombre des Hommes Illustres, en pedantique ignorance, & sanglante, auec d'autres ignorances, & tueries tres-lourdes, qu'ils commettent ignoramment enuers les malades, qui les appellent à leur secours. Hyppocrate l. de detenti ornatu, dissuade les cabarets, l'oysiueté, & paresse, & recommande la sobrieté, l'estude, l'esprit, la sagesse, & la gratieuseté en tous lieux, & abhorre le lucre sale & vilain, & les habits recherchez: mais louë ceux qui sont modestes, & non supersus en tout temps. Fallope l. de medicam, purg. simplic. c. 26. apres Gal. sur le liure

Histoire.

de v. r. a. dit, nous pouvons sçauoir le temps de purger, & de quels medicamens, mais la quantité d'iceluy, la coniecture, & l'experience seule nous l'apprend, pource que la quantité est diverse, selon la diversité des corps malades que l'on a pour traitter: voy

tout ce Chapitre digne d'estre leu.

Ferrier I. I. C. 2. p. 11. Method. curand. dit, il y a deux instrumens Ferrier. ny plus, ny moins entre toutes fortes d'hommes, & qui font foy, que ces moyens sont l'experience, & la raison : cette-cy donne l'in-1 uention, la cognoissance, & l'viage salubre des remedes, & n'y faut vn troisiesme instrument, l'experience n'a besoin que d'vn long Experienvlage, par lequel il se puisse maintenir: mais cette experience est ce double. double, I'vne est totalement rude, fortuite, & sans raison precedente, comme inconstante, imparfaicte, & sans art, laquelle Ga-Galien. lien reiette au liure des Sectes, & souuent en la methode : L'autre va par raison, & laquelle il recommande au liure de la bonne Sece à Trasibule disant, qu'on ne peut pas faire vne bonne obseruation fans raison, monstrant que l'observation, & l'experience sont mesme chose: car ce qui nourrit, & ce qui ne nourrit, ce qui purge, & ce qui tuë, a esté trouvé par l'experience : c'est elle par laquelle toutes les raisons sont epluchées, & toutes les forces & vertus, qui sont és medicamens, sont cognuës, comme Gal.monstre l.2.des medicamens simples, & au 5. c'est cette experience que les Dog- Doomstimatiques, suivant Hyppocrate, & depuis long temps Gal. ont em- ques. brassée, suyuant vn seul & asseuré chemin, que l'experience, & la raison. Toutessois ils ont preferé la raison à l'experience, aymans mieux se seruir de la raison sans experience, que de l'experience sans Raison, & raison; car comme dit Hyppocrate, l'experience est trompeuse: experien-Et faut noter qu'aucune doctrine ne prouue ses principes, lesquels seulement se prouuent par les superieurs, à sçauoir ou Physique, ou Medecine. Et Hyppocrate 1. de affectionibus §. 40. p. 304. dit, Hyppo-(comme ja à esté dit) Les medicamens tant internes, qu'externes crate de n'ont point esté trouvez par l'intelligence des hommes: mais par cas l'inuention fortuit, & aduanture, tant par les idiots, que par les artistes. Gen- des remetilis Fulginas c. 2. f. 318. de proportionibus medicinarum, dit la pro-des. pricté, & messange des simples a esté trouvée par l'experience, ou Gentils. par reuelation. Arnaud sur le vita breuis col. 1680. dit, la proprieté des choses n'a point esté trouuée par raison seulement, mais par l'experience, ou reuelation; & c'est tant par les ignorans, que seauans 1. 2. c. 13. p. 1217. breniari, & Mesue en ses Canons dit, que Mesue.

LIII

TRAITTE' 270 l'operation des remedes n'est point à cause qu'ils sont chauds, ou

froids, ou secs, ou humides: Mais pource qu'ils ont ou telle, ou L'aymant telle proprieté du Ciel, comme l'aymant d'attirer le fet, & l'ambre don a sa la paille, desquelles operations plusieurs ont des propos vains, &

sansfruit, mesme les plus subtils Philosophes, ou qui s'en messent.

Auicenne. Auicenne traitte 2. c. 4. de differentibus modis letificandi p. 552. dit nous ignorons la cause de l'invention de la quantité, & de la preparation, & des remedes, & de la composition; & croyons qu'ils ont esté inuentez par inspiration, & prouidence diuine, dau-

tant que nous ne pouvons comprendre par raison l'essicace du Theriaque, Mithridat, & autres compositions, laquelle ne procede pas seulement des simples, pource que le recent seroit meilleur : mais de la disposition d'iceux, qui est cause qu'elle est plus excellente par la fermentation pour le moins de six mois, ou de dix. Flud tractatu primo S. I. libro 9. de anima actu in corpore, de Micro-

cosmo dit, edoctus sum experimento quodam certisimo, quod per liquoris ex aceto, vitriolo, & antimonio conflati commixtionemex aloe hepatica & eorundem ad furnum panis adhibitionem, alocs illa om-

nem suam amaritudinem perdat, atque nihilominus suauiter, & sine vllo incommodo corpus cui adhibetur, expurget.

Quoy qu'il ait esté parlé cy deuant des Sectes des Medecins, l'adiousteray encores que les Empiriques, desquel Serapion a esté l'Autheur, Erasistrate, Herophile, & autres constituoient la seule experience, maistresse de l'art, considerans diligemment tous les fymptomes, qu'arriuoient & appelloient le conçours d'iceux Syndromes, & disoient que la cognoissance de la nature, & la discipli-

ne rationnelle ne seruoit de rien à la Medecine.

Comme i efcriuy cecy, on m'est venu appeller pour voir vne Dame de qualité aagée d'enuiron 55. ans, ayant perdu ses purgations ordinaires, quatre ans y auoit (c'estoit au mois d'Auril 1643) Et comme elle estoit bilieuse, & s'estant mise en extreme cholere, le fang s'escoule par la matrice si abondamment, qu'elle se sentit fort foible: les Saigneurs sont appellez, qui nonobstant le renouueau de la Lune la font saigner, & ressaigner, tantost du bras, tantost du pied, qui augmenta la foiblesse : vn autre non Medecin de Paris est appellé, qui voyant la foiblesse proceder de la grande perte du fang, tascha de l'arrester, ce qu'il fait en partie, de quoy elle se sent vn peu renforcée; les Saigneurs retournent, qui croyent que cét arrest l'a tuera, & qu'il l'a faut ressaigner, & purger, ce qu'ils

Theriaque.

Flud.

De amaritudine aloës.

Serapion-Empirique.

Syndromes.

Histoire 34-

font, la foiblesse retourne, le flux de ventre tantost en diarrhée. rantost en lienterée l'attaque, sa ratte ensiée, dure, dolente, toutesfois sa parolle estoit assez bonne, & forte, le pouls de mesme, la force, & la face marquoit quelque commencement d'Hyppocratique (ie luy donne au contraire de ces imperits Saigneurs, qui ne la nourrissoient que de simples bouillons, l'entens fort peu cuits. & quasi toute eau crue, faits d'vn peu de mouton, & des os de poulet, aufquels ils faisoient oster la chair, comme la cuysiniere m'a dit, & monstra) de bons consumés, & autres remedes pour essayer de remettre ses forces: mais rien ne fut fait, car le lendemain le lieu où elle auoit esté la derniere fois saignée au pied, commença à luy saire si grande douleur, qu'elle ne la pouuant supporter dans cinq, ou six heures elle quitta ce monde, & nel'ayant pas veuë en cet accident, & rien que cette premiere fois, ie ne puis pas dire la cause de cette si subite mort, que par coniecture, laquelle ie passe soubs filence: Mais ce lieu demande que ie fasse quelque description de la prattique des Dogmatiques, qui suyuent l'enseignement d'Hyppocrate, Galien, & les Empiriques, ou Imperits Saigneurs, Rabauds, Botallistes, qui faussement s'afflublent du manteau d'Hyppocrate, ces Imperits traittant par les signes communs.

Les Dogmatiques par les conuertibles, les Imperits vont des Dogmatisaignées particulieres aux vniuerselles:les Dogmatiques par les vni- ques en uerfels aux particuliers, les imperits par les symptomes du malade, quoy difles Dogmatiques par les symptomes des causes des lieux offences, ferens des & de la vertu, les Imperits ne distinguent pas les lieux offencez, les dits vul-Dogmatiques distinguent le mal par l'action offencée de la partie, gairement foit en ce qui y est changé, ou ce qui en fort. L'Imperit ne conside- ci mal re pas les genres des symptomes dependans des causes, & des lieux Empirioffencez; mais seulement du malade qui est cause qu'il va presque ques. ordinairement d'vn genre en vn autre. Le Dogmatique recherche la cause causante, & la causée: Exemple, l'Empirique a entre ses mains vn constipé du ventre, sans autre recherche, laschera le ventre par le premier laxatif qui se presentera en sa memoire: Mais le Dogmatique cherche la cause de cette constipation, laquelle il trouuera en la partie offencée, ou en la force de tout le corps, ou de la partie : que s'il voit que ce soit par exsiccation, il ne donnera pas l'aloës, l'escamonée, ny semblables: mais donnera les thamarins, & la caise; car ces remedes, & semblables humectent, & rendent le corps coulant, & fluide, oftans la ficcité & chaleur : que s'il co-

gnoist que l'obstruction procede de ce que le foyene face pas suffisamment de bile, il ne donnera pas la rheubarbe : que s'il voit la trop grande quantité de vens estre cause du resserrement, & l'estomach offencé, ne donnera pas la casse, mais plutost de hiera, pourueu que rien n'empesche: L'Empirique ne distingue point la pleuresie de dessous le diafragme, de celle du dessus : le Dogmatique fait le contraire saignant celle du dessus, & non celle du dessous: l'Empirique saigne en toute siebvre, & entoute douleur de teste : le Dogmatique confidere la tierce, la quarte, l'hectique, la quotidienne, la continuë, l'erratique, le piale, la lypirie, & autres, & pource que chacune a sa cause particuliere, & le lieu où la matiere se pourrit, soit simple ou mixte, il approprie à chacun son remede propre, & recherche exactement la cognoissance de chaque maladie par la partie offencée, par la condition, & proprieté du licus offencé: si le mal convient à la partie, ou non, la longueur de la maladie, l'habitude du corps, mol & infirme, si le mal est par La fin de sympathie, dequoy tout cecy estassez au long marqué dans ce traitté, lequel n'est dressé à autre intention, que pour monstrer au peuple l'asnerie, & bourrelerie de ses Saigneurs, qui n'ont qu'vne selle à tous cheuaux, disans vn tel ayant mal de teste, la saignée l'a guery, donc il guerira tous les autres qu'on saignera : la medecine de de senné a profité à vn tel, donc il sera ordonné à tous ceux qui se plaindront, comme ledit tel: & ainsi sans autre consideration ils en tuent plus qu'ils n'en soulagent, n'ayans que caquet sans prattique, & s'entretenans par les mains, & serments, comme coupeurs debourses, contre lesquels Louys Duret, & Fernel, & autres Me-

Celle.

les, pour le foulagement des pauures malades, qui recourent pour leur fanté à eux. Celfe l. premier dit, que les maladies ne sont pas gueries par eloquence, mais par les remedes bien & deuëment appliqués, lesquels si quelqu'vn sage & discret, n'ayant point la langue, cognoisse bien par son vsage, celuy-là sera plus grand Medecin, que si sans vsage il ornoit bien sa langue. Les ignorans encores.

decins de Paris, alleguez en ce traitté, ont escrit, & crié: mais c'est. à des sourds, Dieu leur ouure par sa grace, & les yeux, & les oreil-

Purgation ne sçauent discerner l'enacuation de la purgation : Mais qu'ils ap-Genacua- prenent que l'euacuation se doit faire de l'humeur superabondant, & la purgation de l'humeur corrompu, & qu'ils considerent meurent. rement la difference, & signification de ces deux mots enacuation,

& purgation ..

Retournous

R etournons à nos sectes, la Methodique de laquelle Themison Themison Laodiceen fut le premier, disoit l'experience incertaine, & me-fut le preprisable, comme aussi la partie malade, & la cause de la maladie, mier Me-& les forces du malade, rapportans tous les maux, ou à l'astriction, thodique. ou à la fluxion, ou au milieu d'iceux, ceux qui estoient parmy ces methodiques, & suyuans Democrite, prenoient pour leurs princi-

pes les Atomes. Les Rationels ou Dogmatiques, suyuans Hyppocrate, ont pris Les Rapour leurs principes le feu, l'air, la terre, & l'eau: surquoy voy tionels, on Fernel en sa preface du 2. liure de abditis rerum causis, & iceux ont Dogmatiioint la raison à l'experience, s'enquerans de la nature des choses, re-ques quels cherchans les causes des maladies, & des symptomes, par les signes, apprenans l'ordre de guerir par l'vsage, & la raison, ayans égard à l'air, au lieu, aux alimens, à la coustume, & semblables, desquels Apollo a esté le premier, Esculape l'a augmenté, Hyppocrate l'a Apollo, Eacheué, & l'a definie, addition, & substraction, & Galien dit, la sculape, Medecine estre science des salubres, insalubres & neutres, s'entend Hyppodes signes, causes, & corps: & sur ces mots salubre, insalubre, & crate, Ganeutre, Sanctorius question 15. p. 48. de l'Ars. parua de Galien tra-lien. uaille beaucoup à monstrer que c'est, apportant, & refutant les opi-Santtorius nions de plusieurs Medecins, & conclud que par ces mots, il faut entendre, propre, pour acquerir la fanté, la maladie, & la neutralité, & non en jourractuellement, mais potentiallement: & par iceux la medecine a esté diuisée en cinq parties : desquelles la premiere La medeest la Physiologie, qui est la contemplation des choses naturelles, eine est di-ou de nature : la seconde est l'ethiologie, ou patologie, qui cherche eing parles causes des maladies, & symptomes, venans contre nature de ties, & leurs genres, especes, & differences: La troisiesme est la Simioti-quelles. que, qui est l'observation des signes, tant presens, que passez, & par iceux predire l'aduenir: Le quatriesme est la prophilactique, ou l'hygine, qui conserue la santé, & preuient les maux qui menacent: La cinquiesnre est la Therapeutique, qui chasse les maux par remedes propres, & tache de rendre les corps sains par la diete ou façon de viure, par la Pharmacie, ou medicamens conuenables, ou par Chirurgie, laquelle applique ou la scule main, ou les in-Arumens necessaires. Surquoy Pline I. 28. c. 1. traittant de la Chi- Pline nice, ou latraleptice parle.

Mais pource que quelqu'vn pourroit douter si la Medecine est coniecturale, & par consequent s'il faut vn grand iugement & pruTRAITTE

274

Callen.

dence, pour bien ordonner les remedes propres, à chaque maladie, comme dit Galien au Commentaire 3.1. 1. fur la fin des Epidemies, & que d'une qualité une action prouient, & non plusieurs, dit contre Erafistrate c. 2. de sanguinis missione, qu'il n'y a rien qui face plus la medecine coniccturale, que la quantité de chaque remede: car encore que nous sçachions le plus souuent le temps de donner à manger, ou à boire au malade, froid, ou chaud, toutesfois nous ne cognoissons tres-certainement combien il en faut donner: Le mesme arriue des medicamens; car nous cognoissons bien qu'il faut purger, & sçauons le medicament qui purge la bile, quel la melancholie, quel la pituite, quel les serositez: Mais la quantité nous l'ignorons. Et Fernel 1.2.c. 2. de abditis rerum causis, dit, nous sçauons bien que le fer est attiré par l'aymant, la bile par la rheubarbe, la pituite par l'agaric, la melancholie par l'epithime, que la morsure de la vipere, & la piqueure de l'escorpion tuent

Fernel. L'epithi-P336.

> l'homme, que l'ellebore, & la cigue sont pestiferes à l'homme, non aux cailles, & estourneaux qui s'en nourrissent : Mais la cause de cela est tellement obscure, & incognuë, qu'elle ne peut estre comprise par aucune raison, qui est cause que nous disons que ces vertus sont par proprietez occultes, Mesuë en ses canons vniuersels dit, que les medicamens attirent les humeurs, par vne proprieté cachée, & attachée en eux, que l'aymant tire le fer, & l'ambre la

paille de mesme, & non autrement.

Galfe.

Mesuë.

Celse 1. 1. col. 8. apres auoir dit que les maladies ne se guerisfent par l'eloquence ou babil, & qu'il vaut mieux estre vn bon Medecin fans langue, qu'vn langart fans prattique: adiouste, la chose de laquelle on n'a cognoissance asseurée, ne peut auoir vn remede asseure, estant certain que pour guarir vne maladie, il n'y a rien qui serue mieux que l'experience, qui nous apprend que les grandes, & longues maladies font gueries, ou adoucies par les viandes medicamenteuses, c'est à dire parmy lesquelles on a mis quelques medicamens, comme les Medecins bien expers ont accoustume de faire; car nature contraincte d'attirer la viande, ou receuoir celle qui va à elle (comme ja a esté dit) retire aussi, ou reçoit auec icelle les medicamens qui y sont meslez; ce que nous voyons ordinairement aux cheuaux, parmy l'auoyne desquels on mesle souuent du souphre, & autres choses.

Histoire 52.

Or comme l'eus ordonné à vn homme de qualité quelques remedes, pour vser parmy la viande en ses repas, vn de ces grands Saigneurs qui l'auoit traitté fort long temps, sans rien diminuer que sa bource, s'escria entendant qu'il vsoit des remedes, quoy qu'il sut mieux disposé que iamais, d'vnordre incognu à l'eschole de Paris, & à toute l'antiquité, il cognut son erreur, & leur dans Myrepsus l. 1. §. 2. p. 467. qu'il ordonne vne poudre, dans laquelle entre l'escamonée, pour manger auec toutes les viandes, iusqu'à vn plein cueiller. Arnaud l. de vino col. 585, dit, vn quidam prenoit Arnaud d'aloës, & de casse, au milieu du repas, & mangeoit aussi-tost, & l'operation estoit bonne, & loüable: car les medecines douces sont plus d'estect prises auec la viande qu'autrement, & plusieurs autres Autheurs, desquels sera cy-apres parlé, disent le mesme. Et Fallope c. 27, p. 114. de medicamentis purgantib. simplicibus, en parle assez amplement.

Celse col. 9. c. 23. dit, que la medecine est coniecturale, & à Celseicelle ne respond le plus souvent, ny la coniecture, ny l'experience, ce que Galien confirme au Commentaire sur le liure de r. v. a. d'Hyppocrate disant, qu'en la Medecine l'experience a plus de force que la raison, & la raison que l'authorité, & que toute cognoissance, & science, s'acquiert par iugement, & experience,

comme cy-deuant a esté dit.

Hurard en son Anacrise c. 11. 12. dit le Medecin pour estre grand Hurard pratticien, & bienguerir ses malades, a plustost besoin de grande de l'ima-Îmagination (il n'entend pas de cette grande, & violente imagina-gination tion) au troissessine degré de chaleur, qui rend ordinairement ceux violente. qui l'ont, grands parleurs, incontinens, arrogans, presomptueux, & vains, comme sont la plus-part de ceux contre lesquels i'escripts, & parle, la chaleur leur representant plusieurs especes, en l'imagination desquelles il choisit tantost l'vne, tantost l'autre, pour s'y contenter, & cette chaleur faisant bouillir l'humidité, excite plusieurs vapeurs au cerucau, qui empeschent l'entédement de choisir la verité, de façon qu'en tels espris rarement la prudence se rencontre; que de l'entendement, & de la memoire, laquelle est souuent blesse par vne intemperie froide & humide, ou d'vne humidité froide, & seche (la memoire ayant son siege au derriere de la teste) Siege de estant empesché en sa fonction, la saignée à la veine du front l'aide, la memoscomme aussi l'esternuement, quoy que le iugement, & la memoi-re. re ne se puissent en façon quelconque trouuer en mesme degré, pource que le sec dont le jugement à besoin, & l'humidité dont la memoire, ne se peuvent trouver en mesme suiet, avec pareille force, MMij

TRAITTE

276

pource que c'est l'imagination qui causele iugement, & la cognoissance des choses particulieres, & non l'entendement, ny les sens externes, Il faut donc pour n'errer en la prattique de Medecine, sçauoir l'Art, & auoir bonne imagination, pour le pouuoir exercer; & faut scauoir qu'aucuns hommes different des autres, à cause des vents contraires, ou pource qu'ils boiuent des caux differentes; ou pource que tous n'vsent de mesme viande, & cette disserence se trouue non seulement au visage, & composition du corps: mais aussi de l'esprit. Il faut donc noter que de l'humeur melancholique, & bilieux, quoy que la teste soit petite l'especulation sera grande; mais il aura peu de memoire: mais si le sang, & la pituite dominent, quoy que le cerueau soit petit, la memoire sera bonne, à cause que tous les esprits animaux sont faits du sang, & slegme; mais il aura peu d'imagination: & en passant disons que la memoire, & le souuenir, ou reminiscence different, en ce que la memoire est commune aux hommes, & aux bestes.

Lucian.

Lucian tome second chap. 2. Hippias dit, que le malade bien aduisé n'appelle pas les Medecins, qui sçauent bien caqueter, & disputer de leur Art: mais ceux qui par long-temps, & long vsage

l'ont exercé.

Histoire 53.

Au mois d'Auril 1632. ie fus appellé pour vn malade de qualité, aagé d'enuiron septante ans, qui apres plusieurs voyages en diuerses saisons, & diuers pays, acquit vne fluxion, de laquelle il n'estoit attaqué que par fois, par la tous, qui le pressoit luy mesme, montrant l'endroit, qui estoit iustement entre la cinquiesme, & fixiesme coste, commençant du bas en haut, qui est le lieu du diafragme, & hors de cet accez de tousser, il dormoit fort commodement, mangeoit, & beuuoit auec appetit, & sans dédain des viandes, allant & venant où il auoit affaire, sans incommodité, Estant arriué, i'y trouuay deux de ces Saigneurs, qui fort ignoramment concluent cette maladie estre vn Asthme, sans prendre garde que les muscles intercostaux, qui sont le siege de la matiere, qui cause l'Asthme, faisoient leur fonction tant debout, que couché : Et ayant ordonné des remedes sans iugement, raison, ny experience, luy ayant marqué leur iugement estre temeraire, fut guery contre leur croyance, par remedes tous contraires aux leurs, à leur honte & confusion : mais ce fut deux ans apres qu'ils luy eurent ordonné tout ce que leur sçauoir inouy leur auoit dicté, & dans vn mois, que Dieu me fit la grace de le rendre sain, & le tout en la presence & adueu d'vn de ces grands Saigneurs, qui l'auoit traitté par l'espace de neuf ans, & qui le visitoit tous les jours vne fois auec moy, & vne fois seul, ayans esté tousiours d'accord en tout ce que ie pro-

posois: A Dieu la gloire.

Hyppocrate 1. de affectionibus §. 40. dit, les medicamens qui Hypposont bons, & appliquez sur les playes, n'ont pas esté trouvez par crate de l'intelligence des hommes : mais fortuitement, tant par les doctes, l'inuention que par les ignorans, tesmoin les remedes pour guerir la grosse ve- des remerolle, qui ont esté trouvez par hazard, & confirmez par l'experien-des. ce, comme dit Fallope 1. de morbo Gallico. C. 24. & C. 9. p. 44. de Fallope. medicamentis purgantibus simplicibus, comme aussi la poudre laquelle appliquée au bout d'vne bougie de cire blanche, propre à mettre dans la verge, consume peu à peu la carnosité seule, laquelle procede d'une chaude-pisse mal traittée, & sans douleur, comme aussi tous viceres veroliques nommez communement chancres, Carnosice soyent auec bord crasseux, ou carnositez, sans laisser aucune durté & chanà la cicatrice, suppurant, & consolidant (sans autre remede exte-cres vers-

rieur) signe de parfaite guerison.

Galien contre Erasistrat 1. 3. c. 3. therap. method. p. 134 dit, Galien. il n'y a rien en l'Art de Medecine qui ne se puisse dire, horsmis la quantité, pour chaque particulier, & l. 1. c. 8. à Glaucon, la quantité de chaque chose, ne se peut escrire, ny expliquer en façon quelconque; & dautant que cette quantité est inexpliquable, on ne peut obtenir la fin de la Medecine, laquelle est coniecturale, non à cause de ses principes qui sont perpetuels, fermes & stables, ne trompant Les prinpoint, pourueu que le Medecin les cognoisse tres bien, suyuant cipes de la Medecine les quels il pourra predire les maladies aduenir, & la briefueté ou sont stalongueur d'icelles. Les Medecins ont donc leurs definitions, & prin-bles et cipes vniuersels, au dessous desquels les cas particuliers sont con-perpetuels. tenus, & ceux qui ne sont que grands Grecs, Latins, Anatomistes, & Herboristes (parties qui appartiennent à la memoire ) ne peuuent estre ( que fort rarement) bons pratticiens, pource qu'ils manquent d'entendement, quine peut cognoistre des singuliers, ny faire difference d'vn d'auec l'autre, ny cognoistre le temps, & le lieu, ny autres particuliers qui font differer les hommes entreux, & medeciner chacun de différente maniere: car des compositions des medicamens, les vnes sont principales, les autres le sont moins, les vnes empeschent, les autres excitent, les vnes augmentent, les autres diminuent, & le tout se compose selon la necessité, & l'entende-

MM III

mant à vne puissance Spirituelle, laquelle ne peut estre alterée par les singuliers. Or selon Aristote le sens est des singuliers, mais l'entendement est des vniuersels: Mais plusieurs ressemblent aux aucu-

gles, qui disputent, non des couleurs, mais des noms.

Rhasis.

Parmy ces principes nous pouuons mettre cestuy-cy, allegué par Rhasis 1. 6. f. 94. de ses aphorismes, qui dit que lors qu'il faut purger la teste, il faut bailler des pilules aussi tost apres souper, & qu'on se veut mettre au list pour dormir, pource qu'alors elles operent mieux, qu'auant : ce qui est suyui des sages Medecins, entr'au-

Heurnius, tres de Heurnius C.11.p.279. methodi ad praximapportant les mefmes raisons, que le curieux voye le c. 1. de l'origine de la Medecine 1. 29. de l'Histoire naturelle de Pline, & faut sçauoir que dans va seul iour toutes les parties du corps ne peuvent estre purgées; mais l'vne apres l'autre, à sçauoir au premier iour de la premiere region, contenant les intestins, & les autres, comme a esté dit cydeuant.

Etuppo erate.

Hyppocrate S. 46. de locis in homine dit, si on cognoit par la maladie, qu'il faut donner vn medicament foible à boire, file malade en est allegé, cela tesmoigne qu'il le faut amaigrir : mais s'il est rendu plus malade, il faut faire le contraire; car ne profitant rien à la maigreur, il le faut rendre replet. Et l. de flatibus §. 1. l'opinion iuge plustost des maladies difficiles, & non bien cognuës que l'Art, & en ce fait il vaut plus vn experimenté, qu'vn sans experience : Et

Sanctorius Sanctorius 1. 6. c. 1. p. 310. dit, que pour cognoistre vne maladie, comme cachée, il faut considerer les actions blessées, quelle sorte de douleurs, le lieu ou siege, & les propres accidens, e'est 1. vitan-

ze.

Democri- dorum errorum: Et Democrite escrivant à Hyppocrate dit, oportes medicos non solum visu affectiones indicare: sed etiam reipsa, Grythmos as confonantias, ve plurimum indagare, & verum incipiat morbis , aut medium teneat , aut desinat persorutari , & differentia ac auni tempore & atate observata, affectionem curare, itemque totius. sorporis naturam considerare: ex his omnibus morbum inuenies.

Mote.

Toutes les fois qu'on verra quelque maladie ne ceder à aucun remede appliqué selon l'Art, & ordonné par vn doste Medecin, & composé par Appoticaire bien entendu, & homme de bien en son Art, il faut croire que la nature d'vne telle maladie est cachée en toute sa substance, à laquelle on ne peut remedier : ainsi que nous disons que la peste consiste en toute sa substance, (ce qui ne s'entend pas de la fiebvre pestilentielle) de mesme se dit qu'vn venin

consiste en toute sa substance, & tels maux blessent ordinairement wne partie noble, soit cerucau, cour ou foye, comme Fallope c. 20. Pallope. de marbo Gallico, dit, Cardan de la cognoissance des fiebvres, l. ar- Cardan tis parna curand. p. 244. dit, celuy qui sçait cognoistre, & distinguer de fiebvre à fiebvre, & leur apporter le remede, est venu à la cognoissance de la plus grande partie de la Medecine, & cette cognoissance, & traittement suyuant Mercurial 1. 5. c. 9. p. 515. de Moresfebribus, confiste en la cognoissance de la nature, aux causes, aux rial. figues & curation. Cardan n'entendant de comprendre dans cette cognoissance, celle de plusieurs fichvres estranges, comme est celle de laquelle Auege parle l. 2. de la difference des fiebvres, où il Auega. dit auoir veu vn aagé d'enuiron septante ans, auquel tous les ans mesme, jour reuolu de sa natiuité, la fiebvre l'attaquoit par vn jour. Heurnius allegue vne semblable Histoire de Valerius Maximus, Henrius d'yn qui dit auoir esté nommé Antipatre, mais qu'il mourut aussi le semblable iour, disant que la cause de cette fiebvre estoit incognuë, c'est c. 2. de generalibus causis febrium, que omnibus sunt communes p. 6. car l'vrine n'est pas specifique, & ne demonstre pas toutes les maladies, mais feulement les causes d'icelles contenues, ou au foye, ou aux veines, causes materielles, & disposantes: Qui est cause que Galien dit, qu'on ne peut distinguer les fiebvres intermittentes par le pouls: ce que Gilberrus Anglicus remarque f. 46. Anglieus. disant aussi que l'vrine ne demonstre pas la fiebvre quarte. Il est aussi marqué par ledit Auega, qu'vn autre auoit la siebvre par chacune année par trois iours, & moy i'ay veu aussi vn aagé de soixante ans ou enuiron (que l'ay traitté d'autres incommoditez, & les fiens) qui est attaqué d'vne fiebvre tierce, mais foible, laquelle toutesfois luy fait garder le lict, sans frisson, sans sueur, sans vomir, venant, & finissant tousiours à mesme heure, & chaque accez est d'enuiron trois heures, & c'est depuis trente sept ans, estant les iours d'intermission fortioyeux, dispost, bonne couleur, bon appetit, nullement alteré, ny dans l'accez, ny dehors iceluy, se plaisant fort en compagnie jouialle, aymant mieux aller à pied qu'à cheual, ny en carosse, estant mort sans douleur ny plainte, à l'aage de cent & douze ans, qu'il me dit auoir cinq ou six mois auant la fin.

Zacutus Lustanus observation 29.1.3. de tertiana nota, en marque Zacutus. vne, ayant duré trente ans. Et Amatus Lustanus centurie 7. cura-Amatus. tion 75. dit, qu'vn qui depuis le commencement de l'Hyuer, ius-

ques au milieu du Printemps, sut saisi d'vne siebvre octaue, c'est à dire de huict en huict iours, le frisson duroit vne heure, & la chaleur quinze heures, & apres sans soiblesse, trauailloit à la tisseanderie, sans incommodité: Vn autre auoit la siebvre vne sois le mois seulement; vn autre en estoit attaqué, auec des cris espouuentables, de huict en huict iours; d'autres de cinq en cinq iours; d'autres de six en six; d'autres de sept en sept; d'autres de neufen neuf, ces siebvres sont proposées pour choses rares, lesquelles ne sont comprises dans les ordinaires, lesquelles sont triples, selon la triple chaleur de nostre corps.

Caufes, & signes de fiebvre.

La chaleur des espris cause la siebvre Ephemere, celle des membres est ditte hectique, ou habituelle; celle des humeurs est ditte putride, & de ces siebvres les vnes se monstrent tout à coup, les autres insensiblement, les vnes commencent par douleur de teste, autres par soif, autres par tremblement, par fisson, ou autres symptomes: que si l'enuie de vomir, ou le vomissement mesme, ou la douleur du ventricule, ou des entrailles, ou la tension, ou pesanteur d'icelles, ou le desdain des viandes, ou l'amertume de la bouche trauaille le malade, c'est signe que la siebvre a son siege au soye, & entrailles.

Si la pesanteur est aux iambes, ou douleur, ou ardeur aux reins, la siebvre a son siege à la grande veine, la quelle est vers les lombes. Fernel marque le mesme c. 6. methodi generalis curandarum sebrium.

Si la chaleur du cœur est grande, la difficulté du souffie aues pesanteur de poiétrine, & des costes, le mal est au cœur, & à la veine caue, qui l'enuironne.

Si lateste a grande douleur, les temples battent, ou les veilles, ou la pesanteur, ou vn profond dormir, nommé Cataphora, le

mal est à la teste, ou cerueau.

Lors que les ioinétures sont pesantes, la lassitude & douleur est sentie és parties exterieures, l'exterieur du corps est malade, & ces signes se voyent non seulement au commencement, mais aussi tout le temps de la maladie. Il faut aussi considerer, si la personne estoit subiette au parauant icelle, à ces douleurs, autrement on se tromperoit à la curation de la fiebvre, pource que ces maux ne seroient causés de la fiebvre, & faudroit chercher le siege d'icelle ailleurs incommodez auparauant icelle: car on ne peut pas bien guerir vn malade, en causant vne plus grande maladie, ou tuant le malade, se comme

(comme font ces meschans & vulgaires Medecins, ordinairement auec leur firest in vsu; c'est le propre des Sangsuës d'ainsi faire) sans confiderer que la cause antecedante qui est vn mal ou vice ou mouuement Local, a besoin de destournement, que s'il est en la qualité premiere ou seconde, a besoin d'alteration, mais si c'est en la quantité il faut vser d'euacuatif soit par Pharmacie, ou Chirurgie dequoy a esté assez dit cy-deuant.

Galien 2. de crisib. c. 10. 11. 12. ne marque que trois sortes de Galien de fiévres simples, à sçauoir de la Pituite, Bile, Melancholie pourries sévres, dautant que le fang pourry n'est plus sang, car son plus subtil se conuertit en cholere ou bile, & son plus crasse en melancholie, & ces humeurs corrompus, ne sont pas dans les veines : car ce seroit sièvre continue, mais hors des veines, d'ou la fiévre intermittente est caufée, Hyppocrate. l. de natura hominis. §. 27. 28. 29. p. 46. 11. l. 1. Hyppos 3. p. 474 des maladies populaires, descript des fiévres demy-crate. tierces, quartes, quintes, septenaires & nonaires, lesquelles 1, 7. du mesme liure, il dict estre difficillement iugées au commencement.

Autres disent, toute chaleur est ou naturelle ou accidentelle; l'accidentelle est triple, la premiere au respect des autres est simple, n'estant qu'vn accroissement de chaleur elementaire, d'où la siévre ephemere & fynoche non putride, l'autre acre, mordante procedant de matiere pourrie, par laquelle les fiévres pourries tant continues, intermittentes, composées, erratiques, que confuses sont faices: la troisiesme est maligne & pernicieuse totalement, d'où les fiévres pestilentielles sont causées par la chaleur naturelle, c'est chose assez connue, soit elle naturelle enracinée, ou elementaire, par lesquelles la fiévre ne peut auenir.

Hyppocrate 1. 3. S. 1. de dieta dit, il est impossible d'escrire Hyppoexactement l'ordre que chacun doit garder en fa façon de viure, crate. dautant que les naturels, les aages, les regimes, les vents, les changements des temps, les constitutions de l'année, & les viandes sont toutes differentes: le mesme aussi au l. 1. \$.3. de la diete & Gal. 11. de ingenio, appelle fols, & crie fort contre ceux qui font au-

trement, c'est à dire sans observer ce que dessus.

Fernel, 1. 1. c. 7. methodi dit, on ne fe doit pas toufiours arrefter Galien-zvn remede, dautant qu'on a trouué par experience, qu'à la fin na- Fornel. ture n'en tiendroit compte, & partant est tres-vule de changer quelquefois, toutesfois faut prendre garde à quitt r celuy qui nuit,

& prendre celuy quisert & c. 10. la maladie longue est guerie difficilement, si on ne change le remede, & que celle qui ne cesse

par remedes benins, a besoin de remedes forts.

Gordon.

Gordon particul. 2. c. 10. p. 215. de capitis dolore vtrum Phlebotomia conueniat in dolore capitis, & rheumate, conclud qu'on peut saioner à la fluxion chaude, mais non à la froide, comme aussi si la fluxion coule par le dehors, ne faut point saigner, pource qu'on l'attireroit au dedans, mais si elle coule au dedans, elle peut estre propre, comme en la pleuresse, mais en d'autres parties internes n'est tousiours conuenable, à quoy nos Saigneurs ne prenent garde, y allants teste baissée, sans consideration.

Au commencement des fiévres la matiere d'icelles est cruë & les obstructions sont grandes, & alors la saignée est douteuse, elle fait enacuation, repulsion, & derivation, & Galien en son commentaire sur les Epidemies, partic. 43. S. 3. n'ordonne pas de tirer le fang à tous ceux qui le crachent, mais à ceux qui le crachent abondamment, & aufquels il n'est encores corrompu, car alors il ne le

onee. faut faire.

de la sai-

Les anciens Medecins ont marqué que toutes les maladies sont comprises sous deux temps, qu'ils ont nommez Catastasie, & Catastasie Paroxisme. La Catastasie mot Grec contiét tous les quatre temps ou durée de la maladie, à sçauoir principe, augmet, estat, & declinai-Con. Les signes de ces quatre temps sont pris vniuerselement, à sçauoir de l'Idée ou espece de la maladie, du mouuement de la maladie en l'acces, de la figure du corps, de la force du malade, de la faison de l'année, de l'aage du malade, du pouls, du froid de l'heure, de l'acces, de la violence de l'acces, de la longueur d'iceluy, de la façon des cuacuations, de leur cuite ou crudité, & soyent vrines ou humeurs causans le mat. Exemple en la fiévre ardente à raison de son essence, est ditte vehemente, & esttost paruenuë à l'estat, la sièvre pestiléte à raison de la faculté regente, est ditte veheméte, & est bien-tost paruenuë à l'estat, l'inflammation du poulmon à raifon de sa dignité, est bien-tost paruenue à l'estat à raison de l'acces: s'il est court, le mal le sera aussi, de mesme s'il est long. De la figure du corps si la face & les hypocondres sont sort extenués, la siévre estaiguë, & son mouuement subtil, & au contraire des forces, fielles sont foibles au commencement, la fiévre est aussi aiguë, & le mouuement prompt: & au contraire, de la constitution de l'année, de la region, de l'aage, de la coustume & de la façon de viure,

de la longueur ou briefueté de la maladie, se collige la longueur ou briefuete d'icelle. Exemple vn ieune homme bilieux au milieu de l'Esté, en region chaude viuant splendidement de bons aliments, beuuant de bon vin & pur, saiss d'vne sièvre tierce, il sera tost gueri; ie dits plus-tost qu'vn vieillard en temps d'Hyuer, en region froide, viuant d'aliments froids & humides, & attaqué pareillement de fiévre tierce, de mesme la sièvre quotidiene venant en l'Hyuer sera plus longue que venant en l'Esté. Du pouls s'il est viste & fort, c'est signe que la sièvre est aigue & le mouuement prompt. De la rigueur ou fioidure en la fiévre, si elle est longue, la siévre la sera, si courte, courte, marquant que l'humeur se pourrit, hors des grandes veines. Du temps & heure de l'acces s'il est de mesme à mesme heure, la fiévre sera logue & difficile à déraciner, pource qu'il marque l'humeur fixe & arrestée, au contraire s'il anticipe, ou tarde, quoy que le retardement monstre peu de matiere morbifique. De la durée de l'acces se prend aussi la durée du mal. De la sorte de leur euacuation, on iuge aussi de la longueur de la maladie : car si l'euacuation qu'elle que ce soit, est grande, & la seconde & la troisiesme sois soit de mesme, la maladie sera longue. De l'vrine, si elle est cuite du commencement le mal sera court, si crue long, car l'v- Vring. rine marque plussoft cela des siévres continues & intermittantes, que d'autres maladies, & dit-on que l'vrine est crue lors qu'en icelle il n'y paroist rien, & est d'une couleur blanche; mais au contraire si elle est mediocrement crasse & ce qui est en icelle blanc, leger & esgal, on dit cela communement de cuite & briefueté de fiévre, que si l'vrine apparoist tantost cuite, tantost cruë, c'est signe de l'inegalité de la matiere & de la foible se de nature, attaquant tantost aucc force, tantost aucc foiblesse, & telles veines rendoit Cleana-Etides comme dit Hyppocrate, primo Epidemiorum §.3..egro Sexto; & comme aduient aux Symptomes & fiévres erratiques, & telles vrines pronostiquent longues maladies, & diuers humeurs; mais il faut toufiours plustost prendre garde à la consistance & corps de l'vrine qu'à ce qui est contenu en icelle, car si le contraire est mauuais, le danger sera plus grand, si toute l'vrine est mauuaise pource qu'elle sortant des veines, marque le mal estre en elles en quantué, qualité ou confistance, Hyppoc. 3. Epid. §. 1. Hist. 2. si la matiere n'est cotenue ny aux grades n'y aux petites veines, mais qu'elle soit au ventricule, il se paroistra par les ciections du siege, si les organes de la respiration, par le crachat; si par les sueurs, c'est l'habitude du corps. Nn ij

TRAITTE'

284

Le commencement de la fiévre se dit lors que l'humeur qui la cause, est cruë, l'augment, lors que la coction commence, l'estat lors que la fiévre est au plus sort, & que la cuité est bien saicte & apparente & la declinaison lors que les symptomes se diminuent, & en vn mot par la concoction quasi imperceptible on iuge le commencement, l'augment la manisesse & l'estat en la parsaicte.

Flegmes.

Le commencement du flegme est lors que la partie se remplit de sang, l'augment quand le sus cesse, l'estat quand le pus est fait, la declinaison lors que le pus estant fait, sort dehors.

Lophtal-

Lophtalmie est en son commencement, lors que l'humeur subtil cru & en abondance coule, l'augment lors que cet humeur comméce à s'espaissir & cuire, l'estat lors que l'humeur crasse se mostre moindre & les paupieres sont comme colées en dormant, la declinaison lors que le tout est comme cessé, & la douleur cessée.

Floere.

Le commencement d'une vleere est lors que la sanie aqueuse & subtile est cruë, l'augment, lors qu'elle est plus crasse & moindre, l'estat lors que le pus est blanc, esgal, subtil, & la declinaison

lors qu'il est plus espais & en petite quantité.

Le commencement du Catherre, est lors que la matiere découle du cerueau par le palais ou narines, subtil, acre, liquide, crud; l'augment lors qu'il est espes, peu moins acre, l'est at lors qu'il est plus espes & non tant incommode, la declinaison lors qu'il est sor-

ty, ou fort commodement.

Tous ces quatre-temps & tous ces signes ne s'entendent pas de toutes maladies, mais sculement des dittes salubres pource qu'aux insalubres, les vns meurent au commencement, les autres à l'augment, les autres à l'estat, les autres à la declinaison pour plusieurs causes trop longues à descrire en ce traisté. Or quand ont dit cracher, les Latins disent sputo, & le crachat sputum, & c'est ce qui sort en toussant de la poitrine ou poulmon, & differe de la salue ditte des Latins, salua, saquelle descend du cerucau, pour humecter la langue, s'arrestant sur les glandes plus prochaines, lesquelles s'ensent quelque-sois, tellement qu'elles incommodent fort comme l'experience le monstre, & Mercurial de sputis, c. 3. p. 406.

Pituite vraye. Or la pituite vraye est vn sucalimentaire (comme dict Fernel. 6.c. 9 de functionib. & humoribus,) partie cruë du sang demy cuit demeurant dans les veines, pour la nourriture du cerue au se autres parties froides, & humides, & de cette pituite alimentaire

deux se font, vne nommée acide ou aigrellette, sort eruë, l'autre salée ayant son commencement de la douce se pourrissant. De la pituite excrementeuse vne est subtile & aqueuse, l'autre est muqueuse, la troissesse en nommée vitrée, la pituite ou segme doux endort, l'aigre assame, la salée altere l'aigre à cause de la saim rend les sièvres longues. Voy sur ce Lemne de nature occultis mitaculis.

Marsile Ficin en son Antidotaire contre l'Epidemie c. 6. dict que Fisin. Auicenne & Galien, tant plus ils viellissoient en exerçant la Medecine, tant plus ils estoient craintifs à faire la saignée, dautant qu'ils auoient cognu par experience, qu'il se dissipoit plus en icelle de bon naturel & des esprits que par la purgation, ce qui a occasionné quelqu'vn à ce que dit Fuschse, en son commentaire sur Galien, de missione sanguinis, c. 16. d'appeller Auicenne bourreau, pource Anicenne qu'au chap. 1. traicté 5. fen. 10.1.3. il ordonne des Saignées, tantost bourreau du pied, tantost du bras pour les apostemes de la poictrine, & des & pourpoulmons C'est l'experience, & l'vsage des choses qui nous faict sa. 9407. ges: & ne pouuons acquerir cette sagesse que par vne suitte d'années qui nous conduict à vn aage caduc, que par abus ontient pour réuerie tout ce que nous en disons; mais la folie du monde întroduict tel mespris, tesmoin vn de ces ampoullés Saigneurs, qui estant appellé pour voir vn malade, ayant vne aposteme au soye Histoire pour cause froide (carsa fiébvre estoit lente, sans soif douleur gra- d'une apauatifue, l'vrine sans couleur trouble) la couronne ou cercle plom- sume an bin la face palle, (car la cause estant chaude la siévre & la douleur fore & font aigues, & poignantes, ie dis, aussi en toute aposteme aux parties saignés 53. internes du corps, & auquel la fiévre lente estoit suruenuë, ) le fit aussi-tost saigner, & le mit en danger de mort, ne cognoissant pas que cette fiévre estoit symptomatique, & qu'elle ne cesseroit que par l'euacuation de l'aposteme, comme elle fit, sans qu'il fut besoin dèrecourir aux cardiaques qu'il auoit ordonnez, comme si cette tievre eut esté maligne, voy l'absces de l'Histoire marquée cy-deuant, & Arnaud 1. 4. c. 8. col. 1387. Breuiarij. Gal. 1. 11. c. 15. Arnaud. methodi curardi. Ceux qui sont malades à cause des humeurs cor- Galien. rompus, ne doiuent estre saignés, mais plusieurs ne sçauent discerner l'humeur corrompu ou pourry, qu'il faut oster, de celuy qui s'en va pourir, qu'il faut empescher de se gaster. Or ce qui cause la pourriture est l'abondance d'iceux humeurs, la crasse, la lenteur Ce que la l'astriction, l'epessisement & autres qui ne sont ostés par la saignée, saignée

Nn iij

faitt & ne ou seroit l'obstruction si elle est faicte de sang, car elle n'oste point peut faire. l'astriction, nerarifie point l'espes, n'attenue point ny subtilise le crasse, ne nettoye point le visqueux, n'oste point les obstructions Gilbertus. causées des autres humeurs : surquoy Gilbertus Anglicus 1. 6. c. Anglicus. duritie & causa calida Splenis f. 262. dict, il ne faut point saigner en la dureté de la ratte, ny du foye, ny à la colique Îliaque faicte de matiere froide, comme de matiere melancholique faice de cholere ou bile brulée, où on auroit premierement ramoly & eua-

cué l'humeur morbifique par medicamens purgatifs par le ventre,

&1.7.f.316.marque l'vtilité de la saignée, c. de cura Arthretica sanquinee, faicte comme il dit.

Rhegis.

Rhasis ad Almansoren tract. 4. c. 13. dict que la frequente saignée corrompt la bonne complexion, cause l'hydropisse, haste la viellesse & destruict l'appetit & cause plusieurs autres incommodités & la mort. l'ay marqué cy-deuant Histoire 28.p. 91. d'vn qui fut saigné sur vne cholere, mais i'ay oublié de dire que son Medecin premier appellé & ignoramment, ne prit point garde qu'il esfoit bilieux naturellement sec, les veines petites & autres signes de bile, & non sanguin : car aux sanguins bilicux la saignée peut profiter, la cholere estant esmue: parquoy selon la doctione de Galien 1. 11. c. 13. method. aussi les humeurs corrompus doiuent estre oftés ou par le siege, ou vrines, ou vomissement, ou par sueurs, à celle fin d'empescher que ce qui toucheroit ce corrompu, comme il auient ordinairement que tout ce qui touche le corrompu, peu à peu se corrompt, & la corruption entiere est la mort, & l. 12.methodi Med. suiuy par Auicenne seul. 1, 1, 4.c. 60. tract. 2. où il parle de la fiévre auec syncopes d'humeur, dict cet acces syncopal stomachique, dautant que la quantité des humeurs cruds & crasses, presse la bouche de l'estomach & à cause de son sentiment exquis il souffre vne incommodité semblable à vn syncope, à quoy il faut adiouster, que la traspiration de cette masse crue, bouche les pores & voyes par la quelle elle passe, & par ce moyen estousse la chaleur naturelle:pour à quoy remedier, il ne faut recourir à la saignée, ny à la purgation, mais plustost à l'abstinence & à la friction auec des linges affes espes, & rasement despoils par tout le corps, s'il y en a de trop tudes. Voy sur ce les Icholies sur la curation 98. centurie 7.d'Amatus où il monstre l'ordre de faire la friction, nottant ce que dict Constantin Afriquain l. de Chirurgia, c. 3. p. 327. que si la cause de la maladie est profonde, la saignee (si rien n'empesche) est à

Galien.

Constan-

propos, si au milieu de la partie les saignées doiuent estre appliquées, mais si au dessus, la scarification suffit: car la saignée est plus forte que les sangsues & icelles que la scarification, & c. 8. dict la saignée trop grande refroidit l'estomach, & le soye, cause la iaunisse, foiblesse de cœur, cause l'hydropisse, diminuë le coir, trouble la veuë, appelle l'Epilepsie & la Morphée blanche, ( qui est commencement delepre. O que si ces Sangsuës vulgaires Medecins lisoient attentiuement le chap, 10, du siure second de remedier de Celse, ils seroient plus prudents à tirer le sang qu'il ne sont, e'est Celse. pour le prossit de leur ame, que i'en parle & desire: Dieu les face lages, Amen.

Par ce que dessus est respondu assez clairement à ceux qui disent que les humeurs corrompus & meslés dans les veines,n'en peuuent estre tirés que par la saignée, ce qui se trouue saux, par ce qui est dit cy-deuant & ce qui s'ensuiura, & Hyppocrate, l.aphor,com- Hyppomentaire 23. dict que aux fiévres ardantes & aux grandes inflam-erate. mations & aux douleurs tres vehementes, on les euacue iufques à

defaillance.

Simon Pietre docte Medecin de Paris, en son conseil pour la Simon melancholie Hypocondriaque dict ie ne suis point d'aduis de la Pierre, faignée, à cause de la maigreur & foiblesse, que si sur le mois d'Auril les veines tesmoignent quelque chaleur, alors il faudra considerer s'il la faut faire: que si on la fait, ce sera seulement d'vne palette, il n'alloit pas doncque à l'estourdie comme on fait à present, & mesme me trouuant quelquefois en consulte auec luy chez les malades, (car ce beau decret de l'eschole n'estoit pas encores fait, ou on n'en tenoit compte, qui deffend aux Medecins de Paris de consulter auec les Medecins d'autre vniuersité.) Il redoubtoit la saignée, tesmoins le vitrier de la rue des Billettes, vis à vis de sa de- Histoire meure, qui tombé en Apoplexie (par plethore) il ne luy fittirer 45. par Guillemeau Chirurgien que deux palettes de sang, & comme il y fus appellé & eus veu le malade ronflant auec vn dormir profond, la face rouge, les veines grosses, & tout le corps extremement plein, voulant seconder la saignée, renuoye querir ledit Guillemeau; mais taschant à le sortir de ce prosond dormir, son bras se deslia duquel il coula du moins trois liures de sang, auant qu'on s'en print garde, tellement que sa femme le maniant pour l'éueiller, trouua le sang caillé dans son lit, & dist sans regarder, que c'estoit qu'il estoit lasche de ventre, mais ayant apporté de la lumiere,

car le lieu où il estoit couché, estoit obscur, on vit que ce n'estoit que sang qui mesme auoit penetré le matelas, & garde paille, & couleaterre, tellement que le Chirurgien n'eust peine que de rebander le bras, & le lendemain (ses forces estant bastantes) ie luy fis prendre & boire trois dragmes de pilules cochées destrempées en eau de bethoine, par l'operation desquelles sortit vne tres-grande quantité d'excremens, dont il fut guery reservant vne iam be qu'il trainoit marchant, & fortit dans trois ou quatre iours fans baston, & a vescu du depuis plusieurs années sans sentir aucune autre incommodité que d'icelle iambe.

Demande

Mais on demande la corruption, laquelle on voir de iour à autre & respon- aus sang qu'on tire, ne vient elle pas des veines? Aquoy Hyppocrate 14. de morbis dit (comme cy dessus a esté diet) il y a dans nostre corps quatre fontaines ou sources, à scauoir le cœur du sang, la teste de la pituite, la ratte de l'eau (mclancholie) & la boursette qui est sur le foye, du fiel, & vne de ces sources espuisée demande & attire des autres ce qu'elles ont. Il ne se faut pas donc que estonner si par la reiteration frequente des saignées, on voit le sang toussours gasté, qui ne procede d'autre cause que de ce que les veines qui ont esté vuidées, ne peuuent demeurer telles, (qu'à faute de trouuer) demandant aux autres parties secours, n'en pouuant retirer que ce qu'elles ont qui est corrompu, & de cette reiteration de faignée. Duret p. 388. des coaques corollaire, Dolores qui latus inuadunt, curatio phlebotomia lapilli repetita carnificum phlebotomiain

Duret.

pleuritide, p. 252. 518. Les fontaines allants & venans par leurs canaux dans nos corps, iceux sont ouverts tant que l'animal vit, mais non plus estant mort, l. 14. de morbis §. 13. 14. p. 278. & se purgent par la bouche par ie

nez, par le siege & par l'vrine.

Celsel. de Medecina c. 2. soubscriuant à ce que dessus dit qu'aux Casse, Ga- fiévres pourries, il ne faut pas saigner passé le quatorsième iour, dautant qu'alors la pourriture gagne le dessus, & Galien l. 1. c. 1. de la disserence des fiévres, dit les fiévres putrides se sont, lois que l'humeur se pourrit au ventricule du cœur, comme l'ephemere, les espritss'enflammans en iceux, & si leur substance, (cœur) s'eschauffe par trop, alors se faict la sièvre hectique, pour laquelle guerir, n'est necessaire, ny de saignée ny de purger pour l'emporter, cette matiere attachée & comme enracinée au cœur, suffira d'arres. ter le cours de la cause de l'embrasement, la saignée estant seulement

ment propre aux fiévres causées de Plethore. Le mesme dit que mangeant par trop de concombres, & souvent peu à peu sans que Noté des nous y preniós garde, leur suc s'amasse aussi peu à peu dans nos vei-concobres. nes, lequel facilement & à la moindre occasió s'y pourrit & engendre des siévres malignes, il ne faut pas pourtant croire que les humeurs participent à quelqu'vne des facultés de l'ame, ny de la fanté, ny de la maladie: car encores que nous disons fiévre putride ou bilicuse, elle n'y est point pourtant, veu qu'ils ne sont point animés, quoy qu'ils soyent agités par l'ame, par l'action & organe, qui s'esmouuant, esmeut & agite les humeurs & les meine auec soy comme reiettés, & attirés par les membres, & tels eschaussés par la chaleur naturelle, & fourrez dans les autres humeurs les eschaufcomme dit Cardan p. 2. artis parue curandi.

Cardan.

Cappinacce 1.6. c. 22. dit : la fiévre bilieuse est fiévre putride, Cappinaclaquelle est causée de la pourriture de la bile, laquelle est ou excre- ce. menteuse, ou alimenteuse, & cette bile excrementeuse peut estre palle, iaune, vitelline, porracée, erugineuse, bluastre: la porracée s'engendre au ventricule, des viandes trop chaudes & d'vn mauuais suc, la palle est moins chaude, la bluastre est tres-chaude, & tant moins vn animal a de bile, tất plus il a à viure, pource que l'humide radical dure dauantage, comme disent Alexandre & Husta- Alexancius 2. posteriorum, Gal. l. de humorib. marque sept biles à sçauoir dre, Hupalle, rouge, porracée, vitelline, erugineuse, isatide ou couleur stacius. de pastil, mais son commentateur, les met iaune, palle, vitelline, Galien. porracée, erugineuse, isatide & rouge, & donne la raison de cet ordre p.115. Picolomini l. de humorib. comme s'ensuit. Picolomi-

La bile iaune est naturelle & est ditte iaune, & s'engendre ni. dans la petite vescie en petite quantité, si la personne est temperée, mais si elle est mal disposée, s'engendre dans le foye, & dans les

veines de la portion plus douce & chaude du chyle.

La bile outre nature est palle, & faicte de la bile iaune la-Biles 65 quelle est dans les veines, auec laquelle l'humeur aqueux & sereux leurs gensle messe. rations.

La bile vitelline est faicte dans les veines de la iaune subtile,

de laquelle la chaleur a dissipé l'humeur subtil.

La bile porracée est engendrée au ventricule & veines de la iaune, s'y pourrissant, ou par la proprieté de quelque mauuaise chaleur.

La bile erugineuse s'engendre dans le ventricule de la iau-

TRAITTE'

290 ne ou vitelline, se pouuant aussi engendrer en autres lieux & val.s.

La bile Isatide s'engendre au ventricule, & vases de l'erugi-

neuse.

La bile rouge s'engendre seulement és veines du sang, sereux &

excrementeux.

La bile cerulée s'engendre ou par quelque chose mangée, ou beuë, ou par vne chaleur, ou par l'yn & l'autre dans les veines & ventricule.

Somme. Incertus author de podagra, dit que tout humeur se pourrissant devient bile, c'est l'article 6. traduit à Mario Masuro, par-

my le liure intitule, Principes Medicorum.

Cappinacce c. 19. dit que les bains sont tres vtiles en ces siévres putrides comme dit aussi Mercurial l. 3.c. 5. p. 464. de febrib. del-Cappinac- quels l'vsage est perdu au grand dommage des malades. Cecys'entend des bains d'eau commune de laquelle on boit, laquelle humecte & rafraifchit le corps, comme dit Hyppocrate 1, 2, §, 35, de la diete & l. de v. r. a. § . 32. p. 581. & non de l'eau falce, la quelle rechausse desseche & attire à soy l'humidité du corps, ny des bains mineraux, laquelle sort ou chaude ou froide. Notant que si telles caux minerales sont propres à refroidir, on s'en doit seruir durant les grandes chaleurs, si pour eschausser, la saison est la fin du Printemps, le commencement de l'Esté, & commencement de l'Automne: Que ceux qui ont les veines larges, les rendent facilement par les vrines & par le fiege; mais ceux qui les ont estroittes, les rendent par les sueurs, comme dit Fallope c. 11. des thermes.

Fallope. Galien.

Galien l. 2. c. 11. methodi preferre les bains, à tous autres remedesentoutes matieres putrides, dautant que tous euacuatifs par le fiege, par les vrines & par les sueurs sont chauds, mais par les bains sont moins chauds, ce qu'il trouue encores au liure de Marcore (qui est vne defaillance & maigreur vniuerfelle du corps) soit que les matieres pourries soient seules, soit qu'elles soient aucc

l'hectique, mais fans defluxion.

Amatus Lusitanus centurie 1. curation 91. en l'escholie dit sur le passage d'Auicenne parlant des siévres bilieuses, que si la siévre bilieuse est ardante, que l'vrine soit citrine & subtile (signe que la bile domine) & la saison de l'année tres chaude, il ne faut point saigner, pource que par la saignée la bile qui est hors des vaisseaux, y pourroit estre attirée, & par ainsi la sièvre enseroit renforcée:

Tout bumaur corrompu se convertit

Hyppocrate.

Marcor que c'est.

Amatus.

Toutesfois si la necessité requeroit la saignée, il faut premierement donner vn minoratif pour emporter ladicte bile laquelle pourroit entrer dans les veines, lesquelles mesmes estant vuides, attirent l'eau qui se trouue dans l'estomach, & laquelle peut refroidir les sebricitants, & par ce minoratifon proffitera plus que par vn clissere, & apres iceluy si rien ne contrarie, la saignée pourra estre faicte mesme à vn iour de crise, commea faict Hyppocrate. le 4.7.14. 20. jours, comme il dit l. de morbis popul. de de r.v. acut. de humorib. & ailleurs pourueu qu'aucun signe de crise ne paroisse, & centurie. 7.2. curation 31. p. 56. de phlebotomiain die critica facta. Celse Celse. 1.2. dit c'est tuer le malade de le saigner au fort de l'accés, s'il est foible, que s'il est trop necessaire de le saigner, il le faut faire peu à peu, c'est à dire en diuerses sois, & le Medecinne doit tant confiderer l'aage que les forces. Hyppocrate l. de affectib. \$.16. purge Hyppoles tertianaires, & S. 17. les quartenaires, & plusieurs autres doctes crate. & experimentés Medecins, toutes les autres fiévres intermittantes au commencement de l'accés auec heureux succés, principalement l'accès 2 commençant sur le midy. Arnaud c. 18. col. 775. de re-Arnaud. gimine sanitatis apres auoir parlé au chap, precedent des diuersités des veines qu'on peut saigner, dit, si en saignant le premier sang qu'on tire (en mesme temps) est bon, & le second (car il veut que ce soit en diuers vaisseaux ) est manuais, le tiers encores plus mauuais, & ainsi des autres & que les forces soient soibles, il faut cesser & puis reiterer la saignée en temps, iour & heure propre, mais si le sang tiré à la premiere palette est mauuais, & celuy de la seconde troitiesme ou quatriesme est bon, il n'y faut plus retourner a quoy les Saigneurs de ce temps ne prennent garde, tirants chasque iour, vuidants les forces, les bourses & remplissant les

Enescriuant cecy on m'est venu saire vne demande, comment Demande se peut il saire que de la vescie du siel qui est fort petite, puisse sort tits grande quantité de siel qu'on voit vomir aux tertianaires? & comment peut-il estre porté par dessistant les muscles comme il se fait aux l'éteriques? Responce, lors que la fiévre tierce commence, la vescie du siel est pleine entierement, (contre ce qui est en pleine santé) & iceluy est plus acre qu'il ne doit estre, & les veines sont aussi pleines de la bile comme aussi des humeurs sereux; lors donc que la bile commence à se pourrir dans son sollicule ou boursette, le soye par sa propre vertula chasse dehors, & non tant

Oo ij

feulement de ladicte vescie, mais aussi de tous les autres lieux où il y en a, comme des veines : car tout ce qui a mesme principe, & d'vn mesme genre, a mesme mouuement, or toute la bile a mesme principe, il s'ensuit donc que le foye estant fort, chasse non seulement la bile hors de son follicule, mais aussi des veines, & les sero-stités auec lesquelles elle est messée, soit aux veines, estomach & autres cauités: comme Cardan dit sur mesme question p. 170. artis parue.

Fernel.

Fernel 1. 2. c. 6. methodi medendi, dit: on ne doit point saigner ceux qui ont fièvres intermittantes & icelles pures, foient elles pures, tierces, quartes, ou quotidiennes, à cause de leur matiere prochaine & propre à estre enslammée, & n'est point aux grandes veines ou vaisse aux & ne procede d'iceux. Et autant en dit 1. 4. c. o. des fiévres, & chap. suivant, la matiere des fiévres intermittantes n'est point poussée ou chassée des veines en l'habitude du corps, mais estattachée au corps, & Cappinacce, 1. 6. c. 12 de febribir, dit, la matiere des fiévres intermittantes se pourrit hors des veines, (& c'est en la premiere region du corps, laquelle comme a esté dir, contient les entrailles, le ventricule, le diafragme, la partie caue du foye, la ratte, le pancreas, l'omentum ou mesentaire, pource que ces parties seruent comme d'esgout à toutle corps; ausquelles tous les humeurs sales s'amassent & s'accumulent ) & engendre ce grand froid qu'on sent, dit par les Latins Rigor, lors qu'il est violent, & estant moindre horror, & sont & I'vn & l'autre vn mouuement prompt & frequent, comme au tremblement, mais plus violent, notant (ce qui n'a pasesté connu par le passé) que la rigueur quiest causée par vn mauuais ordre de viure, à cause de sa foibleffe, engendre plustost ladicte horreur que la rigueur, car icelle rigueur n'estiamais faicte par vn suc pituiteux, & froid, pource qu'il ne se peut facilement mouuoir à cause qu'il est crasse, comme fait la bile subtile: comme dit Syluius table cinquiesme des causes des fymptomes de la faculté des actios animales motrices & principale, & Hyppocrate l. 1. des maladies, dit la pituite tres froide se meilant auecle sang, le refroidit, & iceluy tout le corps, iceluy refroidi, la rigueur est faicte: que si la froideur est encores plus grande le tremblement s'en fait; (& de suitte il parle de la sueur) lequel froid estant passé, la matiere est pourrie & la siévre commence: carle frisson ny le tremblement ne sont pas la sièvre; mais le commencemens d'icelle intermittante; pource que la chaleur n'en est encores

Сарріиас**с**е.

Premiere region du corps.

faicte & allumée, & ce froid est cause par la pituite vitrée, le frisfon par la pituite douce, & le tremblement par la pituite salée (cecy expose plus clairement ce qu'Hypocrate a dit cy-deuant) laquelle mord & pique les parties, n'estant veritable que la sièvre furuienne toufiours necessairement apres le tremblement, comme plusieurs disent; entre-autres Amatus centurie troisiesme, curation 2. & Cardan p. 224. artis parua, disant, que la bile se separant, la rigueur se fait & qu'elle n'est encores pourrie, & le froid est fait par la pituite, Heurnius I. de siévres c. 22. de Tertiana notha intermittente, p. 148. dit la rigueur est causée par la bile, & le froid par la pituite, mais ce qui est entre l'vn & l'autre, est nommé horreur, ou tremblement & en icelluy on sent comme des piquures d'aiguilles qui ne duient pas long-temps.

Le tremblement, (duquel voy Gilbert Anglois, de differentijs febrium generalibus, f. 13. ) est vn mouuement depraué, partie de la faculté animale, partie de la volonté, partie du fardeau de la partie: est double, vn monte en haut, l'autre descend en bas, l'vn naturel, l'autre contre nature, & tous deux agissent successiuement; car tantost l'vn vainc, tantost est vaincu : la cause est double l'vne est l'obstruction des nerfs faicte par les humeurs abondants, lents, & tardifs, l'autre par la faculté mouuante, foible par l'intemperie froide ou de tout le corps, ou de quelque portion, ou du commencement des nerfs à cause ou de quelque accident, comme efforts Remedes trop violents, ou aux femmes ou autres emplois, ou vieillesse.

Orà ce tremblement apres l'vsage des remedes ordinaires & tremblepropres à chasque cause, on ne trouue rien de plus singulier que l'v-ment qui sage de la ceruelle du liévre mangée, ou seule, ou messée parmy les mes entend remedes estant cuite rostis, mais non dessechée, comme disent Aui-pas du trecenne, Auenzoar; Sextus & autres, mais Hippoc &. 11. de flatibus, qui ne viet dit que les parties exangues ne tremblent pas à cause du froid, ains de sièvre, qu'elles sont vn peu emues & palpitent pource que la chaleur leur ny n'est defaut, mais les parties pleines de fang tréblent & causent inflam-suiny d'imations, car le sang abondant ne peut estre en repos, & les baille-celle; mais ments arriuent par les vents enclos qui cherchent à fortir & 1. de hu-vient ou midorum vsu, \$. 4. dit le cerueau & ce qui en sort, sont offencés par oxterne, le froid & resiouis par la chaleur, de mesme le froid est ennemy des ou de parle os des dents,& des nerfs, dautant que par le froid les conuulsions, froid, qui les tensions les grandes froidures aux siévres se font, & cessent par est ennemy la chaleur.

TRAITTE 294

Hyppocrate des fiévres.

Mercu-

rial de la

tritée de-

Gilberius

Anolicus,

dinersita-

matieres

qui font

dans les

Hyppoc. 1. 4. §. 27. des maladies dict que les fiévres quittent aux iours impairs; dautant que le corps attire de l'estomach aux iours pairs, & lasche aux iours impairs, & que le ventricule chasse hors de soy le lendemain en vn homme sain, dautant que tous les iours nature enuoye du fiel ou bile de la vescie aux intestins, & l'humeur est poussée le troisième iour, & pourtant les maladies sont iugées aux iours impairs, aufquelles les malades se deulent tousiours, dautant que nature estant surchargée, se veut decharger de fon fardeau en ce temps là, & si les humeurs sont arrestés dauantage, ils fe rendent puants & maladifs \$.20. du mesme l. & Cardan.p. 243 artis parna, car il dit qu'aux febricitants la rigueur, ou le grand froid aduient lors que la bile se separe, comme a esté dit & que le froid simple est faict par la pituite, que la siévre emitritée finit orfévre no- dinairement en quarante jours, & est triple, à sçauoir Major, souuent impossible, Medius & minor, faciles aux entendus, comme mée hemidict Arnauld 14. c. 17. de hemittrite col. 1409. Breniari, cette fiéquoyfaite, vre hemitritée est composée ou d'vne quotidienne continue aucc vne tierce continuë, ou d'vne quotidienne intermittante & d'vne fol. 6.c.do tierce intermittante, ou d'yne simple tierce & d'yne simple quotidienne, comme dit Mercurial, 1.5. c. 15. de febrib. 559. de hamitrite, & encores le vray hemitritée est composé de la bile égale-& corum ment auec la pituite, ou de la bile surabondante la pituite, ou de curis, dist la bile & pituite dominante, & pour icelle ny Gal. ny les Arabes qu'une des n'ont point parlé de la saignée, mais de purger doucement & fortifier l'estomach; car les malades sont soibles & les sorces s'abbattent fort, à cause des grands symptomes qu'ils endurent, pour aufconesiévie, quels remedier le Medecin est quelquesfois bien empesché, tesmoin la femme du Iuge Mage Psalteur de Chambery, là où les est pourie Medecins dudit lieu, doctes personnages & moy y appellé de Grevailleaux noble, où ie me tenois pour lors, y exerçant la Medecine tous ensemble eusmes bien à faire, à cause que les symptomes estoient si & qu'elle violents que coup à coup nous n'y trouuions ny pouls, ny que fort est dute de peu de soussile : car les deux humeurs qui la causent, s'entrepoussent l'vn l'autre, & ce combat est cause que cette siévre est plus bricfue moitié & que ne sont la quotidienne, & la tierce separée, ce qu'a fort bien remarqué Heurnius sur les prognostics d'Hyppociate en son commentaire p. 222. nombre 10. mais en fin Dieu la guerist benissant nos remedes sans aucune saignée: Or dit Cardan la rigueur est sai-

ête par l'acrimonie & mordacité des vapeurs de l'humeur & non

tritée.i. tierce.

emi. i

Cardan.

de la froideur, pource qu'entrant dans vn bain froid chacun ne sent pas vn tremblement ou rigueur; mais bien vn frisson: donc la rigueur aux fiévres, marque que la bile domine la froideur la pituite & l'horreur, la melancholie que nature chasse par les parties sensibles, & arriue souvent que la rigueur est causée par la vertu expultrice irritée, non par la bile, mais par la pituite acide, comme veut Galien en la femme d'Epicrates.

Cappinaccel. 2. c. 8.p. 1030. de febrib. dit que le froid signifie que Cappinacla matiere des fiévres est moins vehemente puis qu'elle se pourrit ce du froid hors les veines, mais telles fiévres qui commencent par froid, sont des fiévres. tant plus longues, aux fiévres qui sont sans froid la matiere se pourrit dans les veines, & est plus vehemente tant à cause de sa dignité que de la faculté, & en suite elle est plus briefue que l'autre qui est moins violente à cause de sa faculté; pource qu'elle ne peut estre pouffée hors des veines: or le froid long marque la fiévre longue, & le court ou brief la briefueté; cela aduenant par le peu ou prou de la matiere pourrie; si le curieux se veut instruire des mouuements des fiévres, des signes, figures, vertus, temps, pouls, froid, heures, année, grandeur des symptomes, durée des ans, ordre d'euacuation, cuite ou crudité, lise tout ce chapitre dans lequel il trou-

uera dequoy se contenter.

On demande pourquoy les fiévres intermittantes retournent Retour des ordinairemét en mesme temps, comme la pituiteuse tous les iours siévres la bilieuse chasque troisiesme, & la melancholique chasque qua- d'où Heurtriesme, a quoy on respond que telle est la propre nature de l'hu nius 1. de meur; Mais ie dy qu'en toutes ces raisons qu'on apporte, ie n'ay febribus p. trouué aucune asseurance de cecy qu'il est tres disticile (s'il n'est periodisci impossible) d'en donner la vrayeraison & cause mesme par l'Astro-paroxis logie : cela ne me gardera pourtant d'en rapporter l'opinion de mis, eoru quelques doctes Medecins, qui disent que si l'humeur qui faict la natura & fiévre, change de nature, l'acces de la fiévre changera, comme si causis, rela cholere iaune se change en cholere noire, l'acces qui reuenoit sort ceste chasque troisséme iour viendra, chasque quatriesme. Autres reste cause. pondent que la cause des retours des siévres intermittantes en pareille heure & que l'humeur qui faict la fiévre, est fixe en cette partie là, est menacé d'vne longueur de maladie, pource que nature ne faict aucun mouuement ou fort petit, trois choses estant necessaires Trois choà vne prompte guerison, à sçauoir la force de la nature, l'obeissance ses neces-de la matiere, & la liberté & ouuerture des lieux par où elle doit une prom-

fon.

pregueri- passer. Autres disent que la cause periodique, & mouvement des humeurs vient de la partie à laquelle l'humeur domine, & selon sa distance du cœur, pour preuue la bile dominante par tout le corps, causera la iaunisse, & en vne scule partie vn Erysipelle, en la pleure la pleuresie, dans le cerueau la frenesie, au cœur la syncope, la melancholie, au cœur la palpitation, à la superficie de tout le corps; l'impetigo, ou phagedene. Si la melancholie aduste est par tout le corps l'Elephantie, si en une partie le cancre Gal. 3. de sympt. causis, c. 2. comme aussi la pituite à la teste peut faire l'Apoplexie, en la poictrine l'Asthme, & ainfi des autres humeurs, ce n'est pas donc de l'humeur comme dit Cappinacce & autres, mais de la partie où l'humeur domine d'où le periode aduient. Autres disent que les fiévres retournent, pource qu'au premier acces la matiere qui se pourrit, est me; mais aux autres est triple, à sçauoir la principale, la seconde le reliquat de la premiere restée à la partie hors des veines, & la troisiefme quelque sang decoulé & enuoyé des autres parties sur celle ou l'humeur est amassé : ce qui a donné quelques sois occasion à Galien d'ordonner la saignée à ces maladies, mais auec grande confideration, Hyppocrate 1.14. §. 18. des maladies populaires conclud que ce qui est demeure, & n'a pas esté emporté entierement par la crise est ce qui cause la rechutte au mal. Amatus Centur. 7. curat. de la fiévre tierce descript fort au long la cause du retour des fiévres, leur anticipation & retardement, que ie n'ay voulu transcrire icy. Cardan l. artis parma, p. 163. dict ce qui cause le retour de la maladie, c'est la partie de la matiere preparée, la matiere coniointe de coulante sur le membre, icelle mesme desia domptée l'intemperie ou imbecillité des membres ou l'obstructio d'iceux & la mauuaise façon de viure; la seule premiere cause le retour necessairement, les deux dernieres ne le peuvent sans erreus; mais la derniere est du tout fortuite, la seconde & la troisses me tout le mal, si on n'y pouruoit par la purgation & fomentation appliquée fur le lieu où la matiere est arrestée, il y a aussi vne partie de la cause, ou matiere de la maladie restée qui pourrit l'aliment, ou vne disposition morbifique de la partie du corps, ou de tout le corps qui renouuelle la maladie, quoy qu'il ne soit rien resté du leuain pre-

pation des cedent. fiévres intermittantes.

Hypp

Amatus.

Cardan.

crate.

Mais pourquoy est-ce que les siévres intermittantes anticipent? c'est pource que la matiere qui les saict, ou s'augmente par le mauuais regime, ou s'arreste, ou se rend plus subtile par l'y sage de ali-

ments

ments, ou des sausses piquantes, comme moustarde, espisseries & semblables, où autre agitation du corps ou de l'esprit, comme exer-

cices violents, ou choleres ou chagrins.

Mais pourquoy retardent elles ? c'est par le defaut de ce que Retardedessus:comme Fernel dict l. 4. c. 11. des fiévres, p. 182, Or la lon-ment. gueur ou briefueté des acces peut aduenir pour quatre causes, comme remarque Sanctorius, 1. 6. c. 6. & 1, 5. c. 8. Methodi vitandorum errorum, premierement par la quantité trop grande & inutile de l'humeur ou matiere, ou de la crassitie & lenteur d'icelluy, 3. de l'imbecillité de la puissance 4. de la petitesse & estrecissement des meats & passages, mais la briefueté des acces viet tout au contraire, à sçauoir de la subtilité de la nature trop abondante, 2. du peu de matiere, 3. de la force & vigueur de la puissance, 4. de l'ouuerture des meats & conduits par où ils doiuent passer, & sortir. Que files matieres ou vapeurs fuligineuses qui causent les paroxismes sont en grande quantité, cela est dict antisposition, si la nature Antiposiest mouuante promptement elle est dicte antisposition: que sila 12011. Anpuissance est forte, & la matiere fuligineuse ne puisse estre consu-tisposition. mée par la fiévre, mais pour tout cela l'humeur peccante ne peut estre demonstré ny par l'antiposition ny par l'antisposition, la cognoissance & cause trop longue à descrire en ce lieu se peuuent voir dans l'autheur vne des raisons principales pour laquelle cette Raison de faignée li frequente est faicte, c'est, disent ces Saigneurs, que l'heure la frequede l'acces des sièvres intermittantes, la matiere de la quelle la siè- te saignée, vre est faice, est chassée des grandes veines où elle estoit messée auec le sang aux petites veines, & d'icelles par l'habitude du corps, ou ettant elle cause ou le froid, ou le tremblement; pource que ces parties ont vn sentiment exquis & peu à peu s'y eschauffe, s'enflamme, se pourrit, & enfin estant rendu subtil, par la force de la chalcur se convertit en sucui à la fin de laquelle l'accessinit. Cappinacce a Cappinacce creu que cette raison estoit de Fernel: ce que non l. 6.c. 12. p.1062. (e. de febribus, ce chaff ment est nommé Antispesis, qui est seulement Antispasis. quandily a auertion, destournement, regultion à la partie contrane,&n'est point attraction, & lors qu'il y a auersion a la partie la plus prochaine, son nom est Parechetersis, comme dict Sanctorius c. 89. partie 3 p.714. fur l'art paru. de Galien.

Quy que concopinion crue de Fernel aye quelque apparence Cantre de ration, it cit-cile fauffe & cache entierement la viaye toures des grande fievres intermittantes; laquelle par son contraire abbat certe las- gernes,

298

gnée par laquelle, comme a esté dict, la fiévre intermittante n'est ostèe, pource qu'elle n'est dans les veines, ny n'est sortie d'icelles, mais estant comme estrangere, & ne pouvant estre employée commodement par nature pour l'vsage du corps, est reseruée à quelqu'vne des parties susdittes, où elle est cause ces accidéts sascheux : que le curieux lisele chap. 9.1.4. de febrib & l.2.c.13. de abditis re-Fernel ne rum causis, de Fernel, où il verra les opinions de Galien estant & ieune & vieil,& encores le chap. 11. en famethode de guerir les fiévres, disant que la saignée ne convient point à la siévre tierce, pource qu'elle emporte l'humeur necessaire & laisse l'impur & nuisible. Ie prie le Lecteur studieux & indicieux, de considerer que ce present traicté n'est que suivie ce que tant de doctes Medecins ont escrit contre cette ignorante miserable & bourrele (comme dict Duret cy-deuant) coustume de saigner en toute maladie, laquelle a esté plus tost commencée & suivie par des ignorants, que par des doctes & bons pratticiens en cette ville de Paris. S. Cyprien estant importuné de respondre aux inepties de Demetrianus, disoit que disputer auec vn homme brutal, estoit autant que d'esclairer à vn aueugle, & de parler à vn sourd, & qu'il estoit plus à propos de domter par patience la fureur d'vn insensé, & mespriser par silence ses impertinences, que d'essayer à ramener à la raison vn qui n'estoit pas capable de la receuoir. Ces mesmes raisons me retiennent de ne respondre pas à toutes les subtilités pedantesques de ces Saigneurs. Hallier Medecin de Paris 1. 2. c. de la siévre tierce, dict que la

Flallier de la fieure szerce.

Taigne

point les

res de pourquey.

certianai-

que la saignée est tres-bonne non seulement à toutes sievres continuës, mais aussi à celles qui sont causées de pourriture, pourueu quel'âage, les forces & autres choses necessaires le permettant, non qu'elle oste la pourriture; mais pource, que déchargeant la nature, elle se trouuant plus libre vienne mieux à chasser & cuire cette putrefaction, & cette saignée a esté obmise par les Grecs : Il la faut donc laisser, si la sièvre est vraye tierce en laquelle (au commencement) la bile n'est point pourrie dans les veines, mais est dispersée par tout le corps: Et Duret & Valetius ses commentateurs disent que la bile soit-elle palle, rouge, vitelline, porracée ou erugineuse, a vn certain siege, comme la vescie du fiel, le foye, le mezentaire, l'entour des entrailles, & la concauité des visceres, & n'est chose nouvelle de dire qu'en la domination des siévres aigues, la bile pure s'engendre dans le corps: car la graisse ou humeur gras,

Duret, Velitius.

la chair tendre, pressées par la siévre, & le sang aussi s'y brussant se convertissent en bile. Duret aux Coaques c.14. §. 15. p. 232. de pal- Duret. pitatione, & au c. de la fiévre tierce fausse, consent à la saignée, pourneu que toutes choses y conviennent, & de laquelle convenance & accord a esté parlé cy-deuant. Auicenne partie 4. de sescantiques, §. 42. marque nombre de maladies causées de la bile trop longue à descrire icy, ausquelles il dissuade la saignée; notant que nous auons autant de vie qu'auons de forces, autant de forces, que de chaleur, autant de chaleur que de sang, & que du sang nous sommes nourris, & par la nourriture la vie subsiste, & parce on peut remarquer & cognoistre combien il faut aller sagement à la faignée, & non temerairement, comme plusieurs font.

On objecte que Galien l. 11. c. 13. methodi, ordonne la faignée en toutes fiévres causées d'humeurs corrompus, à quoy Bertotius, c. Bertotius, I. p. 48. partis 2. methodi, respond que c'est lors que la pituite & abondance des humeurs y est ioinete. Mercurial 1. 5. c. 9. p. 518. Mercude f brib. dict que Galien & ses sectateurs n'ont point parlé de la rial. saignée en la sièvre tierce. Bien est vray qu'Auicenne dict que s'il faut saigner, il faut que ce soit auant le troissesme acces, pour moy (dit-il) ie dis qu'il faut bien considerer si le malade estabon- Le sangest dant en sang, alors il le faut saigner, sinon il s'en faut abstenir, le frain de pource qu'ostant le sang, on oste le frain de la bile: car Arnaud, de la bile. consideratione operis Medicina c. 1. col. 856. Il ne faut point saigner ceux aufquels la bile abonde dans le fang, dautant que le corps s'échauffant dauantage, la bile s'en échauffe dauantage, à caufe qu'on luy ofte le frain qui la temperoit & rendoit douce, n'y ayant, dit-il aucun Medecin docte qui ordonne la saignée aux fiévres bilieuses; telle qu'est la tierce, que s'il la faut faire, dict Duret, page 9. en son commentaire de febribus, il faut que ce soit auant le troissesme ou quatriesme acces, si elle n'a esté faicte plus-tost. Auicenne dict le mesmel 4. fen.1.tract, 2.c.70. que si l'vrine est fortrouge, la couleur du malade fort sanguine, on peut tirer du sang abondamment, apres auoir pris & rendu vn clistere; Mais Gilbertus Anglicus veut que ce soit de la Saphene, gauche & à la fin de la Lune apres auoir esté purgé & estuué, c'est fueillet 49. de supris.

Taurel commentant la regle 4. col. 1470. de febrib. d'Arnaud, dit Taures. qu'il confesse bien que la bile est chaude, & qu'elle consume & desfecher le sang, mais qu'aussi le sang est chaud & qu'il eschauffe aussi la bile, & partant qu'il l'auance, afin qu'yn autre plus froid furuien-

200

ne à la place du tiré, mais on demande d'ou viendra-il puisque tout le sang est eschauffe?ie dy doncque le reste du sang s'eschauffera beaucoup plus qu'il n'estoit, & par consequent n'ira plus. Si donc les plus doctes Medecins Parisiens, Italiens, Grecs, Arabes s'accordent en ce temps, à sçauoir que la matiere des fiévres intermittentes n'est point dans les veines, dequoy sert d'y chercher & & en vouloir oster ce qui n'y est pas? & dire que le temps des anciens & leurs opinions estoient de ce temps-la autres, Fernel l. de f. bribus, parlant de la bile eschauffée, & fortie hors de son naturel, témoigne que la sievre tierce en est causée; mais il n'entend pas de celle qui est dans la boursette; mais d'vne autre qui luy est voisine, & que la saignée est nuisible à la siévre tierce exquise, dautant qu'elle euacue l'humeur vtile, delaissant l'impur & nuisible : car en cette fiévre le corps a acoustumé d'estre extenué, & d'auoir peu de sang, & la bile acre (matiere de la fiévre laquelle finit le 5.7. ou 9. acces selon Hyppocrate aux Coaques) abonde & s'eschauffe à la partie caue du foye, laquelle la saignée ne peut oster, ny par consequent diminuer la matiere de la maladie : mais au contraire si La fiévre le fang fort de soy mesme ou artificielement, la bile serend plus acre & plus furieuse, pource qu'elle n'est plus refrence par le sang, & faut noter que si la sévre dure plus de vingt-quatre heures en so acces, elle est nommée extensiue : que si elle passe trente heures, il la fauttenir au nombre des continues: ce qui aduient pource qu'il y a quantité de pituite messée auec la bile: La fiévre quarte aussi ne peut estre estimée continuë, si ellene dure plus de quarante-huict heures, comme dict Cardan en son ars parua curandi, & faut remarquer que les fiévres quartes sont ordinairement courtes en esté, mais longues & sounent mortelles en Automne: ce que i'ay veu Souvent aduenir principallement apres les saignées en icelle, & Hippocrate §. 23. tract. 3. de morb. muliebrib. aux Coaques p. 467. du comment. de Duret dit si l'hemorragie suruient à vn quartenaire, c'est signe d'vne grande maladie & longue, & alors le sux de ventre suruient, & les iambes s'enflent à cause de la foiblesse de la cha-Constatin. leur naturelle. Et Constantin 1. 7. de morb. cog. & curat. dict si la de la sièvre cholere noire est dans les veines, la sièvre quarte aduient auec rigueur, ou tres-grand froid, & est nommée continuë & dure vingtquatre heures: mais si elle est hors des veines, elle est dicte intermittente & dure quarante-huict heures, chasque acces ; que si la

fiévre quarte anticipe, c'est signe que la cause d'icelle est desia cuite,

tierce pourquoy ditte fiévreextesitinuë. Fiévre awarte awand est ditte con tinuë, & sa durée.

Daret.

quarte.

& subtilisée ou par les remedes ou regime de viure, ou par nature feule: voy tout ce chap. & Hyppocrate l. de affect. \$.17.0ù il parle

amplement de sa curation.

Benoist Fauentinl. 2. c. 10. 11. dict si la sièvre tierce est causée Fauentin de la bile pure, (elle est nommée exquise, & son acces ne passe pas de la sièvre douze heures,) il faut cuacuer premierement & promptement, & tierce. grandement refroidir; mais il ne faut point saigner, pource qu'alors la faignée emportera le bon & laissera le mauuais, & par ainsi le malade mourra plus-tost, mais si en la sièvre bilieuse intermittente, le malade est charnu, la face pleine & rouge, & les veines rouges & epeffes, il faut auffi-tost saigner de la veine basilique du bras droict, & tirer tout autant de sang que les forces & l'aage peuuent fupporter: mais si ces choses n'apparoissent, ne faut point saigner où seroit que le malade eust vne forte douleur, en laquelle, ou pour laquelle il faut saigner, quoy que l'abondance du sang ne paroisse, suiuant en cela Galien en sa premiere particule des Aphorismes, difant qu'il n'y a rien de meilleur, pour appailer vne forte douleur que la saignée, mais il faut distinguer judicieusement de douleur à douleur, & c. 4. si au premier, second & troissesme iour de la siévre continuë aigue, l'vrine ne se monstre pasteinte, rouge messée de quelque citrinité on ne doit pas saigner, ny au premier, ny au secondiour, pource que la matiere qui cause la sièvre, n'est encores bien meslée auec le sang: mais si ce meslange apparoit au premier, ou second, ou troisiesme iour, on saignera, (Arnaud p. 1491, veut qu'on saigne de la basilique gauche le quartenaire, mais à la colomne 1495. dict que ce n'est en toute quarte, mais seulement en celle qui est faicte de bile & de sang brussé, car il marque quatre sortes de siévre quarte & à la chacune fait sa curation particuliere. Mais Taurel commentant ce conseil ne trouue point cette saignée ny ces distinctions bonnes, pource, dict-il qu'apres la saignée, le sang qui restera, sera moindre, & tant plus tost s'eschauffera & nuira) & Gilbertus Anglicus l. 6. f. 260. dict que la bile se rend plus sorte par l'euacuation du sang c'est parlant de la iaunisse, & au c. 14.en la fiévre quotidienne ou amphimerine, Heurnius l. de febribus, c. 23.p. Fiévre 152. dict que la fiévre amphimerine, communique au iour & à la dicte, Anse nuict, & est nommée quotidiene intermittante: si la matiere pitui- phimeriteuse pechesans messange de rougeur & autres signes, on ne doit, ne. pource que les humeurs cruds se rendent encores plus cruds, & la maladie se rendra encore plus longue, & la saignée rauissant & em-

TRAITTE

302

portant le bon qui est le thresor de la vie, laissant le mauuais & la pituite, laquelle par sa quantité refroidira la chaleur naturelle, parquoy (adiouste Galien) ne sois si hardy de saigner, si tune vois les marques & signes manifestes & assurés du messange du sang auec la pituite, qui se monstre comme a l'a esté diet par les vrines rouges, & noté que Fernell. 2. c. 13. de abditis rer. causis, dict que la fiévre quotidienne aduient rarement, sans que la bouche de l'esto-

Fernel. Mercurial.

Contre

Fernel.

mach soit malade, & Mercurial c. 12. p. 5.46. de febribus quotidian. 1. 5. de febrib. diet : les Grecsn'ont point parlé de saigner en cette maladie, mais sculement Auicenne; que s'il faut saigner que ce soit en petite quantité, pour ueu qu'on voye quelque marque d'abondance de sang, mais s'il n'y en a point, s'en faut totalement abstenir, &1.1. c. 10. de paralyse, diet que Fernel s'est trompé disant que la paralysie est faicte par la bile, ou de la bile; & dit qu'il est bien vray que la bile laquelle est chaude & seche, fondant la pituite qui est froide & humide, la paralysie est faicte d'icelle pituite, mais non de

la bile.

Саррінасet des fiquesd'iselle.

Cappinacce l. 6. c. 23. traictant de la fiévre tierce continue vraye ce de la sié- & fausse, dict, les signes qui tesmoignent que la bile se pourrit dans wre tierce les veines, sont qu'il n'ya pas grand froid, point de sueur ny interualle, si la matiere est bile alimenteuse, on supporte difficilement la siévre, & difficilement le malade se peut mouvoir; si la bile est excrementeuse, ichoreuse, (qui est vn humeur comme sanguinolent ) on supporte facilement la sièvre, mais si la matiere est humorale excrementeuse, non si facilement, principalement, si elle est plus chaude comme est la bile vitelline & les autres. Si la matiere se pourrit dans les veines, generalement il n'y aura qu'vn acces de Fibure ar-cette sièvre est nommée ardanté exquise; si la matiere se pourrit aux veines eloignées, ce sera fiévre proportionnée (& est nommée ainsi à cause qu'elle est proportionnée à l'âage & àla nature, comme

vne fiévre bilieuse continuë à vn ieune homme bilieux, mais si elle

aduiet à vn vicillard froid & humide, la fiévre est ditte disproportionnée, pource qu'il ne conuient pas) qui approche de la continuë

dante Proportionee pourquoy.

auec quelque conuenance à l'exquise communement ditte ardante, Hyppocrate l. de natura hominis. S. 27. plusicurs siévies sont Hyppocra. causées par la bile, à sçauoir la continence quotidienne, tierce & quarte : la continente est faicte de quantité de bile tres-pure, & est iugée promptement ; la quotidienne de quantité de bile & finit bien-tost; mais non si tost que la continente, la tierce n'a pas tant de

re des fiewres faites de bile qu'elles.

bile, mais dure plus que les autres deux; la quarte a moins de bile & dure plus long-temps. Que si la matiere se pourrit aux veines, proche quelque viscere; comme proche le foye, on sent beaucoup d'incommodité en cette partie principalement la chaleur.

Galien I. r. à Glaucon de la fiévre exquise; si le malade du com-Galien. mencement a enuie de vomir, qu'on le face vomir; si par le siege, qu'on le purge: mais si le mal estant comme enraciné il conseille de prouoquer les vrines ou des sueurs, que si on cognoist que la siévre tierce & non pure la saignée soit necessaire, la faut faire aussi-tost du commencement sans s'arrester, c'est à sçauoir auant le troissesme acces, & cependant faut noter que rarement & difficilement (comme cy-dessus) la sièvre tierce aduient que le foye ne soit offencé & L.I. particule 20. S.2. des Epidemies, dict les fiévrestierces sont differentes des ardantes, en ce qu'és ardantes l'humeur bilieux abon-Fiéure arde dans les veines, mais aux tierces, les chairs s'escoulent & sont dante. comme fonduës par la bile iaune, d'où la transpiration monstre que les fiévres pourries sont gueries, ou par flux de ventre, ou par les vrines, ou par les sueurs, ou par vomissement, ou par le transport des humeurs qui font la maladie, ou par coction, mais de la saignée nullemet, où seroiet les sièvres dittes Synoques autrement continétes, lesquelles sont faictes par l'ebullition & simple inflam-Fieures mation de sang, sans putrefaction, & estant simple n'a aucune inter-continétes, mission, ains est continue; Mais si elle est auec pourriture, elle a ses synoches. acces selon l'humeur pourry & dominent, comme la bile de trois en trois iours, la melancholie de quatre en quatre iours, la pituite tous les iours comme a ia esté dit, & si compte-on trois especes de Synoche fimple.

La fiévre Synoche simple laquelle est causée d'vn sang eschauf- cum cholife & comme inflammé, mais non pourry est nommée Synoche sans ca phrenepourriture, omotonos qui est tousiours de mesme, 2. anamaticos, & sis squinaamatticos, laquelle se renforce & accroist (& est faicte de sang en-tia, & an-Aammé & pourry, autres disent Homotonos, estre la sièvre laquel-terias crule est tout le temps de sa durée tousiours esgale, & faute d'estre dil-das enasipée, l'autre nommée Epacmastica, c'est à dire croissant pource cuare inque l'inflammation recente est plus grande que la dissipation d'i-bent. Arcelle, Paracmastica, en ce qu'il se dissipe plus qu'il ne s'enstamme, naldus in & la fiévre cesse peu à peu, & l'ordinaire de cette sièvre synoche si-parabolis nit ordinairement en sept iours, ou par sueur ou par moiteur, la uis, colonstierce est nomée Paracmasticos, qui decroist. Cecy semble vn peu na 972,

TRAITTE

confus, mais le mettant par ordre fuiuant Gilbert Anglois f. 9.disons que la siévre surnommée synoche putride, causée du sang a foubs foy trois especes, la premiere est nommée Epacmastique, laquelle apparoist aussi-tost, mais aussi-tost decroit peu à peu iufqu'à la fin, la seconde nommé Agmastique, croist ordinairement iusqu'a la fin, latierce nommée Homotoma, est esgale depuis son commencement iusqu'à la fin, il en rapporte les causes, auec pluficurs questions subtiles trop longues à transcrire icy: l'astriction du cuir, est souvent cause du synoche simple, à cause qu'elle empesche le sangeschauffe de se descharger de ses vapeurs fuligineuses, & par ce moyen l'inflammation du fang s'augmente, mais estant bien gouvernée, dissicilement passe-elle le septiesme iour, & faut noter que toute sièvre diminuë & affoiblit plus-tost les esprits, que les membres,& conclure qu'iceux ont leur siege au sang, lequel par consequent doitestremesnagé prudemment & non temerairement, estant veritable qu'en purgeant, & euacuant la bile ou cholere, on guerit les fièvres tierces, purgeant & euacuant la pituite, on guerit les fiévres quotidiennes, & la melancholie, ont guerit les fiévres quartes.

O relques-vns disent l'vne sievre synochum, & l'autre syno-

cham desquelles on dit ces vers.

Synoche, de multo, sed Synochus de putre facto, autres disent, Synochum.i.continente, & Synochen continue, ainsi dittes simplement synecheis, continuës proportionnées dittes en ce qu'elles ont leurs acces semblables aux fiévres intermittantes, voy Aucher

1.3. c. 14. p. 124. de febrium differentiis, & ordinairement la Synoche est causée de sang, & est double putride & non putride, & est guerie bien souuent par la seule saignée; Mais la sièvre bilieuse par la bile cet. la seule purgation sans saignée, & lors que le sang se pourrit, lors le Synoche vray se faict. Vn autre dit, la fiévre Synoche non pourrie est nome est continue, mais ces exacerbations & mutations, sont suiuant la nature de l'humeur qui la cause : si c'est la pituite ce sera tous les iours à mesme heure, si la bile, chasque troissesme iour, si la melancholie, chasque quatriesme iour, ce qui est & aduient rarement, cette sièvre a grande ressemblance auec l'ephemere, veu que l'vne chus Cau- & l'autre sont sans pourriture, & n'ont qu'vn acces du commencement iusqu'a la fin, la difference est que l'ephemere a son essence

en la chaleur outre nature enflammant les esprits vitaux, & la Synoche non pourrie au fang trop echauffe, au cœur & fans pourri-

ture

Toute sié wre affoi blit plustost les esprits que les mëbres.

304

Synochuco Synocha.

Hucher.

Sile Sang Surmonte te fivre CaususSymocha, fila bile fur monte est ditte Syno-Sonides.

ture, differe aussi de la sièvre hectique, en ce que l'hectique est aux parties solides par vne putride pourriture, La chaleur de la Synoche est acre plus que celle de l'ephemere, & plus douce que celle de la pourrie, à cause du sangoù elle est, qui est temperé. De ce que de sus faut dire que la Synoche, est vne sievre conti- Synoche nuë causée du sang abondant plus echaussé qu'il ne doit outre na- que c'est ture sans pourriture, & sans puanteur à l'vrine, comme ont les au- & deguoy tres par pourriture, qui ont aussi le pouls distraqué & sans ordre; causée. mais cette-cy l'a fort ordinairement auce l'vrine rousse & espesse, & non liuide, comme les autres sont, offençat l'action. Note sur cette fievre Synoche, inflatiue. Arnaud, 1.3. c. 18. col. 1404. dit qu'vn pauure vieux demandent l'aumosne dist aux parents d'yn ieune garçon affligé de cette maladie, & auquel plusieurs Medecins auoyent trauaille en vain, qu'ils luy baillassent à boire chasque matin vne dragme & demie du suc de parietaire, auec du syrop rosat ou violart, ou auec vn peu de sucre, & qu'ils luy fissent manger laditte herbe cuite dans des crespeaux (ce sont en Prouence œufs cuits dans la poile) auec lesquels laditte herbea esté messée, ce qu'ils fi-1ent, & dans dix neuf iours fut guery, ayant beaucoup piffe.

Ferrier, 1. castigationum, c. 19. dit ceux qui exercent en ce temps Ferrier cila Medecine, aussi tost qu'ils ont une siévre aigue à guerir, saignent, tre les Sai-& le lendemain ressaignent, ou bien le premier jour donnent vn gneurs. minoratif, & le lendemain saignent, asseurant que l'vne d'icelles ne suffit pas à bien guerir le malade, mais que necessairement il faut venir à l'vne & à l'autre, & sont tellement opiniastres à cette façon de faire, qu'ils croyent que les malades ne peuuent guerir autrement, & que ceux qui font au contraire, font fols, & cependant il font grand tort à Hyppocrate, à Galien, à Eginette, qui guerifsoient d'autre façon : car Hyppocrate, l.i. Rat. viet. acut. dit qu'en la pleuresie en laquelle le pouls est viste & frequent, si la douleurest dessus le diafragme, ne purge point, maistire du sang, & à celle qui est dessous purge & ne saigne point, & Galien 1.6: aphor.comment.5. & l.2. de rat. vict. acut. comment. 10. & l. 4. comment. 67. La pleuresie est guerie par la saignée au bras du mesme costé malade & non de l'opposite, come dit Fuchse, c. 16. de sang. mission de Galien, où il monstre la rectitude des fibres, disant que du costé opposite au costé malade, il n'y a aucune reuulsion ny deriuation, laquelle est necessaire à tous slegmons internes, & que telle saignée de partie opposite, ne tire rien du costé malade, ny ne le dechartant seulement, mais le mauuais demeurant, qui peu à peu se mesle parmy le bon, le corrompt & rend le malade plus accablé & en peril eminent, attirant le mal d'vn costé à l'autre, ou à plus griefue maladie: Que si on ouure la veine de l'autre costé, ou en autre part, comme aux pieds (comme font auiourd'huy nos Rabauds Saigneurs) les forces se diminuent, & la mort se saisit de la personne, & faut pour saigner du bras, que la douleur aille iusqu'à la clauicule, & 1.6. aphor. 36. la saignée est bonne au bras, si la maladie est du foye en haut. Constantin, c. 20. p. 175. dit le mesme: plusieurs doctes & sages Medecins, lesquels i'ensuis, tirent du sang en cette grande & violente maladie du bras, du costé mesme de la douleur, & tout d'une suite iusqu'à ce que le sang change de couleur, à sçauoir qu'il deuienne liuide ou noirastre, qui est celuy qui est inflammé en la partie dolente, & lequel est le dernier qui sort, & qui en est comme brulé, à quoy plusieurs ne prennent garde, par le non içauoir, faute d'estude, & de jugement toutes fois, si les forces manquoient auant que tel sang parut, il faudroit sermer la veine, & la rouuirà vne autre fois, les forces estant remises, & la douleur continuant, Les ignorants ne distinguent aussi sila pleuresie est ou dans la pleure, ou dans le mediastin, ou dans le diafragme:car leur difference est bien grande en toute façon.

douleurs de coste p

Duret des monstre clairement que ce sont les sophistes qui employent la saignée à toutes douleurs de costé, laquelle est nuisible, la où il n'y a 252.coaca ne fiévre ne douleur, montant en haut p. 387. S. 74 la douleur ru, cy-de-faicte par Sympathie, est tensiue, & non grattiue, comme est la mant 150. vraye pleuresie, & c.16 de pleuritide & perineumonia, p. 252. dit Tale sputum promoneri debetiis qua expurgationem non iuuant, molliedo, leniendo, & sputum ciendo; non autem sanguinis detractione retrahi & impediri, quod vsu-venire videmus non sine mærore & nemesi, ab istis pragmaticis vulgo dictis, qui omnem pleuritidis curationem in sanguinis detractione sapius iterata quandiu pleuriticus huiu smodi sputa expurgat, cum spe salutis prediuite: o homines Reipublice calamitosos atque funestos ipsam pleuritidem que sua sponte nullius operis indigens, cum tali sputo quiesceret, ex euentu reddunt mortiferam. Au corollaire de la preuoyance de la faignée des mesmes Coaques, p. 388. ne taceam lateris infirmitatem, quam infert repesita carnificum phlebotomia.

Duret sur ces mots, Dolores qui latus inuadunt & c. des Coaques,

Et sur les prognostics des mesmes Coaques, sett. 8. p.398.nec eos imitemur qui sola inspectione contenti vrine, cum rhythmo vene micantis perfunctorie duobus digitis explorato, quamuis ad lyram asini, ramen composito bene vultu, totoque corpore, ad summan Hypocrisim. vanitatem ambagibus solertis simam, pro veritate ostentant, o larua, o bemures!

Au traicté de l'vrine, fect. 6.p. 517.vt in amplissimo Cardinale Biragio Francia Cancellario qui octagesimo diemorbi, & anno atatis octoresimo, animam exhalauit, crebra exhaustus & liberali Phlebotomia.

Aëce, tetr. 2. serm. 4 c. 68. descrit vn mal de costé, qu'on croit estre pleuresie, sans l'estre, & Hyppocrate, comme dit Heurnius, ne marque que deux pleuresies, à sçauoir sanguine & bilieuse; mais nous en trouuons trois, à sçauoir la pituiteuse que nous cognoissons par le crachement, & Hyppocrate dit que de la pleuresie on

tombe souuent en la sièvre nommée Causus.

Or la faute de ces Botallistes est souvent si lourde, que quoy Flux de qu'vn flux de ventre suruienne à vn pleuritique, qui monstre que le verre aux foye est aussi malade en sa cauité, il ne se garde pourtant de suiure pleurenleur routine inueterée, ny mesme encores qu'ils crachent le sang, quoy que Galien 3. de humorib. comment. 33. dise pource que saignant (comme ià a esté dit) lors qu'on crache le sang, on l'arreste, & la maladie fe rend plus forte & dangereuse, comme aussi elle est nuisible à vn homme bilieux, comme dit Sanctorius, c. 5. 15. 457. de inuent. remed. notant que si la matiere pituiteuse est contenuë aux bronches & annelets du poulmon, elle en est sortie par la tous; mais si elle est au commencement de la trachée artere, elle enseraemuë par le crachat.

Galien l. 4. de conseru. valet. dit, il ne faut pas saigner ceux qui Galien. ont des humeurs cruds aux premieres veines, à sçauoir pres du foye & du mezantaire, pource qu'apres la saignée, les humeurs cruds ou demy cuits s'espandront par tout le corps; que s'il faut saigner, ne faut le faire, ny au commencement, ny à l'augment, ny à l'estat, pource que tels temps ne sont propres, mais plus-tost à la

declination.

Hippocrate l. de rat. viet. acut. S.2 4. la fièvre ardante ditte Cau- Hypposus, est faictelors que les petites veines sont dessechées au temps crate de d'Esté, & qu'elles ont succé, & attiré à elles les humeurs acres & Causus. sereux. (Notant que l'humeur tant meilleur est-il, & propre au Noté.

Share Leader Co. Jackson

QQ ij

plus que les autres humeurs manuais & contraires au corps; & cet-

Faute de Soif d'où.

Fernel

te fiévre nommée Causus est continue; mais s'aigrit de trois en trois jours, engendrant vne chaleur, & foif extre me, notant auffi que lors qu'vn febricitant n'a pas soif, celan'arriue pas comme quelques-vns disent, d'vne distillation du cerueau sur les poulmons, ou gosier, mais de ce que la matiere chaude est eloignée du ventricule, comme dit Fernel 1.4.c. 19. de febribus, ) tellement que toute fiévre aigue est causée d'vne matiere chaude & tres seche, contenuë dans les veines qui la cause continuë, n'y en pouuant point auoir d'intermittante; que si la matiere est dans les grands vaisseaux & proche du cœur & du ventricule, bouillante acre & salée elle est ditte ardante, mais improprement singulierement par la matiere salée. Duret c.13. §.19. p. 217. des Coaques, de hemorrhagia, dit Duret de l'humeur qui cause les sièvres ardantes est l'icorosité tres acre, & bilieux, Magninus, traité de la phlebotomie, suivant Arnaud dit 1mpropreque la saignée peut estre faicte lors que le sang peche, ou en quantité, ou en qualité, ou en rous deux, comme au Synoche inflatif le sang peche en quantité, & au Causus en qualité.

Magninus. Rhafis.

ment.

la fivre

ardante,

Au commencement des fiévres ardantes les vrines sont cruës, & Rhasis commen. 30. tract. 3. c. dit que les vrines crasses & rouges, auec douleur de teste, & sans sièvre sont d'abondance d'humeur corrompus vers le foye, & de plusieurs obstructions, & de siévre à venir. Surquoy Hyppocrate 1. 2. §. 68. demorbis, dit la fiévre tient, la soif est vehemente, la langue est aspre, noire & seche, fort rouge, verte, & palle, leurs yeux sont aussi d'vn verd palle, leurs excrements aussi verds palles, tant d'vn costé que d'autre, crachent beaucoup, révent souvent, & sont comme perspneumoniques &c. leur breuuage soit d'eau dans laquelle aye trempé la farine g rossiere, beuuant vn peu apres de vinaigre blanc fort odorant, &c. mais il ne parle point de la saignée & §. 47. les parties interieures sont brulees, à cause que leur humidité est consumée; mais les extremités sont froides, & le gosser, palais, & langue sont dessechés, & renduës aspres par la chaleur des esprits, & tous ceux qui meurent dela siévre ardante, c'està cause de la siccité.

Riolan.

Riolan c. 5. method. bene med. general.traictant de la fiévre, caufée de la bile, dit que le fang est le frain de la bile, & ne conclud rien de la saignée entre Galien; & les Arabes, mais dit qu'on doitregarder le mouuement de nature.

Fuschel. 4. c. 7. decurat, morb. de la siévre fausse, dit que s'il faut Fuchse. faigner, faut que ce soit aussi tout du commencement, considerant l'âage, le temps, la region, l'habitude du corps, & semblables qui permettent, & dissuadent la saignée, & ne tirer de sang qu'autant que les forces du malade le peuuent porter, ayant esgard qu'vne maladie causée de quantité d'humeurs, est de longue durée & partant faut tirer peu de sang, à celle sin de conseruer les sorces iusqu'à la fin de la maladie.

Cardan en son Ars parúa, p. 97. nous n'auons pas accoustumé Cardan. de refroidir & humecter la bile, mais de la preparer, cuire & purger, quelques-fois nous contrarions au mal directement & à la cause, comme à la fiévre ardante, que nous guerissons auec l'eau froide. Fau froi? Mais non à la fiévre tierce, de peut d'incrasser la matiere, & empes- de à la fiécher la sueur de sortir, principalement en l'acces, & autres oblique. ve ardite ment par euentement de l'air. Hyppocrate, Rhasis, Fernel, Amatus, & autres guerissoyent les sièvres ardantes, donnant à boire re, Merd'eau froide, & à la Synoche sans pourriture, bailloient des cliste- curial. res d'eau pure, comme dit Mercurial c. 6. 1.5. p. 470. de febribus, Fallope, c.10. p. 48. de medic. simp. purg. Zacutus observat. 7. de fe- Zacutus. bri ardent. gelida potu ad saturitatem vsque & l. 2. Celse en sa presa-Vindicia. ce, de re medica, Vindicianus en son epistre, à l'Empereur Valen-nus sur tinian mise au commencement du l. de re medica de Marcel, dit que cette eas, voyant vn febricitant ayant le ventre serré, la face palle, & les vis- voy le c.3, cares eschaussés, & que tous ses Medecins n'y faisoient plus rien 1.26 l'Hipource qu'ils le tenoient mort, luy fit bailler vn clistere d'eau tres-stoire nafroide auec du sel, ce que voyant ces Medecins dirent tout haut turelle de qu'il l'auoit tué, mais le sommeil l'ayant saisi, il sua si tres-fort qu'estant eucillé il se trouua sans sièvre, au grand estonnement de ces methodi, Medecins, &c.

Cassius Felix guerissoit les sièvres ardantes, par boire de l'eau Cassius. tres-froide, mais il regardoit comme les autres, si les visceres el-Sur cette toient foibles, ou opiles, ou scyrres, ou s'il y auoit quelque tu-eau, Fermeuraux hypocondres; mais de bonne habitude, charnu, fort, de rioren son bonne chaleur naturelle, acoustumé de boire l'eau froide sans in-tionum c. commodité, ayant la poitrine robuste, sans douleur, sans flux de 21 p. 409. ventre (car Hyppocrate dit aux Coaques, que si le flux de ventre dicit aqua survient a la sièvre ardante, c'est signe de mort) & sans crudités potum in comme Fernel remarque c. 11. feb. cur. met. gener. mais ayant beu morbis aquantité d'eau, faut qu'ils vomissent, ou suent estants couverts à noxium,

9 6.5.

Hyppo. crate, de p. 247 or. donne la boisson d'eaufroide. Noté de autres.

propos: Rhasis à Almansor en ses Aphorismes col. 1. p. 93 fait le mesme, & l. divisionum f. 77. C. 159.101. de aqua in potu danda femorbisla bricitantium. Au rang des fiévres continues, on met la nommée Causus, l'hemitritée, Typhodes, leypiria, pestilens ou loimodis, oleodis, Synochos, les intermittantes, sont la quotidienne vraye, la tertiane fausse, la quarte complexe est accompagnée d'autres, &

Les symptomatiques sont la frenetique, Comatode, lethargique, la colique venseuse. cataphorique, erratique, diurne, nocturne, synanchique, icterique. Plusieurs distinguent les siévres par les parties qu'elles occupent, à sçauoir esprits, humeurs, ou parties solides, voy Heurnius, 1. de febrib. c. 4. p. 10 1.7 p. 267. & Arnaud, Breuiary 4.c. 18. de tertiana vera col. 1414. Cassius pourtant ny aucun des autres ne se faisoit pas appeller Medecin d'eau fresche, comme faisoit Asclepias, duquel Pline parle 1. 26. c. 3. & Galien 1. 9. c. 5. dit la saignée & la boisson d'eau froide sont de grands remedes aux sièvres continuës. Plusieurs ayant la colique venteuse, boiuent aussi de l'eau tres-froide qui l'appaise aussi-tost, mais peu apres les vents estants arrestées & les parties stupesiées, la colique reuient plus cruelle, & la paralysie les attaque, comme obserue Sanctorius 1.6. c.11.12.p. 358.360. vitandorum errorum. Et Heurnius I, de febribus, c.7.p. 33. marque plusieurs & grandes maladies aduenues par la boisson mal à propos de l'eau : voy la curation 2. de la centurie 1. Amatus Lusitanus, où il parle de la boisson de l'eau en vne colique bilieuse, auec vn grand profit.

ayde à quelques-vns, & tüe tout ce qui est cause du chaud, & en vne nature chaude, l'eau beuë froide & le repos remedient, & ce faire, l'air froid, & la boisson de l'eau froide appaisent la soif. Du-Duret dit ret aux Coaques c. 19. S. 1.p. 330 car dit-il, c'est vne chose estrange, & meschante de n'esteindre pas la soif, laquelle cause yn Marasme ou siccité du foye: car la soif cause la sièvre ardante, ou Causus, dautant que les petites veines estant dessechées, attirent à elles les humeurs bilieux, & ichorosités acres, & Mercurial, 1. 5. c. 6. p. 470. dissuade la saignée aux febricitants, ou la dilaye insqu'à ce que la fiévre aye esté tres-bien connuë, & par apres cette exacte connoissance, voir si elle sera necessaire.

La curation se fait en resistant à la cause de la maladie, le froid

Fontaine 1. 3. p. 24. de sa prattique Medicale, dit : toute sièvre comme telle, demande d'estre refroidie, & humectée: car vn con-

que la forf can se la fiévre Cansus.

Fortaine.

traire, se guerit par son contraire (non pas toussours en apparence, comme sera dit en son lieu) parquoy Galien à Glaucon, toutes les fiévres sont gueries par le bain d'eau tiede, & qu'il doit estre baille à la declinaison de l'acces, (Hyppocrate de v. r. a. §. 32. le bain Hyppos. est plus profitable aux peripneumoniques, qu'aux fiévres ardantes, fontveiles, dautant qu'il adoucir la douleur du costé, de la poitrine, & du dos, Pour les meurit le crachat, & le fait sortir, rend la respiration facile, oste la bains on lassitude, ramolit les iointures & la peau, prouoque l'vrine, oste thermes la pesanteur de la teste, humecte les narines, &c. que le curieux voy Fallovoye la suite, où il marque les observations necessaires soit devant, pe de aguis foit durant, soit apres le baintrop long à d'escrireicy, voye aussi thermali-les six liures, de Sanitate tuenda, de Galien) que le viure doit aussi metallicis, estre froid & humide, si du commencement de la sièvre tierce, y traité a plethore, & qu'il n'y aye point de cacochymie particuliere au vé- tres-visle tricule, il faut saigner auant le troissesme iour, maiss'il n'y a pletho- au Medsre, sera saigné apres le troissesme acces, pourueu que les forces le cin, comme permettent, & en tirer peu tant seulement pour diminuer la matiere & ouurir les obstructions: & la saignée peut estre faicte le jour à l'escholie de l'acces, si les forces le souffrent, pource que la nature ayde l'ex-de la curapulsion du sang corrompu, comme Arnaud & autres Medecins tion. 8. disent, sinon ce sera vniour d'intermission, (cette opinion n'a ia- Centurie mais, que l'aye veu, reuffi qu'en pis:car Fontaine mesme estant atta-premier. qué d'vne fiévre tierce en cette ville, année 1611. y estant venu of-Fontaine fiir à la Royne Marguerite son traicté de la Physiognomie, se sit malade. saigner en l'acces mesme, lequel s'en rendit plus violent, dautant queles veines vuidées attirent violemment ce qu'elles trouuerent à l'entour d'icelles, & tomba en vne fiévre continuë, qui luy dura quelques-iours, & sans le grand soin qu'on en eut, son mal estoit pour durer long-temps. Iele vis & luy en dis mon aduis, & auant & apres cette saignée, & mesme luy marquay ce dire de Galien mis cy-deuant c. 21 des sang. mis commenté par Fuchse, qu'il ne faut passaigner, ny au commencement, ny à l'augment, ny en l'estat; mais plus-tost à la declinaison de la siévre, (s'il est besoin & que tout s'y accorde ) ou en l'intermission & hors d'acces. I'ay veu aussi vn Apoticaire en cette ville, qui sut saigné de mesme iour d'acces de fiévre tierce, auec vn empirement & danger, ce qui est aussi arriué à plusieurs autres. Que si au commencement de la siévre le vomissement se presente, (comme ià a esté dit) il faudra donner vn vomitoire leger, s'il finit par les sueurs; faudra donner des

fudorifiques apres que la matiere fera cuite.

Fieures diEtes.

Or la fiévre tierce, fausse est faicte par la bile messée auec la pituite, & cette fiévre est nommée par quelques-vns, Maioris fame, ou de la bileauec la melancholie, & est dicte Minoris fam.e, & est & Mino- connuë, & distinguée par le tremblement (qui est vn petit froid,) le ris fama, chaud y est plus doux que la sièvre exquise, à cause du messange de la pituite ou melancholie, & dure iusqu'à douze heures, & quelques fois dauantage, la double tierce est connuë en ce que le premieracces respond au troissesme, & le second au quatriesme : le premier & le second sont dissemblables, comme appert par la table suivante pour mieux comprendre l'ordre desacces des fiévres intermittantes. Note cependant de Mercurial que la siévre tierce, double pourra estre de deux acces en vn mesme iour, & le lendemainsera franc, mais si elle est triple, le lendemain n'aura qu'vn redoublement, c'est l. 5. c. 14. p. 557. de febribus compositis.

Note.

Si la fiévre tierce simple prend le lundy, comme à midy, elle retournera le mercredy à mesme heure, & la matiere d'icelle à sçauoir la bile, se pourrit en vne partie du corps, comme au ventricule.

Si la siévre tierce double, se pourrit en vne autre partie, comme aux reins, elle viendra le mardy, & en vne autre heure que cette premiere, comme à vne deux ou trois heures apres midy, ou deuant midy, & reuiendrale icudy, a mesme houre. Amatus Lusitanus centurie premiere, curation troissesme. veut que ce soit le mesme iour que ces deux acces retournent; mais la cause sortant de diuers lieux, est que l'entre-deux des deux iours, soit sans siévre.

8 Si la fiévre retourne le mecredy suivant & à mesme heure que le Lundy precedent, c'est fiévre tierce simple, la bile se pourrissant en mesme lieu que le Lundy, à sçauoir au ventri-

(cule, & ainfi des autres iours.

24 Si la fiévre le ieudy, c'est à sçauoir, retourne, ce sera tierce double à mesme heure que le mardy finissant de mesme, que celle du mardy, & si l'vne d'icelles cesse, l'autre demeurant, le remede cessera; & faudra seulement pouruoir à la matiere (pourrie, à l'autre partie, qu'on doit connoistre.

3. [ Si la fiévre quarte simple prend le lundy, comme à vne heure

heure apres midy, elle reuiendra le ieudy à mesme heure, & la matiere d'icelle se pourrit en quelque partie du corps, comme au mezantere.

2. [ Si elle retourne le mardy, ce fera double quarte, mais à vne autre heure, comme à neuf, ou autre heure, ou du matin, ou du foir, la melancholie fe pourriffant en vne autre partie, (comme à la ratte, reuiendra le vendredy.

3. [ & Sielleretourne le mecredy à vne autre heure que les deux precedantes, l'humeur se pourrit à vne autre partie, comme à

Clateste, & est triple quarte.

4. [ 24 Si elle retourne le icudy à la mesme heure du lundy, ce setra la quarte simple, l'humeur se pour issant comme dessus. [ 6 Si elle retourne le vendredy à la mesme heure du mardy,

(c'est l'acces de la quarte double.

b Si elle retourne le samedy à la mesme heure du mercredy. ce sera la quarte triple, la matiere se pourrissant en mesme partie que le mercredy: Quelques-vns l'appellent, maistres-mal, quarte, continue ou quotidienne, & c'est ainsi qu'il faut recognoistre ces fiévres par la différence des acces, notant que la triple quarte deuient souvent double quarte, souvent simple quarte, auant qu'elle finisse du tout, pource que la matiere d'vne partie cessera, & celle des autres deux continuera, ou des deux parties & vne continuëra, tellement qu'obseruant le iour que la fiévre quarte cessera, on connoistra de quelle partiela matiere aura cessé, & chaque partie malade, & contenante la matiere de la fiévre, en donne les signés, qu'vn habile & practic Medecin connoist; d'autres content ces sièvres intermittantes autrement, comme Gilbert Anglois au premier l. c. de la siévre double tierce, sueillet 8. mais son ordreest fort dembarassé, quoy qu'il vueille qu'on croye le tirer de Con-I stantin.

\*Le Crystal est sourceain alexipharmaque, contre la bile porra- Crystal à cée & crugineuse, & Antidote de toute sa substance & qualité ma- quoy pres nifeste, aussi contre la diffenterie, si on en donne en poudre tres-sub- pre- tile, au poids d'une dragme auce un peu d'eau de pourpié, d'oseille,

ou suc de limon. -

On demande aux maladies aufquelles on doit purger, & faigner laquelle des deux precedera, ou la purgation par Medecine, ou clitere? R. la faignée est faicte ou à cause de la Plethore, ou à cau214

se de la cacochymie, & mauuaises humeurs messées dans le sang, oupour l'inflammation presente, ou pour celle qu'on craint; que si la Plethore y est, & telle qu'on craigne vne suffocation prompte, la saignée sera faicte promptement : si l'instammation commence & menace de s'augmenter : comme en la pleuresie qui monte du dia fragme en haut iusqu'aux clauicules, la saignée ne doit pas estre differée à qui que ce soit, ny à quelque teps que ce puisse estre, si la personne est tombée, ou ait esté battuë, tellement que tout le corps en ayeesté ebranlé, la saignée est aussi-tost requise, pourueu que rien n'empesche; mais si l'impureté seule est à la premiere region du corps, vn clistere suffira quelque heure auant qu'ouurir la veine; mais si l'impureté, est à la seconde, ou troissesme region, il faut donner vn remede laxatif, & le reiterer deux, trois ou quatre fois, ou forts ou lenitifs, selon la force du malade, & quantité de l'humeur peccant. Quesi on fait autrement, les veines vuides attireront & succeront ce que les petites veines auront, & icelles attireront ce quisera d'impur, ou pur, aux lieux les plus proches, lesquelles pleines de ces impuretés, se messant auec le sang resté, le rendra plus impur, & le mal qui estoit periodique, accroissant detempsen temps, comme les fiévres intermittantes & desquelles les causes sont hors des veines, se rendront continues, pource que nature trauaillant continuellement à rendre le sang en chair; & autres parties du corps des animaux, s'essaye à le purifier le plus qu'il luy est possible, & ayant commencé à cette purification, nel'abandonne qu'apres l'auoir acheué, ou pour estre surmontée par l'abondance, ou qualité violente d'icelluy, comme en la peste, Apoplexie, siévres ardantes dittes Causus, frenesse & semblables, & l'ordre tel gardé, la saignée sera düement & vtilement saicte auec les circonstances propres, & non temerairement à l'ordinaire des ignorants qui n'ont pour toute raison que leur sic est in vsu, & cependant se faut souvenir des parties contenantes, contenües & faisants sorce, contenues, à sçauoir les membres les esprits qu'Hippocrate nomme Ormon-contenues, ta, c'est à dire faisants sorce & les humeurs, ou en vn mot spiritueuses humides & solides.

force.

Fernel que le contrairen'est pas emporté par fon sostaire.

Il a esté dit cy-deuant que tout contraire n'est pas (en apparence) tousiours emporté par son contraire, surquoy Fernel l. 1.c. 2. dit plusieurs pensent que tout l'ordre reçeu en la Medecine, est renuersé, lors qu'on dit que quelques maladies sont guerries par leurs semblables. Or tels remedes, encores qu'ils soient semblables à la

maladie, toutes foisils sont contraires à la premiere cause, & cainsi Paré par. d'eux mesmes non seulement y contrarient; mais aussi à la maladie lant des par accident lesquels ils ostent, non de soy-mesme, mais apres a- brulures; uoir ofté la cause du mal. Exemple le rheubarbe est chaud & tou- marque tes-fois il ofte la fiévre, chaffant l'humeur qui la causoir, & le pour- que les oimener doux & lent chasse la lassitude, pource qu'il dissippe l'hu. gnons appliqués sot meur espes par les muscles & le vomissement, arreste le vomisse bons, & ment, pource qu'il emporte l'humeur qui le prouoquoit, & la di- comme & senterie est guerie par la purgation qui oste la matiere nuisible, & pour quoy, presque à la mesme saçon, on croit que versant de l'eau froide des- p 478 l.12. c.18 des cosus vne personne qui a vne conuulsion, elle se guerit.

Hyppocrate l. des Preceptes, S. 2. nous exhorte d'apprendre a sussessions, cotousiours de qui que ce soit, disant: ne tarde point d'entendre "mais il almesme des plus idiots s'ils ont quelque remede qui puisse seruir " lequel exau soulagemet ou recouurement de la santé du malade, & escri- " perience uant à Democrite dit qu'encores qu'il soit vieil, il n'a atteint la " & les dit perfection de la Medecine aussi peu qu'Esculape, & au l.2. §. 4. " chands aussi desmaladies populaires, il confesse libremet ignorer le passa " potentiele. ge de quelques veines; & l. 5. \$. 14. des malad pop. Il dit que Au- " attueletonomus qui auoitesté blesse à la teste d'vn coup de pierre, auoit " ment hubesoin d'estre trepané, ce qu'il ne cognut point qu'apres qu'il sut " mides. mort, & regardant attentiuement le coup, & la cause de sa mes- " Hyppos. cognoissance fut, dit-il qu'il fut trompé par les sutures qui le de- " ceurent, disant que l. de locis in homine, \$.10. pag. 112. ceux " qui ont plusieurs sutures à la teste, ont aussi plus de sante, & 1. de " natura pueri, §. 41. dit que le Poulet est faict du iaune de l'œuf, " & qu'il se nourrit du blanc, ce qui va autrement, & l. de locis in " homine, dit qu'il ignore le commencement des veines, & l. de ofsium natura, S.17. 6 l. de corde S. o. p. 95. dit que l'ame de l'hom- " me est au ventricule gauche du cœur, & que de là elle comman-

gner Hyppocrate, disent ce liure n'estre à luy. Cardan 1.4. p. 271. de exemplis propriis, confesse librement son Cardan. ignorance en la cognoissance de diuers pouls, sur ces confessions traicte, de metallis seu fossilibus, c. 37. dit: Hyppocrate & Galien, n'ont point craint de confesser leurs erreurs, & qu'vn grand personnage ne fait difficulté de quitter quelque chose du sien; mais qu'vn ignorant ne le veutfaire, pource que le faisant il ne luy resteroit rien

de à tout le corps, c'est à dire à toutes les fonctions d'icelle ame: " opinion non soubtenable, qui est cause que plusieurs pour epar- "

TRAITTE 316 ce qui aduient à ceux contre lesquels i'escry. Voy Hyppocrate, de Galiencon. osium natura, §. 15. p. 104. & l.2. de morb. popul. §. 4. p. 490. Gafesse à en. lien confesse ingenuement, qu'il ignore la substance de l'ame, & têdre, &c. au commentaire pour le l. de rat. viet. acut. dit n'entendre qu'Hyppocrate entend par sorbitiones attractorias, & sur ce qu'il dit de l'ame voy l. 1. c. 3. de l'Antologie, de Barclay Angeuin imprimé à Barclai. Paris, chez Iean Poupy 1574. & est chose asseurée, que iamais escriuain de gros volumes, ne sceut tout à coup ce qu'il a escrit, en long espace de temps, pas mesme Moyse, lequel n'a escrit qu'à mesure que l'esprit de Dieu luy dictoit. Hyppocrate selon qu'il prattiquoit, & Aristote comme il receuoit des collecteurs, & c'est la cause que les plus doctes Autheurs ont souvent changé, augmenté, ou diminüé à leurs precedants escrits, tesmoin S. Augustin, Marinel- & autres. Marinello l. 2. c. 11.p. 422, des maladies des femmes atlo attribue tribüe à Liebaud, pour l'auoir mis en Fraçois, dit que les femmes de à Liebant leur propre semence, sans homme penuent engendrer des moles,& Molecom allegue Auicenne qui dit de mesme, mais au chap. 11. l. 3. p.615. me faitte. se corrigeant dit:la semme ne peut conceuoir, ne mole, ny amas de chair dans sa matrice, ne faux germe, comme on dit, sans homme. Fernel se Fernel a suiny la mesme premiere opinion, & la retraction 1.7.c.6. aontredit. de seminarum semine, voulant qu'elles engendrent vne mole de leur propre semence, mais au l. 6. c. 15. de partium morbis & symptom de vteri affect. dit tout le contraire, & ie croy qu'il n'a faict que copier mot à mot les deux passages dudit Marinello, sans le vouloir nommer aussi peu que beaucoup d'autres, qui copient des paffages entiers des bons Auteurs, fans les alleguer, s'attribuants le sçauoir des autres, voy Hyppocrate l.1. de morbis muliebrib. & l. de serilibus, où il marque la façon come la mole s'engendre, à sçauoir par peu de semence & quantité de sang impur, voy aussi Valerius, c. 1.1.1.de ses observations medicales, voy aussi c. 8.1. 1. Leuinij de occultis natura miraculis : ce qui me met en memoire, ce qui est efcrit en l Euangile de S. Iean, c. 7. Vers. 18. qui parle de par soy-S. Ican. mesme, cherche sa propre gloire, c'est à dire qu'il veut qu'on croye que tout ce qu'il dit, soit de son creu : quoy qu'il en soit, ces con-Tous-iours tradictions marquent qu'il faut tousiours apprendre sans honte, de

apprendre. quitter son erreur. Ce que ie dis de Fernel, ce n'est pas pourtant pour diminuer l'honneur qu'il a acquisen sa vie, & qui durera autant que le monde: car difficilement s'eleuera il vn duquel les escrits seruent de slambeau aux Medecins. Et pouvons dire que Dieu s'est seruy de luy, de Louis Duret, de Riolan, d'Hollier & de Gorri pour mettre la pureté de la Medecine en sa splendeur : car mesme les nations eshangeres se façonnent à la lecture de tels Autheurs, comme on peut voir par ce qu'ils ont escrit: entre autres Hartmannus au proëme de sa prattique chymistrice; mais quelque fusfisance qu'il y ait en l'homme, il a en luy toussours quelque trait & dessaut de persection en la memoire, ou desir de surmonter autruy: croyant plus-tost nos opinions, qu'épluchant & la raison & l'authorité de nos deuanciers.

Taurel 1. 3, col. 1337. C.s. Breniary d'Arnaud, sur ce mot Mola, Taurel. voy le niant l'engendrement de la mole par le sang, Hyppocrate l. Hippoc. 2. S. 62. p. 440. 462. des maladies des femmes, dict que la mole de la mole. s'engendre de la semence crasse, & grossiere retenuë au dedans de la matrice. Bonaciole c. 3. col. 592. Cyneciorum, est au mesme er- Bonaciole. reur des moles sans homme. Il n'y a pas long-temps qu'vn docte Medecin & estimé croyoit qu'on ne pouuoit nourrir vn malade par clisteres, lequel changea d'aduis, apres auoir veu les authorités, (plustost que par simples raisons,) de Bauhinus fabrica receptarum, l. Bauhinus. 2. S.2. Vecher syntaxis, l.I.p. 320. Hucherl. 3. p.284. de febrium Vecher. different de cibi fastidio, Oribase c. 8. col. 28. du Laurans 1. 6. quest. Hucher. 20. Sanctorius, c. 9. p. 169. sur l'ars parua de Galien, & autres Orebase. qui nous apprenent que lors que les clisteres nutritifs sont montes Laurans. iusques à l'intestinieiun, ils sont attirés par les veines mesaraiques mutation & en suite donner nouvriture que corres par les veines mesaraiques mutation & en suitte donnent nourriture au corps, notant qu'il y a mutation double parfaicte, & imparfaicte de la nourriture, l'vne nourrit parfaicte- deux fins. ment, à sçauoir celle laquelle est faicte par le sang, l'autre imparfaictement, par le chyle. Il y a aussi deux faims, l'vne naturelle, l'autre insensible de chasque partie du corps, la faim animale s'appaise par le manger, mais la naturelle non; pource qu'elle demande vn aliment plus subtil qui est comme vne vapeur procedante des matieres mangées, duquel les parties vuides foyent remplies,& Hyppocratel. 2. §. 78. des maladies dit que lors que la viande manque, les visceres ou entrailles succent, & la saliue se rend aigre, l. de veteri Medicina, dict la faim par faute de manger, cause soiblesse, tremblement, deffaillances de cœur, palleur des yeux, l'vrine craffe & chaude, amertume de bouche, vertigo, chagrin, cholere, tristesse, leur semble que leurs boyaux leur pendent, le tout à cause que nature ne trouuant où s'occuper, dans l'estomach & nourriture, & ne pouuant estre oysue, s'occupe aux autres parties inte-

RR

1. dit p. 69. & faut noter que la maladie nommée Branus; on a faim sans appetit, mais en l'appetit canin, l'appetit est sans faim, du Laurans question 17.1.6. de l'anatomie, or les clisteres nutritifs mis dans les boyaux nourrissent ceux qui ne peuuent rien aualler, come font ceux qui ont des sanynchres : car il y a des petites veines qui vont du foye aux boyaux gras, par lesquelles le foye en temps de necessité peut atther d'iceux l'aliment qui y est mis, comme remarque Celse 1.3.c.19. de sa Medecine, & Amatus centurie 1. curat. 100. de Angina, & s'il est vray ce que Galien dit l. 6. de sympt. caus. obserué par le mesme Amatus céturie 2. curat, 20, qu'il s'est trouvé fouuent que les clisteres sont montés si haut, (y poussés par la compression des boyaux & vents, & à vomissement. Beniuenius 1. de abditis morbis, c. 86. dit qu'il a veu vne fille, laquelle rendoit les excrements par les parties naturelles, pource que le trou du fondement estoit fermé naturellement, & autres marquent d'vn certain à Rome, qui presque toute sa vie auoit rendu sa matiere fecale par slisteres la sa bouche (qu'estans paruenus iusqu'à l'estomach ilsont esté vomis, ) Et moy i'ay traicté vn homme d'Eglise, aagé d'enuiron trente ans, ruë des Marmoufets, en cette ville de Paris, qui m'a asseuréne prendre iamais clistere quel que ce fut, qui ne luy causat le vomissement, sut-il bouillon de chair tout simple pour le nourrir, la

cause dequoy pourroit estre ditte par coniecture, mais sans respon-

les clisteres nutritifs, ne seront ils plus-tost, & facilement attirés puisque mesme la matiere secale, à vn voluulus y est attirée & vomie, ou par compression des boyaux violemment saicte en haut, car l'estomach n'est que pour receuoir, & non pour attirer, encores que quelques-vns tiennent le contraire, disants que l'estomach & la matrice semblent estre animaux particuliers dedans le corps, appetants certaines choses, & chassant & suyant certaines autres, car l'estomach de quelques-vns ont en horreur, certaines viandes desquelles il n'en peuvent seulement sentir l'odeur, & appetent si fort d'autres qu'ils n'en sont quasi iamais souls, & la matrice ayme tellement les bonnes senteurs, qu'il semble qu'elle les suit; comme aussi elle abhorre les mauuaises: ce qui est tellement cognu des femmes que la preuue n'en est necessaire, mais l'estomach quoy que particulierement appete ce qui luy est propre, toutes-fois il est souvent contraint par lafaim de se remplir, & desirer les viandes mauuaises

Celfe. Amatus.

Clifteres vomies. Reniuenius. Voy Sur ce vomiffement de question 14.16.p. 300. du Laurans de sonanasomie. ce & absolue ie lenie, voy Parél. 1.c.2. sur la fin de la p.12. pour quoy

voire de se réplir de mauuaises humeurs, gastant ou offençant par ce moyen les autres parties, la nourriture estant vn perpetuel mou- Nourriuement de la partie à nourrir tant quelle vit : Que si ce personnage ture que n'eust veu & leu les Autheurs, & notamment Sanctorius, p. 712. de c'est. sactorius. ses commentaires sur l'ars parua de Galien, il auroit peu soubstenir, son opinion, la où il dict que Aloysius Regocia, grand anatomiste, Regocia. ayant ofté les boyaux d'vn cadauer qu'il anatomisoit, mit de l'eau dans l'intestin droit, laquelle ne peût passer (ayant renuersé ledit intestin) outre l'intestin colon, à cause des valuules, ou portes qu'il y a entre luy, & les intestins gresles; mais ayant mis l'eau par le pylore, elle a passe aussi-tost par tous les boyaux, & est sortie par l'intestin rectum. Il remarque cecy pour monstrer que les clisseres ne montent pas, à cause dit-il des valuules qui sont dans l'intestin colon & l'intestin cecum, ou borgne, & preuue cet empeschement, par ce qui est cy-deuant. Mais si on luy demande au voluule, comment? se peut il faire que la matiere fecale se vuide par le vomissement il pourra dire cela arriver de la matiere, laquelle est au des- Question, fus de l'intestin colon, mais non d'audessous, ce qu'on luy accorde, mais il faut aussi qu'il aduoüe, cela pouuoir arriuer par vn extraordinaire effort de nature, ce qui n'arriue de mesme en la nourriture, puisque tout ce qui a vie, attire, & recherche ce qui peut seruir, &

ayder son entretien. Ces iours passés ie fus appellé, pour secourir vne semme de qualité aagée d'enuiron quarante ans, detenuë d'vne colique pituiteuse auec le mal de dents, à laquelle ie voulois ordonner vn clistere; mais elle me dit de ne le faire pas, pource qu'elle auoit accoustumé deles rendre tousiours par la bouche, ce que Monsieur Duret son Medecin ordinaire, ne voulant croire, la força d'en prendre vn en diuerses fois, toutes lesquelles furent rendues par la bouche, sans aucun changement, ny de couleur ny d'odeur, come m'affeura l'appoticaire qui l'auoit fait & donné, tellement que i'ordonnay, & des breuuages, & des bolus, & des pilules lesquelles firent leurs operations par le siege, sans incommodité, sur ce vomissement de cli-

steres, voy Spigelius, c.9.1.8. de fabrica corporis humani. Vn autre reputé par les aueugles, grand docte, apres auoir veu Hist. dans Hyppocrate l. de affectionibus, S. 17. dans Trallian, c. 8. dans Valesius, c.12. dans Gaynerius, c.2. dans Rhasis, c. 8. dans Gatinaria, dans Landulphus & autres qu'il falloit donner vn vomitoire, tout auffi-tost qu'vn quartenaire sent venir son acces, c'est à dire l'a-

uant coureur de la fiévre, & non apres, a quitté son erreur, qui estoit qu'il ne falloit point troubler dauantage vn homme troublé, se fondant sur Hyppocrate, 1.4 § . 29. de morbis, qu'il n'entendoit pas bien, disant que si aux iours pairs, la maladie s'emeut, comme en la siévre quarte, il faut purger par le haut, (c'est par vomissement) mais si les acces se font aux iours impairs, comme en la siévre tierce, il faut purger par le bas en ce mesme iour. Fallope c. 24. p. 108.109. de medicam. purg. simp. varie sur ce passage disant que les humeurs chauds s'emenuent aux iours impairs vers le haut, & doiuent estre purgés par le haut; & les humeurs froids s'emeuuent aux iours pairs, & doiuent estre purgés par le bas, il s'ensuit donc à ce compte que la fiévre quarte sera causée de matiere chaude, & la

tierce de froide, ce qui est au contraire.

Vn autre au rang des doctes, fut fort estonné qu'vn qui rendoit la matiere fecale par la bouche, apres plusieurs remedes, tant par la bouche, que clisteres, qu'appliqués inutilement, fut guery apres auoir aualé vne liure d'argent-vif, mais cessa son estonnement voyant dans Marianus Sanctus, de casu & offensione, Amatus, Fallope, Paré & autres, croyant (appuyé sur Dioscoride) que l'argent vif estoit venin, & medicament corrosif, & qu'il deuoit ronger les boyaux, dequoy l'experience montre le contraire: car le Mercure crud ne s'attache qu'à ce qui est de sa nature, à sçauoir metallique, & pour le bien conseruer, on le met dans des vessies de porc, ou de bœut, voy Zacutus Lusitanus, en sa praxis medica l. 2. obseruat. 27.28. de iliaco dolore, vn autre voyant vn malade qui vomissoit des matieres noires, & en iettoit par sois par le siege, prognosiqua aussi tost la mort, disant que c'estoit la melancholie brulées. mais s'il eust veu Galien, il auroit veu la difference qu'il y a entre l'humeur que ce malade iettoit, qui n'estoit point mordicant, ny aigre aspre, & pourtant salutaire.

Vn autre docte sur sort estonné d'entendre qu'estant appellé, Wolunlas. pour vn voluulus, ou miserere mei; ainsi dit à cause des grandes douleurs qu'on sent, ou Cordapsos (qui est autant que touchement de chorde, pource qu'en l'inflammation du boyau, le tend si fort qu'un le sent au dehors comme si c'essoit vne chorde) & n'ayat ny Chirurgien ny apoticaire, ie luy fis approprier vn foufflet au fondement, & luy enfler le ventre comme vn balon, dequoy il guerist: Mais voyant l'authorité d'Hyppocratel. 3. §. 15. de morbis, Le afficionib. S. 2. son estonnement cessa. Duret sur les Coaques,

Maria-Amatus. Fallope. Paré.

Fallope.

Dires.

c. 21. de lienteria, p. 355. sur ce mot Iliosis, dit estre vne exulceration

de l'intestin gresle.

Vn autre trouuoit estrange, & mortel de donner à boire cinq on- Cinq onces ce de suc de solanum à vn hepatite, & quoy qu'il vit l'authorité de suc de d'Hyppocrate l. de internis affectionibus, §. 32. & mes observations solanum à marginales, & Constantin l. 5. c. 11 de icteritia, p. 3. & Mathiol. l. 4. boire à va c.66.de folano, & Cardan, l. curat. admir. p. 137. ne s'y fut point peu hepatite. asseurer sans l'experience qu'il en vit, m'ayant mené voir son malade, & monstré que tous les signes desquels il me disoit estre de maladies ramassées, & compliquées, n'estoit le tout qu'vne mesme à sçauoir Hepatite. Pour conclusion aucun mortel ne se doibt tant estimer ny confier en son bel esprit, qu'il ne doibue croire que quelque autre en puisse auoir plus que luy. Socrate tesmoigne combien Socrate. nostre sçauoir est peu asseuré, confessant qu'il sçauoit tres-bien, qu'il ne sçauoit rien, & quelqu'vn dict, & ie le croy, que ce qu'il sçauoit n'estoit rien à comparaison de ce qu'il ignoroit. C'est asses demeurer hors de nostre saignée à laquelle il est temps de retourner.

Valesius de Tarenta, l. 7. c. 39. dict qu'il ne faut point saigner des Valesius grands vaisseaux les lepreux, mais plus tost des petites veines, quoy des le. que toute la masse du sang soit corrompue, Hollier 1. 1. de morbis 1 1682 internis, c. 64. de vera elephantiasi, dict que si les forces & la respiration est difficile, faudra ouurir les grandes veines, & quelquesfois suffira d'appliquer des sangsues, ou ventouses scarissées aux iambes, & espaules. Ce mot de le preux est icy pris largement, car ien'ignore pas la grande difference qu'il y a entre lepre & elephantie, & Morphée de laquelle Gilbertus Anglicus, apporte plusieurs & diverses diffinitions, c. de Morpha & eius curatione, l. z.f. 170. concluant qu'elle peut estre ditte lepre particuliere, gastant le cuir seulement par laides, & sales taches, sans penetrer dans la chair, cela aduenant à cause que l'humeur qui doibt nourrir le cuir, y est corrompu, mais la lepre est attachée à la chair, se faisant connoistre au cuir lequel en est aussi infectée & gastée, que si en piquant vn morpheatique, le sang en sort, il peut estre guery, mais non s'il en sort de l'eau, voy tout ce chapitre attentiuement, voy aussi le chapitre de lepre, f. 336.1. 7. fort considerable car la lepre est maladie exte- Lepre n'est rieure, & de fœdation de cuir, de laquelle Hyppoc. l. de affectionib. maladie. § 33.pag. 302. dit, la lepre, le prurit, la gale, l'impetigo, le vitiligo, & l'alopecie sont engendrées par la pituite, & sont de fœdatios de cuir plustost que maladies, (pource qu'ils n'offencent point l'action)

Hali. Rhasis, Eginete, Oribafe, Actuaire, Aèce, Ficin.

mais l'elephantie està l'interieur, tesmoin Hali, 1.3.c. 15. de sa theorique Rhasis.l.1.c.17. de ses definitions, Eginete, l. 4.c.1. Oribase 1.7. Synopfic. 8. Actuaire 1. 2. c. 11. method. med. Aece, tetrab. 4. sermon. 1. c. 110. Ficin, c. 19. de la Medecine, Myrepse des Antidotesc. 355. S. I. de Fernel, de part. morb. l. 6. c. 19. Fallope, tract. de vleerib, c. 13. Fracastor, l. de antip. rerum l. 2. c. 13. Galien, de tumorib, C.13. de Gorri, lettre E. definit. medic. valeriolo enarrat. & examin elephanticorum. Gauliac, Constantin, l. 7. c. 17. 18. p. 161. de morbor.cognit. & curat. de Elephantia, & Morphea, & autres. Amatus Lusitanus centurie 2. curat. 34. en l'escholie dict que l'Elephantie des Arabes est vne tumeur, grande & grosse des pieds, tie des A- qui monte iusques aux jambes, accompagnée de varices, tellement

Grees.

rabes que qu'on diroit que c'est vn sac remply de quelque chose, mais que c'est & des l'elephantie des Grecs est la maladie nommée communement le. pre ou maladie, S. Lazare, maladie cruelle laquelle ronge ceux qui en sont detenus, iusques auxos: Les anciens ont nommée la lepre ou la diarée, morbus puniceus & morbus Arabum, pource que cette maladie est si commune aux meridionaux, qu'on ne trouue par les champs en l'vne & l'autre mauritanie que maisons pour les ladres.

Cardanau Conseil pour vn lepreux, mis dans son Ars parua, p.

Cardan.

615. dit que l'elephantie, la lepre, la gale, l'impetigo, prurit, l'euée, alphos ou vitiligo, alphos, sont presque vn mesme genre, ne differants que de la grandeur: vray est que l'elephantie est fort dissemblable, dautant que c'est vn Carcinome ou Cancer vniuersel. Mais leur ressemblance est en ce que la peau de tous est gastée, & toutes ces maladies sont sales, contagieuses, croniques, endimi-Cuerifon. ques & hereditaires; mais toutes peuuent estre gueries par vn seul remede, (hors mis l'elephantie) laquelle à ce que dit Fallope en son traiclé des eaux Thermales, en plusieurs lieux, a besoin d'icelles pour s'y baigner: car à cause de la desiccation & de la peau des nerfs, par l'humeur noirastre, leur sentiment est perdu, ie dy par l'exterieur, puis que toutes ces maladies ont vne mesme cause, & ordre de se produire: car si l'epilepsie est guerisable, l'incule qui est mesme genre, le sera aussi par mesme moyen. Celuy qui guerira l'elephantie, guerira aussi par mesme moyen la lepre, & les autres nommées: car ce qui faict en l'vn qui est grand ; faict le mesme en celuy de mesme genre qui est moindre: ce qui est impossible de faire, si on ne connoist la cause de la maladie laquelle est en cecy vn humeur

crasse, lent, melancholique, screux & brule, dequoy il descrit l'ordre & remedes propres pour la guerison, où le curieux pourra recourir.

Sanctorius 1. 6. c. 10. p. 352. vitand. error. tire cette consequen. Saftorius. ce: vn tel est elephantique, dont la lie du sang brulée peche, & est messée auec le sang. Il y a charbon & siévre, donc la melancholie crasse, & brulée est messée auec le sang. Il y a cancer; donc la melancholie brule, & seule domine. Or pour faire des elephanties, il faut vn air fort chaud, & des aliments fort crasses, & sans cela l'vsage des remedes, & des viandes fort chaudes les engendre aussi: car elles font aussi quantité de melancholie, & icelle brulée dont ladicte maladie s'engendre, comme dit Auicenne. Ie suis esmerueillé de ce que presque tous les Auteurs veulent que ceux qui sont elephantics, autrement lepreux, soient separés d'auec les sains, se prenants principalement aux tuberosités, qui sont par les extremités, & principalement au visage; maisie leur demande, les scyrres, les loupes, les escroüelles, & semblables tumeurs, causées de l'humeur melancholique crasse, ny les cancers, soient-ils ouuerts, ou non, qui sont dits lepre particuliere, sont ils chasses & separes d'aucc le peuple? Certes tels qu'on nomme lepreux, ou elephantiques, ne, le doiuent estre, si non entant qu'ils sont puants, & que leurs poulmot font gastés: car c'est pour ce seul subiet qu'on les separe, de peur que par leur souffe, le commun du lieu où ils habitent, ne soit cmpesté, & par suite ceux qui l'attireront, ne s'empestét. Que le lecteur considere cecy attentiuement, car cen'est sans cause que ie saicts cette exhortation, & affeure auoir guery de telles personnes tenuës pour ladres, & par consequent separables, lesquelles ien'ay voulu separer (comme commis à cette charge par deux Roys, & par le Parlement) dautant que quoy que les bras, iambes, & visage fussent remplis de tuberositez, toutes-fois toute la poictrine tant deuant que derriere insques au col, estoient sans aucune marque, la voix bonne & le souffle doux & non puant, & toutes leurs fonctions entieres, & apres gueris par bon ordre & remedes Dieu mercy, toutes fois n'ayants encores passé vingt-cinq anstant masses, que femelles, & le mal leur estant arriué par le laiet, & mauuaises disposition de la nourrisse, & l'ignorance des Medecins? ô Dieu corrige ces bourreaux Amen. Notant qu'en cette maladie les medicamets,

laxatifs operoient tres-bien, ce qui n'aduient pas aux lepreux, qui est vray figne de lepre, i'entends remedes laxatifs propres pour

Ss ij

Quatro Cortes de lepre. Valesius.

combattre & abatre l'humeur, duquel ce mal est causé. Plusieurs mettent quatre sortes de lepre, l'vne Alopecie, Leomine, Tyrie, Elephantie, & en donnent les marques, Valesius, 1. 7. c. 39. de lepra fol. 3 45. faut cependant remarquer qu'Hippocrate, de loc.in homine, S. 47. p. 222. a engendré de callosités, ou tubercules, il les faut ofter par remedes pourrissants, & apres par astringents, &c. & lib. de affectionib. §. 33. p. 302. dict la lepre, le prurit, la gale, l'impetigo, le vitiligo, l'alopecie sont causées par la pituite, & sont plustost laideurs, & deformités que maladies: & Cardan, comme a defia este dit, tome premier, artis curandi consilio pro lepra, p. 617. dict que du consentement de tous les autheurs, la lepre est guerissable : voy l'histoire & pourtraict sur la fin, vers la physiognomie.

Marinello cation de matrice.

Marinello en son traicté des maladies des femmes, traduict en de la suffo-François par Liebaud, dict qu'aux suffocations de la matrice, autremet hystericie, il ne faut point saigner, ny aux bras, ny aux pieds, tant à raison qu'on attirera dedans les veines les venenosités, qu'aussi on refroidira par trop la matrice, laquelle est desia refroidie par les matieres corrompues, & ne pourroit resister aux mauuaises vapeurs: vray est que si la femme est sanguine, on la pourra saigner, tant du bras que de la malleole, non pas toutes sois de la malleole, quand la suffocation vient de la semence corrompue, communement, ou du propre, & spontané mouuement de la matrice en haut, pource qu'en la semence corrompuë, on fait attraction plus grande sur la partie affligée, & au mouuement spontané de la matrice, on la desseche dauantage, ce qui l'incite de plus

en plus à ces fumées.

l'ay veu vne Dame de grande qualité, laquelle estant saisse d'vne Hift. 44. fuffocation de matrice, & comme consulfion (notant que la conuulsion aduient, ou par trop de repletion, ou par trop de vuidange, ou par irritation, mais cette derniere est plus-tost vn mouuement conuulsif, & la conuulsion la plus frequente est faicte par repletion de la pituite, par vn despit, & grande cholere) ses purgations luy suruindrent en son propre temps acoustumé; cette suffocation finissant, les Botallistes qui l'assistoient, ne laisserent de la saigner, & le lendemain la ressaigner, quoy qu'elle leur dist ce qui luy estoit arriué: les deux saignées arrestent totalement ses purgations, qui causa vne sièvre si grande auec telle réverie, que quoy qu'elle aye esté ressaignée, & pris, & appliqué diuers remedes, n'a peu estre guerie que par la mort, & faute de la quantité de sang qu'on luy auoit tiré, n'en ayant quasi point trouué dans son corps ouuert pour l'embaumer. Or tant plus estoit elle saignée, tant plus le sang paroissoit gasté, de sorte que ces Botallistes soubstenoient qu'ils devoient continuer à reiterer leurs saignées, iusqu'à tant que le beau parut, pource que la corruption de ce sang, estoit la cause du mal, & qu'icelle corruption estoit dans les veines, prouuants leur dire par le fang tiré & referué dans les escuelles, dequoy la cause a esté rapportée cy-deuant, qui est que le tronc des veines vuide, icelluy succe des rameaux, & les raineaux des lieux qui les environnet & leur sont proches, desquelles ils n'attirent que ce qu'elles ont qui est corrompu, toutes ces parties sucçantes n'attirent que de matiere corrompuë, si que peu à peu toute la masse sanguinaire se monstrera corrompue, par la quantité de la matiere corrompüe par la quantité de l'humeur gasté & corrompu, qui se sera messé auecicelluy, & tous les aliments pris soient secs ou liquides rencontrants, & s'attachants auec ce leuain de corruption ne pouuants estre reduits en louable chyle, ny en pur sang, n'est dit

fang louable, s'il n'est pur, rouge & coulant.

L'exemple de ce succement & attirement des veines, est facille Exemple d'estre entendu par les plus idiots d'entre les laboureurs, le tronc du succide l'arbre tire sa nourriture de la racine, & la racine de la terre, ce ment des quine peut estre consumé & employé par le tronc, passe plus outre, veines. & est employé par nature; en branches, rameaux fueilles, sleurs & fruits; & dans ces fruits, y est la semence & dans icelle le germe:ce germe donc (notés germe) attire sa nourriture iusqu'à sa perfection, sion l'attend de la semence, la semence de la seur, la seur du pecoul, le pecoul du rameau, le rameau de la branche, la branche du tronc, le tronc de la racine, la racine de la terre, la terre des quatre elements. Ie ne veux passer outre, ny m'estendre aux principes influens celeftes, & esprits ausquels la conservation de chasque genre & espece selon plusieurs a esté commise. Parlant icy des arbres, i'entends de ceux qui ont esté plantés par branches, qui se multiplient plus-tost en racines qu'en rameaux, & non des plantes qui sont venues par semence, lesquelles l'ettent premierement les fueilles, pource quelles ont en soy leur propre humidité augmentée d'icelle de la terre, d'où les fueilles sont poussées, mais apres que cette humidité a esté consumée, cette plante retourne en bas, pousse ses racines au plus profond qu'elle peut, pour succer l'huz

meur & nourriture laquelle luy est propre, & lors cet humeur porte en haut, produit les tiges plus hautes auec fueilles, fleurs, fruicts & femences, & tant de la plante que de l'arbre, l'humeur estant montéen abondance, le Soleil tire & consume ce qui estant superflu, empescheroit les fruicts de venir à maturité: que si l'arbre attire plus d'aliment qu'il ne puisse cuire, alors les vers s'engendrent dans fon fruit, comme remarque Albert, de vegetab. 5, tract. 1. C. 3. remarque aussi qu'en la mer Danique proche la ville Lubence, (ie prie le Lecteur de m'excuser, si ie ne sçay traduire ces deux noms autrement) fut trouué vne branche d'arbre, à laquelle y auoit vn nid de Pie; qui auec les oyseaux estoit conuertis en Pierre rougeastre : c'est Prim de miner, tratt. 1. cap. 7. & ne faut croire que toutes les portions de la plante soient nourries d'vn mesme & egal suc; car la partie plus dure, ou molle, ou froide, ou chaude, ou feche, ou humide; chacune destre attitrer ce qui luy est propre, & la terre à en soy pour fournir de nourriture à chacune, pource qu'elle contient tous les sucs necessaires à cette nourriture, à ce que dit Hyppocrate l. de natura pueri, §. 25. & l. de morbis. Mais pour sçauoir que la reste la verité de cecy, i'ay tiré d'vn mesme endroist de la terre, pluficurs plantes de differente nature, proprieté, goust & odeur, à la terre de la racine, desquelles ie n'ay trouué aucune difference de goust ou odeur, qui m'a faict conclurre que cette conversion de suc, en doux, ou amer, aigre, insipide ou autre, aduient par la proprieté donnée par nature àchasque plante, qu'aucun aliment n'est rédu propre que par le foye, & que chasque vegetal a le sien à sa façon, & auquell'humeur quile nourrit, est elabouré, y ayant des arbres qui pour auoir abondamment leur nourriture, profondent leurs racines tout autant que le Soleil peut penetrer dans la terre, non toutes qui est à ce que plusieurs ont obserué trente six pieds, donc selon la commune opinion, de mesme que les plantes tirent de la terre pour leur nourriture, l'humeur qui leur est le plus propre, puis à son deffaut le plus semblable, enfin par contraincte attirent celuy qui les corrompt, de mesme en faict le medicament laxatif, exemple si on baille vn medicament melanogogue, c'est à dire purgeant la melancholic & qu'il soit par trop violent, tellement qu'il face vne superpurgation, ou trop violente purgation, il purgera & cuacuera en premier lieu, l'humeur melancholique comme plus proche, apres il purgera la bile comme la plus subtile & coulante, en apres la pituite & enfin le sang selon la doctrine des plus doctes Mede-

Решие continuë tous les Sucs pour lesplantes.

Chasque plante à Son fore, à Safaçones profonde, 36. pieds mais ausmnes.

cins entre lesquels est Fallope, 1. de medic. purg. simp. c. 2. Lesçay bien qu'on dira que toute comparaison cloche en piusieurs sorres, la regardant de gros en gros, mais non le prenant comme il faut.

Hyppocrate pour monstrer le commencement, la nourriture, Hippoe. l'eleuation & la conservation de l'homme, a commencé la demonstration de son proiet par l'arbre, & par l'herbe, comme est dit cy dessus, liure de la nature humaine, \$.25.& 39.& puis que c'est chose notoire que toutes leurs parties ne sont de mesme qualité,& que l'homme en est de mesme, considerons comme les plus doctes en parlent, les esprits sont plus chauds en leur substance, que n'est le cœur : (plusieurs nient cette substance & ne veulent que les efprits s'alterent ou corrompent, mais qu'ils respondent à Fernel. c. Tempera-6. fib. cur. method. general. qu'est ce qui faict la fievre ephemere ) tures de le cœur est plus chaud que le sang, (il sera monstré cy-apres le con-l'homme traire) le sang plus que la propre chair. Hyppocrate, l. 1. de mor-ensesparbis, \$ 36 dit que le sangest tres chaud, la pituite tres-froide, & la tres dinerbile vn peu plus froide que le sang, la simple chair que le soye, le foye que la ratte, la ratte que les reins. Auicenne les dit chauds & fecs, & selon autres chauds & humides, mais selon la plus-part sont chauds & secs : ce qui est cause qu'ils font des pierres ; comme remarque George Venetus de l'harmonie du monde, liu. 6. c. 25. p. 213. Sanctorius, 1.3. c. 10. p. 185. method. vit. errorum, dicti que les parties du cœur sont froides, dautant qu'il est composé de pannicules, de membranes, de cartilages & de nerfs fortants du siziesme pair, toutes lesquelles parties sont froides & cite Galien Le cour qui au troisiesme des aliments, c. de viscerib. pedestrium, dict que la froid & se substance du cœur est fibreuse, & que la substance des fibres est composition. froide comme tous affeurent, il s'ensuit donc que les parties similaires du cœur sont froides. Hyppocrate l. de carnibus, §.6. dit que froids-le cœur a beaucoup de glutineux, & de froid, & qu'estant eschautfé par la chaleur, sa chair en deuient dure & visqueuse, Aristote I. Aristote de histor. animal. c. 16. 30. conclud qu'il n'y a aucune contrarieté de dire qu'il est fonteine de chaleur, par-le moyen du sang arterial & esprit vital qui est tres-chaud, & qui mieux conserue dans les parties chaudes, comme est le cœur, qui a besoin de les auoir telles à cause de son mouuement, qui le rend chaud accidentellement. La pituite pituite est plus froide que les poils, lesquels Galien sur la fin des temperaments dice eltre tres-froids, & tres-fecs, ce qui ne s'enten' A pas absolument pource qu'ils ne pourroient pas se plier, & que s'ils

me sont la teste, les aisselles & autres parties, & sont engendrés im-

Canitie d'air.

mediatemét des vapeurs, & fuliginosités chaudes & seches, procedantes des excrements de la troifie sme concoction, & de ces excrements I'vn est subtil, & l'autre crasse, & l'abondance des poils, monstre l'abondance des excrements, & pource que les vapeurs des vieillards ne sont pas si chaudes qu'es ieunes personnes. Aristote l. 5. c. 4. de generat. animal. dit que la canitie ou blanchissement est vne imperfection ou maladie des poils, laquelle est faicte des vapeurs putrides, & que c'est comme vn Situs, ou efflorescence, telle qu'on void sur les coings, & autres fruicts pendants encores fur l'arbre; comme aussi dit Gal.l.2.c.5. des temperaments, que cette chaleur, froideur, ficcité & humidité ne doibuét pasestre entendus simplement ou absolument, ains comparatiuement; car vne partie doict estre comparée à soy-mesme, & telle qu'elle doit estre naturelement, ou à vne autre qui ne l'est pas tant, ou chaude ou froide, ou seche, ou humide, & Zanardus, de triplici vniuerso, p. 345. question 59. de homine, dit qu'aux Indes il y a des hommes qui sont nommés Pandores, qui ont les cheueux blancs en leur ieunesse, (pource qu'ils abondent en Phlegme, mais qu'auancés en aage ils Sanctorius se dessechant les cheueux se noircissent, Sanctorius question 31. p. 12 4. sur l'ars parua, de Galien, & Duret, p. 6. S. 5. des Coaques disent que la vescie est la plus froide de toutes les parties, & Hyppocrate, l. de humidorum v fi, S. 7. p. 200. dict que le gland, ou bout du membre viril, est plus froid qu'on ne pense, & que c'est le propre de la chaleur de monter, & non de descendre; à cette cause il se plaist en la chaleur, de mesme les parties genirales, les poils

Duret. Vescie froide gland où bout du du mëbre. sont plus secs que les os, les os que les cartilages, les cartilages que

moin la matrice comme dict Hyppocrate, 1. 3. acut. §. 39. & toutesfois il ne nuit pas à l'estomach a caule de l'accoustumance, com-Auenzear. me dit Auenzoar, liu. 2. traicté 5. c. 1. du Theizir, & qu'il est plus charnu) les membranes que les arteres, les arteres que les veines, les veines que les nerfs, les nerfs que la moelle de l'espine du dos, l'espine du dos que le cerueau, & le cerueau que la graisse.

les ligaments, les ligaments que les tendons, les tendons que les membranes, (lesquelles ont le vinaigre contraire, tesmoin la ma-

Humides.

La pituite est plus humide que le sang, (& ceux qui abondent en pituite, sont tost chauues, dautant qu'estant agités par le coit du cerucau, & s'espendant au cuir d'iceluy, il y brule la racine des

cheueux,

cheucux, lesquels tombent, comme dit Hyppocrate, S. 18. p. 61. de natura pueri, où il parle de suite du blanchissement des cheueux) le sang que la graisse, la graisse que la moelle des os; la moelle des os, que le poulmon, & toutes-fois plusieurs entre-autres. Mercu-Mercurial, 1. 2. c. 1. de tußi, de l'autorité d'Aristote, 3. de part. animal. rial. le dit estre tres-chaud en l'homme, & qu'à cette cause luy seul entre les animaux toussit, pource que comme dict est, les poulmons font tres-chauds, & le cerueau tres-humide, & Constantin, c. 21. de morbor. cognit. & curat. l.s.p. 19. Hyppocrate, l. de corde, S.5. dict le poulmon froid naturelement, & refroidi par l'inspiration. Galien debatant contre Aristote, veut que le cerueau soit plus Galien. chaud que quelque air que ce soit, & pour chaud qu'il soit, de vsu aristote. partium, & Mercurial, 1. 5. c. 5. p. 463. de febrib. Fallope dictle Mercucerueau estre froid & humide, p. 611. c. 12. tractatu de cauteriis, & rial. Tautel en son commentaire sur le c. 1. l. 2. Brewiary, d'Arnaud, Fallope. Galien, 8. de vsu partium, c. 2. dit que l'air externe, quelque cha- Taurei. leur qu'il aye, est plus froid qu'aucune partie de nostre corps. Mercu ial de peste, c.17. p. 69. & Auerroes dit que les poulmons ont va sentiment tres exquis, le poulmon plus que la simple chair, la chair fimple que la ratte, la ratte que le foye, le foye que les reins, & les reins que le cœur : & pour dire en vn mot, tant moins la partie a de sang, & de chair tant plus est elle froide, mais la peau de laquelle le corps est couvert, est temperée, comme estant composée de la chair molle, & du neif dur, & par consequent ayant aquis le moyen ou milieu entre le mol & le dur, l'humide & le sec, & tout ce qu'on trouue mol, est iugé humide, & tout ce qu'on trouue dur, est estimé sec, notant que les nerfs qui seruent au mouuement, sont secs, & ceux qui seruent au sentiment, sont humides.

Ce qui a efté dict cy dessurances, branches, sue illes, fruicts, grains, chalcur, froideur, siccité & humidité requierent que nous pailions des aages, & temperaments de l'homme, commençant lors qu'ils est au ventre de la mere, sui unt Hyppocrate ou Valesius, Hyppocrate ou Vales (1, 2, 7, 5, du l'aurans, 1, 8, c, 5, Historice anatomice, Valesius, Valesius.

1. 6. c. 10. f. 275. du Laurans, 1. 8. c. 5. Historice anatomice.

I. Le premier degré de l'estre de l'enfant, est celuy qui est le plus de Lauranche de la semence ou sperme, duques il est engendré, & est dict anges de & nommé Sperme, & geniture, g lobulation, arrondissement & l'emme coagulation: & faut notes en passant, qu'il y a plusieurs questions dessus l'origine de la semence, les vns disants qu'elle est ennoyée aux testicules de toutes les parties du corps, & qu'à cette cause l'en-

fant qui en procede, communique à toutes les maladies de l'engendrant, & autres disent qu'il n'y a rien qui aille aux testicules que le fang, qui y est façonné en Sperme par la nature. Gilbertus Anglicus, c. Aproximeron, 1. 7. f. 287. remarque d'Hyppocrate, que la semence descend du cerucau par les veines, lesquelles passent derriere les oreilles nomées iuueniles, de là descendet par la nuque du col, de là aux lumbes, de là aux testicules, de là à la verge, prouuent cela estre, dautant que par le trop violent coit la semence estant toute espuisée, le sang en sort, au lieu de semence; mais non par le canal de l'vrine, mais par l'vretre voye, comune à l'vrine & seméce: mais pource que ce n'esticy le lieu d'apporter toutes les raisons des-vns & des autres, le curieux aura recours aux Autheurs, comme Arnaud au premier c. des questions, de mala complexione diuersa col. 1851, adioustant seulement que si la semence procedoit de toutes les parties, le manchot fairoit un manchot, & ainsi des autres parties, ce quin'est pas.

2. Le second est lors que le sperme se messe auec le sang, & que le cœur, le cerueau, & le foye, ne sont encores acheués, mais sont

comme vne masse de sang, & cela st nommé Fœtus. Quelques-

vns veulent que les veines procedent du cœur, autres du cerueau,

Opinions dinerses furl'origine des veines.

Galien.

autres du foye, & sur ce doubte plusieurs questions se forment, pour ausquelles satisfaire, Galien de la formation du Fœtus, & des téperaments, respond que les veines ne sont pas factes, ny d'vne ny d'autre partie, mais que le foye est produit & attaché aux veines, & est faicte d'icelles, estant comme vn Parenchyme, & sang concreé ou coagulé, & comme firmament, ou tondement des veines. Et Hyppocrate, l. de alimento, S. 7 la racine des veines est au foye,& an lin. de des arteres au cœur, & de ces heux, le fang les esprits & la chaleur vont par tout le corps, & le foyen'est pas tousiours de mesme grandeur; car selon plusieurs & encre-autres Spigelius 1. 5. c. 3. & 1. 8. c 12. de humani corporis fabrica, de hepate, dict, il est plus grand aux petits & ieunes, qu'aux grands & vieux, pource que les ieunes ont besoin de beaucoup de sang, pource qu'ils en consument dauantadesveines, ge que les aagés & vieux, tellement qu'il desiroit tant plus on s'auance en aage:remarque aussi qu'on a trouué par la dissection, le foye quelque-fois au costé gauche, & la ratte au costé droict, & icelle, peser 25. liures, cest c. 5 le soye n'est pas donc le commencement, mais bien la distribution des veines caue & porte, & trou-

ue ce dire d'Hippocrate tres-bon, disant qu'aucune partie en l'hom-

Hyppoc. Oßium natu a.p IOS. confesse ne (canoir Corigine Spigelius. me, ne depend de l'autre en la formation, mais que toutes sona commencées en mesme temps, encores qu'elles n'apparoissent toutes ensemble c'est l. de dieta. l. de locis in Lomine, l. de o sium natura, & Sanctorius c. 41 p. 324. 38. in artem paraam, Galien,& du Laurans en son anatomie, l. 4. exercitation, 6. p. 136. Mais quelqu'vn dit l'anatomie ne monstre pas l'origine des veines, mais elle se comprend seulement par la raison, Constantin, p. 24. centurie 1. monstre que les veines ont leur origine au foye, comme les branches d'yn arbre au tronc de l'arbre.

3. Le tiers est lors que le cerucau, le cœur & le foye sont dessa formés, & que les autres membres apparoissent entierement formés, & est appellé enfant, si cest vn masse à trente iours, & si c'est vne Masse à femelle a quarante iours, Hyppocrate de natura pueri, S. 10. p. 59. 30. "5 & Galien, de fætus formatione, dict l'entiere formation des masses, Femelle à estre au quarantiesme iour, & des femelles nonante iours, & lors 40.

qu'ils commencent à le mouuoir.

Sex sunt in lacte dies, ter sunt in sanguine ternis Bis seni carnem, ter seni membra figurant.

Ou iniectum semen sex primis certe dicbus est quasilac, reliquis nouem fit sanguis, ac inde solidat duodenus dies, nouenaque demum effigiat, tempus sequens producit adortum, Hyppocrate, l. de alimen-Hyppoc.do to, S. o rapporte l'opinion de quelques vns, touchant le temps de dinerses la figuration de l'enfant estre dans les trente-cinq Soleils, (ou iours) opinions feptante pour le mouuement, & pour la perfection deux cents & formation dix: autres disent quarante cinq iours pour la formation, septante de l'éfant. six, pour le mouuement, deux cents & dix pour la sortie. Autres, cinquante pour la formation, cent pour le mouuement, trois cents pour la fortie, autres quarante pour la formation, huictante pour le mouuement, deux cents quarante pour la sortie; autres disent que les parties estant formées, les ongles sorties, & les cheueux, qui est le troisiesme moisaux masses, le quatriesme aux femelles, alors le mouuement se faict, Gilbertus Anglicus I. 7. c. de generatione fol. 305. marque la domination des Planettes en chasque mois, & heuies de la conception, difant que les masses sortent au mois lunaire, & les femelles au mois solaire, dequoy il rend la raison trop longue à transcrire icy: tellement qu'en cette formation, mouuement & sortie, n'y a aucun vray terme limité; ce qui aduient de la force de la semence à attiter, retenir, digerer & parfaire, & à la terre d'eftre bonne, & le suc pour nourrir bon & sustitant. Plusieurs cher-Ressem-

Tr ij

TRAITTE

332

blance des chent la cause de la ressemblance des enfans aux peres & meres, dequoy Hyppocrate traicte amplement, 1. de genitura, S. 7.8. & enfans aux peres du Laurans, 1. 8. question, 20. vnde natorum similitudo, de son anavoy Lem- tomie, p. 410. Lemne, c. 4. de occultis natura miraculis, dict que la ne de nafemencela plus abondante du masse, ou de la femelle est celle qui ture miraculis, s. donne la ressemblance à l'engendié.

Fernell, 3. C. 10. p. 51. de temperamentis, dictl'aâge est le temps ou course, dans laquelle la constitution du corps, se change de soy mesme visiblement, non en grandeur, ou sortie de poils, mais en changement de temperament, & fonctions lesquelles seules monstrent & font la division d'vn aage à l'autre, & depart l'aage de

Cinquages l'homme en cinq parties, la premiere est l'adolescence, c'est à dire on parties croissance, laquelle dure ordinairement insques à la vingt-cinquiesme année, conduite par Venus, & est départie en quatre Enfance. ordres, à sçauoir l'enfance, depuis la natiuité iusques à la troissesme ou quatriesme année, qu'Abdelass grand Astrologue dict que la

Puerilité, Lune gouverne. Puis la puerilité in sques à la dixiesme, ou douziesmeannée, laquelle seconde est gouvernée par Mercure. Et du depuis la douziesme année insques à quarante deux ans, l'homme est subiect à toutes maladies, Hyppocrate, aux Coaques, c. 14. de palpitatione, S. 10. par Duret, & Epistre d'Hyppocrate à Domagitte. La Puberté depuis la fin de la puerilité insques a la dix-huictiesme année, gouvernée par Venus, l'adolescence depuis la puberté iusques à la vingt-cinquiesme année, gouuernée par le Soseil,

Aage se-l'aage second de l'homme, est nommé ieunesse qui s'estend depuis la vingt-cinquiesme, iusques à la trente-cinq, ou quarentiesme an-60%.d. née, que Mars se gouverne, est aussi nommé aage seurissant, lors l'homme & agreable, agile, hardy, chaud & aucunement humide, mais à raison du premier aage, est dict chaud & sec, l'âage troisiesme est nommé constant, pource qu'il demeure de mesme tem-Aare

troisiémes perament.

Hyppoc. Enfance.

Hypocratel. 1. de la diete, S. 28. p. 162. marque ainsi les aages: L'Enfant est temperé en chaleur & humidité, pource qu'il est composé & augmenté d'iceux, & les choses lesquelles sont proches de la generation, font tres-humides, & tres-chaudes, & s'augmentent grandement.

Adoles. cence.

L'adolescence est chaude, pource que le feu domine sur l'eau, & est seche pource que l'humidité de l'enfance est consumée, partie par le croistre du corps; partie par le mouuement & trauail.

La Virilité est froide & seche, pource que l'impetuosité de la Visité. chaleur ne domine plus; mais demeure, s'arreste & se refroidir, mais en l'adolescence, la siccité y est à cause de l'aage suiuant, & approche de l'eau, qui est cause que la siccité & froideur domine.

La vieillesse est froide & humide, pource que le feu s'est reti. Vioillesse. ré, & l'eau s'est auancée, tellement que la siccité a esté surmontée par l'humidité: Et en vn mot les masses sont plus chauds & secs que les femelles, lesquelles sont plus froides & hu-

L'aage quatriesme est la premiere vieillesse, le corps s'appesan- premiere tit, deuient froid & sec, toutesfois le froid est le moindre & gouver-vieillesse. né par Saturne.

Le cinquiesme & dernier aage, est gouverné aussi par Saturne, Decrepidans lequel la vie s'enuole, & est nommé decrepitude tres-froide, ende.

& tres feche, ou derniere vieillesse, ou ennuy.

Les Theologiens comptent ainfila vie de l'homme, qu'ils distin- Theologuent en trois aages; le premier est l'enfance, comme l'Orient qui gieus. fort, qui s'eleue & croist iusques à l'aage de vingt-cinq ou tren- Enfance. te ans.

Le second la ieunesse est comme le midy, la fleur, la force, & la Ieunesse. perfection de l'homme, qui va iusques à cinquante ans. Le troisiesme vieillesse est l'Occident, qui par le panchant des soiblesses, Vieillesse. des maladies & de la corruption des humeurs, se haste deuers le tombeau qui l'attend à septante, ou quatre-vings ans, pour ceux qui ont le corps plus fort & vigoureux.

Aucuns disent la premiere vieillesse, encores verte & vigoureuse à soixante ans, la seconde à septante ans, la tierce à septante-cinq ans iusqu'à la mort, & est nommée des Grecs Pampelos; & ces trois sont froides & seches, principalement la derniere tres-froide, & tres-seche qui tuë l'homme, qui est tres-chaud & humide en

naissant.

Sanctorius, c. 18. p. 263. artis parua Galeni, marque ainfiles Sattorius aages, comme s'ensuit.

L'Enfance iusques à la septiesme année, & la puerilité iusqu'à la Enfance.

quatorziesme année.

L'Adolescence, insqu'à la vingt cinquiesme année, la ieunesse Adolesiusqu'à la trente-cinquiesme année.

Le cinquielme aage, iusqu'à quarante neuf ans. Le six premiere vieillesse, iusqu'à soixante deux ans. cence. Cinquief-

me aage. Sixie me

Tr iii

aage.

TRAITTE

Le septiesme, ou derniere vieillesse jusqu'à nonante sept ans mais il ne faut pas tousiours compter les aages par les années, mais par la force & vigueur des personnes, comme dict Duret sur ces mots, inter atates, c. 17. dephiss, §. 7 p. 316 car plusicurs sont encoresieunes à quarante ans & à cinquante, & d'autres sont vieux à trenteans, qu'est cause qu'Hyppocrate l. de diata, distingue seulement les aages en deux, à sçauoir en ieune sie & vieille sse.

Chaud & Sec.

Freid fec.

Hippoc.

Or les hommes en leurs naissances suivent ordinairement les lieux où il naissent, car si le lieu ou contrée, ou pays, est chaud & fec, les hommes feront grands, maigres, agiles & choleres moderement & c'est pour la plus-part, & ainsi des autres.

Sile lieu est chaud & humide, les hommes seront grands, chauds

Chaud bucharnus & fanguins. mide.

Si le lieu est froid & sec, les hommes seront blancs, ny gras ny maigres, opiniâtrestels qu'on dictestre les Scytes en Asie.

Sile lieu est froid & humide, les hommes y seront grands, gras, Froid bu

charnus, venteurs, paresseux, & dormants. mide

Hyppocrate l. de carnibus, ou des principes comme veut Mercurial distribue l'aâge de l'homme en trois, le premier jusques à vingt-vn ou vingt-cinq ans, auquel aage la chaleur naturelle est forte & robuste, & partant si quelque maladie n'empesche, la plusgrande partie de l'aliment se conuertit en la substance du nourry, s'espendant par toutes les parties; cest aage peut estre nommé d'augment.

Le second peut estre nommé de conservation iusqu'à cinquante ans, auquel la chaleur naturelle se tempere, & ce qui nourrit, n'eleue point le nourry; mais seulement le conserue en son estat. Le troiliesme estappellé descente jusques à huistante ans, auquel la chaleur naturelle se tiedit, la vertu nutritiue s'elangourit &

perd plus qu'iln'aquiert, diminuant toussours iusqu'a la mort. Actions

Il appert donc que la chaleur naturelle, cause le cioistre, & la de la chaleur natu- conservation soit de l'animal, soit de la plante, & que son de ffaut fait le contraire; que si le curieux veut sçauoir de cecy plus amplement Zanardus lise Michaël. Zanardus, de tripl. ci vniuerso, quast. 69.p. 141. & cepen-

dat condere qu'il y a differece entre la chaleur, & ce qui est eschauffé, car la chaleur est pure qualité; mais ce qui est eschauffé, est qualité au subiect, encores que Galien confonde les deux au premier liure des Aphorismes 14. & le propre de la chaleur, est de separer les choses contraires nommées heterogenées, & assembler celles de

relle.

mesme nature dittes homogenées.

Hyppocrate 1. 1. §. 28. de di eta, parlant des temperaments dict l'enfance est chaude & humide, mais les masses sont plus chauds & fecs que les femelles, & icelles plus froides & humides que les masles, & l. 1. de la nature des femmes, §. 3. dict que les femmes Le saro ont le sang plus chaud que les hommes, & lors que le sang abonde des fonen elles, elles sont plus chaudes, pource que le sang sur-abondant, mes est s'eschauffe extremement, & les eschauffe plus que les hommes, plus chand quoy qu'iceux ayent les parties folides plus chaudes qu'elles, & en que celuy quoy qu'iceux ayent les parties sondes prus enaudes qu'enes, « en des hômes, ce lieu il dict que les femmes iettent semence, comme les hommes, Les sem-& aush l. de genitura, S. 6.8. l. 4. S. I. Galien, 1 2. de semine, Fer- mesietie nel,1.7. c.6. Physiolog. Vefal. 1 6. de fabrica corporis humani, Hyp- semence pocrate tout au commencement du l. 4. de morbis, sur les Coaques comme les p. 445 § 4. tractatu 3. de morb.mal. dict si la semence de la femme hommes sumonte celle de l'homme &c. Et Arnaud dict, 1.3.c. 1. colomne contre 1319. Breniary, que la femme en iette dix fois plus que l'homme, Aristote. ce qu'est contre l'opinion d'Aristote qui liu. 2. c. 19 de generatione animal. nie que les femmes iettent semence. Bonacertus, 1. 2. col. 683. mulierum, dict que la femme iette semence. Ou Laurans, 1.8. quastione 2. de temperamento summarum, an calidiores viris, p. 369. & allegue Duret, lequel croit que cette chaleur du fang de la femme, n'est d'Hyppocrate, mais y adioustée par quelqu'autre. Si le curieux veut sçauoir le changement qui se faict en l'homme, chasque septielme des iours, des semeines, des mois & des ans, voye du Laurans, I. 8. quest. 31. de son anatomie, & Georges Venetien, Laurans. de l'harmonie du monde, l.7. tom. 7. c. 5. p. 535. Flud. traite 1.l. 11. Venetien. de la semence & generation, p. 234. Proclus c. des sept aages con-proclus. formes aux sept Planettes.

Le Medecin a besoin de sçauoir, non seulement ce que dessus, mais aussi de la cognoissance des os en chasque partie, comme fondements & foubstion de tous le corps, desquels divers anatomisses & particulierement du Laurans a parlé en son Histoire anatomi-Laurans que, 1.2. & Hyppocrate, 1. denatura osium, S. 5. à la main dict il dunombre y a vingt-fept os, au pied, vingt-quatre, ceux du col, iusques au des os, en grand verticule, sont sept, ceux des lumbes cinq, ceux de l'espine chasque vingt, ceux de la teste & des yeux huict, en tout nonante vn & auec partie, en les ongles cent & vnze, Fallope, c. 36.p. 991. expositio de ossibus, que c'est en marque deux-cents trente, & dict où, & les comptant vn par vn, Symphese. il en trouue deux cents cinquante six, sans y comprendre les os si- Fallopedes

TRAITTE

336

544.en marque 230.6.36. p. 595.

0.5.0.11 p. sames, desquels le nombre est incertain, & Paré, liu. 6. c. 41. p. 243. de l'anatomie en compte en touc 247. les ayant comptes de partie à partie, n'y comprenant pas les usamoides, pour les raisons qu'il en dict, & Spigelius, 1. 2. de fibrica co poris humani, c. 6. & om ium osium corporis humani, en compte trois cents & neuf, les os font vnies par arciculation laquelle est double, selon Galien, l'vne est laxe & cst nominée par les Grecs Diarthrose, & l'autre Synar-

Diarthro le, & Gi

throse. La Diarthrose estariple, Enarthrose, Arthrodic Ginglyme: l'Enarthose, est lors que la teste giosse de l'os, entre dans vne grannarti rose. de & prosonde cauité, comme est celle de l'os de la cuisse, auec la cauité du foemur, duquel os G. orge Venetien, 1.6.0.27.p. 215 de

los de la banche.

4. noms à fon harmonie du monde, dit l'os Sacrum, ou hanche a quatre noms, selonses quatre regards du costé gauche, selon Auicenne, & Albert est appellél'os de la ayne, & en Arabe Alhartapha, en la partie droicte ou dedans l'os de la cuisse; ou derniere l'os de la hanche, & & au vertebre la boëte de la cuisse.

Arthrodie.

L'Arthrodie quand la causté est superficiaire, & l'os abbatu, comme celle de la machoire inferieure auec l'os temporal de l'occiput, ou derriere de la teste, auec le premier spondyle, ou nud de l'eschine.

Ginglime.

Ginglime est lors qu'vn mesme os s'emboite, & emboite, ce qui se faict en deux façons, l'yne se void au coude & au bras, l'autre aux vertebres.

Synarshrofe.

La Synarthrose est triple, Raphi ou Suture, Armonie & Gomphose. La Suture est double, ou comme deux scies se ioignantes, & est ditte Prionodis des Grecs, l'autre & Onyxa comme deux ongles se io gnants.

Armonie.

L'Armonie est faicte par vne seule ligne, ou droicte, ou oblique, ou circulaire comme les os de la machoire superieure.

Gomphose est lors qu'vn os entre dans vn autre, comme les Gomphose. dents dans la machoire. Du Laurans, 1. 2. c.5. p. 56. 82. c. 21. de offibus, Fallope, c. 12. p. 544. in exp f.de o Bibus, & tant plus l'on a de dents, tant plus la vie est longue.

Note ces Histoires vares.

Ona veu vn gendarme, (dict Fernei, l. 2. de abd. rer. cauf) qui auoit les os des bras, cuisses & iambes si mols, & si flexibles par maladie, qu'on les tournoit tout ainsi que s'ils eussent esté de cire, & moy i'ay veu vn Medecin, duquel les deux os qui seioignent à la premiere ioincture du doigt indice de la main gauche, auoient esté, peu s'en falloit, fondus par l'applicatio de l'emplastre de ranis, long-

temps

337

temps porté, faiét auec le Mercure pour remedier à vne douleur qu'il y auoit, & la partie se voyoit creuse en remuant le doigt en haut. Fernel au lieu que dessus, marque vne fille la quelle auoit tous les ligaments de ses iointures si relaxés des sa natiuité, qu'elle les tournoit à son plaisir, & qu'vn doreur auoit ses ners tellement relaxés par l'odeur du Mercure, qu'il estou comme paralytique.

Galien I. 4. methodi medendi , c. I. de constitutione artis, marque ainsiles solutions de continuité. Trauma ou la playe de la partie Trauma. charneule, enicelle auffi Elcos ou vlcere. Catagma ou fracture des Cataoma. os; la contre-ouuerture de l'os, comme si le coup est au deuant de la teste, & l'ouverture se face au dernere, cela s'appelle d'vn commun confentement Rima: car ce n'est ny par contusion, ny depres-Rima. sion, & telle sante est dangereuse, pource qu'on ne la cognoist que trop tard comme dict Fallope, c. 13. en son exposition des playes de la teste, & Hyppocrate & autres Grecs aussi l'ont appellée Apo- Apochima chima, nomment aussi la scarification, Catagma, Spagma, qui est vn mal par lequelles nerfs sans incision, sentent solution de continuité, & Spasme est vn mouuement depraué du membre, & la conuulsion est faicte, ou par repletion ou inamition, par distension aux nerts, est dicte Apopa sma, aux ligaments auulsion, ou arrachement: Apospasaux muscles Rigma, Thlagma contusion, ou collision par quelque ma. chose de graue & pesant aux vaisseaux. Ecchymosis, espanchement de sang soubs la peau; Anastomose, ouuerture de la bouche des Anastovaisseaux. Diapidisis transcolation esdits vaisseaux. Anaurosis, ron-mose. gement des veines & arteres. Diapidise.

Les anciens ont diussé tout le monde en sept climats, & les Mo-Anaurèdernes en neuf, chascun des quels a quelque chose de particulier à se.
l'autre, prenant leurs noms des Villes Capitales, ou des Isles, ou
des Riuseres, ou contrées qui sont dans les dits climats, & le climat
respond & egale entre deux paralleles, & les paralleles sont certains Paralleles
entre deux, plus grands les vns que les autres de demie-heure, plus
ou moins, & d'iceux on en met trente neuf, distingués, à sçauoir six

en amphiscies, vingt-six en heteroscies, & sept en periscies.

Flud, 1. r. c. 4. traicté 2. part. 9. p. 534. de principijs cosmographicis, Flud. 254. que si quelqu'vn dit que ces particularitez appartiennent plus-tost au Cosmographe qu'au Medecin, ie l'accorde; mais pource que pour quelques considerations curieuses, on voudroit sçauoir quelque chose, s'ay creun'estre hors de propos d'en dire quelque chose, sans prosonder l'affaire. Or les climats sont ainsi comptés, &

VV

Premier climat. I. Diame= roes. Saturne.

nommés dans le Premier liure de la Geographie de Ptolomée, le premier est nommé Diameroes, commence à douze degrés quarante-cing minutes de l'equateur, son milieu est de seze degréstrentecinq minutes, sa fin est de vingt degrés, & trente minutes, en son commencement, le jour est long de douze heures quarante cinq minutes. En son milieu de treze heures quinze minutes, & la sin de treze heures quarante cinq minutes.

Le second climat commence à la fin du premier, & ainsi des autres pour le regard des heures, & de son contenant, ce second donc 2. Dyaa son commencement au 20. degré & trente minutes, son nom est siennes. Iupiter. Dyasiennes, son milieu est de vingt-quatre degrés, quinze minutes, sa fin vingt-sept degrés trente minutes, en son commencement à treze heures quarante-cinq minutes, au milicu treze heures.

M. à la fin treze heures quarante eing minutes.

Le troissesme climat, Dia Alexandrin, commence à 27. D. 3. Dia 30. M. en son commencement à 13. H. 45. M. au milieu 14: H. à la Alexandrin. fin 13. H.

Mars. Le 4. Dia Rhodes, commence à 33. D. 40. M. son milieu 36. D. 4. Dia 24. M. sa fin 36. D. en son commencement a 13. H. 40. M. au milieu Rhodes.

13. H. 45. M. à la fin 13. H. Soleil.

Le 5. Dia Roine, commence à 39. D. son milieu 41. D.20. M sa fin 5. Dia 43.D.30.M. son commencement à 13.H. son milieu 15 H. sa fin 15. Rome. Venus. H. 15.M.

Le 6. Diapont, commence à 43. D. 30. M son milieu 45. D. 24. 6. Dia M. sa sin 47.D.15. M. à son commencement a 15. H. 15. M. au mi-Pont. Mercure, lieu 15. H. 30. M. à la fin 15. H. 45. M. Ptolomée met la Gaule en-La Gaule tre les 6. & 7. climats & les habitans les diet Sanguins, & pituiteux; & à cause de la pituite sont mols & dormants, & à cause du sang

Lune. font ioyeux, doux, de bonne grace, & agreables.

Le 7. Diaboristene commence à 47. D. 15. M. son milieu 48. D. -7. Dia Boristene. 40.M. sa fin 5. D. 20. M. en son commencement à 15. H. 45. M. au milieu 16. H. à sa fin 16. H. 15. M.

3. Dia Le 8. Dia Riphea, commence à 50. D. 20. M. son milieu 51. D. 50. Riphea. M. sa sin 53. D. 10.M. son commencement à 16. H. 15. M. au milieu 16. H.30. M. sa fin 16. H.45. M.

Le 9. Dia Masso, commence à 53. D.10. M. son milieu 56. D. 30. 9. Dia M. sa fin 57. D. 30. M. son commencement à 16. H. 45. M. au milieu ZAAGOO. 17.H.10.M. à la fin 17. H.40. M.

Les neuf climats tirent de l'equateur vers le Septentrion, & cha-

cun lotte son climat, mais les plus seucres tiennent que celuy qui n'excite point le tremblement, ny le froid, ny la sueur, ny la grande chaleur (a ceux du pays,) est temperé, comme dict Galien, c. 6.

partis lertie artis parua.

Il faut observer la mesme procedure aux autres neus climats meridionaux, en tirant de l'Equateur vers le Pole Antartique, adiousant aux noms de chaque climat, la preposition Grecque Anti, comme au nom du premier qui est Diamerses, adioustés y anti, & dites Antidiamerses, & ainsi des autres, & est besoin au sage Medecin de sçauoir cecy: car Rhasis au l. 6. de ses Aphorismes, s. 94. dit ceux qui habitent au cinquième ou sixième climat, doibuent plustost estre faignés, que ceux du premier ou septième climat, & ceux du second troisième & quatrième moins que les autres. Or chasque minute d'vn degré, vaut sur le Globe terrestre vne lieuë ou mi que c'estifier d'Italie, & quatre de ces minuttes valent vne lieuë d'Allemagne.

Vn feul degré vaut 480. stades de Grece, 60. ou 62. millès d'Italie, Degréque 25. lieuës de France, 18. lieuës d'Espagne, 15. lieuës d'Allemagne, c'est. 12. lieuës de Suisse, & les degrés de longueur se prennent de Soleil à Soleil, par l'equino étial du Couchant, & du Leuant, par le milieu du

Globe terrestre.

Les degrés de hauteur ou largeur, sont pris de l'equinoctial, au Northdest, dereches du mesme equinoctial, au midy, & sont departis en quatre parties egales, à sçauoir nonante degrés de l'equinoctial au Nord, & autant aux autres parties, quatre sois nonante en tout.

Ceux qui ne mettent que sept climats, regions ou pays, disent que le premier diusse l'Ethiopie, & que les hommes y mesprisent Ethiopis, les choses terrestres, s'adonnent à la contemplation des choses celestes, leurs corps sont soibles, mais l'esprit fort. Alonchra dict que le Capricorne, & Aquarius le gouvernent, & que Saturne en est le chef.

Le second passant par l'Egypte, y rend les hommes ciuils, prudents, & religieux, le Sagittaire, & les Poissons le gouvernent, & Iu-

piter preside.

Le troisselme passé par la terre Saincte, les hommes y sont Guer- Terre riers, amateurs des victoires, & de tout ce que la cholere peut Saintée, produire, l'Escorpion, & le Mouton le gouvernent, & Mars en est le ches.

Vv ij

TIR AITTE

340

MerMe- Le quatriesme passe par la mer Mediterranée, couppe la Grece. diterance rend les hommes doctes, represente la ieunesse : le Lyon, & le So-- leil le gouuernent.

Le cinquiesme diuisel'Italie, cette nation se plaist aux delices. Italie. Chanfons & femblables voluptés: le Taureau, & la Balance le gou-

uernent, & Venus preside.

Le sixiesme couppe la Gaule, les habitants y sont plus chauds & non si humides que les Anglois: ce qui faict qu'ils sont plus tendres & legers, quasi comme enfants: les Iumeaux & la Vierge le gouuerne & Mercure preside, & Auicenne premier traicté de ses Cantiques, dict que les complexions sont diuerses, selon la diuersité des climats qu'il dict estre sept p. 561.

Le Septentrion passe par la Flandre & Angleterre, les hommes Flandre. Angleter y sont plus humides & froids qu'ailleurs, la Lune le gouuerne.

Le Medecin a aussi besoin de sçauoir le leuer & coucher du Soleil, remarquant qu'aux lieux non couuerts de montagnes, le Soleil paroist plus-tost, comme aussi aux hautes montagnes, mais aux lieux d'icelle plus tard, si le ieune Medecin voit le liure de Rhasis, intitulé de Prognosticis, il y trouuera dequoy faire son debuoir, c'est fueillet 90. au commencement de ses Aphorismes, Capit. de nebulis.

Solftices d'Esté & Hyner.

On nomme les plus longs-iours, & les plus courts de l'année, Solftices, le long surnommé d'Esté se faict enuiron le 14. iour de Iuillet, lors que le Soleil a passé iusques à la huictiesme partie du figne, nomme Cancer: car alors ne pouuant passer outre, est contrainct de rebrousser chemin, & alors est le plus long iour, & nommé Solstice d'Esté, comme disant seiour du Soleil, alors l'air est tres eschauffé, la terre presque brulée, la mer est tres-eschauffée, les fueilles des Olinias, du Tilier, du Peuplier, de l'Aulne, & du saule se tournent cen dessus dessoubs. En Hyuer le Soleii ayant atteint la huictiesme partie du Capricorne, s'en retourne; qui est enuiron le 13. de Decembre, & ceiour est le plus court de l'année, & est nommé Brumal, Solstice d'Hyuer, alors le pulege sec pendant des toicts fleurit par vne vertu incognuë, comme plusieurs doctes entre lesquels est Fernel 1.2.c. 18. de abditis rer. car s. ont obserué auec plusieurs effects de la Lune, dignes d'estre considerés, & Hyppocrate 1. de Aere, aquis, & locis. deffend les medicaments laxatifs au temps des Solstices, & Equinoxes.

Hyppocrate: voy en l'Epistre de Diocles, au Roy Antigo-

Brumal Solfice d'Hyuer. ne, où il descrit les maux du cerueau, poitrine, ventre & vescie, leurs prognostics & remedes, & les Solstice & Equinoxes. co. & apresicelle mettre en suite. Hyppocrate aux Coaques, § 3. distingue en certaine façon, les maladies par les aages, comme s'ensuit, Perineumonie, Pleuresie, Podagie, Nefrite, varices aux iambes, flux de fang, Cancer caché, vitiligo (taches blanches lesquelles viennent au corps, & sont souvent avant coureurs de la lepre, ) fluxions sur l'espine du dos, hemorroides, voluulus, n'arriuent point auant la puberté, mais depuis l'an quatorziesme, iusques au quarante deux, le corps est naturellement fertile, & propre à produire toutes sortes de maux; surquoy Duret sur les Coaques, §.1.p. 432. appendix, quibus morbis, que etates sint affecte. Heunnius sur le l. 3. d'Hyppocrate des prognostics, p. 266. dict que les petits enfans malades, sont gueris par le seul dormir, mais les autres d'autre façon, à sçauoir par purgation ou absces, nature faisant son cours par trois voyes, ou cuisant, ou separant, ou purgeant, voy c. 76. de Iudicio aquarum mineralium, & Libanius, & Celfel. 2. c. 1. de re medica, depuis les quarante deux ans infques aux foixante trois, les escroüelles ne se font, ny la pierre aux reins, ny en la vescie, s'il n'y en y auoit auparauant, & f. 1. S. 3. de la diete, les maladies n'arriuent pas subitement aux hommes, mais venants peu à peu, se monstrent ende-

Heurnius l.z. c. 5. de l'ordre de practiquer, dict que la maladie Heurnius est dicte longue pour trois raisons, la premiere est à cause de la gran-maladie deur du mal, la secode, de la dignité de la partie, la troisiéme, à cau. ditte lonse de l'excellence de la faculté blessée. Sanctorius c.6. p.43. de re-gue pourmed inuent. Fernel, liu. 2. chap. 9. Methodi, dit le malestre grand, quoy Sanà cause ou qu'il est du tout faict, ou qu'il commence, ou est prest Fernel. d'estre faict, ou de soy mesme, ou pour les humeurs, ou par la violence des symptomes; & Cardan p. 96. artis parua, veut que les Cardas. maladies soient dittes grandes pour deux raisons principales, ou à cause du grand danger, (& ces maladies sont ordinairement chaudes,) ou de la difficulté de la curation (& telles sont froides ordinairement, ) Galien 4. Methodi 6. dict les maladies longues & Galien de grandes pour trois raisons, ou à raison de la propre essence, com-la granme les maladies histeriques ou de la matrice, lors qu'elles aduien-dour des nent par la femence corrompue, ou des mois supprimés, ou d'autre maladies humeur plus propre & familier, ou par la cacohecie ou malignité, faicte par vn instrument empoisonné, ou à raison de l'excellence de Vv iii

la partie, comme s'il y a vne aposteme, ou pestilence au foye, ou au cœur, ou vn vent dans l'estomach y enclos, ou aux ventricules du cœur, qui engendreront des rots cruds, & des palpitations dangereuses. Il peut aussi estre appellé grand pour la foiblesse, ou de la partie, ou de tout le corps, quoy qu'en soy le mal soit petit. Sanctorius, c. 61. p. 43. deremed. inuent. & Mercurial, c. 8. p. 502. l. 5. de febrib. dict la grandeur de la maladie se prend, ou de la dignité de l'action blessée, ou de la violence du mal, ou de la malignité, & lesion de la faculté, laquelle gouverne le corps, & cette grandeur ne s'entendpas seulement du present, mais aussi de l'aduenir: à quoy le Medecin doibt auoir esgard. Et les plus doctes & experts Medecins, tiennent que la miriese & longueur des maladies, est cachée dans le mezantere, mesme la cause de la plus grande partie des siévres, & plusieurs Medecins, & Chirurgiens, ont obserué que nombre de malades, à la fin de leurs maladies longues, ont rendu par leurs sieges des matieres en abondance, purulentes, lesquelles fortoient de leur mezenteire, dans lequel le suc crud s'estoit pourry,& conuerty en vray pus. Ballonius escrit la mesme chose, l. de vrinarum hypostasi, p. 147. aduersus Fernelium.

Il a desia esté monstré que la saignée ne convient pas à toutes personnes, ny àtoutes maladies, comme l'espere continuer Dieu ay-Regime de dant, aussi peu que la nourriture ne doibt estre de mesme en toutes ,, faisons, tesmoin Hyppocrate, l. 3 § 3. l. 4. §. 47. de diata salubri, ,, où il dict en temps d'Hyuer, il faut manger beaucoup, mais il ", faut que la viande & le pain soient rostis, boyre peu, & le vin soit , pur, manger peu d'herbes, à celle fin de rendre le corps chaud

, & fec.

Hyuer.

Printeps.

l'Efté.

,, Au Printemps il faut vn peu plus boire, & le vin soit vn peu ", trempé, les viandes soient un peu plus molles, moindres en ,, quantité & cuites, manger vn peu d'herbes, pour ne faire vn trop " prompt changement: l'Esté est bon de manger de Maza, (qu'Aë-,, ce dit, l.1. fermon. estre farine d'orge pestrie, auec miel ou vin cuit, ,, ou autre liqueur, ou la manger crue) de toutes viandes bouillies, " & le breuuage soit abondant, & aqueux pour rendre le corps ,, froid & mol:car le temps estant chaud & sec, rend le corps chaud " & crasseux, & l. de Aere, aguis, & locis, §. 3. dit que l'Esté sec,

», cause briefueté aux maladies, au contraire s'il est plunieux. En Automne faut d'aliments abondamment & plus secs, mais Lutomre. 15 ,, moins de breuuage, mais plus pur & de cette façon l'homme se

343

ra sain, & ne sera plus trauaillé du froid. Car en ce temps le grand «
froid, & la grande humidité dominent, & ceux qui ont les corps «
durs & maigres, iaunastres & noirs, doibuent manger des viandes «
humides la plus grande partie du temps, pource que tels corps «
font secs, mais ceux qui sont iaunes pource qu'ils sont en aage sec, «
& leur corps est serié, doibuent manger viandes molles & humides, mais les vieux doibuent vser d'vn regime de viure plus sec «
& demeurer plus long-temps à marcher la viande : car leurs «
corps sont humides, mols & froids.

Perdulcis, de dieta fanorum, c. 15. p. 12.9. dict ceux qui ont le Perdulcis. cerueau humide, doibuent peu fouper, à caufe des vapeurs qui s'y eleuent en dormant; mais ceux qui font bien disposés, peuuent plus manger à fouper qu'à disner: faut noter que la chair rossie est plus humide, & a tout son suc naturel au dedans de soy, quoy que le dehors soit desse de son humidité superficielle, & la chair boüillie a son dedans sec, & le dehors humide; mais de l'humidité de l'eau dans laquelle a bouilli, ayant toute sa naturelle esté sortie par l'ebullition & mellée auec l'autre. Et en passant notons, ce que dict Seneque à Lucilius Balbus, les viandes diuerses mangées en mesme repas, ne nourrissent pas, pource qu'elles sont cuites & digerées dissiciement & tard, & mal.

Hyppocrate, l. de Aere aquis & locis, \$. 4. 25. nous enseigne (ele moyen de prognostiquer, & predire les maladies à venir, & "

le moyen de prognostiquer, & predire les maladies à venir, & "
l. 3. §. 1. p. 180. de di.eta ser, dict estre l'inuenteur, & dit si l'Hy- "Hynersee.
uer est secauec vent Septentrional (ou de bize,) le Printemps "
pluuieux auec vent austral, necessairement l'Esté sera siévreux, "
auec chassie aux yeux : les hommes & les semmes humides au- "
ront la dysenterie, mais si enuiron la canicule, la pluye & la tem- "
peste & les vents Ethesiens soussient, la pourront cesser, & l'Au- "
tomne pourra estre sain, autrement il y a danger que les enfans, "
& les semmes meurent, & que ceux qui ne mourront pas, tom- "
bent en sièvres quartes, & d'icelles en hydropisie, mais les vieil"
lards n'en seront attaints.

Sil Hyuer est austral, plunieux & doux, mais le Printemps "Hyuer boreal sec & tempestueux, les semmes auorteront, ou leurs en-"humide. fants seront foibles, debiles, menus, maladiss, s'ils ne meurent "aussile tost, & y aura des dysenteries, & des chassies seches, & des des des unions sur les poulmons, & de lienteries, & d'hydropisses "a à la fin dautres maladies, d'autant que les humidités, ne pour-"

,, ront estre tost, & facilement estre desse de l'estomach; non, que le Printemps engendre ces maladies, mais il decouure cel-

les qui ont esté commencées en Hyuer & en Automne.

Printemps >>

Sile Printemps est pluuieux, & que le vent austral, ou de midy sousse fort, & que l'Automne soit esté de mesme, necesjairement l'ayuer sera maladif, auec apparence que les pituiteux, & ceux qui ont passé quarante ans, ayent des siévres ardantes, & ceux qui sont bilieux, ayent instammations aux costes, aux poulmons, pleuresies & perineumonies, voy c. 7. partis part. de affetibus d'Origan. 1599.

EAS.

Sil'Esté est sec & boreal, & l'Automne suiuant soit pluuieux, & austral, on peut attendre en Hyuer des douleurs de teste, des , corruptions de cerueau, des enroueures, des toux, & des amai-, grissements: l'Esté sort pluuieux, cause plusieurs maladies, que

,, s'il est fort sec, les maladies seront tres violentes.

Automne.

Sil'Autonine oft boreal & fee fans pluye foubs la canicule, fi foubs Arcturus, tel temps oft propre aux femmes, & à ceux qui font humides, mais contraire aux bilieux, & l.3. aphor. 13. Siles pluyes & les vents australs sont frequents en Automne, il y aura l'Hyuer suiuant des cephalalgies, ou maux de toste, des toux, des

, enroueures, des phtisis.

Hyppocrate tire presque en tous ses liures ses Prognostics, des maladies presentes, ou de celles à venir par les constitutions des faisons, (comme appert cy-dessus) changements d'icelles, des Astres & des vapeurs qui font mouuoir, & incliner la maladie ça ou là, comme en Automne les maladies malignes, douleur d'estomach, frissonnements, melancholie, les vers, l'elephantie, les cancers, le phtises, ce qui aduient à cause de l'inegalité de la saison, & de l'intemperie de l'air. Or toutes les indispositions lesquelles arriuent contre l'ordinaire constitution bonne de la personne, & contre nature sont dittes specifiques, & sont cognues par le moyen des fix Fonteines, quifont fituation, meat, au passage, substance, temperament, composition, nombre, office, commencement, figure, & progres comme, du Sanctorius, l. 1. p. 26.88. 215. vitand.error. & l. 2. c. 2. p. 77. Mais cette bonne disposition, ou constitution, s'entend non de la premiere , des la ieunesse; mais de celle de laquelle il vient de deschoir, car la premiere ne peut tousiours durer.

On compte ordinairement quatre vents Principaux, selon les quatre Angles qu'on figure au Ciel & terre, a sçauoir celuy de l'Orient,

Six Fon-

l'Orient, Occident, Midy, & Septentrion, à chacun desquels on donne deux collateraux qui sont en tout douze, mais Flauius de Melfe, & Gemma Frisius, en comptent en tout trente deux, & les pilottes nouuellement en trouuent dauantage, & les vents quoy qu'ils ne soient qu'vne exhalaison chaude & seche procedans des Montagnes, si different-ils par les qualités qu'ils rencontrent aux lieux, où ils passent.

Ceux du Septentrion sont nommés Aparétias, North, Borcas, Septen-Aquilon, Tramontane, Bize: pour principal, ses collateraux du trion. costé de l'Orient sont North, yn quart de North est, 2. North, North est autrement nommé Grec, qui est comme celuy qui separe ces trois collateraux, des autres collateraux du Principal vent Oriental Aries, Leo, Mars, causent les vents entre le Septentrion, & l'Occident, les autres collateraux, de Aparétias du costé Occidental sont Trasceias, Circius ou North, yn quart de North, ouest ou Magistral, qui diuise ses collateraux, des collateraux du vent Occidental, les vents sont froids semblables à la vieillesse, à la terre.melancholie à l'Hyuer, apportant des nuées de se froid, ilsont quelque apparence de siccité, sont falutaires au corps, pource qu'en servant ils conferuent au dedans la chaleur naturelle, toutes fois Hyppoc, les dit froids & humides.

Le vent principal Oriental est nommé Apelliotes, subsolanus, Oriene. est Solaire, ses collateraux du costé du Septentrion sont Lecias, Helles-pontus, est vn quart de North est, 2. est North est 3 North est vn quart de est, & borné par le North, est ou Grec le Taurus, Scorpius, causent les vents entre l'Orient & le Midy: Les autres trois collateraux de ce vent Oriental, du costé du Midy, sont est vn quart de Suest, 2. Eurus, vulturnus, est, Suest 3. Suest, vn quart de est, & Suest ou Siroq, qui les borne de ce costé Meridional, & de ses collateraux. Ces vents sont chauds & secs temperés, semblables à la puerilité, au seu, à la cholere, à l'Esté, ils nourrissent les nûces, conservent les sorces du corps, sont venir les seurs, sont doux, purs, subtils, & falubres principalement au matin.

Le principal vent du Midy est nommé Auster, Notus, Su, ces Midy. collateraux, du costé d'Orient sont Su vn quart de Suoest, 2. Euronotus, Euroauster, Su, Suouest, 3. Su est vn quart de Su, Su est ou Syroc qui les forme; l'Escreuisse cause les vents entre le Midy & l'Occident, les autres collateraux du Su, du costé d'Occident

font Su'vn quart de Suouest, 2. Libanotes, Euroafricus, Su, Suouest.
3. Suouest vn quart de Su, Suouest ou Libecio, qui les borne; les vents Meridionaux sont chauds & humides, semblables à la ieunesse, à l'air, au sang, au Printemps & engendrent plus de maladies que tous les autres vents : car ils engendrent & augmentent les humeurs & la pourriture, ouurant les pores du cuir, en sucçant la chalcur naturelle d'ou les maladies suruiennent, la mer essant plus troublée d'iceux que des autres.

Occident.

Le principal vent d'Occident est nommé Zephirus, Fauonius, fauorable, ouest, ses collateraux du costé du Midy, sont ouest vn quart de Suoest, 2. Lips, Africol, ouest, Suoest, 3. Suouest vn quart de ouest, ces vents sont humides semblables à l'aage viell, à l'eau à la pituite, à l'Automne (toutes sois l'Automne est froid & sec) & selon les autres au Printemps, pource qu'en ce temps il regne, & sous souvent tempere & tiede, suit quelque sois des pluyes, des tonneres, des gelées, des tourbillons, & des maladies, mais pour deuelopper l'esprit de ceux quine pourront pas facilement comprendre l'ordre de ces vents, i'ay coppié la figure suitament de Gemma Frisius, qu'il nomme Quarré Nautique, notant qu'Hyppocrate dict que ces vents Occidentaux, sont semblables à l'Automne, l. de Aere, aguis & locis, \$.9.

QVADRATVM NAVTICVM GEMMÆ FRISII Longitvdo minor occident. longitvdo maior oriétalior



OVR l'air en general & particulier, faut voir le Liure Intitulé Medecina viriusque Syntaxes per 10. Iacobum Vecherum Bassilea 1.579.1. 1. Pars 3. Airiologici p. 109.12 où la nature & proprieté de tous les vents, est expliquée sort clairement trop long à transcrire.

Si le curieux non Astrologue, veut sçauoir & cognoistre la dif

148

position du temps à venir, voyelec. 35. du liure 18. de Pline en son histoire naturelle.

Nature

Les vents nommés Etheliens par Hyppocrate, Grec, & Nort des vents, ouest communement sont vents Septentrionaux les plus doux, & ont accoustumé de souffler apres le Solstice d'Esté, au leuer de la Canicule le 27. Iuillet, & durent six sepmaines, commencét au matin enuiron les trois heures, & finissant le soir, & sont nommés Ethesiens, comme apparoissans tous les ans, & ceux qui sont nommez prodromi, sont nommés auant-auteurs des Etheliens, & ainsi dits pource qu'ils precedent la Canicule de deux iours : ils soufflent en certains pays du costé du midy, & à d'autres du costé d'Orient, comme en Asie, en Espagne, en d'autres soussent d'autre costé, comme on peut voir l. 2. c. 5. des metheores, & S. 26. 53. des problemes d'Aristote, & au College de Conymbre, au traicté des vents Prouinciaux, encore que ces Prodromes soient Septentrionaux comme les Ethesiens, le vent d'Orient hybernal conserue les corps, le Meridional les resoult, l'Occidental putresse, le Septentrional congele, & emeut les maladies salsedineuses, & sulphureuses.

> Hyppocratel. 2. S. 4. de la Diete, dict que tous les vents de leur nature humectent, & rafreschissent tant les corps des animaux que tout ce qui naist de terre, à ceste cause il est necessaire qu'ils foufflent du costé de la glace, & nege, des Fleuves des Estangs, & terre humide & refoidie, à sçauoir les forts vents des parties plus fort froides, & les debiles des moins froides, toutes fois selon la situation des regions, & déslieux, par lesquels les vents vont en chaque pays, la diuersité de chaleur, froideur, humidité, siccité, maladie, santé, l'air est imprimé. Or pource que les vents viuent lors qu'ils n'ont point d'où tirer leur nourriture, ils tirent & succent leur aliment, des humeurs des corps viuants, des plantes &

animaux lesquels ils offencent, comme ia a esté dict.

La cognoissance de ces vents, est tres necessaire au Medecin, car s'il veut fortifier à quelqu'vn la vertu, nommée Attractrice, choisira (s'il ale loisir) vn temps chaud & moderement sec. Sila retentrice, vn sectemperé en froideur : si l'expultrice vn temps humidetemperé en chaleur : si la digestiue vn temps chaud, temperé en chaleur, que si le curieux en veut estre instruit plus amplement, lise le c.32. de Lulle en sa Theorique, qu'il voye aussi pour les vents Albert le grand 1.3. c. 13. metheores.

Le proffit qu'on tire de cette recherche, est qu'en la contrée qui est chaude & seche, s'y fait grande perte, & diffipation dela chaleur Pars naturelle, & que les forces se diminuent, demeurant fort peu de chaud & fang dedans les veines, & pourtant qu'il faut fort peu tirer de se sang à ceux qui y habitent, s'il est necessaire de leur en tirer.

Au pays froid & humide, l'air chaud, & les humeurs sont re- Froid & tenuës au dedans, sans estre dissipées, & pourtant on peut tirer du bumide.

sang plus abondamment.

Au pays extremement froid tirant fort vers la bise, ou Septen- Froidex. trion à cause que le sang en est refroidy, difficilement supporte-on tresmement. la saignée.

En la region qui est temperée entre ces trois sus dittes, la saison Teperée. assez abondante y est apportée, & la region temperée est celle qui

est entre chaleur & humidité.

Au Printemps on peut saigner assez abondamment, moins en printeps. Automne, en nyuer encores moins, & du tout point en Esté, le Chaud humide. Printemps est chaud & humide.

L'Esté est chaud & sec comparé au seu , à la cholere, à la  $Eeta \epsilon$ chand fec.

virilité.

L'Automnefroid & fec, communique auec la terre la melancho- Automne lie, & la vieillesse.

L'Hyuer est froid & humide, comparé à la pituite & decrepitu- L'Hyuer de, ou derniere vieillesse. Ces quatre saisons de l'année sont causées froid bupar le passage du Soleil, par le Zodiaque, car passant par les signes mide. par le pallage du Solell, par le Zodiaque, car parlait par la dielles quelques du Mouton, Taureau, & Iumeaux, le Printemps en fort, auquel les vis diplantes germent, & les animaux engendrent, & par l'Escreuisse, le sinquent Lyon & la Vierge, l'Esté est causé, auquel les plantes fructifient, les l'annie petits animaux s'agrandissent, & les eaux sont comme en repos. seulemet Passant par la Balance, l'Escorpion, & le Sagittaire, l'Automne est en Hynor causée, auquel toutes choses vieillissent & sechent : Passant par le & Esté, Capricorne, le Verseau & les Poissons, l'Hyuer & faist pendant lequel tout se repose, hors-mis les eaux qui s'engrossissent & s'en- les sines Soubs lesflent. .

Lesangest chaud, humide doux, respond à Iupiter, à l'air, au quels les Printemps principalement au matin, commence à se mouuoir à 3. nuits sont heures du matin, c'est à dire trois heures apres la minuit, & est en plus lonfon mouvementiusques à neuf heures, qui sont six heures. Il nour-gues que rit; son siege est aux veines & arteres.

La bile est chaude & seche & amere, respond à Mars, au Soleil, traire & Xx iij

lesiours logs comou trois heur, auant midy, iusques à trois heures apres midy, purge mencent les excremens des boyaux : son siege est dans vne petite vescie qui au signe du Mou- est au foye.

cholie.

Cappi-

Fieure

quarte exquile

comme

faictes.

La melancholie est froide & seche, respond à Saturne à la terre, ton, 8 à l'Autonine, au soir, son mouuement est depuis trois heures apres 65 C. Qualité midy insques à neuf heures du soir, son action est d'ayder l'esto-

6 mou- mach, son siege est à la ratte.

Cappinaccel. 6. c. 27. p. 11. 46. de febrib. dit, la bile noire est du Sang melancholique,sanguine,cholerique & pituiteuse,& est alimentai-Labila. re ou excrementeuse, l'alimentaire est le quatriesme suc de la mas-Melanfe fanguinaire, tendant à froideur & ficcité, & pour ceste raison est aliment des 05, & des parties froides & feches. L'excrementeuse uacce de est ou naturelle, ou contre-nature, la naturelle est l'excrement crasse du foye, de laquelle la fiévre quarte exquife est faicte, celle qui est noire alicontre nature est faicte de l'excrementeuse, & de la naturelle : si la mentaire chaleur est moindre, s'engendre vn excrement qui est diet melan-& excrecholie, mais si la chalcur est forte, l'excrement qui en est engendré, meteuse. est nommé bile noire ; la bile noire sanguine est faicte du sang & de la portion plus fubtile, ou plus craffe d'iceluy : fi de la portion plus subtile, en premier lieu se faict la bile iaune, puis la noire, si de la & autres portion crasse, la chaleur ou est foible ou forte: si foible, se fait la melancholie: si forte, la bile noire. Or la bile noire slegmatique n'es faicte que du flegme salé, &iceluy degenere premierement en bile iaune, & puis apres en noire.

Pitmite aigre crue fales & autres.

La pituite efffroide & humide, & n'a aucune qualité respondante à la Lune, à l'Hyuer, à la nuiet: son mouuement est depuis les neuf heures, ou trois heures auant la minuict iusqu'à trois heures apres icelle, elle ayde le mouuement des iointures, & n'a aucun lieu particulierement destiné pour sa demeure, quoy que quelques-vns luy ont baillé le cerueau, & autres le ventricule & intestins, elle se peut rendre aigre dans les veines, & tellement crue que difficilement pourra elle estre cuite, s'y rédra aussi salée, ou s'y pourrissant, ou s'y messant auec quelqu'autre humeur sereux, & subtil, se peut rendre aussi (estant hors de ces vaisseaux) ou subtile & aqueuse, comme est celle qui decoule par fois par le nez, ou qui coule du cerucau sur les autres parties du corps, ou vitrée semblable à verre fondu, plus muqueuse, crasse & froide laquelle demeurant dans les lieux, y cause d'extremes douleurs, ou gypsce, espesce & dure, pource que le subtil estant exhalé, le reste s'endurcit en forme de plastre, ce qui aduient souvent aux iointures des gouteux. Arnaud dict tout du mouuement de ces humeurs affez au long colomne 879. chap. de considerationibus operis Medicina.

Ferrier, I. 1. c. 4. p. 33. de la methode de guerir, dict ceux qui Ferrier sont attaints d'vne maladie, à laquelle leur temperament les por. des regles te, ils en sont plus asseurés suiuant ce qu'Hyppocrate dict Aphor. pour les 34. S. 2. (fur lequel Arnaud s'est fort estendu en son exposition, In fraides morbis minus, colomne 1735.) que lors que la maladie convient à chandes. l'aage, complexion & regime de viure, les malades en font moins seches hutrauaillés, mais il faut entendre cecy du symbole en qualités pas-mides. fines & actines: car la nature chaude n'est pas tant travaillée d'vne maladie chaude que d'vne froide, & nous sommes plus tourmentez de la chaleur, en Ethyopie que les Ethyopiens, & eux au cotraire trouuent nostre air trop froid pour chaud qu'il soit, & Galien sur le mesme Aphorisme, 34.1.2. dict que les maladies chaudes en vn lieu chaud, les froides en vn lieu froid, les humides en lieu humide, & les feches en lieu sec, ne sont pas si dangereuses que venants en lieux contraires, comme les maladies chaudes, aux lieux froids. Ferrier traicte cecy & ce qui s'ensuit en general, & non en particulier, qui est la cause que ces regles ou canons sont vrays & perpetuels: car ils ne parlent pas d'vne personne particuliere, mais en commun & de tous generalement, & non d'vn indiuidu, c'est à dire qui ne peut estre separé en plusieurs parts sans destruction. Et ceux qui sont attaqués de maladies eloignées beaucoup de leur naturel, ont besoin des remedes contraires & forts. Exemple si vne maladie froide attaque vn corps naturellement chaud, il luy faudra donner des remedes plus chauds, pource que cette chaleur debile & naturelle a esté vaincue par le froid plus grand. Si vne maladie chaude attaque vn naturel froid, il luy faut donner des remedes plus froids. Si vne maladie humide attaque vn corps sec & dur, les remedes seront plus secs. Si vne maladie seche attaque vn naturel mol & humide, les remedes seront plus humides, & selon que le naturel sera estonné, & selon que le malade sera, tel fera le remede ; vn corps chaud attaqué de maladie chaude, a be-

soin des remedes refrigeratifs moindres, pource qu'ils ne doiuent refroidir que le chaud excedant, la chaleur naturelle accoustumée au corps. A vn corps froid naturellemet vne maladie froide furuenant a besoin de remedes moins chauds. Une maladie humideà

vn corps mol & humide a besoin de remedes moins dessicatifs. vne maladie seche a vn corps naturellement sec, a besoin de remedes moins humides. Si vne fiévre ardante attaque en temps d'Esté. elle n'est pas tant dangereuse qu'en autre saison, à sçauoir en Hyuer, pource que la fievre ardante correspond à l'Esté, mais en temps d'Hyuer. Il y a danger pour le malade toutes-fois si la fiévre ardante saisit vne personne dedans l Hyuer, & que la constitution de l'air soit chaude, cette chaleur profitera au malade; & pour plus facilement entendre cecy; le dy qu'il faut conseruer la tempeces exem- rature naturelle de chasque partie, c'est à sçauoir la chaude par la chaleur, l'humide par l'humidité, & la seche par la siccité. Exemple, si les parties glanduleuses sont affectées par apostemes, poulains, viceres, virulents, corrofifs, cacohetés, ou malins, il faudra d'autant moins dessecher, comme ces parties sont plus laxes & molles. Si les parties charneuses sont vitiées, il faudra pareillement peu dessecher, plus toutes fois qu'aux dittes parties glanduleuses, & plus dessecher les parties veneuses, & arterieuses, que les dictes glanduleuses & charneuses, & ainsi desautres, & peu apres dict p. 36. parlant du temperament des parties malades. La partie froide naturellement, malade de chaleur, doibt estre fort refroidie pour la remettre en son premier estat (suiuant Galien, en son Ars parua) & Fernel, I. 8. c. 8. methodi medendi, dict fouuien toy en toute curation de maladie, du premier estat, auquel le malade estoit auant qu'il tombat malade, pource qu'il le faut la remettre autrement, il n'est pas parfaictement guery, & quelque vicieux qu'il soit, laisse le à ce poinct, sans se peiner à restablir ce vice, on seroit apres auoir chassé ce mal qui y est suruenu, & souvent que ce qui est acquis ou suruenu promptement, doibt aussi estre soudainement combattu pource qu'il faut vne correspondance du temps de la crea-Cardande tion du mal auec la curation d'icelluy, & Cardan Lartis parua, cur. La curatio dit qu'il faut vn an pour guerir vne maladie longue, à tout le moins de la ma- six mois, Alexandre dit le mesmel. II. C. de l'antidote du coral, & ladie lon- d'Heraclite, par la curation aussi on empesche le mal qui menace, on ofte ce qui est present, & on restaure & restablit ce qui est perdu: & Hyppocrate, l. 4. des maladies, §. 28. 29. p. 282. dict ceux qui sont attaqués d'une sièvre continue, s'ils ont pris un medicament purgatif, ne sont iamais trop purgés aux iours pairs; mais aux

impairs, le sont trop, dont plusieurs meurent, dautant qu'au troistelme iour les humeurs s'emeuuent, & le medicament augmen-

gue.

Galien.

ples.

tant

cant l'emotion affloiblit dauantage le corps : car nature attire l'aliment de l'estomach aux iours pairs, & le lasche le iour impair.

Gaynier, traicté 15.c. 5.f. 45. de la melancholie dict la maladie Gayner. nommée Melancholie, n'aduient point aux perfonnes humides, ou lancholie fi elles suruient aux femmes, qui sont plus humides que les hom-voy Conmes, elles sont plus difficilement gueries, pource que la cause en frantin. est plus forte: car cet humeur comparé aux autres, est plus difficile- Africain ment resoult, les membres principaux comme le cerueau, le cœur en ses 2. l. & le foye qui en sont attaqués, se rendent plus rebelles aux reme-où il traides, & les femmes resistent dauantage au conseil des Medecins, tienliereque les hommes (c'est la cause que Duret, c. 24. p. 374. traictant ment de de la melancholie, & manie aux Coaques le dict plus-tost vice de melancho. l'ame que du cerueau,) car croyants auoir tantost une maladie, lie es pag. tantost vne autre, elles adioustent foy au dernier venu, & estiment 280. infle premier n'entendre rien en son mal, & ne sentans les parties ma- que page lades en eux, monstrent que leur entendement est blesse, & leur 298. 67. imagination brouillée, comme dict Hyppocrate, liu. 2. Aphor. 6. l'or au liceux qui ont quelque partie blessée sans la sentir, à tels l'imagina- ure de tion est malade.

Zacutus Lusitanus, liu. 2. de praxi medic. admir. observat. 8. de Hyppoc. Hypocondricaca, remarque pour remede asseuré de prendre chas-Zacutus que matin vne tablette faicte de sucre & d'hyuoire, tres subtilemedepour lement poudroyé de poids d'une dragme, beuuant par apres un la melanpeu d'eau naphte (c'est dessseurs d'Orange, ) ou de melisse, ou cholie. fix grains dudict yuoire de-trampé auec vne des deux caux susdittes, ou auec toutes deux; ou d'eau rose, s'il y a sièvre, dequoy il dict des merueilles, particulierement pour ayder à engendrer.

Syluius & autres disent que si on saigne en la melancholie, & Syluius. que le fang soit noir, on en peut tirer tant qu'on voudra, mais s'il

est subtil & clair, il faut aussi-tost fermer la veine.

Or la melancholie est vne solie saicte par l'humeur nonmé me-cholie que lancholie, ou bile noire, qui occupe l'entendement, en laquelle les c'est. malades, ou pensent, ou parlent, ou font quelque chose d'absur- S. Hierofde, sans raison ou conseil, & le tout auec craincte & tristesse, & sou-me dit que ment la fureur ou manie, (autrement infanie,) succede auec réve-la melanries, choleres, debats, cris, regards furieux, impetuolités, & en fale bain du con de bestes, cruelles offencent des dents, des poings, des ongles, diable & despieds ceux qu'ils peuvent attraper. Et Constantin I.1. de me-vuice. 441 lancholie p. 284, diet, la melancholie, passion est triple, une en la des ensor-

gradibus.

TRAITTE'

ques. Constatin dit aussi que le en les actions l'ame suit

dents, en

Leonine

quoy.

cellez & bouche de l'estomach l'autre aux Hypocondres, l'autre au cerdemonia- ueau, surquoy il faut considerer deux choses, ou le mal estre en l'effence du cerucau, ou en tout le corps, montant d'iceluy, mefme des pieds au cerueau, en l'essence d'iceluy, ou auecsiévre aigue, comme en la frenesse, par la bile rouge, laquelle s'enflamme. corps suit sans se noircir ny participer à la passion melancholique, & icelle est suivie d'vn parler graue & docte, (comme l'histoire cy apres remarquera 72.) d'yne cholere, voyant plusieurs choses noires à leur aduis, ou fansfiévre laquelle est causée du propre humeur, & suble corps en stance de la melancholie, laquelle change le cerueau en son tempeles accirament : elle est appellée Leonine, dautant que tel, sont forts, robustes, & mauuais comme Lyons, & tels sont difficilement guelap. 283. res; ou est de cholere noire pourrie, semblable à fondriere de sang, &est nommé suc noir, qui ne se change point en vraye melan-& pourcholie, laquelle estant par tout le corps monté au cerueau, ces mesmes humeurs melancholiques estans par tout le corps, s'y eschauffant par trop, se changent en bile noire, & cette sorte est facilement guerie, & tels ne monstrent aucun changement en leurs actions, pource que quoy que la complexion, & nature ordinaire du cerucau, foit changée, vne autre temperature y furuient, qui fait qu'ils font malicieux, cauts, audacieux, vanteurs, ne tenans compte des admonitions qu'on leur faict, le tout à cause des vapeurs noires qui leur montent au cerueau, & telles personnes sont difficilement recognuës par autre moyen, que par vne longue frequentation, comme si vne personne faict des actions hors de propos, ou de cholere, ou de vantence, ou de discours & semblables, & puistout à coup sans subject se change au contraire, il faut croire que la cause de ce, est vn humeur melancholique & noir. Voy aussi le traicté de la Melancholie de Ruffus cité par Constantin, & de Gilbertus Anglicus, c. de visu & dolore oculorum f. 125.

Certes les plus doctes Medecins n'ont peu penetrer iusques à Difficulté pourla lie.

l'entiere cognoissance des effets de la melancholie, & ce qu'ils en melancho-ont escrit, est salement de l'Hypocondriaque, laquelle est causée de la bile noire, laquelle abondante vient à l'estomach, d'ou eile trouble, & le corps & l'ame, l'ame à cause de son voitinage auec la bouche de l'estomach: ils sont tristes, ont peur de la mort, croyant leurs amis estre leurs ennemis, & semblables passions, pource que les vapeurs noires montent nuict & jour de l'estourach, & parla bouche d'iceluy au cerueau, & tels ont l'estomach chaud, sont maigres, ont les veines groffes, pleines, chaudes, le cuir afpre, le fang bilieux, dautant que la trop grande chaleur corrompt la viande dans leur estomach · d'ailleurs le cœur qui est entre l'estomach & le cerucau luy enuoye d'ordinaire les vapeurs, telles qu'il les a receues dudict estomach, & visceres, lesquelles sont ordinairement crasses. Tous ces traictés de Constantin, & de Russos, meritent d'estre leus attentisuement par le judicieusement cuieux : Mais Galien Galien pour guerir toute sorte de melancholie, n'ordonne autre pour la chose que les bains, & le viure de bon suc & humide, & dessend la guerison faignée, laquelle s'il faut faire pour cause particuliere, il faut consi-lancholie derer le sang sorty, lequel estant melancholique, on en peut tirer deffend la quantité, autrement le faut arrefter aussi-tost, toutes-fois si les he- saignée. morroides s'ouurét ce sera vn remede tres-bon, si elles ne s'ouurent fera bon de les ouurir au siege, par les sangluës : si elles y sont fort enflées, Hyppocrate, Aphor. 11.21.l. 6. or la melancholie laquelle est la crasse du sang, demande la chaleur, mais les autres chaudes & brulées demande des refrigeratifs.

Quelques-vns pour contrefaire trop les fols, le deuiennét à bon escient, comme Vibius Gallus, lequel pour contrefaire trop ardamment les ioueurs de Comedie, & Tragedics duient entierement fol, à ce que dict Seneque. Quelqu'autres se plaisent si fort à leur folie, comme Trasibule, qu'ils croyent que tout ce qu'il s'imaginent soit vray, & sont faches d'en guerir, disant qu'estants folsils iouyssoient de mille contentements, mais par apres de mille desplaisirs. Or cen'est de cette melancholie qu'il est icy entendu, ny de celle de laquelle Hyppocrate dict que les melancholiques font ingenieux, & les plus sages, laquelle melancholie est faicte

de sang.

Mais pour quoy est-ce que les Melancholiques ont la respiration Demande blessée? R. c'est lors que le quatriesme muscle de la poistrine, est fesponce attaqué des vapeurs crasses & melancholiques, qui presque le de-chirent, & alors les tendons de ce muscle, qui sont attachés au co. stés pour serrer la poictrine, & chasser les vapeurs crasses, estans comme arrestées, & empeschées de faire leur fonction, se trouuants enflez, les melancholiques se sentent comme estouffez, comme remarque Sanctorius, 1.2. c. 20. methodi vitand. errorum.

Vn de ces grands Saigneurs, & fort reputé parmy ses sembla- Hist. 45. bles, fut appellé pour secourir yn qui auoit vne grande saignée de nez, (ditte communement Hemorragie,) depuis dix-huict heu-

res. & par l'abondance du sang sorti, tomboit en foiblesse, de moment en moment, auquel tout promptement il ordonne la saignée au bras, sans considerer plus auant, & en sa presance fait tirer tout

dunez. Reunlsion que c'est ra deriuation.

de suite, & sans aucun internalle trois palettes de sang, qui est douze Fernel de onces, contre la doctrine de Fernel, quil. 2. c. 4. Methodi, dict. les la saignée ignorants ont accoustumé de faire saigner aussi-tost qu'ils voyent vne saignée de nez, ou vne vrine rouge &c. Mais la foiblesse s'augmente, & l'hemorragie continue: il veut dit-il faire reuulsion du fang coulant ( car la reuulfion est vne distraction, ou auerfion des matieres qui coulent en vn lieu, les menant en vn autre, & est ditte Antipalis. Et la derination est un transport des matieres, comme attachées en vn lieu pour les mettre, & porter en vn autre) sans s'aduiser qu'vne maladie confirmée, & inueterée comme cette-cy par l'espace de dix huict heures, pendant lesquelles nature s'estoit detraquée, & auoit comme oublié la nourriture qu'elle debuoit aux autres parties, & que cet humeur coulant debuoit estre arresté, au contraire de la matiere morbifique, ioinête & comme attachée à la partie malade, laquelle doit estre euacuée; il ne prenoit aussi garde que la diuersion, ne couient pas tousiours à la reuultio, ie dy par lieux distants, ny de la consequence qui s'en tire, à sçauoir que le remede n'est pas toussours proffitable de soy-mesme, tellement que ne considerant pas tousiours ce secret Analytique, en la Medecine, si son remede luy eust succedé, il l'eut falu rapporter à la fortune plus-tost qu'à son sçauoir; faut noter aussi oultre ce qui a esté dict cy-dessus que l'enacuation se saict de la partie mesme, chargée d'excrements, & la reuulsion non de la partie mesme, mais de l'eloignée & distante, & de la deriuation, non de la mes-Santtorius me, mais de la prochaine, comme Sanctorius dict, question 107. p. 114. 865. artis parua Gal. & Gal. de sang. miss. comm. par Fuschse dict, il y a quatre ordres d'euacuation, la premiere est la reuulsion ou retraction de l'humeur, la seconde lors que l'humeur est ià coulé, & assis en la partie, le 3. la maladie ià enviellie, la 4. lors qu'vne partie a la coulé, & qu'il coule encores. Or Galien dict sur l'Aphorisme 36. S. 6. les reins sont ay dés ouurant la veine en haut, par reuulsion, & en bas par deriuation, & la saignée du bras aydele foye par reuulsion, & par la veine du talon par deriuation, & en l'E. pilepsie, & vertigo on tire du sang des iambes par reuulsion, car icelle est faice des parties les plus cloignées de la partie malade. Or ce Maistre Saigneur en cette reuulsion procedoit par routine,

par le Sicestin vsu, car s'it l'eust faict par science & prudence, il auroit tiré du fang par once, de quart en quart d'heure, & en plusieurs fois quatre ou cinq onces, & par ce moyen il n'eust pas tant affoibly le pauure saignant, & la partie opposée a la saignante; & auroit suiuy Galien, c. 11. de sang misse qui dict qu'en la Saignée du nez, il faut lier les joinctures des pieds & des mains, & appliquer vne ventou- Le remese à l'hypocondre du mesme costé de la narine saignante, comme de pour la si la narine droicte saigne, on l'appliquera sur le costé droict, & si- saignée tuation du foye, si la gauche sur la ratte, que si les deux narines sai- à ce que gnent, faudra appliquer les ventouses sur les deux costés, auec les plusieurs considerations requises & necessaires, & s'il eust eu sa teste bien aseurent timbrée, il auroit cogneu si sa saignée estoit pour euacuer, en quel de ietter cas il se faut contenter d'une seule sois, & en quantité suffisante, quelques mais pour la reuulsion en faut peu tirer, mais ce peu en plusieurs gouttes de fois, comme tous les bons practiciens commandent & font, & commeremarque Heurnius, l. de febribus, p. 80. c. 15. de fluxibus al-lanarine uinis & curatione eorum. Or durant cette continuation de saignée, opposée & foiblesses, ie sus appellé & considerant la quantité du sang per- la saidu, & tiré qui pouuoit estre d'enuiron quatre liures, & par con-gnance. sequent cette vuidange de sang estre cause de ses soiblesses, & sans m'arrester au dire d'Auicenne rapporte par Heurnius, l. 3. c. 9. p. 2 98. qui dict que le corps bien fain, a du moins vingt-cinq liures de fang, & qu'il en peut perdre sans mourir dix-sept dans vn iour, (& qu'Amatus dict d'vn certain qui en perdit dans six iours par les narines quarante liures, c'est à la centurie sept, curation 60, mais en saignant il mangeoit, & par consequent se fortifioit, autrement il n'auroit peu viure, comme remarque Auicenne, fen.5.1.3.c.9.& qu'il semble que Galien en a aussi tiré six liures dans vn iour. le luy fis appliquer vne ventouse fort grande, sur chaque hypocondre, puis que le sang couloit des deux narines, outre autres applications sur les parties viriles, & dans enuiron demie - heure que les deux ventouses demeurerent attachées, & les remedes rafreschis, le sarresta, & par les bouillons ses forces surent restaurées, mais du depuis il a tousiours porté vne couleur iaunastre & obscure, qu'il prist durant la saignée, Zacutus Lusitanus, l. 1. de praximedic. ad- Zacutus. mir. observatione 66. dict, qu'vne saignée de nez insques à quarante liures ne peut estre arrestée, qu'appliquant vn cautere à la plante des pieds.

Vn autre de ces Botallistes sut appellé pour secourir vn attaint Cantere à

TRAITTE

358

laplante dupied. p. 26.

d'vne sièvre aigue, des yeux duquel les larmes cousoient abondamment contre son gré, & sans qu'il pleurat, & aussi-tost sans en recognoistre la cause il le sit saigner, dont il sut precipité dans vue maladie tres-longue, pource qu'ils destournent nature du chemin qu'elle s'estoit preparé pour sa crise, & enfin mourut : que s'il eust pris garde à ce qu'Hyppocrate dict, au l. 1. de constitut. 3. de morb. popul, que si à vn qui-a siévre violente, & aigue, les larmes coulent inuolontairement, cela prognostique vne saignée de nez; pourueu qu'iln'y aye quelque chose de pernicieux, mais à ceux qui sont tres mal, telles larmes ne prognostiquent pas la saignée, mais la mort.

Or la reuulsion nommée par les Grecs Antispasis est faicte en

Renulsion en plusieurs facons.

de nez. Lucine des ocultes merque la quiest à la teste de la carpe, arreste le Sang qui benez.

casdem ..

plusieurs façons, ou par la saignée, par les ventouses, par frictions, par mouuement, par douleurs griefues, par cauteres, par vesicatoires par purgations de ventre, & des veines, par sueurs, flux menstrual, hemorroides, crachement, Fernel, l. 2. c. 4. method. Fernel de med. dict, plusieurs croyent qu'aussi tost que quelqu'vn saigne du la saignée nez, qu'il a besoin d'estre saigné, croyants cela proceder du regorgement du sang; lesquels l'ordonnent, soit voyant saigner, soit que les veines se monstrent rouges: car le sang sort facilement, non par lemne l. 2. l'abondance & par la descharge de nature, mais pour plusieurs au-6.30.P 158. tres causes, comme pour auoir le bout du nez rongé, les entrailles principalemet le foye debile ou endurcy. A tels le nez saigne, comne aussi aux hydropiques, aux siévres ardantes, ausquelles si le nature dit flux de sang par le nez, arriue le quatriesme iour, c'est vn mauuais! figne, si quelque autre bonne se monstre, Hyppocrate aux Coapierre tri- ques, n'estant mauuais au cinquiesme, Duret 1.2. §. 3. des Coaangulaire ques, dict les humeurs crues, subtils & chauds qui montent à la teste, causent vn delire & hemorragie, & les humeurs froids & crasses causent des parotides, des endormissements & autres symptomes Cataphoriques, & I'vn & l'autre des maux de teste, & surdittés, & c. 20. de la dysenterie p. 344. Coaques, c'est chose comme conle par ordinaire que les ieunes gents sont subjects à cette saignée du nez. depuis le dix-huictiesme an, iusques autrente cinq, & que celamanquant, le foye regorge de sang, & se vuide tout pur par le siege, dequoy les ignorants sont esbahis & troublés, & sur ces signes. & causes les veines qui aboutissent au nez, ne viennent pas de l'interieur du cerueau, mais bien de la bouche, & (de cette sortie de sangles vers suyuant ont esté faicts, Diabrosis venas corrodit, rixis

Findit, anastomosis hos aperire facit, & quelques fois le nez saigne par trop esternuer, par l'vsage des remedes trop violents, pour prouoquer l'esternument, lequel fuit a propos, profitte à une vieille maladie de teste, à vn catherre aussi vieux, à la suppression & arrest des purgations des semmes, à vne respiration difficile & autres incommodités, palais le feruant comme d'vn deschargeoir au sang lors qu'il est messé auec la bile palle, qu'Hyppocrate nomme Erytroclorous, quiest pallerouge qui aduient auxieunes hommes, au dessoubs detrente ans, principalement au temps d'Esté, que la

bile est plus abondante, chaude & aërée.

Galien sur le premier liure des Epidemies maladie premiere §. Galien. 3. p. 201. fur ces mots, le fang non pur fortant du nez, iamais, dict ille sang rouge n'est sorty du nez à vne maladie dangereuse, mais tousiours en est sorty vn sang noir, où Hyppocrate n'entend pas par le sang noir, vn sang par cela estre probable, de cette saignée de nez, & quelestle sang qui en sort, Fernelle monstre, l. 2.c. 8. methodi med. où parlant de la sièvre ardante nommée Causus, & de toute continue, ausquelles les humeurs se pour issent dedans les veines, & grands vaisscaux, dict que le sang sortant du nez, il adoucit les vieilles réveries, les douleurs de teste, & autres symptomes, toutes-fois à peine emporte-il la propre essence & racine du mal, ou seroit qu'vn immoderé flux suruint, auec vne extresme perte des forces laquelle on ne doibt iamais defirer, estant veritable que le sang corrompu sort par le nez, mais c'est apres (note) que le bon fangest sorty violemment. Il marque donc ce qui a esté dict cydeuant, que c'estoit donc vn sang pur qui estoit sorty du nez, de ce premier malade qu'il nomme Philiseus, pource que celle-ey sort premierement & puis est suiuy du sang masle.

. Or la prattique ordinaire est de saigner au bras, pour arrester, détourner & euacuer l'humeur occupant desia le lieu, pource dieton que Galien en son Ars parua, troisielme & quatriesme principe, le marque, à quoy Acakia son interprette respond cela debuoir A cania, estrefaict, pourueu que la veine qu'on ouure, aye communication auecla partie affligée, & non autrement. Fernel, l. de curat. feb. c. Fernel de 11. dict ceux là faillent grandement qui voyants vne vrine espesse, l'vrins & citrine, ordonnent aussi-tost la saignée, & l. 3. c. 15. de vrinis, ronge; dict l'vrine rouge n'est pas vnargument que la saignée soit tousiours necessaire, pource que cette rougeur ne procede tousiours de mesme cause, suiuant Hyppocrate, de locis in homine, disant Hypposi-

l'vrine se rougit, & sort sanglante à ceux qui ont vne pierre aux reins qu'elle a escorchés, dequoy Galien se sert au liu. 2. texte 51. fur la fin de sau sis sympt. Il y a deux veines vers les tendons du col, qui passent vers les reins, & penetrent iusqu'aux testicules par la maladie desquelles l'homme pisse le sang pur, & l. de nat. hom. S. 26. ceux qui rendent les vrincs singlantes, ont les veines malades, & l.2. §.10. predict. ceux qui pissent le sang, par sois sans sièvre, & fans douleur, marque plus-tost vne lassitude sinissante, qu'autre Theophile maladie. Theophile de vrinis, c. 10. dict lors que les lumbes ou la

Beniue nius des vers for tants de la vescie. Rhasis de l' vrine

rouge.

vescie, ou le foye, ou autre partie, ou il y auoit vlceres, se descharge sur les veines. Beniuenius, c. 77. obser. medic. dict auoir veu des vers sortis par la verge, venants de la vescie, où ils causoient de grandes incommodités,& mesme de pissement de sang, mais apres la fortie des vers, toutes les incommodités cefferent.

Rhasis à Almansor traicté 10.c.30 l'urine se teinet, & rougit ausfi en la forte douleur de la colique, encore qu'elle soit causée d'va humeur froid, au mal des dents & d'oreille, & toutes-fois aucun ne peut en ces incommodités deüement prescrire la saignée, on pisse aussi le sang par la chutte ou coup, (Histoire 85.) ou ayant mangé viande ou beu vin piquant. Cecy me met en memoire ce que dict Gilbertus Anglicus, 1.5. f. 214. c. de amaritudine oris, que plusieurs se trompent croyants cette amertume aduenir par cause chaude, aduenant souuent par cause froide, à sçauoir par vn humeur froid qui se resout en sumée, laquelle se condensant, se rend visqueuse, & amere vers le palais, & langue, & apporte la comparaison de la suye, laquelle quoy que procedée d'vn bois verd, est pas moins amere, & brulable.

Cholique & Nephride co-Laurans An Si que-Azon, 29.

Mais pource que plusieurs ne distinguent pas comme il faut la cholique Nephrite, il faut sçauoir que la cholique simplement ditte est vague (que Constantin appelle Angustia intestinorum, 1.4. me diffe- c. 13. p. 77. de morb. cog. & curat. & encores c. 17. soubs le tiltre de Colliga, page, & deilco, c. 16. marquant f. pt causes de la colique qu'il nomme Septiformis, lesquelles il descrit, (& Rhasis, libro diuissonum, c. 69. de colica f. 67. en met 13. & baille à chacune, & les signes, & les remedes, à quoy les Medecins ignorants ne prenanatomia, nent garde) & la Nessite est sixe, que la colique monte selon la situation du boyau nommé Colon que par la quantité des vents, arrestés par la ratte malade & fort enssée, vient bien souvent aussi gros que le bras, comme obserue Fernel, c. 10. de intestinorum

(ymptom.

fimptom.l. 6. de partium morbis, à vn mort de la colique, & ouvert (icelle aduenue) & occupe presque toute la partie inferieure du ventre que le vomissement, ou appetit de vomir ou nausée, & le desdain des viandes trauaillent sort, mais plus violemment lors que l'estomach est plein, les excrements sont par fois tellement arrestés, que le vent mesme ne peut passer, mais si le vent ou la pituite sortent, ils sont allegés. Tout au contraire la Nephrite descend, à cause de la continuité des vreteres, qui occupent peu d'espace, tourmentent les lumbes, & principalement apres auoir mangé, à sçauoir lors que le calcule est fixe das le roignon, alors la pierre estant poussée en bas, trouue les boyaux plus pleins & ensiés, qui seruent de cuissin ou oreillier, estants aussi humectés par l'humidité de la viande mangée : ce qui arriue au contraire à ieun, & ainsi le rein est soulagé. Il y a d'autres douleurs nefritiques, qui s'augmentent par le manger, à sçauoir quand les reins sont enflammés, car l'inflammation est augmentée par la distention du ventricule & intestins, la cuisse est endormie du mesme costé, l'vrine est supprimée, & au commencement est subtile, puis crasse, & la Nefrite n'est point apaisée, que lors que le calcul est mis dehors. Et Hyppocrate, de internis affect. S. 15. p. 317. dict quand quelqu'vn Hyppocr pisse auec douleur, & se frotte la verge, c'est signe que le rein est ma-de la pierlade, & qu'il y a pierre, ce que les ignorants Medecins ne cognoif- re. sent pas, & croyent que le mal est à la vescie : ce mal est faict par la pituite. Et Alexandre Aphrodisée, dict que les enfants ont le cal- Alexano cul ou pierre ordinairement à la vescie, & les hommes aux reins, & dre du en donne la raison problem. l. 1. question, 109. Arnand, c. 32. de calcul. vitio lapidis in renibus & vesica, l. 2. Breuiary, col. 1260. dict que Arnaud. les enfants ont le col de la vescie estroit par lequel l'vrine subtile passe, & du crasse qui y demeure, la pierre se faict, & que ceux qui ont la vertu expulsiue, foible comme les vieillards, la matiere crasfe demeure aux reins, le plus subtil s'escoulant, d'où la pierre s'y engendre, pource que les reins sont chauds & secs en ce temps-là, ceux qui ont aussi vn tubercule vers la vescie, qui les empesche de pisser, sentent tousiours douleur en quelque situation, & posture qu'il se mettent, & ne peuunet estre gueris, que le pus ou Aposteme ne soit sorty, selon Hyppocrate p. 670. de ses Coaques, & faut noter en passant que l'vrine n'entre pas dans la vescie, que par resudation, comme obserue Gilbertus Anglicus, lin. 2. f. 118. c. de paralyfi.

Demande

Mais pourquoy ceux qui ont la pierre aux reins, ou autre ma-Responce. ladie en iceux, ont ils l'estomach subuerty auec difficulté de respirer? R. C'est que les reins sont situés vers l'espine du dos, pres le ventricule & intestins, & partant les reins estants tourmentez, par sympathie, l'estomach & les boyaux le sont, la solidité & dureté n'empeschent pas cette sensibilité de douleur, & dautant que le diafragme communique fort auec les reins, la difficulté de la refpirations'en ensuit mais quelques curieux Anatomistes, ont trou-Observa- ué en plusieurs difsections, que le pair de la sixiesme coniugaison cion sur la passe asses visiblement par les reins, par le diafragme & aux clauirespiratio cules d'où la disficulté de respirer aduient, que plusieurs appro-

difficile.

prient aux poulmons, mais mal : ce qui est trouvé veritable, pour-

ce que guerissant les reins, la difficulté de respirer cesse.

Dodonse.

Veine fouge.

Rambert Dodance aux observations medicales, c. 31. 32. faict mention des vrines rouges aux maladies froides, à cause de la crudité des humeurs, & se sert de l'Authorité de Acakia en son commentaire sur le premiere liure de Galien, à Glaucon, & Gaynier, c. de l'hydropisie p. 80. la rougeur de l'vrine n'est pas causée par la chaleur, mais par la foiblesse de la vertu sequestratrice, & Heurnius en son commentaire, sur le prognostic d'Hyppocrate, p. 229. dict que l'vrine rouge & espesse comme celle des luments, en vne siévre, & laquelle demeure tousiours telle, sans faire sediment, monstre la foiblesse de la chaleur naturelle, qui ne permet point que nous venions à la faignée, quoy que la fièvre la reprist, mais aux remedes, autrement peu eschapent, & comme Hyppocrate marque à la fin du 7. des Epidemies d'Hermocrate, & de Polyphante, § 54. p. 565. &c. 14. p. 36. dict qu'à vn certain suruint des Ectymates, (sont bourgeons sortants souuent par toutes les parties du corps ) auquel le sang ne sortit pas par le nez, mais par les genciues, lequel faché de ce qu'il auoit presque ordinairement la bouche pleine de sang, arresta par remedes le sang qui sortoit par là: Le sang ainsi arresté en cette partie cherche vne autre voye, à sçauoir celle des vrines, lesquelles par ce moyen furent renduës sanguinolentes, mais ce chemin luy estant encores fermé, le sang retourna encores couler par les genciues, & ne cessa de venir & sortir iusques à tant que ces Ectymates, (qui ont leur origine d'humeurs subtils & superflus, ) fussent totalement gueries, & c. suiuant, dict qu'vne fille d'enuiron seize ans, n'ayant point ses purgations, iettoit des gouttes de sang ordinairement de ses yeux; comme larmes, ce qui cessa par la saignée faice au pied, voy l. 1. obserwat. 50. lachryma sanguinea, Zacutus Lusitani, & Hyppocrate 1. 3. Aphorisme 33. dict qu'il est proffitable que celles ausquelles les mois sont supprimés, le nez saigne, & le sang sort de son vaisseau. lors qu'il est ouvert ou rompu, ou rongé: ce qui advient, ou par trop grande subtilité de sang, ou abondance, ou contagion, ou acrimonie de l'humeur mellé auec luy, comme a dessa esté dict.

L'an 1640, au mois de Septembre vne Dame de haut appareil, Hist. 46) aagée de trente deux ans à son dire, ayant faict plusieurs enfans, & estant à table, parmy quelques discours, son mary luy ietta vne afsiete contre elle, ce qui la troubla, & des aussi tost ses purgations qui couloyent, surent totalement arrestées, dans quelques jours cet arrestl'incommode, deux de ces Messieurs les Saigneurs sont appellés, qui sans beaucoup d'enqueste ordonnent leur selle ordinaire, qui augmente les incommodités, au bout de cinq ou six mois, le crachement de sang survient, & continuë par l'espace d'vn an & demy, crachant mais peu ledict sang au temps d'intermission, mais durant tout le temps qu'elles debuoient couler par le bras, elles s'euacuoiet, & fortoient par la bouche. Les Saigneurs estonnés d'où ce sang sortoit, appellent deux Chirurgiens renommés auec lesquels ils concluent, y auoit vn cancer dans la bouche, au dessus de la pommette proche l'oreille droicte, ce pretendu cancer l'effraye,a recours à moy qui estois malade, & au liet, ie commande à mon fils Medecin du Roy, de sonder ce pretendu cancer auec son doigt, ce qu'il fait & le retire tout sanglant, ayant trouvé au lieu dict, & senty comme vn vlcere ou ouuerture, la partie exterieure vn peu enflée, & plus que celle de l'autre iouë, ce qui la fachoit plus que quasi le sang sortant. Ayant donc bien consideré toutes choses, ie l'affeure n'y auoir point de cancer, & que les Me decins qui l'auoient traictée par deux ans continuels, & les Chirurgiens par assés de mois auoient ignoré son mal, & la cause d'icelluy, & que l'incommodité qu'elle souffioit, ne cesseroit que ses purgations ne reprisfent leur chemin ordinaire qui ne pouuoit estre qu'auec beaucoup de peine & longueur de temps, veu mesme que les saignées souuent reiterées aux bias, & une ou deux fois au pied, & encores hors de faifen, & temps pour icelles, retardoyent, & retarderoient extremement le retour d'icelles, & peut estre pour toute sa vie : & pour luy monstrer l'ignorance de ces Sauanteraux, ie luy dis qu'elle tirast le suc d'une ou de deux fueilles de petun, ou nicotiane &

d'iceluy en imbibast vn peu de charpi, lequel elle mit au dedans de sa bouche sur l'ouunerture, par laquelle le sang sortoit, & sur lequel elle tenoit du charpi auec d'onguent, qu'vne pauure femme à ce qu'elle me dict, lluy auoit baillé, long-temps y auoit, car quoy qu'icelle eust des richesses, elle leur servoit & non elles à elle: elle mit donc mon auis en effect, puis qu'il ne luy coustoit quasi rien, à sçauoir peut estre vn soul ; & dans douze iours me reuint voir tres ioyeuse, de ne voir plus aucun sang craché, ne sentir plus l'ouuerture auec son doigt, & saioue des-ensiée, mais comme ie luy dis elle n'estoit pas guerie, & qu'il falloit croire que nature trouuant ce passage fermé, ce qu'elle auoit faict depuis deux ans, ne l'incommodat & se cherchat quelqu'autre lieu pour passer; s'en alla à dix-huict lieuës de Paris, à vne sienne maison en Beauce, d'où elle mescrit m'aduertissant des incommodités qui luy estoient suruenuës, à laquelle ie respons selon que ie trouuay expedient, & veu sa façon de gouvert, ie tins le mesme compte qu'elle, & son mary meritoyent, la renuoyant à autres Medecins, & Chirurgiens, ou a tels que leur mesquinerie, & sordide auarice leur dicteroit: ce qui luy est arriué, du depuis ie n'en sçay rien pour ne m'en estre informé, mais ie sçay bien que l'auois moyen auec l'assistance de Dieu, de faire euacuer chasque mois ses purgations par autre passage, que ny par la bouche ny autre lieu d'en-haut, maisie me contentay, d'oleum & operam perdisse. Voy Hyppocrate des maladies des femmes, l.1.p. 387. §. 59. où il marque le sang sortir aux femmes par la bouche, par le nez, yeux & autres lieux, ne pouuant fortir par l'ordinaire, & voy tout ce traicté. Paré l. 24. c. 62. marque quelques Histoires des purgations des femmes, fortant par le nez & par les tetins, & par les yeux. I'ay veu plusieurs qui crachoient le sang, la cause dequoy a esté ignorée iusques à ce qu'elles ont rendu des vers gros & longs par la bouche, & pris des remedes pour les chasser & sortir par le bas, estre gueris & sans plus cracher de fang:ce qui est digne d'estre noté, voy histoire 43.

#13. 43. Ie fus appelle pour affister vn qui pissoit le sang, & auoit vn sux dysenterique, traicté par vn de ces Saigneurs, qui le sit saigner tant de fois qu'en sin l'ame s'en alla aucc le sang, lla sluxion du sang & les douleurs s'augmentent à mesure qu'il estoit saigné, ) le mesme jour sans que s'eusse le temps de luy rien ordonner. Hyppocra-

orate d'un te, 1.7.8.24. de morbis popul. dict Clonigus estant nefritique, pissa remede le sang peu à peu auec disticulté, & auoit la dissenterie, (laquelle

vient souvent par la bile porracée, laquelle n'est toute euacuée par pour la le vomissement, ) pour lequel guerir luy donna à boire iusqu'à dysenterie entiere guerison du laict de cheure, dans laquelle il mettoit vn peu & pissed'eau, de pain rosty, de petit vin noir, des bettes de concombre, & ment de de melon, & par cette ordre le flux dysenterique sutarresté, & les Jang. vrines reuindrent belles sans aucune saignée, (mais Hyppocrate estoit, disent nos bourreaux, en Grece, & nous en France à Paris, ) certes tant plus ie prattique la Medecine en cette ville de Paris, tant plus ie recognoy la lourde & brutale ignorance de ces Saigneurs qui appellent leur saignée leur bezoard, toutes-fois & sans Bezoard y penser auec quelque raison, puis qu'itstiennent communement des Saiparmy eux, que le bezoard est vn remede de miton mitaine, comme ils l'ont publié dans leur Medecin Charitable, la responce & examen duquel est en suitte de ce traicté, ils confessent aussi leur saignée estre de mesme, qu'est cause qu'ils en tuent plus que le coteau, telmoin le Gagneux Escheuin de Paris, qui pour vn pe- More du tit crachement de sang, sans sièvre & sans douleur, aagé d'enuiron Gagneux. huictante ans, mort le septiesme iour aussi-tost apres la derniere & vingt-cinquiesme saignée, commandées par deux des plus ampoulés Saigneurs, le Lundy fixiefme iour de Juin 1633. lesquels Duret, 1.3.& cotte cy-apres, appellez bourreaux en leur reiteration, & en semblable maladie, & auquel jour septiesme, & critic selon leur compte, ie sus appellé, sans que ie voulusse rien ordonner, voyant la mort prochaine: mais eux plus hardis firent la derniere saignée, (moy absent) quoy que le malade leur dict helas! faut-il saigner vingt-cinq fois dans si peu de iours, vn pauure vieillard de quatrevingtsans, ces Saigneurs appellerent le mal ou fluxion du costé, en haut à la poictime, & causerent par Metastese vne perineumonie, notant que chasque saignée estoit de trois palettes, & chasque palette de trois à quatre onces, tellement que dans septiours il sut bourrelé de septante cinq, ou huictante onces du moins de sang, les sages doctes Medecins deffendent comme marque Arnaud, col. 1985, sur le regimen Salernitanum, qu'il ne faut saigner ny donner Medecine vniour de criseny de mouuement d'humeur, à celle fin qu'en diuertissant nature, (lors qu'elle va bien) du chemin ou elle tend pour chasser son fardeau, quelque maladie plus griefue ou la mort ne suruienne, & apres en baille sept regles ausquelles le curieux pourra recourir.

L'ay traicté deux hommes chacun aagé d'enuiron vingt-cinq ans, Hift. 48?

Zz III

TRAITTE 366 vn desquels rendoit le sang par les yeux, qui fut guery par l'appliquation des ventouses, sur le soir, par la saignée au bras le lendemain matin, & sur l'apresdinée à la iabe pource qu'il estoit plethorique, mais l'autre mourut pource que le sang sortit trop abondamment par les yeux, oreilles, nez, bouche, fiege, & verge, & I'vn & l'autre à la canicule, qui est chose remarquable, Zacutus Lusitanus, l. 1. observat. 50. lachryme sanguinea, & p. 2. obser. 91. Gordon de Gordon, part. 5. c. 18. p. 6. 32. dict qu'en la colique les vrines lacolique. sont teintes à cause de la douleur, & pource que la cholere ne sort point par les boyaux, & qu'elle retourne par les vaisseaux vrinaires, & la semesse auec l'vrine laquelle en est renduë rouge, & comme le matieres fecales demonstrent ce qui est au ventricule, intestins, veines mezaraiques, & partie caue du foye, la sueur, la disposition, & ce qui est contenu dans les veines, & dans les membres; auffil'vrine demonstre ce qui est sur la partie gibbe du soye, dans la veine Qu'est-ce caue, enses rameaux, dans les reins, vreteres & vescie, & des pardes sucs ties desquelles elle descend, & du sang duquel elle est separée, & & Sang par suitte ce qui est aux humeurs, & ne peut faire que l'humeur soit demoncorrompu, que l'vrine ne le soit, contenant icelle la nuée laquelle nage en icelle, l'encoreme qui est au milieu, & l'hypostale qui est au fond, & le cercle ou couronne,) & veut que cette cognoissance Obserna- soit faicte dans six heures & non apres, c'est liu. 3.c. 9. de vrinis, à quoy ie dis que ny dans fix, ny huict ny mesme dans dix-huice heures on ne peut souuent cognoistre ce qui est contenu dans l'vrine, notamment le fable tres-menu, ou autre matiere faisant les obstructions, lesquelles pour bien cognoistre, ie fay garder celle qu'on rend, auant coucher, & apres le trauail du iour, & celle qu'on rend au matin apres le dormir, chacune à part & par icelles ie iuge plus facilement de la cause des plaintes, & prie le lecteur curieux de ne me reprendre, ny trouuer cette curiosité estrange, qu'apres auoir plusieurs fois fait cette observation, laquelle il trouuera tres bone, & grande differéce de celle du iour à celle d'apres le dormir, & en ce qu'il dict de ne regarder point l'vrine aux 12yons du Soleil, ie

dy que si on y regarde celle d'en calculeux, on y verra voltiger des petits grains ou rougeastres, ou blanchastres, ou tres beillants dans le corps de l'vrine, & seulement dans celle des graueleux, & nos en autre part qu'au Soleil, quoy que quelqu'vn dict que ces petits grains sont plus-tost indice d'humeur brulé que de calcul, pource dict-il que cet humeur brulé, est tost dissoubt, le frottant

tion sur les vrines contre Dures.

strent.

DE LA SAIGNEE!

367

entre les doigts, mais il dict aussi que tel sable, s'apparoist en la superficie & non dans le corps de l'vrine, voy Bauderon, en son praBauderon
xis Medecina, c. 69. p. 678. de nephriti, Gatinaria au traicté de Gatinaria
l'Hydropisse, Ascire aduertit chacun de se prendre garde à ne se
tromper, comme a fait vn Medecin qui voyant l'vrine rouge, a creu
qu'elle procedoit d'vne cause chaude, & cependant c'estoit de la
debilité de la vertu sequestratrice.

Forestus I. du Iugement doubteux des vrines, c. 3. dict si le Forestus Medecin voyant les vrines rouges à vn hydropique, (qui aduient des vrines par la foiblesse du soyant les vrines par la foiblesse du soyant les vrines par la foiblesse du soyant le true bien-tost, ie n'en-ronges tend pas parler icy de l'hydropisse, des poulmons, dont par le Hyppocrate, l. 2. §. 66. p. 256. de morbis, lesquels il dict estre froids froids. naturellement & restroidis par l'inspiration, l. de corde, §. 5. p. 94. ia marqué, & Zacutus observation 102. de hydrope pulmonis, l. 1. Zaentus dict auoir faict ouurir vn tel Hydropique, entre la troissesse & d'un hyquatriessme coste de la partie Senestie, auec le rasoir, puis auec le dropique bistorin ou lancette, dont il sortit si grande quantiré d'eau rouge, despoulcomme l'aueure de chair, & ce peu a peu qu'il estoit estonné, & le moi guery malade sut guery dans vn mois.

Duret, \$.23. p. 13. des Coaques, veut que l'vrine rouge proce- Dures, de des reins, & les forces du foye & du ventre malades, & que c'est

vn mauuais signe.

Fallope, c. 2. des medicaments laxatifs, dict si quelqu'vn est Fallope. saigné ayant l'hydropisse ascite, il mourra, pource que son foye se refroidira, & pose le cas que ses visceres, ou son soyene se refroidissent pas, si est-ce qu'ils ne gueriront pas, pour la saignée, pource qu'on ne vuideroit pas l'eau qui fait la maladie, laquelle estant retenuë, & n'estant point esmite, se pourrit & corrompt, & se rendant chaude & se che & salée, enuoye des vapeurs qui brulent l'humidité radicale, & desseche celle qui està l'orifice de l'estomach, d'où la soif ordinaire vient, car les parties solides sont seches, & Soif des hi. les excrements sont humides, & dauantage l'humeur corrompu dropiques des veines, ne peut engendrer l'humide radical, & Arnaud, l. 2. d'où-Arnaud c. 12. col. 1211. Breniarij, baille plusieurs causes de la soif, ou la de la soif. chaleur du foye, laquelle se faict sentir au costé droict apres auoir Voy Valebeu, mais principalement apres auoir chemine, ou par la bile sur-riola, en abondante dans l'estomach, qui cause amertume à la bouche. & ses obseralegement ayant beu d'eau froide, ou par ebullition & ardeur de nations l'estomach, comme aux febricitants, ou par le manger des choses medicales,

Soif deshydropiques.

Diabette que c'est.

L.c. 2. p. chaudes & feches, ou par l'abondance des humeurs froids dans l'e-24. discon stomach, comme par l'abondance des poissons salés & autres vianrant de la des dissiciles à digerer, ou faute d'humidisé radicale, comme aux fiévres hectiques, ou par l'abondance du flegme salé, qui est dans l'estomach, & tels sentent la saleure à la bouche, laquelle l'eau beuë allege, ou par vn diabette qui aduient par le vice des reins, qui attirent toute l'humidité du corps, rendant le breuuage tel qu'il a esté beu, sans aucun changement, & aucc grandissime alteration, comme Gordon particule, 6. c. 13. p. 735. Fernel, 1. 6. c.

13. p.277. de partium morbis, & sympt. & de Gorry, en ses definitions medicales p. 103. lettre Δ disent par l'intemperie chaude & seche des reins, vne autre dict par vne tres-grande chaleur & ficcité de tout le corps; principalement du ventricule & estomach, vn autre par la chaleur du poulmon, ou par la morfure du serpent nommé Dipsade, qui n'est point fort grand, mais comme vn vipere, d'vne violente blessure d'vn gros venin, apportant soudain douleurs intollerables, car il ameine des ardeurs inextinguibles, & des putrefactions, & si brule tout le corps par son embrasement, & ceux qui en sont mordus, ont vne soif qu'on ne peut estancher pour boire, estants aiterés outre mesure, & ce qui est à remarquer c'est que tant plus ils boiuent, tant plus sont ils alterés, & c'est à cause que le venin est crasse & espes, & estant arrousé par le boire, soudain il s'esmeut & enslamme, & comme il est vray semblable deuient plus humide, & serespand par tousles membres, comme dict

mé Dipsa de.

Serpentno-Lucian, p. 664. tome 2. c. des Dis sades, & toutes ces causes doibuent estre cognuës par le Medecin, Gordon, de passionibus hepatis, particula 6. cap. 5.p. 681. dict l'hydropisse, hyposarque, anasarque l'eucophligmatie est mesme chose, & la cause est le sang sereux, froid, flegmatique auec vniuerfelle enfleure, & vient du foye, mais les autres deux procedent de cause chaude, à laquelle la froideur est tousiours coniointe, la seconde est nommée Ascites, la tierce tympanites, laquelle est causée par les vapeurs & Cappinacce, c. 18. de hydrope, p. 737. dict lanasarque est saicte de slegme, & l'ascire des eaux, & l'eau laquelle descend aux pieds, c'est par sa pesanteur, & non autrement.

Histoire d'un Cabaretier.

Au mois de Ianuier 17. iour 1644. vn ieune homme aagé d'enuiron trente ans, cabarctier allant tirer le vin à sa caue, pour ceux qui en demandoient, & qui ne sembloit pas, par son intemperance tomba à vue Cachexie, le Saigneur appellé, le faict saigner au

bras, puis à la iambe, luy ordonne de boire beaucoup de ptisanne, tout son corps s'ensle, la respiration se rend difficile, la toux forte: en fin ce Maistre Saigneur estant au bout de son rollet, conseille le changement d'air, difant que son foye estoit tout pourry, & ne faifoit aucune fonction, & par consequent qu'il mourroit bien-tost, dequoy m'estant moqué, (m'estant venu parler) i'ordonne ce que ie debuois selon la doctrine d'Hyppocrate, de Fernel & autres semblables doctes, Dieu benist les remedes, & le guerist contre le

prognostic de ce Saigneur.

Oue si Dieu me permet assés de vie & de santé entière, à l'edition suivante pour laquelle i'ay dequoy l'amplifier, i'y adiousteray les remedes desquels ie me suis seruy, & ay ordonné chez les Appoticaires, pour la curation de toutes les histoires côtenues dans ce present traicté, & par moy traictées, y marquant les maladies, distinctions d'icelles, causes, sieges, sympathies, des parties contraintes d'humeurs, observations des quadrats & demarche de la Lune, & autres observations necessaires, observées par les doctes Medecins anciens, sans me soucier du clabaudement des medicastres loups-garroux, & bourreaux contre lesquels l'escry, qui ne me peuuent respondre que par inuectiues, comme argus-menteurs.

I'ay esté appellé pour vn Iardinier, aagé d'enuiron quarante Hist. 49. ans qui avant esté attaint d'vne sièvre tierce fausse, sut saigné quatre fois, auquel par debilitation suruint vn flux de ventre, & durant iceluy, il fut encores ressaigné deux fois d'où l'hydropisse aduint, que si Serapis duquel Hyppocrate parle, l. 2. §. 2. de morbis popul. est deuenu ensié par vn flux de ventre, combien plus ce Iardinier, pour auoir tant perdu de sang & auoir le slux de ventre? Certes ce Maistre Saigneur & ses semblables, meritent plus tost le nom de bourreau que de Medecin, car le ventricule ne faisant pas sa fonction, & concoction cause ou vne lienterie, ou vn tympanité, si le foye par son imbecillité, ne dict rien ou fort peu, faict vn ascite, ou aqueuse autrement ainsi ditte, que si la troissesme coction est abolie, il se fait vne anasarcha, comme dict Sanctorius, c. 3. p. 28. de inventione remediorum.

Galien, l. des Facultés naturelles. Dodonec, c. 34 de ses obser-Galien. uations Medicales, disent que les humeurs aqueux des hydropi-Dodoner. ques ascites, sont entre la poitrine & les intestins, & que l'vrine s'y peut aussi a amasser, les vreteres estants couppés, comme aussi la vescie estant vicerée, Cappinace, l. 6.c. 4. quand bien on tirera Cappinas-

Aaa

TRAITTE

370

Gordon.

Riolan.

Pereda.

Hollier.

toute l'eau de l'ascite, on ne la tirera pas pourtant toute cuite, pource qu'elle n'admet aucune concoction, Fernel, l. 2. c. 14. method. Fernel. med. dict, les choses que i'ay dittes, ne retardent pas seulement la saignée, mais l'empeschent du tout, & de là vient que nous ne sai-

> gnons point en l'hydropisse, ny cachexie, ny en la scyrrhe du soye, ny de la ratte: & Gordon, part. 6. c. 5. p. 685. de l'hydropisie, dit ne faigne point, ou feroit en cas de repletion grande, venat de la re-

tention des menstrues ou hemorroides. Riolan, l. method. part. med. c. de hydrope, p. 119. les remedes Chirurgicaux sont vesicatoires, setons, cauteres, ventouses, & paracentese, & remarque les lieux & le temps, aufquels illes faut appliquer, mais il ne parle aucune-

ment de la saignée. Pereda en son scolie sur Paschalius, c. 44. de hydrope, ne peut consentir de saigner aucun hydropique, pour les causes & incommodités qu'il allegue, quoy qu'elle aduienne ou par la retention des mois aux femmes, ou par la suppression & arrest des hemorroides, ou saignée du nez, & marque le passage de Galien sur cette cure, & comme il doibt estre entendu, fucillet 26.

Hollier, l. 1. c. 396. de morbis internis. A la seule hydropisse ou Acgmacie ou anafarque, on peut faigner, mais non toufiours; ains seulement si quelque euacuation accoustumée, est arrestée par l'oifineté, & vie accoustumée, & craind que la trop grande quantité de la matiere froide & aqueuse, ne suffoque la chaleur naturelle.

Arnaud, Breuiaire 2. c. 30.p. 1252. de l'hydropisse, dict quel'hydropific aduient entre autres causes par vn trop grand flux des

hemorroides, purgations naturelles & autres euacuations. Il a desia esté dict que la ratte tire à soy les caux, (comme vne

Table grosse & de.

Arnaud.

esponge,) qui sont dans le ventre, & s'en descharge souuent dans son reme- la matrice, laquelle en estant remplie donne marque de grossesse, ce qui trompe plusieurs femmes, car lesdittes eaux estans vuidées par le col de la matrice, l'ensleure se perd; mais particulierement elle succe l'humeur malin, noir, melancholique, estant pourry dans le corps, estoupent souuent la ratte, engendrant en elle vne enfleure, durté & aposteme qui faict vne sièvre quarte, & autres accidents, & Duret, c. 19. de hydrope, p. 327. aux Coaques, & l'eau distillée des fueilles de fresne, & beue prossite aux ratteleux par proprieté occulte. Hyppocrate, l. de affect. S. 19. p. 292. dict ceux quiont la ratte grande, & qui sont bilieux ont vne mauuaise cou-

leur, ont quantité d'vlceres, & ont leur souffle puant, deuiennent maigres, la ratte dure & tousiours ny plus grande ny plus petite,

&le ventre n'est point libre, mais ceux qui sont pituiteux, ces incommodités sont moindres, & la ratte tantost est petite, tantost groffe, &c. & §.35.36.37.38. du mesme liure descrit cinq sortes de

rateleux, & en baille les remedes.

Æce, sermon. 17. feriab. 1. c. 121. dissuade la saignée aux hydro- Æce. piques, se sert du vomissement par l'Ellebore, & reprouue fort la casse, & la manne. Valescus de Tarenta, 1. 5. c. 8. deffend tresexpressement la saignée à tous les hydropiques, pource dit-il qu'elle empesche les membres de se nourrir, & par icelle le soye est refroidy, referuant toutes-fois ceux qui sont deuenus tels par quelque suppression de sang, accoustumée de se vuider, comme par les lieux naturels des femmes, ou hemorroides, ou nez. Fusche sur le c. 6. p. 71. de la saignée de Galien, dit:en l'hydropisse, anasarche laquelle est prouenue de l'arrest des mois, ou hemorroides nous ouurons hardiment la veine.

Hyppocrate, l. de rat. vict. acut. § 62. defcript deux hydropiques, Hyppos; & dict si en icelle y a difficulté de respirer, le Printemps soit, l'aâge vigoureux, & les forces robustes, alors il faut saigner au bras, Galien sur ce passage, traduit par Vassée, §. 12. p. 377. celuy qui vuide beaucoup de sang, & par haut & par bas, & auquel la siévre suruient, il faut craindre qu'il se remplisse beaucoup d'eau, & tombe

en hydropisie d'où peu eschappent.

Poterius, la saignée souvent reiterée refroidit tout le corps, en Poterius confumant l'humiditéradicale, d'où plusieurs maladies & incommodités procedent; mais principalement l'hydropisse. Et Syluius Syluius. method. med. c. de hydropis cura, dict garde de saigner en l'hy-

dropisie.

l'ay esté appellé en cette ville de Paris, pour secourir deux ieu-Hist. 50. nes femmes hydropiques, l'une auoit esté desia saignée en trois mois ou enuiron trente-six sois, laquelle mourut n'ayant esté trouué dans son corps ouvert pour l'embaumer vne once de sang, l'autre en mesme temps, apres auoir esté saignée en deux mois onze fois, sut remise en santé, mais auec beaucoup de peine & de preuoyance, au plus fort de l'Hyuer, & gelées, & depuis a eu cinqenfants qui viuent tous grands, & forts, commandants dans les armées, la mere viuant encores robuste, n'ayant plus garde de se saire saigner.

Vne Dame honorable aagée d'enuiron huictante ans, trauaillée Hist. 5

d'vne lienterie durant cinq semaines, fut saignée en ce temps tren-

Aaa ij

te-sept fois, estant morte & ouuerte pour l'embaumer, ne s'y trouuaaucun sang: ce qui fut prognostiqué par son docte Saigneur; car le Chirurgien avant ouuert la veine pour la derniere fois, & ne trouuant plus de fang, le Saigneur present, dict, elle est donc morte, puis que l'ayant tant de fois saignée, le flux de ventre n'est point cesse. auguel vne de ses filles dict, hé! comment voulez vous qu'elle en ayt puis que le luy tirant tous les jours, & la purgeant aussi souvent, la nourriture n'y peut demeurer pour en refaire d'autre, & remplir ce que vous auez vuidé de jour à autre, & cependant ce Maistre Saigneur se croit estre vn des plus suffisants de sa troupe, estant si impudent de dire que les Medecins du temps passé, n'estoient que simples escholiers de ce temps.

Raisons des frequentes Cauquees listes, cette mangerie de chair allequée par Mecombattuë par Bucius en son quesitum tertium cipio, aliquo Salte modo purgare ceat ?

Or voicy les grandes raisons & eschasses, sur lesquelles ces Botalistes sont montés. Les Parisiens, disent-ils font grande quantité de fang, pource qu'ils sont grand mangeurs de chair, (& sur cette mangérie de chair, on a veu vn grand Prince, grand mangeur de des Bota-chair, & fort peu, voire quasi point de pain, auquel l'estomach engendra si grande quantité d'humeurs, qui corrompus & d'iceux de vers fort gros, & absces dans le mezantaire & autres maux estranges, aux autres parties qui le contraignent, s'alicter le 21. de Fevrier, troisième de la Lune 1643. & son Medecin ne cognoisnard, aesté sant point son mal, le saigna si souvent, qu'assoiblissant la chaleur naturelle, & augmentant l'estrangere, force luy fut changer de demeure, & faire le chemin de toute la terre, voy histoire 300. c'est le mesme qui sit le traict à Lyon, ) & l'air en produict aussi beaucoup (& deburoient auffi dire que les Septentrionaux, sont beaucoup an in mor plus grands mangeurs que les Espagnols, & Egyptiens, ) & à ce compte c'est depuis Syluius, Fernel, Riolan, Hollier, Acakia, Perdulcis, de Gorry, Duret & autres grands & doctes Medecins à Paris, qui viuoient ces années passées,) Cesse 1. 2. Aphor. 25. dict qu'il y a plus de nourriture en la chair qu'en autre chose, ce qui est vray, mais celane doibt pas faire vne regle generale, pour ceux des autres Prouinces voisines, qui ne mangent pas tant de chair: mais qu'ils respondent aux autres Prouinces de ce Royaume, où l'air est plus temperé, les eaux, les vins, les bleds, les herbes, les fruicts & les chairs, sont de meilleur goust, ceux qui y habitent & s'en nourrissent, (& mesme ceux des autres Prouinces qui y vont, & demeurent quelque-temps, n'y sçauroient, ny pourroient s'y nourrir de seules Perdrix, dix iours de suite) n'engendrent-ils pas

vn sang plus subtil, & plus propre à estre inflammé, & dans leur pays, ne tombent ils pas en maladies semblables, voyre plus fortes & violentes que ceux de celuy-cy? & toutes-fois leurs Medecins les guerissent par la benediction de Dieu, qu'il donne aux remedes qu'ils leur ordonnent iudicieusement sans tant de saignées ? N'en ay-ie pas traicté, & continue encores d'en traicter en cette ville de Paris depuis trente-quatre ans, tant de ceux de la ville, que de Dauphiné, Prouence, Languedoc, Normandie, Picardie, Bretagne, Gascons, Lorrains, Anglois, Espagnols, Allemands, attaqués & saissi des sièvres continues, intermittantes, erratiques, douleurs de costé, deteste, fiévres pestilentieles, mesme en chasque saison de l'année, desquelles maladies ils ont esté tres bien gueris, Dieu graces, sans aucune saignée, la plus grande partie, ou vne ou deux sois seulement quelques vns. Mais de grace si c'est par coustume ou routine, qu'il faille ainsi saigner ces grand mangeurs de chair, pourquoy traictés vous de mesme ceux des autres Prouinces, quin'en mangent pastant, & qui deuenus malades en cette ville, tombent entre vos mains, d'où ils fortent pires qu'auparauant, ou par la mort? Dieu nous desille les yeux, & vous face cognoistre le labyrinthe auquel vous n'estes que trop embrouillés.

Les Saigneurs seroient propres à l'Isle S. Thomas, de laquelle Isle Sain & Iean Leon Africain, Nauigation de Lisbonne, p. 492. dict que Thomas. ceux de laditte Isle, es mois extremement chauds qui sont Decembre, Ianuier, & Février, estants tombés malades & perdu l'appetit & les forces, se font saigner, tant les hommes noirs que blancs au front, & bras, comme principaux & souuerains remedes, & que les habitans de la Cité de Pauerfare, à cause aussi des mesmes chaleurs se sont saigner, (pource qu'ils sont sanguins) trois ou quatre fois l'année, sans compter les onces; mais à pleins vases, de la veine mediane du bras, & foudain estre saignés, ils prennent vn potage faict auec du pain & d'eau, auec quantité de sel, & bien peu d'huyle, & Garcia, liu premier de l'Histoire des drogues, c. 37. du Rheubarbe, dict que l'Hyuer aux Indes, est es mois de Iuin,

Iuillet, & Aoust.

Lemneliu. 2. C. 21. de occultis nature miraculis, dict, ceux qui Lemne mangent peu de pain, & beaucoup de chair, ou de poisson, en sont du paine renduslasches du corps, & ont la chair molle & flasque, & l'haleine puante, pource que les chairs, œufs, poissons, potages se corrompent & pourrissent facilement; mais le pain ne se pourrit

Aaa iij

point, car la moisissure n'est pourriture, & le pain blanc, faict de fleur de farine, & pestry auec vn peu de sel, est froid & sec, & est de parties subtilles & delicattes, & Celse dict le pain faict de froment pur, nourrit beaucoup & renforce fort, l'autre pain de bled commun, (segle) & la farine non passée est plus humide, & de parties plus grosses, & diminuë l'entendement, & Galien 3. de aliment. facult. dit que le pain, & les volatilles, comme les Perdrix & poulailles, qui sont de facile digestion, se convertissent en sang, comme font aussi les vins rouges & couuerts, mais que ces choses vont suyuant le temperament des climats (desquels a esté parlé cydeuant) à sçauoir se conuertissent en bons ou mauuais humeurs, & les viandes difficiles d'estre cuites par vn estomach froid; ont deux conditions, l'yne qu'ils sont froids, l'autre qu'ils ne sont pas facilement alterez: car il y a plusieurs froids, mais facilement alterez, comme les cerises, ptisanne, poissons, saxatiles & autres, & la diuersité de viande, fai& diuersité de semence, de laquelle vient diuersité de personnes, tant en figure, temperament que complexion.

Viande. 12.

erie.

La viande la plus familiere à l'estomach, est celle de laquelle 2 voy sur ce esté faicte, la semence de laquelle on a esté engendré, & lors que le 6. 5. lin. la semence ne se faict plus (de sang) les nerss, veines & arteres qui a de occul- se nourrissoient & entretenoient, viennent à defaillir, à cette cause tis mira-la saignée rauit plus sacilement la nourriture du corps. Que si on veut engraisser vn corps, faut observer ce qui s'ensuit, 1.la vie soit Lemne, p. ioyeuse & oysiue, 2. dormir longuement, 3. dans vn bonlict, 4. manger de bonnes viandes, & boire de bon vin, 5. bons & beaux Engraissie vestements, agreables à la personne, 6. aller tousiours à cheual, & amai- ou en chaire à bras, 7. n'estre contrarié à ses volontés, 8. iouer & passer le temps auec tout contentement, 9. ne se coucher aussi-tost

apres souper; mais long-temps apres soupe, faict deuenir fort & charnu, Pline l. 23. c. 8. di a que les auelaines engraissent fort, & donnel'ordre de les manger, comme aussi le bouillon des grands moulles & coquilles.

Hyppocrate, liu. 2. Aphor. 44, dict que les gras outre mesure sont de courte vie, ont peu de sang, & la plus-part sont steriles, que les pituiteux & sanguins, peuuent sacilement engraisser, mais nonles bilieux & melancholiques, & l. de falubri diata, S. 4. dia ceux qui sont gras, & veulent deuenir maigres, doibuent trauailler àieun, & manger estants encores chauds du trauail c'est, 1.4.p.48.

Arnaud, c. 12. seculi introductory medic. col. 33. l'embonpoint Arnaud. qu'il dict Carnosité, est une surperabondance de chair, faicte par la domination de la chaleur, & humidité propre à nourrir, la pinguosité est vne graisse superfluë, causée par la domination de la froideur & humidité, quoy que la matiere de la graisse, & de la chair soit commune, à sçauoir l'humidité propre à la nutrition, comme le sang à ceux qui en ont, toutes fois la matiere prochaine est differente. Le sang a deux parties, vne onctueuse de laquelle la graisse est faicte, & l'autre non qui est celle dont la chair est augmentée & nourrie. Les choses qui amaigrissent, sont diuretiques, la- Amaigrir xatifues, resolutiues, sudorifiques, desiccatiues, & tout ce qui em-

pesche que l'aliment n'aille, ou demeure au membre.

L'enfant auquel on desire bonne santé, au sortir du ventre, sera L'enfant laué d'eau salée, laquelle dessechera la trop grade superfluité d'hu- au sortir midité & fortifiera tout le corps; car l'eau douce ramollit, & effe- du ventre mine, debilite les nerfs, endort les esprits, cause flux de ventre & de-comme faillance de cœur, toutes-fois si l'enfant sortoit sec & maigre, il le traissé. faudroit lauer d'eau douce & froide, mais selon la saison. Vn Greffier du Parlement de Paris, aagé d'enuiron soixante-ans, sobre & toire 47. en son manger & boire, au mois de May, 1621. à l'heure de cou- du Gachersent une douleur au costé gauche, soubs le diafragme sans gneux. l'incommoder beaucoup, & fans monter plus haut, toussant commodement, & à son crachat on apperçeut vn peu de sang, que se-Ion Hyppocrate en ses Coaques, prognostiquoit & promettoit vne fanté prompte, cette douleur legere, cette toux, & ce sang espouuantent sa femme laquelle fit appeller trois de ces Saigneurs, lesquels sans iugement ordonnent la saignée, laquelle arreste, & le crachat & le sang, appelle la fiévre forte, & cause la difficulté de respirer, ce que voyants ils reiterent la saignée cinq fois en deux iours, & chasque fois trois palettes qui valent bien de dix à douze onces de sang; par lesquelles la perineumonie ou inflammation furuient aux poulmons qui le tuë. Or pour couurir leur asnerie, ils dirent que c'estoit vne fluxion coulée du cerucau, sur les poulmons (& sans prendre garde au comment. dul. 1. des maladies populaires, Aphor. 4. de Galien, où il dict que les crachats diuers, & rougeastres, arriuent à d'autres que pleuritiques, & perineumatiques, & que Galien ne saignoit pas en tout crachat sanglant, comme a esté dict cy-deuant) ouy, mais ce sut apres la saignée, & non auparauant, car la douleur estoit au commencement fort legere, &

fantissoit le bras & espaules, car Hyppocrate, l. de rat, vict, acut.

prattique,

S. 12. dict si la pleuresse monte depuis le diafragme iusques aux mammelles, clauicules, ou bras, il faut tirer quantité de sang, & en telle quantité qu'il forte beaucoup plus rouge, ou liuide au lieu du pur & rouge, (cecy monstre la subtilité de la matiere chaude.) mais si la douleur n'est que dessoubs le diafragme, ne montant point plus haut, (monstre que la matiere est crasse & froide, selon Fallope, l. de medic. purg. simpl. c. 10. p. 86.) faut lascher le ventre auecles remedes qu'il prescrit, & sur lesquels Heurnius discourt, l. 3. c. 8. p. 402. de la methode de prattiquer, Duret sur la contre les findul. 3. p. 388. des Coaques, & c. 16. de pleuritide, & perineu-Saigneurs monia, p. 252. dict? O meschants pratticiens dommageables à la re-Coacar. p. publique, qui tuez plus de personnes pleuritiques par vostre saignée, 5. reiteration d'icelle que n'en guerissez, Bourreaux de la nature, & executeurs de la haute ignorance, c'est à vous que Duret Medecin de Paris parle, p. 261. §. 19. fur ces mots aux Coaques, Nec sanguinis missione, nec pharmacia, & p. 270. S. 28. la perineumonie suruenant sur vne pleuresie, est mauuaise, comme aussi si vne frenesie furuient sur vne perineumonic, l'vne & l'autre arrivent par Metastese, duquel a ia esté dict, & Mercurial, c. 8.1. 5. p. 502. de febrib. Si les humeurs s'eloignent beaucoup de la nature du sang, il ne faut point ou peu tirer, ayant tousiours esgard que les forces sont tousiours foibles, soubs le fardeau des humeurs cruds, & que par la saignée les forces foibles sont gastées extremement : Que si les humeurs sont peu eloignés de la nature du sang, alors on pourra tirer beaucoup de fang, mais moins que lors que le fang abonde, mais si les humeurs sont peu recules de la nature du sang, la saignée sera petite, & faut auoir egard tousiours en saignant aux forces, non feulement presentes, mais à aduenir: mais autant qu'il est facile de se faire entendre à vn homme sçauant, autant est il malaisé d'enseigner vn ignorant, veu que son esprit est hebeté, & arresté à vne mauuaise & inuererée coustume : telle que celle de ce temps, la-

> Amatus Lusitanus, Centurie 2. curat. 86. marque vne fausse pleuresie

quelle ie combats: ces gens ont ordinairement la main plus courte que la langue, i'en appelle à tesmoin les theses proposées par Patin predit les 17. Decembre, 1643. & 14. de Mars 1647. desquelles & d'autres semblables ie parle en mon autre traicté fort ample de la

Duret 387. p. 216. 426.

n

pleuresie en vn homme aagé de septante six ans, de laquelle la douleur occupoit le cœur, laquelle pendoit comme du gosier, son vrine estoit liuide noiraste, laquelle monstroit l'extinction dela chaleur naturelle, & touffoit peu; mais il ne crachoit point, le quatriesme iour il esternua, mais il ne ietta aucune mucosite ny aucun ciachat, & mourut le septiesme iour:à la curat. 15. Centurie 7. il parle d'vne certaine pleuresse aux fausses costes, à laquelle il sut faigné, dequoy voy la cause & la difference d'vne pleuresse, à vne inflammation du foye.

Cette maladie du Greffier, par la saignée fut tirée du bas en haut, & d'vn lieu ignoble, ou noble comme on voudra, en vn plus noble qu Hyppocrate nommé Metastese comme ia a esté dict, qui Metastese est tousiours mauuaise & tenue pour telle, hors-mis en vn seul pasfage, qui est 1.5. Aphor. 7. où il dict que les Epileptiques : deuant la puberté, (laquelle est enuiron la quatorzielme année) peuuent guerir, & mesme si nature en temps de crise, se vouloit decharger d'vne partie ignoble, sur vne noble & principale & plus necessaire àlavie, il se faudroit efforcer de l'empescher, & ce qu'on nomme Diadose est vn transport ou des-charge d'vne partie noble, en vne ignoble, d'vne superieure en vne inferieure, d'vne contenante à vne contenue, d'vne interne à vne externe: il y a aussi plusieurs incommodités qui aduiennent outre le Diadose par la sympathie, Diadose

que quelques vns veulent entendre contagion, ou par la concorde sur c'est. comme Pline. La sympathie incommode en trois façons, à sçauoir sympathie par la similitude du genre, comme vn vomissement bilieux à ce-comme inluy qui est blessé à la teste, dautant que le meninge ou membra-commode, ne du cerueau, decouuert & sentant l'air, & par icelluy alterée, surquey attire à soy toutes les autres membranes, secondement par la sicci. Gilbertus té, comme si le bras est corrompu ou couppé, ou l'os ou le nerf Anglicus est offencé, le reste dudict bras sera offencé en son vray vsage: troi-dit, nota siesmement par la communication des vaisseaux, comme en la fra- quod mecture du talon, ou le dessoubs d'iceluy, comme Hyppocrate dict, bru à qua 1.2. Aphor. 16. des fractures & cette sympathie, & Diadose sont morbus comprises faisants la Deuteropathie, laquelle se faict par deux mandatur, moyens, à sçauoir par sympathie, & par Diadose, autres disent prius est que la sympathie peut estre diussée en trois disserences, l'une par & puis en sympathie de genre, l'autre sympathie & familiarité d'operation, baille d'e-& l'autre de voisinage. Sanctorius, c. 4. p. 81. methodi vitandorum xomplos.

GYEOTHEN \_

TRAITTE'

378

Hift. 53. Vn ieune Gentil-homme, aagé d'enuiron vingt-huict ans, tousfoit & crachoit quantité de pituite, escumeuse & liquide, & quelques fois y auoit vn peu de matiere, comme pus, sa voix estoit nette, sans douteur, si ce n'estoit celle de la violence de la toux, les saignées sont faictes & reiterées vne trenteine de fois, en l'espace de dix huict mois, latoux luy émouvoit le pouls, luy rougissoit les ioiles, mais il n'estoit point ou peu alteré, vn regime de viure fort exacte luy est ordonné, il devient en tel estat que dedans six sepmaines il debuoit estre enterré, à ce que les Saigneurs auoient dict à sa femme, leur ignorance ne leur auoit pas permis de voir Hyppocrate, liures de internis affectionibus, S. 11. où il dit que la fievre ne faisit point tels malades, mais bien quelque-fois vne chaleur debile, & qu'ils doibuent manger abondamment, & vomir aprés auoir mangé, (quelque-fois & non toufiours,) & que cette maladie dure quelques-foissept ou neufans, si du commencemét elle n'est bien cogniie & traictée. Certes tant plus ce pauure malade estoit saigné, & tant plus la pituite se rendoit crue & froide, comme il a esté dict cy-deuant, mais l'ayant traicté suyuant la regle d'Hyppocrate, & sans estre plus saigné, contre l'esperance & prognostic de ces Botallistes, il a esté guery par l'affistance & misericorde de Dieu, qui a beny mon conseil: c'estoit au mois d'Aoust 1615. & vit encores que l'escris cecy pour la troissesme edition à

Mort Cans poulmon, voy bift. 80. p. 258.

poulmon

sabide.

Hyppoc.

Zacutus Lusitanus observation centiesme de pulmone, l. r. marque quelque phtisique auoir esté ouuert, estant mort auoir estétrouué sans poulmon, & vne fille à qui aprés trois ans de fiévre quarte, morte & ouuerte ne fut trouué dans sa poictrine, que la membrane du poulmon pleine de pus, sans aucune toux ny crachement auparauant, de matiere purulente, ny d'aucune plaincte ny incom-

modité de cette partie.

Paris, 1644.

La plus grande partie des Saigneurs qui, traictoient ce tabide, que dessus disoient que ses poulmons estoient tabides & gastés, Signes du sans considerer exactement les signes qu'Hyppocrate en donne 1. 2. §. 52. de morbis, disant lors que le poulmon deuient tabide, le maladeiette la saliue espesse, passe, & douce auec citrinité, & puanteur, en toussant il sent piquement, & douleur à la poictrine, & au dos, & leur fort du gosier vn sissement subtil, & le palais est sec, les yeux caues & rougeastres, la voix pesante, les pieds s'ensent, les ongles se rendes crochus, & les parties d'en haut s'amai-

griffent & dessechent, & craignent de cracher à cause de la saliue telle que dessus, ils toussent plus au matin, & sur la minuit qu'es autres heures du jour, cette maladie afflige plus les jeunes femmes que les vieilles: que si les cheueux leur tombent, & la teste en demeure denuée, & le crachat, iette sur les charbons ardants sent mal, ils mourront bien-tost par vn slux de ventre Cecy pourraseruir d'intelligence pour l'Aphor. 11. 1. 5. la toux suruient aussi lors qu'on se cure l'oreille, par la communication du nerf de la cinquié- Latoux se me coniugaison, qui va de l'oreille au larinx, ou aspre-artere, de curant l'o-mesme les testicuses estants affectés & inslammes, la toux est est-pourquoy? meije par la communication du nerf costal, qui est porté au te-Testicule

or toux.

Hyppocrate, de locis in homine, S. 15. 18. dict lors que la fluxion tombe dans l'espine medullaire, vn tales caché & încognu suruient, mais si la fluxion tombe aux vertebres du dos, & aux muscles, l'hydropisse aduient : car sept fluxions coulent de la teste, à 7. Fluxios, scauoir fur le nez, oreilles, yeux, poictrine, espine du dos, muscles deuant & derriere, & ces fluxions se sont, ou par le froid, ou par Phtisses la chaleur, ou par inflammation, l. de glandulis, §. 8. p. 98. & les que c'eff. phtisiques, c'està dire ceux qui ont vn vlcere aux poulmons, s'amaigrissent de iour à autre, tant par la consomption du sang, que par l'air inspiré, qui en passant par les poulmons vlcerés s'infecte, & tel s'en va au cœur, qui en lieu d'en estre rafraischi, en est eschauffé & gaste, qui est la cause qu'Aristote 7. problemat. 8. & Alexandre, 2. problem. 42. disent que les phtisiques sont contagieux, pource que les esprits pourris & corrompus, demeurants dans les poulmons, & en fortants tels, corrompent les parties vitales, & leur engendrent pourriture.

Il y a destoux nommées feches, qui aduiennent aux vns par la Toux seseule aspreté du gosier, sans qu'aucune humidité superflue agite le ches d'on poulmon, mais aussi si la trache-artere est trop humide, par l'abondance de la pituite, y descend du cerueau, l'on parle enroué, rauque, ou enrhumé comme on dict communement, ce qui se voit ordinairement à ceux qui jouent de la flutte, laquelle estant humectée par l'air entré & espessi en eau, si elle n'en est ostée, rend le son mal agreable, & au contraire plaisant estant seche : ce qui està remarquer pour plusieurs causes & raisons aux doctes pratticiens, Medecins cognuës, mais lettres closes aux ignorants de ce temps. De Gorri en ses definitions Medicalles lettre P.p 402. dit Reume

Bbb ij

tie qu'elle trauaille, est appellée Reumatizomena moria, donc reumatisma c'est la mesme chose, & cette incommodité ou affection procede de l'imbecillité & foiblesse, par laquelle tout le corps est empesché d'estre nourry, & par suite, toutes-fois les parties non ou mal nourries deuiennent foibles & languissantes, Arnaud & autres doctes Medecins, comme ia a esté dict, disent, si fluat ad pe-Etus Catharrus, Rheuma dicatur, Ad fauces Brancos, ad nares, efto conza, & en distinguent les curations & remedes, & Gilbert Anglois l. 4. f. 186 de causis tußis, dict la toux procede de quelque incommodité qu'aduienne à la poictime, soit elle chaude, froide, feche ou humide, foit d'vne mauuaise qualité interieure, ou exterieure, donnant les signes, les prognostics & curation de chasque cause, & f. 188 il conseille qu'en la toux procedante de la teste, & estant vieille, on scarifie la peau d'icelle, & qu'on laisse l'onguement couler l'humeur au dehors, à la place dequoy ie me sers auec grand proffit, ayant ralé toute la teste, d'vn vesicatoire: d'autres toussent aussi sans rien cracher, quoy qu'il y ayt des humidités, lesquelles nature voudroit pousser & ietter hors, mais ne peut, ou à cause que la matiere est crasse & lente, & fortattachée aux branches ou annelets des poulmons, comme il aduient à ceux qui sont nommés Aptistes; c'est à dire qui n'ont point de crachat, tels sont quelques qui sont pleuretiques, ou à cause que la matiere tombant du cerueau, est fort subtile, & en passant irrite, & le gosier, & la trachée artere, ce qu'Hyppocrate remarque, §. 1. constit. 1. des maladies populaires. En Thaso au temps d'Automne &c. notant que la sympathie est si grande entre les testicules, & la poictrine que si durant la toux, les testicules s'ensient, la toux cesse, de mesme si les testicu-

Testicule & poitrine

Aptistes

les sont enflés, & la toux suruient, ils se des enflent, ce qui donne à cognoistre qu'il y a communication entre les mammelles, la geniture & la voix, comme dict Hyppocrate liure 2. S. 1. de morb. popularibus.

Hift. 54.

Au mois de Mars 1633, ie fus appellé pour secourir vn homme de qualité releuée aagé de soixante-huict ans, trauaillé d'vne toux suffocatifue (que quelques vns mettent entre les especes d'Asthme ) depuis enuiron huict ans, auquel plusieurs saignées, purgations, theriaques & autres remedes sont ordonnés sans proffit, fans prendre garde que les asthmatiques, ne peuuent facilement respirer, qu'estants ou ayants la poictrine droicte, c'est à dire debout, & sont tellement oppresses, qu'il semble que tout l'air où ils sont ne leur suffit pas à cause de la grande siccité qu'ils sentent, ou- Ashmed urant tousiours la bouche, sont palles, hors mis le milieu ou pom-ses signes. mette des joues, ils suent vers le front & clauicules, la toux est continue, violente, tantost seche, tantost humide, crachant peu, mais froid, tantoft fubtil, tantoft espes & gluant, le col s'enfle & les hypocondres, le pouls est petit & frequent, à quelques-vns la bouche deuient de couleur de plomb, & autres deuiennent comme epileptiques, Dyspuea se celat. canit asthma morbunque reuelat. quia in Dy preanullus est sibilus, & dolor in pectore precordiis & scapulis ef- Sur cette se solet, minor tamen quam in asthmate, ils ne prenoient aussi garde onnerture à vn hydrocele du costé droict, & à vn epiplocele au gauche, (qui voy quest. marquoit cette difficulté de respirer, venir par la sympathie deste- 9. de hysticules, auec la poictime remarquée par plusieurs doctes Mede-dropisoria cins & Anatomistes, entre-autres par du Laurans 1.7. p. 349. que-stion 5. de testium & thoracis sympathia,) Ie sis donc ouurir suiuant licumcoml'enseignement d'Hyppocrate, l. de internis affection. S. 27. p. 322. puntione, & l. 2. de morbis §. 76. l'hydrocele par le cautere potentiel, (pour- l.6. anaioce qu'il n'y auoit encores aucune apparence de corruption en la par-mie Laistie, car alors elle ne profiteroit rien, & ce seroit proffaner vn reme- rentin, & de qui de soy-mesme est vtile & necessaire, appliqué en temps op-quest. de qui de loy-melme est viile & necessaire, appliqué en temps op- 349.17.1de portun, & lors que le malade & la partie le peuuent supporter,) testimm & d'où il en sortit enuiron douze onces d'eau fort claire, la quelle mise thoracis dans vn plat sur des centres chaudes, s'endurcist & deuint presque sympathia comme colle forte, claire, iaunastre & transparante, & parapres Pari 1.8. l'ouuerture estant dilatée d'enuiron quatre trauers de doigt, par le c.18 & Aciseau, apres l'operation du caustic, & la boursette où il y auoit matus Luencore des eaux couppées, il en fortit bien presque autant, c'est à surie 4 cudire en le pensant, qui dura bien pres d'vn mois pource que ie ne ration 84. permis la fermeture, & consolidation qui y constrainct parnature, de ramice enfin l'escrotum reuenu en son premier estat, la toux incurable à aquoso, p. ces Messieurs a cessé: le purgeant toutes-fois de temps en temps, 393. & prenant a l'heure du dormir au besoin vne pibule de cynoglosse, au poids de fix grains, auec trois grains de bezoard, & au matin vn bouillon de choux rouges, auec vn once de syrop violat, se laisse à confiderer au docte & prattic Medecin, mon but en cette cure, de laquelle ceux qui l'auoient traicté auant moy, ont esté estonnés, ayant dit aux plus Grands de la Cour, que dans quatre iours apres l'ouuerture il seroit mort, & toutes-sois par la grace de Dieu Bbb iii

il vit encores escriuant cecy pour la troisses me edition. Certes se ces Messieurs auoient quelque estude apres leur doctorat, ils distingueroient de respiration à respiration, & sçauroient que l'Assimption à point de sièvre, les perineumoniques n'ont point de ronssement, & la toux aucunement dissicile, mais non estranglante. & est nommée par Celse, l. 4.6.4. de re medica, Dyspnea, lors qu'elle est vehemente, & si forte qu'on ne peutauoir son sousselle qu'a-

Dyspnca.

Orthom-

Zacutus.

née.

uec tres grande difficulté, & la teste & le col droict orthomnee. Zacutus, observation 75. de hydrocele immisso siphone, 1.2 marque auoir veu vn grand hydrocele à vn Appoticaire, guery par l'ouverture de l'escrotum par vne aiguille, & puis vne tente canulée, le 17. de May 1638. le fusdict par sa trop grande liberté, & croyant plus tost un des Medecins qui l'auoit trascté auant moy, par neufans. & qui l'aymoit mieux en terre qu'en pré, & qui l'auoit condamné (comme i'ay dict) à mourir dans quatre iours, retombe en mesme peine, c'est à dire mesme toux, mesme difficulté de respirer, & contrainct de prendre son repos, la nuict assis dans vne chere panchée vn peu en derriere, son scrotum fort enflé du costé gauche seulement, & rien du droict, auquel il auoit esté desia ouuert : apres l'auoir purgé, ie le fay saigner, son sang sut trouué fort sec, difficile à estre coupé, qui me marqua siccité au foye, qui m'indiqua reiteration de la saignée, en la quelle ie trouuay quelque serosité sur nager marque que les veines auoient succé, & attiré lesdictes serosités d'autour d'elles, lesquelles voyant iene pensay plus à la reiteration mais à ouurir l'escrotum du costé gauche: l'ouuerture fut de six trauers de doigt du bas en haut, comme la premiere, (& non en trauers comme vn ignorant vouloit) auec le caustic, & apresauec le cizeau, ie le laisse ouuert autant qu'il sut possible, & durant cette ounerture. & tousiours apres il dormit dans son liet commodément, mangeant & beuuant, tantost couché, tantost debout, & à table à sa volonté, & dudepuis ils'est bien porté,& croy que mes-huy il croir2 mieux mon conseil que celuy de son Medecin de neuf ans, son aage est à presant, de septante-cinq ans escheus au cinquiesme iour de Septembre presante année 1640.

Note.

Quoy qu'aye dict cy deuant, disons encores qu'Hyppocrate 1. 2. p. 482. des Epidemies, & 1.4. p. 517. §. 29. sur la fin dict, la toux enuicillie finit lors que les testicules s'enssent, & la tumeurdes testicules cesse, lors que la toux survient, ce qui nous monstre la sympathie qu'il y a entre la poictrine les mammelles, la semence & la voix, & Mercurial 1.2. c. 1. fila toux suruient à l'inflammation des testicules elle cesse, & au contraire si sur l'instammation des poulmons ou toux, celle des testicules aduient, l'autre sympathie. cesse, surguoy (dit-il) Hyppocrate remarque le consentement des parties genitales, & spiritales, p. 180. Mais nos vulgaires, & mauuais Medecins ne veulent prendre la peine d'estudier, auec meditation suyuants l'admonition de Galien, au sixiesme liure de santate tuenda, f. 68. où il diet, vne maladie seche sera cognuë en lisant mon liu. de Marasmo, non par vne seule lecture, mais par plusieurs, & non en courant, mais meditant auec jugement à chasque lecture, mais nos loups-garoux, pensent emporter & la chair & les os, & la mouëlle, à la seule ouuerture des liures, tantils sont gloricux, ambitieux, & ignorants en prattique, & Hyppocrate liure des preceptes, p. 38. S. 11. admoneste d'estre attentif à ceux qui

enseignent, mais qu'ils s'attachent à ceux qui prattiquent.

En l'année 1634. ie fus appellé pour se courir vn Gentil-hom-Hist.55. me aagé d'enuiron cinquante ans, sur le testicule duquel y auoit tumeur, rougeur, douleur, fiévre & alteration depuis quatre iours par fluxion: sur le septiesme iour, l'escrotum s'enfle & le testicule à l'esgard presque de la teste du malade, auquel pour sa foiblesse ie me contante de luy ordonner vn regime de viure, d'arrester la fluxion par les pilules de cynoglosse, que l'antiquité a nommé à tous catherres ou fluxions, & d'vne pilule d'extraict arthretique, & d'vn cataplasme sur toute la partie faicte de moële, de pain blanc mollet, de figues de Marseille, & de laist sans aucunes saignée, si qu'en peu de jours il fut entierement guery, son scrotum & testicule, totalement remis comme en sa pleine santé, à Dieulagloire, ces deux Histoires me font mettre icy routes les especes de relaxatios, aduenantes dans la bource autrement scrotum Procest dictes Exomphalos, & laxation du nombril, l'autre epiplocele hors que la coeffe, ou omentum y tombe, l'autre enterocele, lors que le boyau y tombe, l'autre cirsosel, lors qu'vne varice y va, l'autre Bubonocelelors que le omentum ou Ilion y va, l'autre Sarcocele, lors qu'vne chair superfluë s'y engendre, l'autre Hydrocelelors que l'eau y tombe, l'autre Pneumatocele, lors que le vent y va, Broncocele, c'est autrement gouetre ou relaxation du gosier, & toutes les differences, ont leur remede particuliere.

En mesme annee & le dixiesme de Nouembre, ie sus appelle à la ruë des Bernardins pour y voir vn Greffier de Preuost, aagé d'enuiron cinquante ans, trauaillé de mesme maladie, & mesme endroict que le precedent, auquel son beau-frere Saigneur appellé auant moy fit aussi tost ouurirla veine par cinq fois, & entre-autres au pieds, tandis mesme que la fluxion se faisoit, dont l'escrotum s'enste dauantage, les douleurs s'augmentent, les vieilles continuent, sans qu'on y remedie (n'estant pas tenu de faire plus qu'on ne sçait) i'ordonne donc les pilules de cynoglosse, ou le diacodion, ou la teste du pauot en poudre, pour prendre la nuict pour le faire dormir, vn clistere laxatif pour le lendemain matin, vne fomentation de laict auec des esponges sur la partie, & l'ouverture de lescrotum auec la lancette, ou bistorin, ou auec le caustic: ce que sondit beau-frere, fit faire le lendemain matin: mais comment Dieu le sçait, caril sit ouurir au plus haut, & vers l'aysne, en lieu de la partie la plus basse de l'escrotum, ce que le Chirurgien qui en fit l'ouverture, trouva tres mauvais; mais sans oser contredire à ce charrier qui meritoit auoir du fouct, & sans honte de sa mauuaise procedure, & auant que faire ladicte application, dict que la gangrene estoit desia à les crotum : ce qui estoit faux, mais elle y arriua deux iours apres qui le tua, & par ainsi comme Galien di& à Glaucon, liure deux chap, 2, la maladie est guerie, mais le malade est mort.

Mift. 56.

Vn Aduocatau Parlement de Paris, demeurant vis à vis de la Sorbonne detenu d'vne toux seche, d'vne maigreur vniuerselle auec vne liberté de ventre depuis assez de temps, dans lequel il auoit esté purgeotté, & saignotté, ( c'est la mode de parler de ces Saigneurs) assez de sois, l'ayant consideré & discouru assez longtemps auecluy, le sis mettre sur son lice, pour y taster ses costez principalement le droit, iugeant de quelque indisposition au foye, le tastant donc m'apparut vn tumeur sans douleur, grosse comme vne noix (mais en poussant auec les doigts, aussi profond & forc que la partie permettoit) au dessoubs des sausses costes, du costé du foye, mon prognostic fur qu'elle pourroit grossir autant que sa teste, voyre plus, pource que la place où elle estoit, obeyssoit facilement par dedans, mais estant empeschée par le dehor par la ceinture, & des chausses, & du pourpoint ne le pouvoit faire, & dessends de le saigner dauantage, dautant qu'il ne viuroit qu'autant qu'il auroit de sang. Sur cet aduis & prognostic, ses premiers Saigneurs

Saigneurs furent rappellés & assemblés auec le Chirurgien, qui fe moquent de cette pretendue tumeur (difent-ils) imaginée plustost que vraye, & tout aussi tost le sont ressaigner abondamment, se riants entre-eux de ma deffence. Dans vne quinzaine de ioursie fus rappellé, ie trouue le malade empiré, la tumeur fortacerue & palpable, de la grosseur d'un estœuf: mon prognostic sut la mort; les Saigneurs rappellez qui recognoissent en tastant laditte tumeur, le font encores ressaigner, & ordonnent aussignoramment les remedes, comme ignoramment ils l'auoient fasct saigner & ressaiguer, en fin la mort l'ayant faisi, fut ouvert par Riolan Chirurgien, qui seul auoit opiné en la derniere consulte, contre trois Medecins ampoullés, & deux Chirurgiens estimés, que la tumeur, n'estoit ny dans le mezantere, ny dans le pancreas comme tous ensemble difoient eftre, mais estoit attachée à quelqu'yn des muscles, contenants les entrailles; dautant dit-il, que si elle estoit au pancras ou mezantere, elle rouleroit & suiuroit le mouuement du corps, & empescheroit les excrements de sortir par le siege, ce qui n'est pas; puis que chafque iour les matieres fecales, humides & mal cuites coulent par derriere, outre autres raisons iudicieusement alleguées: il trouua donc estant ouuert, laditte tumeur pendante, & attachée aux muscles lumbaires du costé droiet, de la grosseur de la teste d'vn veau, garnie de plusieurs boursettes pleines, les vnes de matiere comme bouillie, les autres comme de lard, les autres comme de miel, les autres dures & de diuerses consistances & couleurs, les vnes separées des autres par leurs bourferres, & tout le corps sans sang, à tout le plus d'enuiron trois ou quatre onces, mais quantité d'eau claire de laquelle on auroit bien remply deux pintes. Voy fur ce Fernel c. 4.1.6. iecoris morbi cause & siona, & Parel. 7. c. 21. des escrouelles, p. 280. voilà la preune de la grande cogoissance, & belle prattique de ces ignorantissimes bourreaux, qui ayment-mieux qu'vn malade qui est entre leurs mains meure, que s'il viuoit par l'aduis de quelqu'autre qui n'est de leur serment, ny de leur caballe, Dieu les amende. Amen.

Vn Gentil homme de Moulins en Bourbonnois, aagé d'en-Hist 57: uiron trente-ans, tumbe malade en cette ville au mois d'Ostobre, 1626. d'vne douleur de costé gauche, vn peu au dessoubs, sans siévre, sans enroueure, son pouls esgal, mais vn peu frequent, sa respiration libre, nullement ou fort peu alteré, la face bonne: Vn Saigueur est appellé qui suiuant le sie est in vsu, & partant sans

meur jugement le faict auffi-tost saigner, le mal s'empire, & co Maistre Saigneur en appelle vn autre de mesme categorie qui trouve bon de le ressaigner, & continuent tant de fois qu'en fin on compte, jusqu'à quarante palettes de sang qui valent pour le moins fix vingts onces de fang, & ne voulurent ny peurent comprendre que ce mal procedat d'vne fluxion froide & humide du cerueau, fur cette partie, comme remarque Hyppocrate 1,1. § . 23. de morbis, & Fernel, c.1. method. general. rurand. feb. difant que si la pleuresie aduient par vne distillation froide, la saignée ne le guerira pas, mais elle produira d'autres symptomes : cependant la diete prescripte

est exactement gardée, l'appetit se perd, les veilles se renforcent, la maigreur le rend au poinct d'vn Schelet, la poictrine attire la pituite subtile, & là & ailleurs est renduë comme vitrée, laquelle en vne partie se pourrit & est crachee comme pus, & tout de mesme façon que ceux qui ont vn rheume, crachent lors qu'il est (comme on dict) meur & pourry, tellement qu'il crachoit ou la nuict, ou le iour, pour le moins quatre plains baffins, soit de cette pituite comme vitrée, soit d'autre claire, soit de cette pourrie & muqueuse & chasque bassin contenoit pour le moins deux liures, en fin les forces luy manquant, & la mort le menaçant, & ayant reçeu ses Sacrements, on m'appelle: ayant donc pris garde soigneusement à

pleuresie.

tout son corps, principalement à sa langue suyuant le precepte Hippoc.

d'Hyppocrare, 1.3. S. 22. de morbis, & l. 6. S. 5. de morb. popul. & Duret de Duret, c. 7. S. 4. p. 136. aux Coaques qui disent qu'icelle demonla langue. stre le plus souvent l'humeur qui abonde en l'estomach, comme Heurnius. aussi quelles sont les vrines. Surquoy 1.3. c. 13. p. 445. methodi ad praxim, dict que la peau laquelle couure la langue, est de mesme que celle de l'estomach, & que tel humeur qui abonde en l'vn, se demonstre en l'autre : ie recours donc à renforcer ce corps debile, par bons consumés, tortugats, cardiaques, boisson propre, soporiferes, expectoratifs, mais non à accommoder l'vlcere tres-grand, que ces grands doctes en saignerie disoient estre dans la poictrine,

Pasqual. Fallope. Hyppocrate erc. celuy des pleuriti-

au pus, qui est blanc, egal, sans mauuaise odeur, ou fort petite, selon Hyppocrate l. pranot. §.7.p.619. & Galien, 2. de rat. vict. acut. 45. cité par Fallope, de medic. simp. purg. c. 16. p. 74. qui dict, lors que le fang pourry se cuit, ou dans les veines ou hors d'icelles, degenere en pus blanc, espes & non puant, pource qu'il n'y a point

ou ailleurs duquel cette pourriture fortoit, mais toufiours fort puante, & messée auec quantité de pituite vitrée : ce qui n'est pas

de putrefaction, & Hyppocrate de natura hominis, \$.24. p. 45. dict ques coma l'humeur sereus estant dans la vescie, & y seiournant se rend par la entre dans chaleur du lieu, chaude & blanche, se separe, demeure au fond, & les poultelle matiere est nommée pus, & de cette façon les pierres s'engen-mens. drent dans la vescie des enfants; la bile corrompue en matiere iaunastre, puante, acre & rongeante, mais se cuisant se convertit en humeur, non plus iaune, ny fetide, ny acre; mais palle, & celuy qui est autrement, est tres mauuais. Et lors qu'en la pleuresie il aduient suppuration, le pus sort & excede, sans qu'il y ait aucune solution de continuité, & s'amasse dans la cauité de la poietrine, puis par autre transport penetre la membrane du poulmon, & de là est pouffé hors par la toux, (notant qu'en toute suppuration Hyppocrate demande la fiévre, comme dict Duret c. 16. §. 60. p.299. des Coaques, encores que la suppuration aduienne par la vertu de la chaleur naturelle des parties solides, recreées par le nectar viuifiant du cœur,) ce qui arriue quelque-fois aux catherres, lesquels quoy qu'ils se facent hors des veines, pas moins la matiere en est portée par transport dans icelles veines, & d'icelles courra par tout le corps, ce qu'Hyppoc. remarque en Clazominius, qui ayant deux parotides, rentrerent & s'esuanouïrent par les vrines, s'entend le pus qui les causoit, & fut guery, comme remarque Sanctorius, c. 3. p. 25. de remed. inuent. parlant du pus l'entend de l'ordinaire qui est espes & comme lissé, estant tel par la force de la faculté concoctrice & puissance de la chaleur naturelle, qui la conuertit comme quasi en forme de semence (car tout ce qui se pourrit en nous; ne va pas de mesme saçon) & liquide & mollet, à quoy ils ne prenoyent garde, ne discernant le pus qui est faict de sang corrompu hors des vaisseaux, & de la pituite, laquelle Hyppocrate l.1. §. 21. de morbis, & S.18. dict se pourrir dans 21. iours en la poictrine pour- Lapiruire ce que la chaleur y aide (mais il faut entendre selon les parties, & se pourrit non aux personnes vieilles & decrepites selon Hyppocrate, liu. 2. dans 21. Aphorism. 35. raucedinis & decrepitis non maturescant,) mais sielle tombe & s'amasse en vne partie froide, comme les pieds & iambes, iamais ne se suppurera, & si la chaleur de l'humeur est grande & les forces robustes, il ne se faira pus, pource que l'humeur chaud s'évapore par insensible transpiration : iene nie pas pourtant que des fistules, viceres & apostemes ne sorte d'autres matieres que plusieurs nomment pus, mais que c'en soit proprement ie le nie, & dis que le pus vray est la matiere, laquelle sort des parties charneu- Pus Ccc ii.

TRAITTE

288

quel de la ses similaires, qui est un excrement espes, egal, lisse, blanc, & non chair. fœtide, comme a esté dit cy-dessus.

Desos & L'excrement qui fort des os & cartilages pourris, (qui font cartilages, parties fimilaires) qui est noir, verdoiant, huyleux & setide, est

appellé par Celse Eleodes, pource qu'il ressemble à l'huyle. Au dessous du crane, dessius ou dessous la dure mere s'amasse en plusieurs sortes quantité de matiere laquelle s'y corrompt, mais ne vient point en pus, à cause de la froideur de la partie. Arnaud,

col. 1030. Aphorif. 10. parab. medic.

L'an 1641, au mois d'Octobre i'ay traicté vn petit garçon aagé de cinq ans, (lequel quelque mois auparauant estoit tombé de dessus vne chaire, & qu'on auoit celé aux pere, mere, & à moy) de la petite verolle, laquelle sortit sans demonstrer les signes accoustumes fort abondamment, (que ie ne sis saigner, estant dessendu par tous les bons pratticiens Medecins, & comme dict Gordon, de venenis particul. 1. c. 12. p. 57. lors que la petite verolle sort par tout, il ne faut pas saigner, dautant qu'elle rentreroit au dedans, que si ce Saigneur qui bourrela cette fille marquée Histoire 12. p. 46. eut esté bon pratticien Medecin, il n'auroit si miserablement executé cette fille, mais son sic est in vsu le couure. Pereda en son liure 2. c. 10. de exanthematis, f. 208. va bien plus iudicieusement, car il marque deux ordres de traister cette maladie, l'vne est auant que la verolle soit sortie & l'autre apres.) Vne fille aâgée d'enuiron trois ans, ruë du Cerisser au mois de Iuillet 1633. laquelle durant cinq ou six iours, fut attaquée d'vne sièvre continue, aprés la quelle sortirent par tout son corps quelques petites pustules rouges, lesquels sortants auec peine & disficulté, le Saigneur aussi ignorant que vieux, aussi-tost l'auoir veuë la fait saigner (c'estoit au matin) puis vn clistere qui ne fist aucune operation,& fur les deux heures apres midy (qu'estoit le neussième iour de la maladie, mon fils Medecin du Roy, y fut appellé, qui ayant entédu le traict de la maladie & le neufiéme iour, n'y voulut rien ordonner voyant la mort proche, si que le malade mourut le mesme iour: ò vicux asne qui debuoit donner ordre que ces pustules sortissent, & non les empescher par la saignée, laquelle estant presque seche, le dix septiesme iour d'icelle, le cerueau se descharge d'vne telle quantité de pituite muqueuse, sur la poictrine qu'il l'estoussa, & estant mort, il en coula encores plus, tant de sa bouche que par ses narines, & fay estat d'enuiron quatre liures.

hyper or har ATS

Hift.58.

L'excrement qui fort des nerfs, veines, arteres, tendons & me ma Nerfoveibranes qui couurent les muscles qui sont aussi parties similaires, est mes, artefereux, subtil, gluant & quelques-fois (lors que la veine est rongée res, tendos, par l'acrimonie d'icelluy) il en sort vn sang gros, & de l'artere, subtil, chaud, boüillant auec pussation & sautelement.

L'excrement qui sort de la poistrine qui est partie organique, est Poistrine fetide grisastre, verdoyant, cadauereux, & sort en toussant, & est quelque-foisietté non seulement par l'vlcere, mais aussi par la bou-

che, par le siege, & par les vrines.

L'excrement qui fort par la bouche vlcerée, & parties pudi- Bouche & bondes qui font aussi parties organiques, est de diuerses couleurs parties pudibondes. & de mauuaise odeur, principalement celuy de la vescie.

L'excrement qui sort des genouils & autres ioinctures qui sont Genouils.

aussi parties organiques, est fort onctueux & glaircux.

L'excrement qu'on entend foubs ce nom de pus, s'il est faict de Vraypus fang comme au slegmon, est blanc, egal, lissé, espes, non fetide, & de sangtel est nommé & pris pour vray pus, comme est dict cy-dessus.

Celuy qui est faict de bile, comme en l'herysipelle, est iaunastre Bile.

& fubtil.

Celuy qui est faict de melancholie noire, comme au cancer, est Melannoirastre ou liuide.

Celuy qui est faict de pituite, comme en l'edeme, est aqueux & Pituite.

visqueux.

L'excrement qui sort de la tigne, escrouelles, charbon pestiferé, Tigue. bubons veneneux, & contusions est fetide.

Celuy qui fort des gangrenes, & mortifications est, noir, fetide, Gangrenes

verdoyant, d'odeur puante & cadauereuse.

Celuy qui fort de l'absces, nommé meliceride est semblable à Melicerimiel, de l'esteatome à suif, de l'atherome à boüillie: plusieurs aude. tres matieres fort estranges, sortent des absces semblables à crasse, charbon, sablon, pierres, coquilles, espis, chair, cartilages, poils, animaux viss, & autres choses veues par diuerses personnes, desquelles cen'est le lieu de parler, & sont contre nature; quoy qu'ils soyent die naturels pour certaines raisons: car chasque partie tasche d'assimiler à soy, l'humeur quiluy aduient, que si elle ne peut, elle le reduie en excrement, & chasque partie selon sa nature, & dissicilement se fait-il vray pus ou aposteme d'vn seul humeur pur & louable, pechant seulement en quantité, car toussours les humeurs sont messes sur sparmy les autres.

Ccc iij

Aucuns veulent qu'il se face vn absces & pus dans le mezantere, (qui est froid & sec & comme l'esgout de tout le corps) & qu'il s'euacue & purge par le ventre, mais c'est sans raison, sans authorité, & sans exemple, il s'y engendre bien des tumeurs, desquelles chascunea sa boursette ou cistis, estants les vnes differentes des autres, en matiere contenante & contenuë, comme a esté dict en l'Histoire 56. mais que ce soit vray pus, & qu'icelluy se purge par le ventre dudict mezantere, cela n'est pas. Cependant faut noter qu'aucun suc, ou humeur ne se pourrit point facilement dans le corps, s'il ne surmonte par sa quantité superfluë & surabondante, celle que nature a accoustumé d'auoir.

Hippoc.

Hyppocrate, l.des vlceres §. 2. dict qu'aucun vlcere, ny mesme les parties voisines d'icelluy, ne suppureront point si on garde qu'elles s'inflamment, car auant que le pus se face, l'inflammation precede, & la suppuration aduient, lors que le sang continuë à s'es-

chauffer, jusques à ce qu'il soit pourry.

Loubert.

Ioubert Decade premiere, Paradoxe, 4. dict que les hydropisies viennent lors que toute l'habitude du corps est immoderement refroidie, & Galien en attribue la principale cause au defaut du sang, l. 2. c. 8. des facultés naturelles, & adjouste que les veines meritent non seulement d'estre dittes instruments portatifs du fang, mais instruments propres à mieux preparer le sang, auec cette distinction que les veines les plus grandes seruent plus, à porter & les petites à transmuer l'humeur, & les plus petites, commé sont celles du foye à mieux sanguisser, (notant que quoy que les veines soyent en nombre presque infiny, que toutes sois les anatomistes les reconnoissent toutes procedées de cinq rameaux ou canaux, à Weine ca- sçauoir de la veine caue, la plus ample procedante de la partie gibbe du foye, (Hyppocrate l. de alimento, S. 7. la racine des veines est au foye, & des arteres au cœur, ) & laquelle s'espend presque Veinepor. par tout le corps, la veine porte sortant de la caue, la quelle s'espend te, ombili- au ventricule, ratte, intestins, & epiploon. L'ombilicale par laquelsale arte le l'enfant est nourri au ventre de la mere, & laquelle se pert après, se rendant comme ligament, la veine arterieuse laquelle est plustost artere que veine, qui s'espend toute aux poulmons, l'artere veneuse laquelle a la tunique & stucture de veine, & est mieux ditte veine qu'artere, & a plusseurs rameaux qui s'esparpillent par toutela chair des poulmons. Du Laurans I. 4. c. 3. Histoire, anatom. de venar. differ. & au paradoxe second, diet que le sang se contre-

me.

tereve-28 835 Se.

garde fort bien, fans corruption au dedans des veines, non par la tiedeur du lieu, comme veut Aristote, veu que le reste du corps est tiede (au toucher) mais par vne particuliere vertu, & familiarité quifaict que ce lieu est celuy propre du sang, mais il se corrompt facilement & par accident, lors qu'il y a trop grande quantité d'humidité auecla chaleur, lesquelles deux se trouuent seulement en vn sang pur, qui cause vne facile pourriture, & s'il tombe des vcines en vn lieu estroict, il s'y échauffe plus qu'il ne doibt, & n'y avant aucune transpiration, à cause ce que qui l'enuironne est serré, & la chaleur naturelle estant suffoquée, la pourriture commence tellement, que ce qui luy est plus proche, se pourrit, non autrement que comme par contagion; A cette cause, si les autres tumeurs ont du sang meslé, (qui arriue le plus souuent, veu qu'à peine y a il quelque tumeur causée d'vne seule matiere) & soyent espars sur quelque petite particule, & là pressées & soulées, & s'y pourrissent autrement non. Car vn edeme qui si vne pituite pure ne vient point à Edeme. suppuration, (& estappellé tumeur caue, lors qu'y appliquant le doigt, s'y faict vne cauité ou fossete, & qu'elle y demeure) ny vn herpes, ny vn erysipelle, si les humeurs qui les font sont simples, ny vn schirrhe faict de la pure lie du sang ou de la pituite, la plus crasse, ains plustost ils se brulleront, & certes la bile noire se pourrit aux cancers, nommez aussi Sclirosis plus disticilement, mais plus veri- Seliresis. tablement s'y brule, d'où les cancers se font vlcerés, mais si l'humeur est plus doux, ils ne s'vlceret point, & si on n'oste les veines vifiblement enslées, qui l'entretiennent nourrissent & arroussent, ils ne guerirontiamais, & faut noter ce que Rhasis dict, libro divissonum, f. 74.0.27. apostemata frigida, qu'il y a difference entre nodum & cancrum, en ce que le neud ne pousse ou ne bat point, mais le cancer bat, & pousse comme les autres parties où il y a artere.

Sur ce cancer quelques Medecins & Chirurgiens de Paris, le croyants grands doctes voyants vne tumeur entre le foye & l'aisne assessable parente, la iugerent cancer à la matrice, & sans autre consideration, prognossiquent la mort, ce que m'estant rapporté pendant l'indisposition, laquelle me detenoit dans ma chambre, & ayant cogneu leur ignorance, ie prognostique autrement fondé sur Signes da Hyppocrate qui au l. 2. §. 2 4. p. 424. des maladies des semmes, dit cancer à la que celles ausquelles vn cancer commence à la matrice, la bouche matrice; sent l'amertume en tout ce qu'elles mangent, & resusent à manger, sont troublées en leur esprit, leur regard est mauuais, ne voyent

pas bien, les douleurs les detiennent, depuis le mammelles iusques au gosser, & soubs les espaules sont alterées, ont leurs tetins maigres & tout leur corps de mesme, les narines seches & sertées, n'ont point d'allegement, leur sousse est diminué, n'ont point d'odeur, ny de douleur aux oreilles, mais par sois il y vient vne tumeur galleuse, que si tout cecy paroist, il n'y à point despoir de guerison.

Hift. 59.

Cette mesme ignorance arriua a vne ieune Dame en Bourgogne, cinquante lieues de Paris, où ie sus appellé au mois de Septembre 1639. où ie trouuay tous ceux de la maison autant troublés que
la malade mesme, qui tous croyoient y auoir vn cancer dans la matrice au dire des Medecins & Chirurgiens qui l'auoient veite, &
traictée, les quels changerent leur trissesse, & peur, en ioye & asseurance, apres que ie leur eus faict voir par bougies propres, mises
dans le col & canal de la nature, qu'il n'y auoit ny cancer sormé, ne
vlecre, comme i'auoy faict voir au mary, & mere de la que dessus, estant toutes deux gueries, dequoy à Dieu la gloire, Amen-

Riff. du foye come se purge.

Galt. H. Riff. dict ce qui est à la partie caue du foye est purgépar les boyaux, mais ce qui est à la gibbe par les vrines, ce qui est aux poulmons, est purgé par la toux & le cracher, & les excrements du cerueau par les narines, Fusche dit le mesme, 1.3. de medendis

morbis, c. 25. de inflammatione iecoris, p. 436.

Sylnius.

Syluius & autres Medecins tant anciens que modernes, (comme ia a esté dit ) disant que le sang dans le quel les autres humeurs sont messés, a besoin plustost de purification que d'euacuation, ce qui se peut faire par les medicaments propres, preparants, cuisants, les vns la pituite, les autres la bile, les autres la melancholie. Surquoy Campanella dict qu'il n'y a qu'vn humeur, & que les autres ne sont que feces, aiguillons, & liniments, & qu'ils ne sont chauds, froids, fecs, humides qu'à comparaison les vus des autres, ce qu'il peut avoir tiré d'Albert le grand, l. I. traicté, I. C. 5, de anim. mais le mesme Albert, 1.3: traicté 2.c.4.recognoit quatre humeurs qu'il nomme flegme, sang, colere & melancholie, engendrés par la distinction des aliments, desquels le sang est engendré par vne chaleur temperée, la bile par la chaleur plus forte, mais estant plus forte, engendre l'humeur melancholique accidentaire, par incineration. Campanella, corrige sa premiere opinion au chap. 4. p. 11. disant qu'il y a plusieurs humeurs, & Fernel 1. 3. c. 9. methodimedendi, dict qu'autant qu'il y a de fortes d'humeurs peccants, autant a-on obserué par l'vsage qu'il saut de genres de medicaments,

& Hyp-

Campanella.

Fernel.

& Hyppocrate, l. des medicaments purgatifs, §. 2. dit qu'aux bi- Hyppoc. lieux faut donner des medicaments purgeans la bile, aux pituiteux. la pituite, aux hydropiques les eaux, aux atrabiliares la bile noire:

que si on baille l'vn pour l'autre, on gaste tout.

Ce qui prepare doucement la pituite, est le miel rosat, l'oximel Pituite, simple, le composé, le syrop aceteux auec lesquels on messeles eaux, ou de fenouil, ou d'ache, ou d'absinthe, de sauge, de nepeta, d'asperges, de mente, de persil, de rubia maior ou leurs decoctions: & de ceux-cy, & des suyuants le Medecin ordonne ce qu'il trouue le plus propre & agreable au malade, les suyuants sont yn peu plus forts, comme les syrops de deux racines, des cinq racines, l'eximel seyllitic, de stecas, auec les eaux ou decoction de sauge, bethoyne maioreine, romarin, qui sont propres lors que la pituite abonde le plus à la teste. Que si elle abonde plus à la poitrine les suyuants la Teste. y preparent, le miel violat, les syropts de hyssopo, de pressum, cala-Poistrine. ment, auec les eaux ou decoctions, ou de scabiense, capilli veneris, hyssope, sauge ou d'enula campana.

Si elle abonde au ventricule, le miel rosat, le syrop de mente, Ventricud'absinthe auec les eaux ou decoction de mente, d'absinte, de me-le.

lisse ou fenouil.

Si elle abonde au foye, le syrop d'absinte, d'eupatoire, d'oxi-Foye. mel simple ou composé, auec les eaux ou decoction, de cuseute, cichorée, d'absinthe, d'ache, d'eupatoire: note que le foye est purgé par les veines, & l'estomach, par les boyaux: & en passant faut noter ce que dict Libanius, de iudicio aquarum mineralium, c. 66. que le foye de l'ours mangé, renouuelle toute la peau du corps & raieunit les personnes vieilles.

Sià la matrice, le syrop d'Armoise, de rubia tinetorum, l'oximel Matrice. simple & composé auec les eaux ou decoction, d'armoise, matri-

caire, melisse, nepeta, ou fenouil.

Siàlaratte, les syrops d'eupatoire, de thin, de calament, d'oxi-Ratte. mel fimple, & composé, auec les eaux ou decoction de cuscute, ge-

nest, scolopendre, calament, buglosse.

Si aux reins, le fyrop des deux racines, l'oximel fimple & com- Reims. pose, & eaux ou decoction d'asperge, senouil ou saxifrage, ayant preparé par les remedes susdits, la pituite, la faudra purger par medicaments laxatifs, desquels les anciens modernes se sont seruis, comme Fernel, Renou, Myreplus, Prepolitus, Actuaire, Eginete, Celse, Auicenne, Rhasis, Hyppocrate, Galien, & pour dire

TRAITTE

Contre S. Lacques.

394

en yn mot Grecs, Arabes, Latins, & en ont donné la description? la proprieté & l'vsage que S. Iaques Medecin de Paris, par l'aduis de ses semblables veut cacher, & cache dans son Codex medicamentarius seu pharmacop.ea Parisiensis, de laquelle toute leur assemblée a esté grosse pour le moins depuis l'année 1590, iusques à 1638. que ce malotru rat a esté sorty de ce mont Gibel, & duquel les Medecins, Chirurgiens & Apoticaires, les mieux sensés se moquent pour les absurdités qui en seront remarquées en temps propre: quoy attendant, & cependantien diray quelque chose me contentant d'en marquer deux, desquelles sa capacité considerera, comme dans vn miroir qu'il n'est bon correcteur, comme il veut qu'on le croye & estime: l'vne est des eaux lesquelles il tire, du suc des plantes (sans dire dans quel vaisseau, ny de quelle ma-Erreur de tiere il doibt estre; de plus il se contente de dire, in balneo maria, & Lucques aulieu de maris, & suis estonné qu'il ignore que par le Balneum, tous les Chymiques entendét vne douce chaleur, laquelle est faite par les vns d'eau, ou de cendres, de sable, de fumier de cheual, de pigeons, de charbon, de geneure, d'huyle ou d'autre matiere entretenante le feu au degré duquel la matiere à distiler, infuser, pourrir, bruler ou calciner a besoin, soit par poids ou mesure, & cependant il se contante de dire simplement Balneum maria, qui monstre qu'il va à teste baissée en cette censure, & qu'ayant choppe au premier pas, le reste de sa demarche n'est gueres plus asseuré. Cathelan Apporicaire de Mont pellier, en escrit plus iudicieusement que luy (aussi le deuance, & plus en ce sçauoir) ayant veu la grande vertu de celles dont i'vse, il s'est contenté que le distillateur dont ie me sers, ait dict que c'est du suc, & n'a passé plus outre: car l'eau destillée du suc, duquel la substance est terrestre, messée auec l'aqueuse, n'a pas plus de force quel'eau distillée de la plante, mais s'il eust eu bon nez, il auroit apris que le sel contenu dans les plantes, est ce qui donne la force : car le sel tiré des plantes ameres excite le flux de ventre, celuy des plantes douces émeut les sueurs, des plantes acides émeut l'vrine, des plantes infipides émeutle vomissement, comme i'ay marqué cy-deuant, & c'est ce sel que ie fait extraire des plates & remettre auec l'eau qui en est tirée, & qui fait des effets admirables, au grand soulagement des pauures ma-

lades qui s'en seruent. L'autre erreur & aueuglement est qu'il n'a

pris garde que l'or mis a la confection alchermes qu'il nomme de

coco baphico, & de hyacinthe, n'y sert en aucune façon, ou sert de

Cathelan Appoticairea Montpellier.

Sel des plantes, l'esprit du sel, ordu nent bon appetit. Autreerveur. DelOr voy Fer-

monstre, d'amuse-lourdaut & d'incommodité à la nature, car pour rier, c. 9. p. aliment, ie renuoye le curieux à ceux de Ierufalem, qui affiegés 371. de for par Tite Vespasian, comme dit Iosephe, qu'ils aualloient leur or li-castigat. de par Tite Velpalian, comme dit totepite, qu'ils auantoient teur oi il mé subtilement pour se nourrir à faute d'autre chose, mais en vain, mes où il nature ne le peut reduire en chile, ny par consequent en sang, ny mes ou il par suite en nourriture, & nostre soible chaleur n'en peut venir à l'erreur. bout, ny par proprieté occulte, ny par manifeste, car mesme cel-Bauderon le des fournailes les plus violantes ne le peuvent domter, comme ny luy n'ot les orfevres, affineurs & monoyeurs, en peuuent rendre telmoigna-Parlé de ge. Pour poison on ne l'ordonne pas, car il n'agit point contre na-l'or, la fauture, ny contre les parties principales, nommées vitales, animales qu'ils & naturelles, cerueau, cœur & foye. Pour medicament il n'a aucunes vapeurs (tel qu'on le met ) pour attirer, expulser & combattre gnulapreaucun humeur. Pour corroboratif, il ne peut pource qu'estant soli-paration de & fixe, il ne peut penetrer aucun chemin pour se rendre ny au d'iceluy, cœur, ny au foye, ny au cerueau, & i'asseure que telle & entel quan. par les antité qu'on l'a auallé, on le rend par le siege, toutes-fois changé de bes, lors à iaune en blanc: si celuy qui l'a auallé, a esté frotté d'argent vif, com-eux comme i'obserue souuent à ceux ausquels i'en fay manger, messé auec mune, co quelque conserue pour les deliurer de l'incommodité, que l'argét- du depuis vif leur apporte, pour en auoir esté miserablement frottes, messe cognue de auec l'onguent nommé de morbo, en leurs grosses verolles, comme pen de dodit Fallope, c.77.p.82 4. de morbo Gallico; Ce n'est pas donc de l'or etes. ny de l'argent en fueilles iaune & blanc, rayonnants qu'ils ont entendu, mais preparé à la façon qu'ils sçauoient, & qui estoit commune & vsuelle en leur temps, comme plusieurs autres choses, que la negligence a comme perduës, mesme Galien se plaint que de son temps la preparation de l'ellebore estoit perduë, laquelle estoit comune au temps d'Hyppoc. & desquelles preparations & inuentions Viginaire en ses plattes peintures, en a deterré grand nombre, & Viginaiplusieurs autres : ne guerissons-nous pas ordinairement les sièvres re. quartes, tierces, hemitritées, tierces cotinues & autres intermittantes, melancholiques, hypocódriaques, vterines & nombre d'autres maladies, auec l'or seul preparé deilement? n'auez vous iamais essayé l'or fulminant decrepito? & la fleur tinée de l'or sans corrosif, lequel vous deuez mettre dans vos confections? sçauez vous pas qu'iln'y a rien au monde qui n'aye son contraire, & destructeur? si vous auiez autant de soin de la santé des malades, qui se mettent entre vos mains, qu'aués de paroistre, vous songeries plus haut sans

Ddd it

vous amuser à des corrections ineptes, desquelles les plus sensés en la Medecine se moquent, apprenés la prudence & la science fructueuse au public, qui toussours dure, l'or & l'argent tels qu'ils sont, voyre en fueilles ou en limaille tres subtile, meslés dans les remedes ou viandes, ne seruent que d'embarras dans l'estomach; VIstalius. voyés VIstadius de cælo Philosophorum, seu de secretis natura. Pay beaucoup de choses à vous dire sur ce subiet, & autres; mais ie le reserue en lieu plus commode, Dieu aydant: Ie diray seulemet que si vostre codex dure; on vous cstimera barbare & sans charité, veu que contre la coustume des long-temp prattiquée par tous les do-Etes Medecins, vous seul cachez la vertu & vsage des remedes y marqués vous couurant par vostre Epistre, d'vn fillet à tromper & attraper les bestes tantvolatiles, aquatiques, que terrestres. Ceux qui n'ont pas encores cogneu nostre Seigneur Iesus-Christ, ont monstré plus de charité à toutes nations que vous ne faictes, qui me fait dire que vous n'auez que le seul nom de Chrestien, & rien autre chose que la superficie d'iceluy : ne craignés pas l'abus en l'vfage des remedes, les Prophetes auant la veniic de nostre Sauucur, & du depuis luy mesme & ses Apostres ne se sont gardés de dire & descrire plusieurs choses, desquelles les enchanteurs se servent à mauuais vsage: le diable mesme s'est seruy des paroles de l'escriture saincte, enuers nostre Redempteur, car luy disant qu'il se iettât en bas luy dift, il est escrit, il enuoyera les Anges pour te garder de choper. Ne vous cachés donc point soubs des peurs imaginaires, ce n'est le moyen de vous faire estimer, mais moquer & estre ignorant, voyés Fernel plus docte & plus charitable que vous, qui vous apprend vostre leçon en ses liures methodi medendi; suiuant les anciens & doctes Medecins, comme Myrepsus & autres, c'est assez si vous auez des yeux du jugement & des oreilles. Mais ie retourne d'où ie suis sorty pour vostre honneur & prossit, & du peuple abusé pour lequel l'escry seulement, & vous diray qu'il n'y a point d'Apoticaire qui s'employe à faire toutes les compositions marquées das vostre codex, ou Pharmacopea Parisiensis, desquelles vous mesmes & vos camarades vous moqués, appellant toutes ces compositions par l'organe de Guybert, en son Medecin Charitable, Bagatelles, lequel liuret il a dedié à tout vostre corps, & auez trou-ué mauuais que vn d'entre vous ayesait imprimer ses inepties im-pudentes, consites en ignorance, aduertissant le public de ne s'y sier, & mesme le 14. de Mars, 1647. vous auez publié vne These, Pa-

tin president par laquelle est conclud, que toutes les compositions des Appocaires ne sont que bagatelles, & qu'en toute maladie il ne saut que la saignée, & boire de l'eau; mais ie vous veux ayder à baptiser vos remedes puis qu'en ce temps vous voulez rappeller celuy auquel Nicolas Myrepse viuoit qui appelle sol. 233. & descrit les remedes, suyuants du nom. Antidotum Achariston, idestine munere.

Athanasia, idestimmortalis, Alcancalon, idest nuncium bonum Antamaron idest contra mortem, Antidotum, id est contra datum, Alipta, ideft mixtura, Aragon, ideft adiutorium, Blanca quoniam albos purgat humores, Diacameron, id est ducens hominem de morte ad vitam. Philantropon, idelt amicus hominum, Philonium, id est amicus nouus, Higia, ideft saluatrix, Litontripon, id est pertundens lapidem, Micteta, id est experta, Sotira id est Saluatrix, Theodoricum, id est Deodatum, Trifera id est Iuuenilis.

Sur tous ces mots voyez Saladin.

Dans lequel quelqu'vn dit, que ces diuersités de remedes sont mis pource qu'en tous lieux l'or n'est de mesme, ny par consequent les corps lesquels demandent diuersités de remedes, de mesme

que de nourriture.

Les remedes laxatifs & nommés Phlegmagogues, sont la Be-Phligmannedicte laxatifue, Indum maius, diacatholicum diaphenicon, trodif gogmes. ques alhandal; pilules d'agaric, lesquels ne sont pas nuisibles & venimeuses àl'estomach, comme les ignorants disent. Bodin en sont heatre de la nature, l. 3. S. 1. dit que les anciens appelloiét l'agaric medicament familier, pource qu'il estoit fort en vsage, ) cochees, d'hermodattes, hiera fetides, lucis, sthomachiques, sine quibus, assarairet, imperialis, arthretiques, ou de euphorbio, de ce dernier comme vn de ces Saigneurs en vist en vne mienne ordonnance, pour vn qu'il auoit longuement traisté par ses saignées, dit à l'Appoticaire de n'en mettre point, pource qu'estant venin, il tueroit, & que l'eu-Euphorbe.

phorbe entendu dans la Pharmacopée, estoit vne autre chose incognuë en ce temps, mais son enuie couuerte de la peau d'vn asne, ne
fut ciuë, & le malade en fut fort soulagé, luy moqué & son enuie
& ignorance malicieuse recognuë: disons encores de l'agaric que
Fallope, c. 2 4. p. 106. de medicam. purg. simp. dit que Democrite
l'appelle Medecine de famille, pource que comme pere de famille, il ayde toutes les parties du corps, qu'on en donne aux petits
ensans de deux mois, qui ont l'epilepsie, c'est au chap. 50.

Toutesfois Arnaud, *in son Antidotaire*, c. 5. dit que l'agaric recent repousse le venin, mais qu'estant vieux il est venimeux & dangereux, ce qui luy a fait dire cela, est qu'il a creu que l'agaric noirastre est venu tel par viellesse de blanc qu'il estoit, ce qui n'est pas estant cueilly blanc de l'arbre; car i'en ay cueilly de tres-blanc, & de noirastre sur l'arbre mesme, & l'asseure auoir gardé d'agaric tres-blanc plus de quinze ans, au bout desquels i'en ay baille en insusion & en substance sans aucun danger, mais auce grande vtilité.

La bile estant à la teste, sera preparée par le syrop de nenusar, de

neste. pauot, caux de laictuë, plantain ou nenusar.

A la poitrine, syrop de violettes, iuiubes, reglice, de pauot, eaux

de violettes, capilli veneris, ou decoction d'orge.

Au ventricule, syrop d'oscille, myrtilles, coing, d'agresse, eaux de laictues, chicorée, oscille, plantain, ou rose.

Au foye fyrop d'endiue, chicorée auec rhubarbe, d'ofeille, be-

zantin, caux d'endiue, buglosse, borraches ou pourpié.

Ratte. A la ratte syrop violat, aceteux simple & composé des deux racines, caux de buglosse, borrages, scolopentre, endiue.

Reins, Aux reins syrop aceteux simple & compose, d'endiue de violettes, eaux d'endiue, mauues, folanum decoction des quatre semen-

ces froides.

Bile à la

Poitrine.

Foye.

Purgatifs. Les purgatifs de la bile sont la manne, diaprunum simplex, Catholicum, theubarbe, casse quoy qu'elle ne soit que lenitifue, de succo rosarum, diarhabarbara Nicolai, diaprunum solutif, de psyllio, catharticum Imperiale, triphera, hiera Galeni, pilula aurex agregatiua, de rheubarbe, elaterium ou de coloquinte.

Melan- La melancholie pechant à la teste sera preparée par le syrop de cholie à la supule, de sumeterie, de pommes, desquelles toutessois il est bon de s'abstenir suyuant Hyppocrate l. 2. de arte, \$.28.p.307.173.174.

182. &l. de diata, 3. S. ou melisse.

Ventricu- Au ventricule l'oximel, miel rosat, cau d'absinthe.

Au foye, ou ratte, le syrop de thin, de pithyme, oximel, eaux Foye & de melisse, basilici, sumeterre, buglosse, scolopendre ou ma ratte.

Les purgatifs de la melancholie sont le Catholicon, diafenna laxatif, diacasia hamec, electuaire de epithimo, dia citoniten, hiera logady, hiera russy, tri sera persica, pilule de sumaria, Inde, de lapide armeno, de lazult.

On met ordinairement pour vn pois de syrop, deux pois d'eau purgatist ou decoction pour auoir plus de force, autres mettent plus d'eau & moins de syrop, pour estre plus agreable; mais l'ordinaire est de s'accommoder au goust du malade, principalement si la maladie n'est ny aigue, ny peraigue, ny perperaigue, il est plus facile vravement d'ordonner promptement une saignée, qu'un remede preparant ou purgeant l'humeur pecquat en chaque partie, car au medicament purgatif il faut proportionner la quantité, le quand, comment & lieu, que les Latins disent quanto, quomodo, quanto & vbi, & cet erreur quoy que grand, peut estre reduit à trois: le premier est le remede superflu & abondant, le second est le trop petit, le troisiesme surpasse la nature du remede propre totalement, piece plus difficile à ces Rabauds Saigneurs, que leur saignée ordinaire pour laquelle faire en gens de bien, & doctes tels qu'ils veulent estre estimez, ils mesprisent de voir les aduis qu'en donne Fernel, c. 14.1. 2. methodi med. quine va à tastons comme font ces ignorants de ce temps, qu'il nomme mauuais & vulgaires Medecins; car il faut trop d'estude, & de peine pour cet apprentisage, & trop de iugement pour s'en bien seruir. Le n'ignore pas que quelques vns de ces Messieurs ne lisent les bons Auteurs, & qu'ils ont honte de ces saignées sireiterées, mais ayant presté le serment du sigest in vsu, il faut dancer à la mode qui trotte, comme les autres & suiure la cadance sur peine d'estre censuré, voyre oste de la matricule des asfermantés, & quoy qu'ils apprenent de bon dans les Auteurs, il le fe faut toufiours approprier, fans en recognoistre l'Autheur, comme a fait Hollier Medecin de Paris, qui s'approprie en son conseil Hollier. vingt-deux, vne composition tirée mot à mot de Gordon, viuant Medecin de Mont-pellier l'an mil trois cents, particul. 7. p. 751. commençant Hispanus nobilis, &c. & la recepte, commence comme celle de Gordon, Recipe vitellorum ouorum, butirirecentis, priapi tauri &c. & Liebaud le liure des maladies des femmes, qu'il a Liebaut. traduit du Latin de Iean Marinello docte Medecin, de Formio, en

400

François, comme remarque Lazare Pena Medecin de Paris, qui l'a commenté, & faict reimprimer à Paris chez I. Berion, au Palais à la Galerie des prisonniers 1609. soubs le nom dudit Marinello, comme aussi Guibert compositeur, (auec ses semblables Saigneurs.) Buibert. du liuret intitulé le Medecin Charitable, qui a esté si impudent de mettre parmy ses œuures, mon premier traité, intitulé la conseruation du Thresor de la santé, ou aduis Salutaire sur la saignée, que l'ay faict imprimer à Paris, par Iean Moreau rue S. Iacques, à la Croix Blanche, 1624. comme estant à luy, sans prendre garde, qu'en la seconde edition l'examine assez rudement son dict

traicté. Outre les remedes preparants & purgeants, il y en y a encores Tefte. d'autres qui sont propres à fortifier la teste, comme la poudre, ditte Diarrhodon, diacoralli, manus Christi, diambra, diamargaieton calidum, pleres archonticum, mithridatum.

Pour fortifier la poitrine, la poudre diatragagant froide, diapapauer, diapenidium, diatragagant chaud, diacalamentum, diapraf Gum, diavris Salomonis.

Pour fortifier le ventricule, le rosata nouella, aromaticum rosatum Gabrielis, aromaticum gazophylatum, diatrium pipereon, diagalanga, dianifum, diaciminum, diacinamomum, diazinziber, confectio dexiloaloe, triasantali, diarrhod. abbatis, diacitoniten.

Pour fortifier le cœur, le manus Christi, le diamargariton froid, diacoralli, ticasantali, diamargariton calidum, diamoschi dulcis, diambra, diacurcuma; letitia Galeni, rofata nouella, theriaca, mithridatum.

Pour fortifier le foye, lediarrhodon abbatis, ticasantali, dialacca, diacurcuma.

Il y a encores des conserues de rosmarin, d'acorus', de lauande, de Conserues. bethoine, de piuoine, roses, violettes, tilieu, œillets, nenusar pour la teste.

> D'enula campana, capilli veneris, pour la poitrine, De borrages, buglosse, oseille pour le cœur, d'absinthe, gingembre, sauge, citron, roses, chicorée, ozeille, nenufar, coings pour le ventricule, mais ceux qui voudront se seruir de ces remedes, discerneront iudicieusement les froids d'auec les chauds, les foibles des forts, & les agreables des defagreables.

Il y a encores des trochisques de rheubarbe, d'eupatoire, de Trechefmyrrhe, qui sont pour les obstructions du foye, aux frissons des fié vres

Poitrine.

Ventricule.

Cour.

Foye.

ques.

401

fiévres causées par la pituite & hydropisie, de Spodio, de vesicaria, ou ilquequengi, de terra lemnia, de caphura, de berberis, propres aux fiévres ardantes, aux chaleurs de foye, & flus de ventre.

Les compositions nommées looth, ou lots, sont pour la toux Looths. vieille & astime, comme looth de pino, de poulmons de regnard, de choux, de Gordon, sain & expert, de sevilles, de pauot pour les asthmes vieils prouenants d'humeurs crasses & viscides & toux chaudes & seches.

Il y a encores dans les boutiques d'Appoticaires fournies (com- Narcotime il faut) des remedes benins, pour prouoquer le dormir tels sont ques. les syrops de violettes, conserues de violettes, nenusar, de suc de laictues, de ionbarbe, de folanum, de pourpié, de cigue & des plus forts qu'on ne donne qu'au grand besoin, comme le Philonium romanum, athanasia, diaolibanum, micleta, pilules de cynoglosse & autres pour appliquer aussi exterieurement, commel'huyle de vio-

lettes, de mandragore, onguent rosat, populeon & autres.

Ilstiennent encores des remedes pour faire esternuer, & cra- Sternutacher, des huyles & onguents, emplastres, cerats, cataplasmes, toires mapour digerer, rarifier, repousser, attirer, suppurer, cicatriser & pour sticatoires autres diuers effets, desquels on reçoit plus d'alegement, & plus huyles, onà propos estants bien ordonnés que de tous ceux qui sont marqués guents, dans le liure intitulé mal à propos, Le Medecin Charitable, qui n'a emplastres esgard ny à la cause du mal, ny à la partie affectée, ny à la partie liuret inenuoyante, ny à l'aâge, ny à la saison, ny aux autres choses dequoy titule Mea esté parlé cy-deuant. Cet Autheur & ses associez, (sont petits decin Chadoctorillons du petit volume, n'ayant que quelques arguments ritable. pueriles, & pedentesques qu'ils ont fripés, par cy pailà desquels ils se seruent, & comme colosses, veulent paroistre aux despans du public, ausquels il y a plus dequoy rire, & de compassion que de responce ausquels; opto sanam mentem, & qu'ils soyent aussi doctes & sages docteurs par le dedans, que par le bonet & nom,) estants de ceux contre lesquels Arnaud parle en son parabola medicationis, doctrine premiere, Aphorisme 4. colomne, 920. 921. nomme ces outrecuides, abortifs, lesquels auant qu'estre partaits, se mettent à la prattique, plustost pour leur bource que pour la sagesse, qui est la cause de tant de cimetieres bossus : car cét appetit d'auoir de l'argent, leur faict oublier le vray estude de la Medecine, pour courir à celuy appelle des Arithmeticiens, addition ou multiplication. Mais qu'on cossidere l'accord de ces ignor ats, les vns veu-

TRAITTE

402 lent pour priuer les Apoticaires de faire leur charge, & ruiner la sante du peuple, qu'ils facent dans leurs maisons des remedes ordonnés à la fourche, qu'ils leur baillent en François, leur enseignant l'ordre de les faire, & qu'eux mesmes n'entendent pas, mais s'y gardants toufiours place, comme on verra par mon examen d'iccluy liuret mis cy-apres, & les autres baillent la description de quantité & nombre de remedes, desquels ils ont osté les noms vsités, les baptisent autrement, & ne disent point à quoy sont propres, ny comme on s'en doibt seruir à celle fin d'estre tousiours appellez: piperie subtile pour eux, & grossiere pour les entendus; il seroit à propos pour découurir cette fourbe d'vnir, & assembler Guibert ou Medecin Charitable, auec le codex de S. Iacques, car des deux distillés, ensemble se pourroit tirer une troisiesme fricassée, voyés la Table suyuante pour plus facile intelligence de ce que dessus.



## TABVLA MEDICAMENTORVM TAM INTERNORVM QVAM

externorum quibus Medici doctiores vtuntur in omnibus morbis tum internis tum externis corpus bumanum afficienibus cuius locus sit, pag. 403.

```
Ex Aceto, A CLD vs. fimplex cumique permixtione.

Acidus compositus. O saccharum & Oximeleum quorum sam succorum permixtione.

E Succis. Limonum, Acestificaturus, Grandspunn acidorum. Ompinacy, Oxadidis, Oxinecaniba, Ribei;
                                                                                                                                                                                               Bilem è Chicorio simplei, Intybi domesici.
Melancholiam, Bizasinus, Scolopenarij.
Piruitam, è Radicibu
                                                                                                                                                        In soro
                                                                                                                                                                                         Piruitam, è Radicibu.
Omnes humores, Agantinus.
                                                                            Syrupi.
                                                                                                                                                   In fingu-
lis parti-
bus cor-
                                                                                                                                                                                                Capitis. { Calidos , le Stæcade.
                                                                                                                                                                                                                           Pulmon. f nigidos, de Hysspe, de Prasse, Symphysi, de Liquinisia.
Lalidos, de Papasser, Diacolion, Violanum compositus, Z izephorum.

Cordis.
Sigidos, è fossis Melissphysii.
Jaidos, e finco Duglossi domethici authyluestris, Violanum, Persicorum, è cortice cisri mali.
                                                                                                                                                      poris hu-
                                                                                                                   Ventriculi Mentha Abôjnibio , myua Cydenia m , Myrtinus de Fumaria.
Lienis , è leco Bufoli vitudiue, Violarum , foli um Melufophilis , Malerum reddaminos.
Renum & eites , de Albeia, de Rhajhana.
Veet, de Artemifa.
Purgantes , Syrupus de multiplici influtione piramo de florum Perficorum morbis levioribus , & imbecillis naturis.
                                               ordinis
                                                                                                                                                                                                                         Simplex mile & folidium calicis affectibus, omnibus attatibus & morbis convenients.
Compositus multo efficacius propect Dactydion.
Simplex, mile & folidium onnibus attatibus & morbis convenients.
Compositus multo efficacius propect fearmonium.
                                                                                                                                                                                                                         Bilem, ¿ Rigo Refarum, folidum, morbis articulatibus, Diacydonium, Refarum llefue, Cassia cum fucbaro.

Finutam, saceribami, folidum, nemois articulatibus, Diacydonium, Respiration, statemental control financia sacelle co
                                                                                                                       Purgatia.
                                                                                                                                                                                                   ratè,
                                                                                                                                                           Delectos.
                                                                                  Electua
                                                                                                                                                                                           Capiti, Dianthon, scres archenticon.
Pulmosi, Diantegashatton, fitgislum, Diairees simplex & compositum, Diasalaminthes simplex.
Cordi, Diamagraino siriscium, de Gemms, Diambra, Pulmis cardiacus.
Venutcuso, Aromatismo refutumo Diamboso abbass.
Iccosi, Diatrico Jantoles, Diarceis.
                                                                                                                                                           Solida.
                                                                                                                                                       licois, Districos Jonates, Districos.
Licois, Districos Jonates, Districos.
Licois, Districos maiori, Exhibitarus Galeni.
Vicro, Districalamynthes compositum.
Mollia, Analepita vitres exolutas relacuans. Diafasyrien venerem promouet. Confectio Alkermes morrorem disconit. EBaccis lauri flarun dillipat. Pintonium dolores consologicis, Requien moleculam in febribus leuar. Theriaca distressor, necuosis & fingidis affectibus prodecit. Andremachi venenosis omnubus. Mitheridatium idem præstan De Hyacuntho calidis affectibus & politicae sui aduerstaur.
 ORBORVE
                                                                                                                                                     Sola è Hiera simplie to semachica ventriculo benefaciunt. Bush pestiferz lui aduersantur. Afaiseridem quod przeceden-
gracipus basi com Reo, se te sparies, tecur, bilem. Cum agarico Masichine, caput, bilem, pituitam. Cum Agarico & Rheo, es tri-
bus, idem przesant. Cum Agarico, Rheo, sena semerales, viscerum obstructioni, omnibus humoribus. Cum Agarico, Rheo, sena, se Seramonei, visitos, sine guistus, cincium organis, omnibus humoribus. Cum Agarico, Rheo, sena, se Seramonei, visitos, sine guistus, cincium organis, omnibus humoribus.

E vanis basibus & Fumeria, cuembissos, siles que humores respectante prince colos, bilem, pinus de Agarico, guimones, pi-
quitam, lestoque humores, cesic, eschoum, bilem putitus mentis. Ex Hermades Ayist articulos, crassos, stossogue Psylvine-
statis, visitora, omnes fere humoces E lapida Cyanses lienem, bilem attam, & crassam piquitam. E Thymelos ydropton. Ex Essa, statis, and controlled to the controlled
                                                                            Pillulæ
                                                                                                                   Purgates,
                                              Secundi
MEDICAMEN
                                                                                                                 Corrotto - E cynogloffe, distillationibus of the combendis apericans.
                                                                                                                   -Magnarum compositionum, Johnson (Peta, Styllitis), Heditrei, Miridatij, Oppiesi.
Patularum, Č. Capparibu, Heoliti, Hatolistique affectibus. De Enpairoi, seconi hydropicilipus affectibus. Altekengi, tesibus, vrinzque suppressionables.
Emprish, verinze endique executionobus. Euro a terminis sumpir è admonticuus singuini profiuuto, & alai solutioni. E Caphure omni tetuori & callisis affectibus. Callis amssenza corrobouradis visceribus, & tiucundo odore persundendis. Alipse, dem. Beibiei 4th, pulmonis & catatholis affectibus. Marsotti, dolori & Rerotto parium prestitui metamarum.
                                                                             Eclegmata, E pineis nucleis, Sanum & expersum. E Soylla, ad Ashma, affectibus pulmonum destinantur.
                                                                                                                                                       Integra, Acorus, frigidis cerebri, & netuorum affectionibus, Zinziber ad ventriculi eruditates & pulmonum pituitam. Erefuß radio ad cordis palpitutionem kauimi deliquium. Perfus, Malas olerata, Cortex citrij ad cardialgiam &melane holium. Cydonta & Discovinium, Pyra ad ventruulum firmandum. Nuces inglandes, Myrobalani, Emblice acque cepuls, Nux mofebats ad controlionem. Cerebra, Savend, Labees, Entinia, Pertualas refrigerant Oxsacantha, Ribes, fittin & alui fosflutium refingunt. Savyron,
                                                                                                                 Simplicia.
                                                                            Condita
                                                                                                                                                     Contra, ad cerebrú, faccharú, Resifinavini, è floribus falui e, Betonica, Peonie, Stateadae Ad pulmones è Floribus iridie, è foligecapili i Veneris,
è radice Enule, Symphyso, Ad cor è Floribus violarii, Bugloff, Ad ventriculum Rofarium molle & folidim. A l'iccur è Floribus Chrevri,
                                                                                                            Composita, iuxta medicorum intentionem variam.
                                                                      Succi simplices, E Ribes, ad sitim & biliosts vomitiones, Discargon, ad anginas & acres siuvioues, Discargonmal passentia oris viceta. Acacio, succus Frumerum spuestrium. Composti, sacchari, pari duni nondo.
Aque, yiris, Saluis, Zetonice, Fennetia, Fennetia, Fenetia Reform, Scholife, Borraginit, Bugloss, Cardini medicis, Cinamumi, Imperialis, Theriaealis, Absynthij, Graminis, Otalistis, Lastines, Persulace, Plantaginis, Rojacea & Aluminosa.
          EXTER.
                                                                                                                 Plusculum, Rosarum stomacho: Violarum thoraci: Nymphees renibus, vesicæ, capiti: Papaueris, Hyoseyami albustandragore, somnum conciliant.
                                                                            Frigida,
                                                                                                         Minimum, Melinum visceribus: Myrinum partibus principibus. Massichinum idem præstat. Viterioli bilios. sebres compescit.
                                                                                                                Meniha , Abijnihi ventriculo, & lamb<mark>neis. Chamameli struis & membranis. Lilierum vilcerum doloribus lucoi & Iajminum idem. Anethi-
num capitis astectibus. Amygdalorun daleium thoraci & renibus. Amararum statibus & obstructionibus, umbricerum , arthiticis. Irinum,
omnibus vilceribus, E Capparibus licul. Rusaceum netruosis & statuosis astectibus. Nardinum idem.</mark>
                                             Olea, Tratiora.
                                                                                                              Minimum, Laurinum idem quod Narding Vulpinum arthriticis affectibus. E Scorpionibus calculo. Terebinthine aculis, de Anifo. Caryophyllorum.
                                                                                                       Plusculum. { Ricinum cutis & aurium afcctionibus, lumbricos enecat. Balaninum idem. è Cassore frigidis critis affectionibus. Ex E uphorbio, è Lateribus, Petraleum, idem.
                                                                        Frigida, { Temperantia calidos affectus, Galeni, Rofasum, Populeum
Aftringentia Album Rhasis. Aftringent Comisista.
                                     Calida, Bassition resoluit phlegmonas. Aureum vuncta glutinat. Apossolum vulueta & vicera detetgit, & ad cicamzem perducit. Æpytiatum idem præstat, sed potencius. Emulatum seabiem clui. Citrinum papulas eradit. Vnum è Lasyride purgét.
                                 Empla (Emollientia, Diado) lon frytrhos. E Muscilaginious endemata. E Meliloto phlegmonas.

Dolores internatum partium demuleent. E Baseit Banis venticulo. Ceroneum lieni. Oxieroteum articulis. Ad Hernian relaxationibus.

Detergenua vleeta, de Ianua, & de Gratia. Item Distinum. Przecedens vaguentum è Lathiry de paucis adiectis fit empaitrum.
```

Vide Tabulas Remacli in fine Gordoni). & Has furti, cap. 18. Trachatus ficundi de Medicinis Euacuantibus ab omnibus membris, fol. 66.67. 62.69, 70.
Vide & c. 64. Medicamentorum differentir in genes Vecheri dib. 1. air. Ahiologyxi apagina 104. ad 161. Vbi omnia & fimplicia & composita destripta sint,
vide & caput 151. bi. de Medicamentis purgantibus fimplicibus Falloqi) vbit folasgoga, phelanchica, Idragoga deferibusus fed v respondensus ijs qui quarunt qui dist Medicamentum, respondensus quod Medicamentum el sind, quod copus nostrum per i es specialis composita destripta di describusationes in trachatoris de la composita destripta del composita destripta del composita destripta del composita destripta del composita del

<u>ապրուլագրույա արարակապարտիականական արարականական</u>



Es rabauds contre lesquels i'escry, sont compagnons des ignorants, & ennemis de bonnes Loix, qui disent que deux choses suffisent aymer Dieu & son prochain, ou à d'autres qu'vne seule suffit, à sçauoir ne faire à autiuy que ce qu'on veut luy estre fait, sans auouer les moyens, degrés & ordres qui expliquent cet amour que nous debuons à Dieu, & à nostre prochain, & de ne faire à autruy ce que nous voulons nous estre fait, de mesme ces Sanguinaires disent que la Medecine ne consiste qu'à vuider le trop plein, (peut-estre entendent ils la bource du malade) & remplir le vuide (peut-estre la leur) mais de sçauoir, comment, quand, combien & quel lieu, ils ne s'en fouuient ( que pour eux cela s'entend, ) disants qu'en toute repletion qu'ils attribuent ignoranment au sang, il faut saigner & purger, & qu'il suffit d'vne ou de deux boëtes ou pots à chasque boutique d'Apoticaire: ce qui est contre tout ordre proposé par l'antiquité, & par les plus doctes Medecins qu'ils ne sont. Paris seul en toute la terre habitable, nour no rissant plus de telles pecores, asnes d'arcadie, & mostres d'ignorance en prattique de Medecine, comme ce qui a esté descouvert cydesfus, qui est vn abregé de toute la Medecine, & ordre de traicter les malades par les Grecs, Arabes, Latins, François anciens & modernes, principalement doctes Medecins, & grands pratticiens de Paris; tels qu'ont esté Fernel, Duret, Kiolan, de Gorri, Acakia, Siluius, Hollier, Perdulcis, du Port, Liebaud, Pietre, S. Iacques pere du compositeur du codex, Ellein, du Chaisne, & plusieurs autres que Dieu a retirés de ce monde.

Puis que cy-dessus a esté donné le moyen de purisier le sang, ie retourne aux saignées mal ordonnées par ces Saigneurs, qui s'en seruent, & l'ordonnent en toutes maladies, comme par les Histoi-

res tant precedantes que suivantes à esté & sera verifié.

Estant appellé pour secourir vne semme de condition, hors d'age d'auoir ses purgations, laquelle auoit est és faignée vingt-fois, en
moins de six mois, pource disoit son Saigneur qu'il falloit continuer
à luy tirer le sang, tant que la corruption se verroit en iceluy; &
qu'elle auroit la fiévre, l'alteration & la langue seche, sans pounoir
ou vouloir comprendre, que par la saignée le soye se restroidissoit,
que sa vertu se diminuoit, deprauoit & abolissoit, & par consequent
les caux s'augmentoient, la chaleur estrange se sortissoit, d'où le
rensorcement de la sièvre & de la soif, & qu'icelle n'estoit faiste

Ece ij

par fluxion du cerueau, par derriere aux vertebres, & aux muscles comme dict Hyppocrate, l. de locis in homine, 6. 18. p. 114. & Fernel, l. 2.c. 14. methodi medendi, difant qu'il ne faut point saigner ny les cachectiques, ny les hydropiques, ny ceux qui ont le foye, ou la ratte, scyrrhes, pour les maux & dangers qui en aduiennent & raisons, qu'il en allegue; le rabaud ne vouloit aussi entendre Galien qui escriuant contre Erasistiate, c. 5. dict que ce ne sont seulement les parties de l'animal, qui font nourries, mais que la chaleur naturelle subliste par le moyen du sang, laquelle chaleur selon Hyppocrate Aphorisme 5.18.est amie & profitable aux os, dents, nerfs, cerueau, & espine du dos; de mesme que le seu par le bois propre à bruler & à eschauffer toute la chambre, monstrant qu'il ne faut temerairement ofter le fang, de peur que les parties du corps ne soient fraudées de leur gliment tres familier, & les forces du corps abbatues. Que si tant est que la chaleur naturelle ait sa subsi-Rance dans le sang, il faut prendre garde qu'on ne le tire mal à propos; & qu'en ce faifant on ne diminue, ou esteigne la chaleur naturelie, (ie d'y naturelle non estrange) laquelle peut estre suffoquée par la trop grande abondance de sang, ainsi que le feu est estouffé par la trop grande quantité de bois. Il faut auffi sçauoir que la chaleur naturelle ne peut estre augmentée plus que l'aâge ne requiert, comme à vn homme de quarante ans, on ne peut donner la chaleur semblable, à celle qu'il auoit à vingt cinq ou trente ans, & ainsi des autres aages. Si donc par vn mauuais regime de viure, ou quantité de saignées on la diminüe, quel moyen de la reparer puis qu'on ne retourne plus en l'aage passé, & qu'il n'y a point de tetour dela prination à l'habitude.

Galien.

Galien 8. de placitis Hyppocrat. & Platonis, chap. 7. affeure que la chaleur innée, ou naturelle est celle par laquelle toutes les operations naturelles, se font comme la cuite des viandes, dans l'estomach; donc la chaleur naturelle est celle qui cuitles viandes, & par cette chaleur naturelle ou inanimée, est entendu le temperament, & iceluy triple, le premier est celuy qui est auce nous des la naissance que Galien, 1. Aphorisme 15. nomme substance vniuerfelle, & commencement de toutes les operations, le second est celuy qui decoule ou insuée en tout le corps du cœur, & du cerueau, & qui est comme le fourrage ou nourriture de cette chaleur innée, ou naturelle, n'estant point comme la forme des parties, comme Auerroéa creu, le troissessme temperament est vn message des

Temperament triple, pluficurs come Armand nommentcem-

deux dictes duquel resulte vn nouueau estre, ou nouuelle forme, plexion co nommée forme de toute la partie viuante, & par ce temperament, qu'ordi. l'estomach faict son chyle, le foye son sang, les yeux voyent, & ain-nairement si toutes les parties trauaillent à leur propre office. On met encores on dit temdeux temperaments, à squoir vn aux parties solides, l'autre aux perament, humeurs, lesquels ne sont pas souvent divers, mais mesmes con- 2. c. de son traires, ce a quoy le Medecin appellé, doibt auoir esgard pour or- seculum donner le remede conuenable, dautant que le remede qui oste introdul'intemperie des humeurs, n'oste pas l'intemperie des parties soli- storium des, comme remarque Sanctorius, c. 2. p. 11. de remediorum inuen-medicinatione, & Galien, de sang. miss. commenté par Fuchse, e. 5. veut que le. l'intemperie tant chaude que froide, aduienne en mesme temps, & entout le corps, & de mesme en vne partie solide, & comme cela aduient, le curieux la voye au propre texte. Sur les definitions des temperaments si diuerses, on est bien empesché quelle prendre, & Sanctorius question 19.p.64. de l'Ars parua, de Galien dispute contre Valeriole, Vega, Fernel, Valescus, Conciliator, Masurius, Thomas, Auicenne, & autres sur leurs opinions du temperament.

Galien, l. de viet. rat. acut. 4. & Domitius Buccius, en ses re- Galien & cherches medecinales, p. 36. discourant fur l'hydropisse statueus, de l'hydro-ou tympanité & ascite, disent:aucun n'a esté si hardy d'entreprendre de guerir telles maladies par la faignée, & veritablement ie ne voy point qu'elle soit propre aux maladies froides, comme est la colique, l'hydropisse & autres causées par la froideur, ausquelles elle nuict merueilleusement, ou seroit que les hemorroides, ou les mois supprimés en sussent le principe, & dis encores que la saignée n'est propre à toute grande maladie, quoy qu'elle soit causée de cause chaude, comme de la bile subtile, principalement abondandante & enflée, car alors la faignée est inutile, pource qu'elle emportera & le bon; & le mauuais humeur, le mauuais pouuant estre euacué facilement par vn medicament: Hyppocrate l.de Carnibus, § 1. disant que l'ame subsiste par la chaleur, dict maintenant ie dis mon aduis; que veritablement ie crois que ce que nous nommons chaleur, est chose immortelle, pource qu'elle entend tout, void tout, oyt tout, sçait tout, non seulement ce qui est presant, mais mesme ce qui est à venir, l'ame opere par les facultés, dites par quelques-vns principales, lesquelles sont trois, l'irascible qui a son siege au cœur, la concupiscible au foye, la rationelle ou logistique qui est toute divine, au cerueau, & en ce qu'il est dict que l'ame suit les

Eee iii

affections du corps, on respond que ce n'est pas en son essence, entant que forme substantiele, mais en ses operations ou instruments, car à vn manchot, boyteux, aucugle, l'ame ne peut agir que selon les organes propres, & à vue frenefie, yurognerie, melancholie, & semblables aufquelles les fonctions de la partie sont diminuées, deprauées ou abolies, l'ame ne peut faire ses fonctions, Galien dict le mesme, l. de Palpitatione, & Montanus, en ses recherches, 5. p. 134 puis dictil Hyppocrate nomme la chaleurame, & que nous n'auons de chalcur, qu'autant que nous auons de fang, ce sang ou la chaleur est contenuë, & dans lequel l'ame a estably son domicile, ne doibt estre forty inconsiderement.

Hippos. pisie.

Hyppocrate, l. derat. viet. acut. S. 62. des hydropisies, hypofarcontredit cha & tympanites, dict s'il y a difficulté de respirer que ce soit au par Galien Printemps, que l'aage soit robuste, & les forces grandes, il faut tirer eal bydre- de fang du bras. Surquoy Galien dict aucun n'a esté encores si hardi d'entreprendre de guerir, ny l'hydropifie ascite, ny tympanité par la saignée, & encores qu'Hyppocrate dict, s'il y a dificulté de respirer, il est necessaire de saigner, i'estime qu'il n'a pas bien diet, si la Plethoren'a causé l'hydropisie, & presque vne suffocation & extinction de la chaleur naturelle, auquel cas la saignée est vn secours tres prompt.

Cardan de la fiévre quarte.

Cardan, l. artis parue cur. p. 232. Ceux qui ont la fiévre quarte, engendrent dans leur estomach grande quantité d'excrements, lesquels empeschant la preparation & coction de l'humeur propre, à nourrir le corps, & conferuer les forces, qui est la cause que Galien donne la composition nommée Diatrium pipereon, laquelle attenüe, desseche & cuit opportunement, & Auicenne donne aussi la moustarde, & faut noter que par cette sièvre quarte la fausse est entenduë, laquelle est faite de la bile iaune, brulée ou de la pituite brulée & reduite en melancholie, mais la vraye quarte est faicte de melancholie, amassée & pourrie hors des grandes veines, à la ratte, mezantere & hypocondres, pource que les vaisseaux destinez par nature à la contenir, ne sont assezamples, icelle estant acreuë plus que l'ordinaire, & Gilbertus Anglicus, f. 46. de quartana vera, dict qu'elle est faicte de la melancholie naturelle, pourrie hors des vaisseaux, & espanduë par toute la chair: que si asors la personne est vicille ou soible ne peut guerir, alleguant Hyppocrate, qui dict que les maladies suruenant à un vieillard, ne peuuent estre gueries.

'Amatus Lusitanus, centurie 2. curat. 97. p. 210. asseure que Amatus plusieurs quartenaires ayants beu cinq onces ou environ d'ean-ro-de la siéfe au commencement du fioid, ont fert vomy des matietes bilieu- vre quarfes & sont gueries, & d'autres ont aussi esté gueris, ayants auallé au te. commencement du froid cinq ou six grains de poiure, auec vn peu detres-bon vin. Et Hyppocrate, l. de morbis, S. 47. descrit l'ordre de guerir la fiévre quarte, prouenuë du reliqua d'vne autre ma-Hyppor, da ladie, & au liu. de aff. ctionibus, S. 17. p. 297. descrie le temps qu'il la fiévre les faut purger, & par haut, & par bas, & l'asseure auoir veu plusieurs quartenaires ayans vse des remedes diuretiques aperitifs, appelles par quelques-vns, anastomotica medicamenta, Auicenne S. 306. canticorum, dict si l'vrine aprés vne grande & longue rougeur, deuient noire & va au fond, c'est signe de mort, ce qu'il faut bien considerer pour ne confondre ce que Ballonius remarque, auec celle d'Auicenne, & §. 453 l'vrine noir, subtil & peu, marqué la moit & alienation d'esprit, ab anastomoses quod est osculi apertio apud Galenum, d'où anastometica remedia dicunt illa que aperiunt, avoir pissé des vrines noires comme ancre, & estre parfaictement gueris, Ballonius, de virginum & mulierum morbis, p. 144. Experientia docuit lienem, per vrina excretionem prasertim, nigriores inuari declarant melancholici, &c. Voy du Laurens question 27. p. 3 6.l. de son anatomie, Campegius, l. de Cribratione, p. 76. dict qu'vn certain predicateur guerissoit tous les quartanaires, par l'ordre suiuant: fleurs, de borrages, de violettes de chascune vne once, senné, thin, epithin, de chascune vne once, mirobolans indiens, & rheubarbe de chascun demie once, le tout soit cuit ensemble dans S. Q.d'cau iusqu'à deux onces, donnés en vne once, vne heure avant l'acces; mais baillés d'oximel simple, quelques iours & puis d'eximel squillitic, auant le purgatif. Ie n'entend pas parler des sievres quartes doubles, triples ny erratiques, qui aduiennent ou par la faute de ceux qui les gouuernent, ou par les autres fiévres, ou continuës, ou intermittantes mal traittées, & lefquelles erratiques se reduisent auffi souvent en quartes, principalement si c'est proche de l'Automne, dautant que l'humeur qui a engendré les autres fièvres, venant à se bruler, n'estant pas entierement euacué, s'epessit & se pourrit & cause laditte siévre quarte, comme matiere d'icelle, laquelle ne s'amasse pas seulement à la ratte, mais aussi au mezantere & autour des hypocondres, & Fernel, 1.4.c. 15. de febrib. compositis, faict une fiévre confuse laquel-

le est faicte de plusieurs causes corrompues, & se pourrissants en mesme lieu, sans pouuoir estre discernées l'vne de l'autre, & l'implicité où l'embrouillée, qui commence & finit tantost a vne heure, tantost à vne autre, c'est à dire toutes différentes, & icelles ont diuers humeurs, comme on dict; lesquelles aduiennent par la faute des Medecins ou autres, comme il arrivan agueres a vne Marchande de bois, aagé d'enuiron quarante huict ans, demeurant prés S. Anthoine, laquelle fut si miserablement traictée par son Saigneur, laquelle d'vne fiévre quarte affez douce, tom ba en vne double quarte, puis à vne comine, & auec icelle en vne hydropisse, leuco-flegmatique, à laquelle suruint vn vlcere à l'oreille droicte, vn à chafque fesse, & le quatriesme à la cheuille du pied, sans que fon Saigneur sceut que tous ses maux aduenants les vns sur les autres sont mortels, qui estoit cause qu'il continuoit ses saignées, & ses purgations faictes auec les simples infusions de senné, sans ordonner aucun corroboratif du foye & estomach; l'ayant donc veue en tel estat, & auoir dict au mary d'icelle sa mort prochaine, laquelle arriua cinq iours apres contre la promesse de son Saigneur, ie n'ordonnay rien & n'y retournay plus. Heurnius remarque d'Hyppocrate, p. 278. que la fiévre quarte est essentiele, ou symptomatique venant de la tumeur de la ratte, ou qui suit vne sièvre erratique. (Ie ne nie pas que que que fois les plus doctes ne se trompent, & n'oublient ce que nos anciens ont escrit de leurs raciocinations, & experiances, tesmoins m'en soyent les doctes Mayerne, à presant premier Medecin du Roy d'Angleterre, & Yuelin Medecin de nostre Roy Louys XIII. le premier auoit ia eu huict acces de siévre quarte, & le dernier plus fort que les autres, sans qu'aucun de ses acces medicaux luy profitat, lequel en fut totalement quitte ayant creu mon confeil le quatriesme jour de monarriuée en cette ville, au mois de Septembre 1610, par le passage que ie luy monstray dans Hyppocrate, l. de affectionibus, S. 17 pag. 298. lequel ayant. suiny, fut entierement guery, & s'en alla en Angleterre, l'autre en mesme temps; le Roy estant allé à Fontaine-bleau, & luy le debuoit suiure, craignant qu'il n'aduint de mesme à sa femme, comme ia estoit aduenu, à sçauoir que le Chirurgien luy tira & l'enfant duquel elle se debuoit accoucher dans huict jours, comme avoit faict des autres morts, ou dans le ventre ou tost après, & m'ayant mené auec luy pour la voir, suivit mon conseil, & l'enfant sortit heureusement, Dieu mercy & vit encores Medecin.

Hist. 61.

l'ayapporté cy-dessus le triompipereon, moustarde, & autres pour monstrer a ces Saigneurs, que les rafraischissements en ces maladies ne sont que pures réveries, & ignorances groffieres. Cardan, lartis parue curandi, & de difficultate spirandi, v. 566. dic: vn certain (qu'il nomme) a esté guery parfaitement de l'hydropifie par la boisson de la seule decoction de la racine du genest, ou de l'eau distillée d'icelle, (& moy semblablement en ay guery plusieurs, Dieu l'ayant beny) & la prenoit deuant & aprés le repas, & eniceluy, & aprés à la place d'autre breuuage: car les grandes maladies, l'entend grandes & extremes, non seulement en grandeur, mais en genre comme l'hydropisie & semblables, qu'on tient mortelles, ne doibuent estre traitées comme ja a esté dict par casse, thamarins, rhabarbe, & tels remedes autres doux & benins seuls de quinze en 15. iours: & comme c'est vne temerité de donner des medicaments violents à des maladies aufquelles il n'y a aucun dager, demesme c'est vne grande ignorance de n'oser donner des medicaments violants aux maladies extremes, estant dict expres qu'aux maladies extremes, il faut donner des remedes de mesme. Surquov Heurnius, p. 552. dict: l'eau reteniie aux hypocondres, & fans mou-Heurnius uement s'y pourrit & corrompt, (Surquoy Hyppocrate, l. de internis affectionibus, veut que lors qu'en l'hydropilie lescrotum, ou les iambes, ou les cuisses sont enflées, ou remplics d'eau, on les decoupe en plusieurs lieux pour en faire sortir lesdittes eaux, ) & estant telle, le rande chaude & seche, & toute putrefaction en laquelle n'y a separation des parties, de necessité se rend de nature ignée, & par consequent les vapeurs qui montent, causent la soif, brulant l'hu- Soif des miditéroride, & dessechant ce qui est à la bouche du ventricule, & hydropid'ailleurs l'humeur qui est corrompu dans les veines, ne peut en- ques doit. gendrer d'autre humeur roride, l'eau mouille bien les boyaux nageants en icelle, mais ne les humecte point; car l'ay fait tirer deux sceaux qui sont plus de soixante liures d'eau, à vne semme estant morte hydropique & quartenaire tout ensemble, (ce qu'Hyppocrate remarque, l. de Aere, aguis, & locis, §. 26.) au mois de Iuin Hist. 62. 1634. par le nombril, percé par vn poinçon, dont vn sceau sut remply, & ayant ouuert le ventre, l'autre sceau fut remply de l'eau (Notant laquelle on tira auec vne grande cueillere, de l'entredeux des en-cependane trailles, ayant la superficie des boyaux tous noirs, & comme bru- les Medelés, ayant senty quelque mois auparauant une chaleur excessive cons doctes dans les entrailles, que ie nommay aussi-tost, & traittay comme & sages

Fff

eliment plus les eaux sortis parles vrinesque par le sietitulé de. liramenta hemophobi, par Interie. là ois il të p. He fort contre un femme bydropifie ascite & icelletirée, p. 259.

eryfipelle, (& c'est de cette sorte d'eryfipelle qui ne paroissent pas au dehors dont parle Hyppocrate, liure premier des maladies, disant si l'erysipelle qui est au dedans (du corps) sort au dehors; est bon, mais estant au dehors, rantre, est mauuais signe) esteignis & asfoupis la chaleur & douleur, estant & deuant & aprês attirée perge) Voyle petuellement, à laquelle toutesfois le vers suiuant n'auoit cu traité in-lieu: Ore sitim retine leuiter mitts ero, n'ayant trouué en tout son corps aucun fang, pas mefme au cœur ny veines, ny fiel dans la bourfette d'iceluy, mais in peu d'eau tres clane, auec trois pierres dans icelle fort rédres, brillantes & composées la chacune con:-I.M med, me des meutes, & groffe la chacune comme auclames en coquilles, l'une desquelles l'ay couppée au beau milieu auce un cousteau 625 p. 14. & coup de marreau, qui s'est trouvée rouss'atte & brillance, & les deux parties se reioignent facilement chans humestees simplementauec vn peu de saliue ou d'eau, ieles garde auec autre pierre trouvées dans la vescie du fiel d'vn bœuf, laquelle est Jame vne grofie comme vnœuf de poule de couleur grife, pongieule & legere, & vne autre trouvée dans l'vrctaire d'vn bœuf, qui mouayant une rut comme enragé & furieux, faifant mille bonds & fauts, & mugiffant espouuentablement, ne pouuant pisser. Cette pierre est grosse, comme l'auelaine sans croise, jaune comme or du Rhin, escaille sur escaille, la chacune polie & lissée dessus & de stoubs, de l'espesseur d'vne fueille de papier, se brisant facilement, & est à remaiquer que le ventre de cette femme estant viue, ne paroissoit gueres gros; mais estant morte on le voyoit ensier peu à peu, & continua tout autant que la peau dudit ventre se peut estendre, tellement que c'estoit chose monstrueuse, au contraire de celuy d'Hyppocrate, liure 7. § 48. page 563. duquelle ventre s'enfloit deuant mourir, & mort le derriere se rougist. C'est donc chose asseurée que cette eau des hydropiques moville, mais n'humcete pas le dedans, cette femme hidropique est celle mesme marquée par la premiere Histoire de ce traicté, à laquelle ie predits l'hydropisse à cause des sugnées, desquelles son soye sutaffoibly, & refroidy. Ces pierres me mettent en memoire, ce que Paré escrit c. 36.1. 24. p. 967. auoir trouué plus d'vne liure de fable comme celle de la riuiere, dans l'arriere-fais d'vne femme, du ventre de laquelle il tita l'enfant mort, & en son voyage de Bayonne, & en fin de son liure p. 1245. il marque auoir tiré cinq pierres d'vne apostume, ou ranula d'au dessoubs de la langue,

Le 19. Septembre 1645. ie fus appellé pour voir vn homme de Hist. 61. condition, malade depuis deux mois, lequel auoit esté comme accablé d'vn desplaisir, & saigné plusieurs sois par ses Medecins, qui en fin appellerent vne enfleure edemateuse sur la cuisse, & iambe droicte, laquelle peu à peu se communiqua à la gauche, auec inquietudes grandes & pefanteur de toutes ses parties, qu'il ne pouuoit demeurer sur quelque costé que ce fut ny en place, & ne se pouuant remuer, falloit qu'onle remuat de quart en quart d'heure, auec peine & dificulté, craignant la foiblesse, luy ordonne le pressis de mouton & volailles, luy deffend le boyre ordinaire, le purge auec clifteres, du bouillon de chair dans lequel on faifoit bouil-Îir la mercuriale, luy fis donner auec ses boüilsons vne once & demie de manne de calabre, l'operation & de l'vn & de l'autre estoit matiere semblable à la lie d'huyle, nommée des Grecs & Latins, Amurca, en grande quantité, & sans autres repos & dormir qu'vnpeu sommeiller. Le vingt quatriesme iour du mesme mois, au matin ie mesure son vetre auec la ceinture de son haut-de-chausses & trouuay fon vétre diminué d'enuiron quatre trauers de doigt, mais les cuisses & iambes plus enstées, & la fosse faicte par la presse du doigt, y restant sans se releuer, sur les deux heures aprés midy, après plusieurs virements & reuirements qu'il se faisoit faire, auec peine de seux qui l'affistoient, il s'endort d'yn profond sommeil, s'eueillant & respondant dissicilement, & aussi tost s'endormant & laquelle sorte de dormir est appellée par les Grecs Caros, duquel il fut emporté hors de ce monde Mort qu'il fut & quelque heure aprés son ventre s'ensta si estrangement, que mis dans sa caisse, ou biere, il n'y peût estre enfermé, sans estre pressé, tellement que par cette presse il vuida si grande quantité de cette matiere ditte cydessus Amurca, & par le siege & par la bouche, que ceux qui le voyoient, en estoient tous estonnez. Je desiray pour l'vtilité de ses enfants, que le corps-mort fut ouuert, mais sa femme ne le voulut permettre. Plusseurs mont demandéla cause de cette éleuation, mais sans entrer en aucune question, i'ay renuoyé les vns aux boulangers, ayant mis le leuain dans leur paste qui la faict enster, & les autres à nos compositions chez les Apoticaires, lesquelles d'vn demy pot, ne le remplissent pas seulement, mais en bouillant, & furmontant, s'espand par le dehors, il s'en perd beaucoup sion ne le remue quelque-fois, cependant faut noter que ce malade durant le premier iour que ie le vis, iusques au iour de son deces, auoit

Fff ii

le visage fort entier, bien coloré en toutes ses parties, la parolle nette, bon jugement, le pouls fort temperé, sans siévre, ses viines de bonne couleur, en grande quantité, renduës d'heure à autre, le cercle ou couronne nullement alterée, la nuée affez blanche, & affez vnie; au beau milieu, descendante dans quelques heures au fond du verre, l'hypostase ou sediment quelque-fois lou able, mais quelque-fois rougeastre, qui marquoit quelque longueur de la maladie, sans puanteur, ny de son sousse, ny de ses excrements, trouuant bon & au goust ordinaire tout ce qu'il mangeoit, ou beuuoit, en fin le leuain caché eleua tellement la paste qu'elle monta iusqu'au cerueau, y causa ce proffond sommeil, refroidissant tous les esprits qui furent contraints de quitter leur logis pour vn autre meilleur, au mescontentement des siens. Dieu luy ait saict paix, & à nous au despart de cette loge, au nom de son cher fils nostre Seigneur Icfus-Christ nostre seul Sauueur & Redempteur. Voy l'ob-Servation de Iodain Medecin d'Autun, Hydrops, ventroculi, dans celles de Riuiere p. 26.

Hippoc.

Hyppocrate aux Coaques, p. 670. dict: au commencement de l'eauentre cuir & chair, (qui est l'hydropisse) le flux de ventre aqueux sans crudité guent or si ces eaux ne se purgent & euacuent naturellement, il y faut adiouster l'art pour les faire sortir, puis qu'elles causent cette maladie, & non y proceder par la saignée; car comme il dict 1, 2. des predictions, page 640. celuy duquel le sang coule abondaniment ou par haut ou par bas, tombe hydropique à cause des caux qui prennent la place du sang, & peu en echap-Heurnius pent. Et Heurnius, 1. 3. c. 8. methodi ad praxim. pource que la ma-

tiere de l'hydropilie elt separée du sang, elle ne peut estre cuite, &

par consequent il la faut sortir par purgation.

Hift. 64.

Vn ieune homme aagé d'enuiron trente ans, contre mon aduis est saigné, depuis le second acces d'vne sièvre tierce insques au cinquiesme acces six sois, & a chaque sois trois palettes de sang; la fievre s'augmente, se rend continuë & l'hydropisse suruient depuis la teste, iusques à la plante des pieds. Hyppocrate §. 8.p.619. pranotionum, dict que ceux aufquels les Isles & lumbes sont malades, les pieds s'enflent & le flux de ventre suruient, & ailleurs qu'ordinairement le foye est malade, & donne commencement à l'hydropisie, & que s'il est scyrrhe, l'hydropisie est incurable, pource que le schyrre l'est, car vn malne peut estre osté que sa cause ne le foit, n'espargnant ny le dos, ny l'escrotum, ny la verge auec l'alteration si violante, qu'aucune liqueur ne le peut des-aiterer, & quoy que la mort fut proche, ce Maistre Saigneur qui la iette par son ignorance en ce danger, ne veut recognoistre son erreur, disant qu'Hyppocrate, Galien & autres n'ont parlé que d'yne idée, & fantofme, mais non d'vn particulier qu'ils n'ont iamais veu, & puis c'estoit en ce temps là que les hommes se mouchoient sur la manche, & que les remedes n'estoient si cognus qu'à present, vilia sunt nobis, quecumque prioribus annis vidimus, & fordet quidquid spectauimus olim, (mais ils s'abusent lourdement : car ils ne se contentoient pas de les cognoistre seulement, mais ils observoient la faison de cueillir les racines, les herbes, les fleurs, & les semences, & la conservation d'icelles, ce qu'atres bien annoté Saladin fueille 302. 303. Quinta particula de colligendis herbis, floribus, seminibus, radicibus, &c. cognoissance tres necessaire à ceux qui se mellent de la Medecine, ) Surquoy Heurnius, 1. 3. c. 8. p. 392. colomne 2. me- Heurnius. thodi ad praxim, dict quelques vns estiment que les Medecinsanciens, se servoient de l'elsebore, propre à purger la melancholie noire, & le blanc pour la pituite & vomissement aux melancholiques, tant triftes que n'aymants qu'à rire & bouffoner comme remarque Celfe, 1. 3. c. 18. de remedica, de l'elaterium, & autres forts Celfe. remedes quali ordinairement, pource qu'ils n'auoient point la cognoissance des remedes benins; Moy au conraire croy qu'ils s'en servoient fort hardiment & asseurement, pource qu'ils en sçavoient la preparation fort bonne & asseurée; mais voicy nostre mal-heur qui est, que tandis que nous cherchons, & nous amusons à trouuer à bailler des remedes benins, la maladie s'augmente, le mal se rend incurable, & le temps de la guerison s'escoule, & p. 158.On ne guerit pas auiourd'huy les douleurs de teste, pource qu'onn'vfe que de remedes doux & non assez forts, mesme plusieurs aussitost qu'ils voyent en malade, ausquels leur saignée, senné, & casse, n'ont rien ou fort peu seruy, & la maladie augmenter, n'osent passer aux remedes plus forts, ne prenant garde à ce que dict Galien, l. 10. c. 10. 11. artis curat. que lors qu'il y a peu d'esperance en vne maladie, ou qu'elle est doubteuse, il vaut mieux donnes quelque remede doubteux, que de laisser mourir le malade, sans du tout luyrien faire: & Duretl. 2. p. 388. des Coaques sur la fin dict: Hyp- Dures. pocrate n'a pas ordonné pour la pleurefie le peplium & veratte, pour n'auoir la cognoissance d'autres remedes plus doux, mais pour estre plus propres & meilleurs, & p. 503. §. 22. sur ces mots Fff iii

416

Cardan. Fallope.

La prepa-

ab elleboro, & Cardan fur la fin de curationibus admirab. diet auois le plus souuent vsé des medicaments sorts, & Fallope, c. 18. p.89. de medic. purg. simp. diet qu'il ignore voyre Galien & autres doctes Medecins, ont ignoré la preparation de l'ellebore, & partant n'ofent pas s'en seruir, comme faisoit Hippocrate, & ceux de son temps qui en scauoient tres bien l'ysage.

ration de l'ellebore ignorée.

Par cy-deuant nous auons veu l'ordre de la froideur, chaleur, siccité, & humidité de chaque partie de nostre corps, voyons à pre-fant, & la cause & l'application. Hippocrate lin. de flatibus, §. 6. Tout ce qui cause la tristesse & ennuy à l'homme, est nommé maladie: quel est donc le remede de la faim ? c'est ce qui appaise la faim, ce qui appaise la faim c'est la viande mangée, l'vne est donc la maladie, l'autre le medicament, é. 1. de veteri Medicina, §. 15. la force de la faim est grande, en debilitant & attenuant le corps.

Faim endurée.

Maladie

gre c est S santé. Rhasis à Almansor, l. 5. Aphorisme 35. ce n'est pas vn bon signe supporter beaucoup la faim, mais c'est d'vne nature faillie, & l. 1. Aphorisme 30. il survient autant de maladies par dessaut de bonnes humeurs, que par l'abondance des mauuaises, & Galien, l. de lec. affect. dict que la maladie est vn mouvement contre nature, & que la santé est vne égalité des membres, & Sanctorius l. 3. c. 1. p. 158. methodi vit. errorum, dict que les diverses constitutions de nostre coips, adviennent selon la diversité des parties, comme propre subiet & commencement du mal, à quoy il faut prendre garde.

. .

Toutes maladies parvn feul moyen.

Plusieurs lisants Hippocrate, l. de flatib. §. 4. où il dict que toutes les maladies se font par vn seul moyen, & l. de locis in homine, que tous les maux de la femme luy aduiennent de sa matrice. & l. de natura hominis, §. 12.13. p. 42. & §. 16. p. 43. & Laurens, l. 7. question 11. de son anatomie, surquoy nous disons que les lieux soibles, receuants les excrements, & ne les chassants pas, souffrent des maladies par la pourriture d'iceux, & de ces membres ainsi affligés, les maladies prenent leurs noms, comme la podagre des pieds, arthretique, des articles, odontalgia, des dents & ainsi des autres, & tant plus les parties sont soibles, tant plus le maladies sont cruelles, concluent donc vn seul medicament peut estre propre pour guerir toutes les maladies, mais ils n'auisent pas qu'ils adioustent & different du lieu, où l'humeur morbifique s'est arresté, & où il se melle auec l'humeur qui est propre pour la nourriture d'icelle partie, lequel il corrompt (comme ia a csté.

dict) & semblable souvent estre converty en sa nature, de mesme que la paste semble estre convertie à la nature du leuain; & pour bien entendre eecy, il se faut souvenir de ce qui a esté dit cy devant contre Botal, que toutes fluxions partent de la teste comme de leur fource, & laquelle paffant, tombant & s'arrestant sur quelque partie, s'acquiert la nature & qualité qu'il trouue dans ce lieu, com ue divers canaux fortants de mesme source, acquierent l'vn vn goust, l'autre vn autre, de mesme l'humeur tombant du cerucau, acquiert nouuelle action ou passion, & suiuant cela, il faut diversité de remedes selon la proprieté de la matiere, coulée aucela premiere, & le lieu ou le mal est arresté, (& c'est ce quelqu'vn dict que comme il n'y a que trois genres de maladies, il n'y a aussi que pareil nombre de remedes ) ce qu'il demonstre assez clairement, quand il dict, /. de alimentis, §. 5. que ce qui fait la différence des maladies, est l'a liment, esprits, chalcur, os, cerucau, espine du dos, bouche, langue, estomach, ventre, intestins, diafragme, peritoine, foye, ratte, reins, vescie, matrice, cuir, & l. de natura hominis, §. 18. dit que les maladies sont faictes, partie de ce que mangeons, partie de ce qu'infpirons & peu à peu, & l. I. de dieta, S. 3. que la teste est comme la chappe de l'alambic, dans laquelle la vapeur qui y monte, s'y condenst en melme temps en eau, laquelle coule sur quelqu'vne des parties inferieures; à quoy Botal n'a pris garde. Or tout vray Philosophe sçait qu'autant qu'il y a de principes, autant dit-on y auoir de causes, & autant de causes, autant de principes, mais non au contraires, & ces causes sont quatre, materielle, formelle, essiciente, & finale, n'estanticy le lieu de discourir de toutes les autres caufes, apportees par les Philosophes, Metaphysique, l. 3. ny aussi de ce que Rhasis dict en ses Aphorismes, qu'il y a autant de maladies par inanition que par repletion: c'est fueill. 91.

Arnaud, parabola medicationis, c. 15. Aphorisme & c. 997. dit que les humeurs courants au membre, & le trouuant defectueux, en sa fonction & chalcur, n'y peugent que s'y corrompre, & non digerer & affimuler, & fur ce dire d'Hyppociate, que toutes les maladies n'ont qu'vne cause: Cornachinus pourroit auoir quelque sai Carnachifon de les guerir toutes, (estant humorales) auec la seule poudre, nu o ja composée d'escamonée, d'antimoine, & de cresme de tartre auec pondre. leurs preparations, dequoy il fera divailleurs Dieu aydant, mais attendant ie luy demanderois s'il est yray qu'il y ait trois genres de maladies, à sçauoir d'intemperie, de mauuaise composition, & de

folution de continuité, si auec son seul remede il y pourroit pouruoir, sçachons comme Iesu Hali dit en son premier chapitre, que la cause du mal arrestée en quelque lieu & membre, aduient ou par la vertu de la partie enuoyante, ou par la debilité de la partie receuante, ou par la quantité de la matiere, ou par la foiblesse de la vertu nutritisse, ou par la largesse des canaux, ou par l'estrecisseure d'iceux, ou que la partie receuante est au dessous de l'enuoyante, & faut tousiours tascher d'oster la matiere qui faict le mal, &c.

Alcinous. Hyppog.

Alcinous marque plusieurs causes des maladies, c. 22. Hyppocrate, l. de sacro morbo, S. 6. dict que l'epilepsie aussi bien que toutes les autres maladies procede du cerueau, (la maladie n'estant que la maunaise constitution des parties, tant similaires que dissimilaires,) & l. de medicam. purg. S. 2. lors que la bile abonde faut donner des remedes qui purgét la bile, aux pituiteux ceux qui purgent la pituite, aux hydropiques ceux qui purgent les eaux; aux melancholiques ceux qui purgent la melancholie: que si tu fais autrement, tune purges pas l'humeur qui doibt estre purgé, & purgeras celuy qui ne le doibt pas estre, & par ainsi tu seras mal, & L. de octimestripartu, §. 3. les changements, les lieux des viures, & les vestements, caussent souvent des maladies, & l. de nat. hom. S. 10.11. lors que le medicament qu'on a aualé, est dans le corps, il tire d'entre tous les humeurs, celuy qui luy est le plus familier, &: aprés il tire & purge les autres: Si cecy se faict par sympathie ou antipathie, n'est encores resolu parmy les plus doctes Medecins, & Philosophes, aussi peu que l'attraction du fer par l'aimant, chacunsoubtenant son opinion, pour monstrer plustost la subtilité de son esprit, que pour la verité. Et en passant voyons Hippocrate, de natur. hominis, S. 2. dict si l'homme estoit faict d'vne seule matiere, ne seroit iamais malade; car il n'y auroit aucune cause ny lieu de se douloir, vn seul remede suffiroit pour sa guerison: or estant malade, plusieurs parties sont dolentes: car les vnes sont froides, les vnes chaudes, les vnes seches, les autres humides, ausquelles il saut aussi pour leurs guerisons remedes differentes; il s'ensuit donc que l'homme est composé, & subsiste de plusieurs parties differentes, mais conuenantes en mesme harmonie, de mesme que diuerses voix, ou instruments en accord de Musique.

Нуррос.

Hyppocrate, l. de sacro morbo, de morbis mulierum, l. 1. S. 18. dictors que la matrice va vers le foye ou entrailles, & estrangle, la

femme

femme tourne le blanc des yeux, & deuient froide, & autres deuiennent bluastres, & autres grincent les dents & escument comme les epileptiques, ce que le Medecin doibt bien noter pour ne pren-

dre vne maladie pour l'autre.

Tout cecy nous monstre qu'vn indique vn, & non plusieurs exemple, la fièvre quarte est vne, & comme telle demande des refrigeratifs, & pource qu'elle est seche, demande des humectans, & entant qu'elle est causée d'humeur melancholique, demande des euacuatifs, entend que crasse, veut des attenuatifs, comme pituite des euaporatifs, & comme propre & renouuellement la renuision, donc vn comme vn & ayant efgard à vn n'indique, & ne demande qu'vn: Mais à vn en gros & qui est composé de plusieurs vns, comme en cette fievre quarte & en la tierce, laquelle estant faicle de Fievre bile, laquelle est chaude, marque qu'il faut rafreschir, comme se tierce, che humecter, comme bile euacuer, comme subtile incraffer, comme pourrie euenter, & comme se mouuant vers vne partie principale la reuulsion; & c'est ce qui demonstre & indique qu'il fant guerir, & non ce qui est demonstré qui est l'exterieur, à quoy les ignorants ne regardent pas, & plufieurs autres maladies, c'est vn ramassé de diuers, vn indiquera aussi plusieurs vns, c'est ce que Galien en sa methode dict, qu'il y a autant de methodes que d'idées, & qu'vne simple idée demande simplement vn, & plusieurs vn, aussi plusieurs vns, comme remarque Sanctorius question 97.9. 575. artis parue, Galeni.

Hyppocrate, l. de natura humana, S. 16. 17. si à vn homme on Hyppoc. donne aux quatre saisons de l'année vn mesme medicament, l'hyuer il vomira des matieres pituiteuses, le Printemps de tres humides, l'Esté de tres bilieuses, l'Automne de tres noires, à cette caufe les maladies qui suruiennent l'Hyuer, cessent ordinairement l'Esté, & celles de l'Esté finissent l'Hyuer, & si elles ne finissent dans certain espace de iours, & celles qui surviennent au Printemps, il en faut attendre la fin en Automne, & celles de l'Automne finissent au Printemps, & les maladies lesquelles passent ces termes, continuent ordinairement vn an, & souuent comme il d &,l.de affeet. § 23. vne maladie succede à vne autre, laquelle trouuant le corps foible, le tuë, à quoy le Medecin appellé doibt bien prendre

garde, & ne venir inconsiderément à la saignée, & purgation comme font ces Saigneurs.

Rhasis à Almansor, l. introduct. f. 99. dict : il y a cinq especes Rhasis des

TRAITTE

cing espe- de flegme, la premiere est salée, sa nature salée, la siccité qu'elle a, ur ces de fleg- rend plus chaude que les autres.

La seconde est slegme doux, sa nature est chaude & humide, &

sa chaleur moindre que le flegme salé.

La troitiesme est le slegme aigre qui est froid & sec.

La quatriesme est le flegme vitré, naturellement froid & humi-

de, mais plus froid que les precedents.

La cinquiesme est intipide de moindre froideur, & humidité.

Il faict aussi cinq especes de bile, la iaune, rouge, vitesline, pras-

Cinq espefine, erugincuse, & de Gorri enses definitions medicales, en faict
dix-sept sortes, & Galien de atra bile, c. 2. en met sept, desquelles
la premiere est passe, 2. iaune, 3. vitelline, 4. porracée, 5. erugincusection service de font les erysipelles, & icelles different en elles selon le plus
& le moins, par la chaleur du soye qui les rend telles, & celles qui
ne sont faictes par le plus, & le moins de la chaleur du soye sont diuisibles, mais celles qui sont differentes d'espece ne le sont point,
veu que les especes sont comme nombres, qui ne peuuent estre si
Maladies facilement diuisées & multipliées. Or si la bile porracée domine, la

Maladies facilement diutées & multipliées. Of thable politace domine, la ca-fies des cardialgie furuient, si la rouge, l'erysipelle, si la vitelline, la douleur biles.

de teste, si l'erugineuse, la fièvre maligne, si la iaune, la fièvre tierce,

de teste, si l'erugineuse, la sièvre maligne, si la iaune, la sièvre tierce, & pour conclusion de chasque humeur quoy qu'il soit temperé, s'il abode par trop c'est matiere de maladie diuerse, comme l'humeur, ainsi qu'obserue Sanctorius p. 325. artis parue, Galien remarquant que la bile corrompüe est iaunastre, seride, acre, & rongeante, mais par la cuite elle n'est plus iaune, ny puante, ny acre, mais passe, de mesme tous les humeurs corrompus, & cruds sont puants; mais non estants cruds. Or de la bile, comme dict Fallope, c. 18. p 91. si elle occupe la superficie du corps, elle serà euacuée par vomissement; mais si elle occupe le dedans, & cauité des visceres, la faudra euacuer par le siege, & la bile noire, ou melancholie sera tousiours cuacuée par le siege, hors-mis à la sièvre quarte, pour la guerison de laquelle Hyppocrate & autres granes Autheurs, recommandent le vomissement tout au commencement de l'acces, & pour conclusion quelque humeur que ce soit, s'il est contenu dans l'estomach, le plus propre sera le vomissement, & s'il est aux intestins par le siege, mais si l'humeur froid est par toute la superficie du corps, il sera aussi purgé par bas, comme l'humeur chaud par le haut, & faut noter le dire d'Auicenne, primo cantic, fen.1, doct. 4. c. 1. que

là bile prassine tres eschaufféese rend veneneuse, & ainsi peut tuer comme auffi dict Arnaud, colomne 939: doctrin. 2. Aphorisme, 38.

parabole medicationis.

De la melancholie Rhasis n'en fait que deux especes, l'vne natu. Melanrelle, l'autre fortant de la naturelle. la naturelle est la crasse ou lie cholie. du fang, & la cendre des autres humeurs qui se brulent, toutesfois la pituite salée & le sang ne se brulent pas si facilement que les autres.

Le sang aussi est dict double, cuit & temperé, demeurant comme à par soy, & l'autre corrompu & troublé, il est aussi double, ve- ble. nal & arterial, le fang contenu dans les veines est rouge, & plus humide, & celuy des arteres est iaunastre & moins humide, ce mot de sang est homogenée, & s'entend doublement, premierement pour celuy qui est pur & separé des autres trois humeurs, nourriciers qui ne se trouue point, comme dict Mercurial, 1. 5. de febrib. c. 13. p. 551. de frebibus sanguineis, & secondement pour tous les quatre humeurs contenus dans les veines, & qui en sortent, la veine estant ouuerte, & chacun de ces humeurs a son icorosité, de mesme que le laict a sa serosité, & cette icorosité est sanguine, bilieuse, pituiteuse & melancholique. Heurnius, l. feb. c. 16.p. 86. Albert le Grand, 1.3 tract. 2. c. 3. de anima. Il y a dit il le fang na- Bon sane turel, & innaturel, le naturel en vn homme de bonne complexion quel. est rouge, de saueur douce, humide & de bonne odeur, d'autant plus le sang est pur, tat plus la personne est sage, & l'autre est diuers, felon l'aage & le lieu, car les choleres sont rouges & instâmez, secs, d'odeur & de faueur aigue, escumeux, & l'escume petite, ceux qui sont slegmatiques, ont le sang passe, sereux, insipide, les melancholiques ont le sang noir, espes & terrestre, à ceux qu'on elgorge & tuële sang tres-chaud, & tres rouge, sort le premier & après le pituiteux, & après le bilieux; toutes fois Galien 6. epidem. dict que le fang des melancholiques est sereux, qui est la cause que les melancholiques sont abodants en saliue, & ne sont point alterés, mais s'abstiennent long-temps de boire : Et Hyppoc. 4. de morbis, assigne les eaux à la ratte, & la raison pour laquelle on dit la melancholie pleine de serosités, plus que la pituite, comme dict Sanctorius, l. 6. c. 9. p. 345. method. vit. error. est d'autant que la melancholie, par son astriction retient mieux laditte serosité, que la pituite. Et Hyppocrate, l. de corde, S. 10. dict que le sang n'est point c'haud naturellement, quoy qu'il le femble; mais qu'il s'eschauffe,

Ggg ij

Sile curieux studieus veut voir la diuersité & nombre bien au long: de ces quatre humeurs, à sçauoir sang, pituite, bile, & melancholie, life l'annotation d'Arnaud dessus le texte, quatuor humores du regimen Salernitanum, qui commence colomne, 1959. iusques, à 1963. qu'il considere aussi attentisuement, ce qui sort du vin tiré freschement des raisins de son escume, de sa lie, de son tartre, & du vin purifié, du laict duquel le beure, la cresme, le seré & la megue fortent, à sçauoir s'ils doibuent estre dicts humeurs, excrements, ou parties, où il decouurira ce à quoy peu ont bien pensé.

l'ay parlé cy-deuant des remedes preparants & purgeants chafque humeur, mais Roch le baillif, mort premier Medecin du Roy chand na- Henry le Grand, autrement dict la Riviere, c. 2. p. 43. de son preturellemet mier traicté de l'homme, asseure que le sel (dequoy i'ay parlé

contre S. Iacques, ) tiré des plantes ameres, excite le flux de ventre, celuy des plantes douces, esmeut les sueurs, de la plante acide esmeut l'vrine, de la plante insipide esmeut le vomissement, de la plante acide & amere esmeut le sang, & p. 59. dict que le verre

Verre pillé pillé, faict autant que le verre d'Antimoine, veu que le verre n'est que sel clarisié, & que ce qu'on appelle sel de verre, n'est que la lie, Almansor & qu'il n'y a que le sel des choses qui purge, soit par flux de ventre,

d'vrine, de lang, vomissement ou sueurs.

Plusieurs recommandent le verre brulé, pour briser la pierre pour rom- aux reins & vescie, comme Auicenne partie 3. de ses cantiques, S. pre lapier- 53. f. 571. mais ils ne donnent point le moyen de le bruler, que l'aye veu : mesme Fallope, tractatu de metallis su fossilib.c 11.p. 336. confesse ne l'auoir iamais peu trouuer, Baricellus, & Amatus Lusitanus, centurie 6. curation 93. disent que le verre tresfubtilement pillé & beu auec de tres bon vin blanc, & vn peu 11.p 336.de chaud rompt la pierre dans la vescie; mais mieux s'il est brulé comme s'ensuit. Pren le verre cristalin rompt le grossierement, & le Sen fossili- metsauec vne cueilliere de fer au feu, & l'y laisse rougir tant qu'il te plairra, & estant tout rouge, iette le en eau distillée des sebues, retourne le encores rougir, (qu'il nomme bruler,) & la reiette uer la fa- dans la melme eau des febues, reiterant cinq ou six fois où dauancondebru-tage, par après prepare ce verre dessus vn marbre, comme on preler le ver-parcles perles, courails, & pierreries, l'arrousant tousiours de l'eau des febues, & garde cette matiere où en trochifques, ou en pou-Antidote dre, pour l'vsage, voy l'antidotte : or ce verre entre lequel est tiré contre le d'Auicenne, chapitre dernier, fen. 18. qui est tel, verre brulé, cen-

Lefang n'est pas

Sels des plantes.

Rhafisà traicté c. 3 A le recomande

re des reins. Verre brulé. Fallope, c. metallis bus, cofef se n'auoir

calcul.

dres d'escorpions, cendres de racines de choux, cendre de liévre brulé, pierres trouvées dans les esponges, sang de bouc preparé, cendre de coques d'œufs desquels les poulets sont sortis, pierre Iudaïque, gomme de noix, galangue groffiere, de chacune chose partie egale, semences de persil, de daucus, de pulege, de gomme Arabique, desemences de guimauues, de poiure de chacun vne partie & demie, de miel cuit ce qu'il faut pour en faire opiate, de laquelle la dose est de deux à trois dragmes pour chasque fois, detrempée auec decoction de tribulus, ou de chiches noirs, & tout de siccue; il marque la façon de faire les cendres, que le studieux curieux lise tout le chapitre susdit où il verra de belles remarques, voye aussi 1. 2. tract. I. p. 72. de Magisteriis Lihaug. S. calx vitri Lihanus. Biricellus p. 345. hortulus genialis, Fallope, I. de metallis seu f. s Baricellus alleus p. 336 c. 11.00 ils parlent du verre brulé, & d'vne façon dit- Fallope. ferente à celle cy-deuant. Galien & Aristote disent que la partie douce & infipide de la chose en est separé par le feu ou chaleur, & la partie terrestre laquelle demeure, estant brulée deuient salée, & que chacun naistanec son destructeur qui la suir sans cesse, voire iusqu'à l'exterminer, hors-mis l'or, qui semble mesme prendre accroissement, parmy les choses qui semblent destruire les autres me- Note. taux & matieres. De là les anciens ont trouué que tant plus la vie deschoses està l'obeissance de son destructeur, de tant plusa elle besoin de conservation & diligence pour s'entretenir, & ainsi aux plantes & chairs des animaux; ceux aufquels la vie est mieux deffenduë, reignent plus que les communs, comme aux pierres & metaux : Cependant le soubtien que le verre ny le diamant ne Le verre font point poison comme quelques-vns disent, autrement ceux qui ny le dias'en frottent les dents estant reduict en poudre tres subtile, ne se-montne roient gueres bien affeurés de leurs geneiues, & pour le diamant sont poison voy Garcia du Iardin, p. 648. des tromperies du Bezoard, liure Garcia du des medicaments des Indes, c. 47. page 267. Mais pourquoy Iardin. est-ce que le diamant mis en poudre perd sa lucur? c'est pource que question. le rayon a accoustimé de se rebouscher à la superficie de la mariere transparante & brillante, ce qui aduient en ce que d'vne piece, soit de diamant, soit de cristal ou d'autre semblable en sont faictes plusieurs, & tant plussont elles subtiles, tant plus cette lucur se rebouche.

Galien, liure method. per sang. miss.c. 1. ne nous apprend pas qu'il faille saigner en toutes maladies, mais qu'il y à plusieurs indis-

Ggg iij

politions qui ont besoin d'autre euacuation que celle de la saignée, & que les Medecins doibuent considerer qui sont ceux qui la peuuent supporter sans incommodité, estant vray que souvent la maladie requiert la faignée; mais le malade ne la peut supporter, ou à cause de l'aage, ou de la constitution & saison de l'anne, ou du pays, ou du mal de l'orifice du ventricule, ou de l'habitude de tout le corps, auctorincertus, traduict du Grec en Latin par Marcus Musurius, imprimé parmy principes Medicorum, de podagra, §. 16. lors que le sang est totalement corrompu, & le Rheumatisme fait, il ne faut point saigner; pour ce que la saigné rendra la fluxion plus propre à couler sur la partie affligée, quoy qu'il y aye fiévre, mais il se faut contenter d'vn propre regime de viure &c. Voy page 26. Montpelliensis medicorum universitatis oratio, 1644. imprimée à Mont-pellier, apud Petrum du Buisson 1645.

§ Aman.

Iean de S. Aman, p. 273. la faignée est dissuadée par le coulement des purgations des femmes, par les hemorroïdes, (où feroit pour la diuertir) pour la vieillesse, pource qu'ils ont foit peu de bon fang, mais beaucoup de mauvais, comme aussi ceux qui reuiennent à conualescence, la mauuaise disposition du ventricule, comme lors que la bile y a coulé, & ceux qui vomissent facilement la bile, la vertu debile, la ieunesse iusques au neusième an, pource qu'en ces années les esprits se diffipent affez la rareté du corps, le temperament froid qui se refroidit encores en oftant le sang, la crudité des humeurs, le vice à cause des viscosités & abondance des humeurs corrompus, par lesquels la chaleur naturelle est suffoquée. La saignée ne convient point aussi au commencement de la maladie, ou seroit lors que la matiere est trop eschauffée, piquante & abondante, ou que la maladie est grande & aigue, la saignée n'est pas propre aussi aux iours critiques, ny au mouuement de la maladie, pource qu'on empescheroit la nature en son action, ny aussi au paroxisme, ne convient point aussi à la maladie qui ne doit critiquer de long-temps, dautant que le fiege de l'ame est le fang, l'equel s'il est offé, le siège de l'ame se ruine, l'indisposition froide d siuade aussi la saignée, attendu que par l'absence du sang, plusieurs superfluités pituiteuses s'engendrent. Il ne faut aussi point saigner vne colique, de peur que les humeurs se mouuants, le sang n'aille & enfle l'estomach, ny aprés vn vomissement, ny aprés vn flux de ventre, ny aprés de grandes veilles, & en vn mot il ne faut point saigner, apres ce qui eschausse & dissipe les forces, dautant,

que par la saignée les humeurs s'eschauffent & s'esmouvent dauantage, & les forces s'affoiblissent, ny les corps chauds & secs, ny les froids humides, qui ont peu de sang, qui sont gros & blancs, principalement en esté, car tels, comme remarque Aece, sont morts entre les mains de ceux qui les saignoient, la saignée aussi diminuë la veiie, comme obserue Arnaud en plusieurs lieux, & notamment colomne 1956. duregimen Salernitanum, lettre B.

Hyppocrate, l. de flatibus, \$. 20. dict : i'estime qu'entre les cho- Hyppocrate ses qui sont au corps, aucune n'est si propre pour la prudence que le te ae la fang, car tant qu'il est louable, autant est louable la prudence, mais pradence le sang se changeant, la prudence dechoit. Si le curieux veut voir fur cecy des exemples & prenues, qu'il life depuis cette section iusques à la fin, & y tronucra dequoy se satis-faire: car ce seroit

trop transcrire le tout.

Dodonce, observat. medicales, chapitre 33. page 81. encores qu'il Dodonés en aye desia escrit au liure 5. chapitre du coclearia, rapporte par but. observation curieuse, qu'il a fait tirer à vn seul malade de l'escorbuth quelques-onces de fang du bras gauche, pource dit il que ce malade estoit fort de bonne complexion, de temperament chaud, fon pouls grand & fort, marquoit entre-autres fignes vne plenitude, & que les autres malades de mesme mal gueriront tous sans estre saignés, & de cette maladie voy Lemnius, liure 2. cha- Lemnius. pitre 6. p. 168. de complexionibus, qu'il dict venir de la ratte. Mais pource que cette maladie n'est encores cognue par Escorbuth Martin de Vitray en son voyage des Indes, page 123. mais particulierement Champlain, chapitre 6, page 53. de son liure, de son Chaplain. voyage des Indes, le descriuent plus particulierement que Lem- Martin ne, chapitre 17. de occultis natura miraculis, & liu. 2. c. 24. disant de Virei. qu'il degenere fouuent en verolle ou lepre, ny que Milius, liure 2. chapitre 10. page 131. Basilica medica, où il dict que Pline liure Pline. 25. chapitre 3. le nomme Seclytirben & stomacace, & quelques autres Gingepedium, à cause qu'ils ont les genciues & les pieds gastés, & qu'il est causé des humeurs melancholiques corrompus engendrés des mauuais aliments au foye, qui ne peuvent estre alterés par la ratte malade, ny jettés hors, mais sont engendrés des mauuais aliments par tout le corps, ny du Laurens liure 6. question 27. Laurens, de son Anatomie qui le nomme comme Pline, Scelitirben, & qu'il est faict par le vice de la ratte & page 220. dict estre gueri, ou par Hyppocrales vrines, ou par les sueurs. Et Reushierus, Horstius, Sennertus, te, soye sie-

ge de la grosse verolle.

Hart-mannus, difent que comme la grosse verolle a son siege au soye, laquelle à ce que dit Roch Baillis, premier Medecin du Roy Henry IIII. en son Aphorisme 31. partition seconde, le Mercure peut guerir, comme aussi les viceres profonds, & la serpigine. Mais si le temps de guerison est passé, il corrompt au lieu de guerir, pourquoy employerons nous l'argent vif par lequel la fanté n'est asseurée, mais le mal se rengrege de plus sort : car les visceres se salissent dauantage, comme aussi les parties solides du corps, plusieurs tombent à vn marasme, par le frottement d'iceluy, à plusieurs les dents tombent, le palais se gaste, les os de la teste sont rongés, la face deuient diforme: l'ay traicté des homes qui auoient. esté traictés en leur grosse verolle par l'argent vif, ausquels des nodosités estants suruenus auxiambes, & les ayant ouvertes, l'argent vify a esté trouué: somme tant que ie trouue de meilleurs remedes, iene mesers aucunement de l'argent vif, & ne le baille ny applique que lors que la maladie est comme desesperée, & que aucun remede ordinaire n'y sert, &c. chap. 76. de inuentione ex bydrargiro, page 823. I'en baille bien par la bouche pour tuer les vers du dedans du corps aux petits enfants, sans aucun accident, comme il a dict chapitre 37. de argento vino, p. 390. de metallis su fossilibus, & ay veu des femmes en boire des liures, pour se deliurer de leurs groffesses, sansaucun accident, & ay veu des hommes qui ayant esté frottés d'argent vif, la langue est venüe qu'ils n'ont peu parler ny rien aualler, car la nature de cette argent vifa cela de propre, de monter au cerueau & palais aussi viste qu'vn oyscau &c.

Amatus Lustanus, centurie 1. curat. 49. page 62. de l'edition de Fioben infolio, remarque vn homme ayant esté traissé de la grosse verolle, & bien gueri, comme on croyoit, espousa vne semme dix ans aprés, tres-chaste, luy sit deux enfants tres sains, sept ans aprés en sit vne autre, insecté de la maladie, duquella nourrice sut insectée, par elle son mary, ses enfants, & autres enfans qui la teterent, & leurs meres & leurs maris, & de suitte marque vne autre qui au bout de 15. ans se ressentit de la grosse verolle; Voy ces de ux curations.

Fallope, de mettallis seu fossilibus de hydrargiro, su argento viuet. dict: il a aucuns ausquels l'argent vis monte à la teste, ou ne trouuant passage pour en sortir, tombe dans leursos, & les corrompt, ce que l'ay veu & trouué les ouurant, Leuine Lemne, l. 2.

f. 178.

f. 178. dict auoir veu sortir d'argent vif du sang tiré par le bras, de ceux qui auoient esté frottés auec l'onguent mercurialisé. Ainsi cette maladie a le sien à la ratte, & semble qu'Hyppocrate ait parlé de cette maladie, lib. de affectionib. internis, §. 36. pag. 327. §. 51. page 334. disantà une autre maladie de ratte le ventre s'enfle, puis la ratte se grossit, s'endurcit & les douleurs piquantes l'assaillent, la couleur se change en noir passe & comme escorce de grenade, la bouche & les dents sentent mal, & les dents tombent, les iambes s'v lcerent comme pustules nocturnes, leurs membres s'attenuent & sont constipés, &c. Pline dict que l'herbe nommée Britannica, qu'il descrit l. 25, c. 3. est propre à cet scorbuth, & Britanni-Vitray dit le mesme de l'herbe ditte coclearia. Mais voyons Cham-ca.

Coclearia. plain descriuant l'escorbuth, que Vitray dict estre mot Flaman, Chaplain qui signifie ventre ouuert, & pourquoy ainsi nommé, voy la page del escor-125. Durant l'Hyuer il s'esmeut vne certaine maladie entre plu-buth. fieurs de mes gens, appellée mal de terre, autrement scorbuth, à ce que l'ay ouy dire du depuis à des hommes doctes, il s'engendroit à la bouche de ceux qui l'auoiét, de gros morceaux de chair superfluë & baueuse, (qui causoit vne grande putresaction, ) laquelle furmontoit tellement qu'ils ne pouuoient prendre aucune chole, sinon que bien liquide, les dents ne leur tenoient presque point, & les pouuoient arracher sans douleur auec les doigts, on leur couppoit souvent la supersuité de cette chair, qui leur faisoit ietter force fang par la bouche, aprés il leur prenoit vne grande douleur des bras & des iambes, lesquelles leur demeuroient groffes & fort dures, toutes tachettées comme morfures de puces, & ne pouvoient marcher à cause de la contraction desnerfs, de sorte qu'ils demeuroient presque sans force, & sentoient des douleurs intolerables, & auoient auffi douleurs aux reins, à l'estomach & au ventre, vne toux fort mauuaise, & courte haleine, bref ils estoient en tel estat, que la plus part des malades ne pouuoient se leuer ny remuer, & mesme ne les pouvoit-on tenir debout, qu'ils ne tombassent en syncope. De septante-neuf en mourut trente-cinq: A ceux qui furent ouverts, on trouva les parties internes, interessées & gastées comme le poulmon qui estoit tellement alteré, qu'il ne se pouuoit cognoistre aucun humeur radical, la ratte sereuse & ensiée, le soye fort legueux & tachetté, n'ayant sa couleur naturelle, la veine nommée ascendante & descendante, remplie de gros sang congelé & noir, le fiel gasté, toutes-fois il se trouua quantité d'arteres, tant dans le Hhh

TRAITTE 428

moyen ventre qu'inferieur d'affez bonne difposition, l'on donna à quelques-vns de coups de rasoir dessus les cuisses, à l'endroit des taches pourprées, qu'ils auoient, d'où il en sortoit vn sang caillé & noir. Pour la curation de cette maladie, Dodonée & autres en Dodonée. parlent assez au chapitre que dessus trente trois, de ses obserua-

tions medicales.

La description de cette maladie alleguant le temperament, requiert d'en parler icy, quoy que i'en aye ia dict quelque chose cy-Fernel & deuant, Fernel ,l. 3. c. 10. 11. de temperamentis, & Ioubert, para-Joubert du doxe, 6.p. 159. le temperament n'est point proprement celuy que les vulgaires Medecins, & l'ignorante populace nomment de la remperadenomination de l'humeur, disants temperament ou complexion ment prosanguine, pituiteuse, melancholique, cholerique, celan'est point le vray nom du temperament; mais superfluités d'humeurs qui sont contre nature, & qui suiuent plustost la condition & nature desaliments que la propre constitution du corps. C'est certes à quoy les hebetés ne prennent garde, & qui confondét lourdement toutes choses. Cartion leur dict, ce vieillard est bilieux où remply de quelque autre humeur, ils sont esbahys, veu qu'il est trescertain qu'vn vicillard n'est pas seulement sec mais aussi froid, & croyent que ces excrements froids & humides, comme est la pituire, soient amassez en luy, ignorants qu'il y a vne autre nature aux parties folides, (qui est le propre temperament,) & vn autre aux Constain. excremets: & Constantin Africain, l. de gradibus simplicium, dit que quad on dit que le corps est froid, ou chaud, ou humide, ou sec, que tel degré surmonte les autres en temperature; mais il ne les exclud pas, le corps ou la partie d'iceluy prenat la qualité de la temperature, ou qualité dominante: Et Fernel veut au lieu que dessus que le temperament soit des elements & non des humeurs: ce qu'il coffrme encores, l. 2.c. 9. de abditis rerum causis. Hippoc. l. 1. §. 28. de diata, dit l'enfant a sa temperature en chaleur & humidité, pour-

ce qu'il est composé d'icelle, il croit en icelle, & tant plus les corps

font proches de leur generation, tant plus sot ils chauds & humides, voyre tres-chauds & humides, les Adolescents sont chauds &

secs, pource que l'humidité qui estoit en la puerilité, a esté consu-

mée, partie à croistre, partie par la chaleur, partie par le trauail &

exercice: la virilité est froide & seche, pource que la force de la cha-

leur est foible, le corps ne s'augmente plus à cause que l'humidité n'y est plus telle qu'il faut, mais la vieillesse est froide & humide à

Hippocrate de la teperature.

pre.

Enfance. Puerilité. Virilité. Vieille fe.

faute de chaleur & siccité, & abondance d'humidité, & les masses font plus chauds & secs que les femeles, qui sont froides & humi-Fallope, des. Fallope c. 7. p. 154. de comp. Medic. dit que le réperament est le mélange des quatre qualitez, & à cause que nous manquons de mots propres, nous disons la forme estre le messange des quatre qualitez, temperament de la chose messée, & les qualitez simples ne sont trouuées en vn composé actuelement, mais potentielement, tellement qu'il n'agit points'il n'est excité; mais le temperament qui est la seconde faculté, agit de soy-mesme sans estre incité. Contre quoy il y a diuerfes opinions desquelles qui voudra voir les disputes, voye Fallope au chap. suivant huictiesme, mais

Fernel au lieu que dessus dit auec plusieurs autres, que cen'est Fernel. pas la mixtion, mais la façon de la mixtion qui fait le temperament, c'est à dire l'harmonie, s'ensuiuant de l'accord des quatre qualitez du messange qui s'y gardent : ce qui n'est bien gousté de Sanctorius question 29. Partie premiere de l'Ars parna de Gal. p. Sanctorius 68.& p. 114. veut que la temperature soit double, l'vne vniuetsel- contre. le, l'autre particuliere, laquelle, ou comme retirée de son premier estre, peut estre de nouveau introduite, mais non comme elle estoit, ou comme on se figure auoir esté, ou deuoir estre au commencement : car si la personne a quelque incommodité dés saieunesse, & l'ait gardée fort auant en l'aage, il vaut plus la conseruer ou remettre en icelle que tascher à l'oster, veu que c'est chose impossible, d'autant qu'il est plus seur de laisser & maintenir vne vieil- Coustumes le coustume, quoy qu'elle soit mauuaise, qu'en introduire vne nou- vieilles. uelle; & mesme Hippocrate Aphor. 50. l. 2. dict que les choses Hippocraaccoustumées, quoy que mauuaises, sont plus facilement suppor- 1e. tées que les meilleures non accoustumées. Et le Philosophe dit que la coustume d'entendre fables, empesche d'entendre la verité, (c'estl. 2. de la Metaphysique, ) & l. 3. dit que les doubtessont causes de la recherche de la verité; & sur le liure de re Medica Cornarius dit, qui semetalicuius secta opinionibus addixerunt, ad veritatem reduc re difficillimumest, & apporte l'exemple de Timothée le Musicien, qui prenoit au double de ceux qui vouloient apprendre de luy, pource qu'il leur falloit desapprendre ce qu'ils sçauoient mal, & puis leur apprendre le bien chanter.

Plusieurs voyant ces opinions diuerses de temperament, recou-coniecturent à ce qui a esté dit cy-deuant, à sçauoir, que la Medecine est rale. coniecturale en partie, & en partie cognuë par raison. Acakia com- Acakia.

Hhh ii

TRAITTE'

430 mentateur de l' Ars parua de Galien p. 58. dit, la Medecine est Art & science, non point telle qui soit pure, absoluë, acquise & cognuë par principes certains & indubitables; mais partie par coniecture, partie par raifon. La Simiotique (qui est la cognoissance d'icelle par les signes ) n'est entierement science, mais la plus grande partie conjecturale, estant comme vn medium, ainsi que veut Galien, qui est appellée artificielle, pource qu'elle est entre vne exacte connoisfance, & vne entiere ignorance; mais la partie de la Medecine qui recherche les causes qui sont tant naturelles, qu'outre nature, est appuyée sur fondements plus asseurez, qui luy sont produits par la Philosophie, c'est à sçauoir, par la science des choses naturelles, & partant elle est plus proche des disciplines exquises, & comme coniecture, elle en est plus essoignée; mais la Therapie ou moyen de guerir, tient vne nature moyenne, tenant partie des principes afseurez, & partie des experiences & artificielles coniectures & des principes affeurez; comme vn contraire est guery par son contraire, & vn semblable est conserué par son semblable, & autres presque infinis, par lesquels l'Art s'appuye, & est autant difficile de trouuer vn remede exquis, comme de trouuer la grandeur exquise de la maladie, & son esloignement du temperament de sa mediocrité; Auerroës furquoy Auerroës en son traité du Theriaque p. 103. dit, la mesure

que.

de la doze de donner le theriaque, ne se peut sçauoir par la raison, mais seuledutheria- ment par l'experience: car encores qu'elles (comme aussi les autres grandes & excellentes compositions) ayent esté faites par grande raison, si est-ce qu'elles ont esté verifiées par l'experience, & les Medecins ne s'assuietissent pas à la lettre: Car si Hippocrate ou Galien disent vne chose, & l'experience & la raison monstrent le contraire, il faut suiure l'experience, laquelle mesme est plus sorte que la raison, & la raison plus forte que l'authorité: mais si on s'arreste à l'experience seule, elle se trouuera trompeuse, veu qu'elle est par induction, ou par exemple. Or l'induction & l'exemple sont sous le syllogisme faux, donc l'experience sera fausse, & quoy que l'experience soit tirée de plusieurs, si ne peut elle estre pour l'vniuersel, mais feulement pour le particulier; indefinie, mais non generale: car toute verolle n'est pas guerie par le gaiac, ny tout gaiac ne guerit pas toute verolle: de mesme toute bile ne sera pas purgée par la rheubarbe, & touterheubarbe ne purgera pas toute bile, l'inductió feruira par accident, à la cognoiffance de l'vniuerfel, comme dict San-Ctorius 1.12.c. 6.p. 495. Meth. vit. errorum.

11 21 12 (

Hippocrate l. de Lege. dit que nostre nature est comme vn champ, les dogmes des Maistres sont comme les semences mises en iceluy, l'estude est la culture, & le temps est la perfection de la maturité; & Euryphon docte Medecin, interrogé quel Precepteur il auoit eu, respondit que c'estoit le temps : donnant à entendre que l'experience l'auoit rendu habile, tant par l'estude assiduel, que par l'experience, & non pratique precipitée, telle qu'on voit en ce temps miserable, exercée par ceux qui sous le tiltre & habit de Medecins, l'exercent au detriment de ceux qui se mettent entre leurs mains. Et I. des Preceptes S. xj. p. 38. dit : Qui eft celuy qui parmy tant d'opinions & discours, pourra connoistre quelle est la meilbeure, par autre moyen que par l'a siduelle experience? parquoy ie conseille qu'ils escoutent a tentiuement les Docteurs, mais qu'ils s'attachent à l'experience. Ce qu'on peut faire facilement à Montpellier, où les Professeurs Medecins lisent les Liures qui leur sont nommez par Messieurs les Escholiers vnanimément assemblez, & vont voir les malades auec les Medecins qui les gouvernent, escrivans à leurs dictats l'ordre du regime de viure, & les remedes, tant pour l'Apoticaire que Chirurgien, s'il est necessaire, qui est cause qu'ils ne sortent du lieu pour aller pratiquer comme apprentifs, mais comme practics & Maistres.

Parmy ces difficultez on demande, si celuy qui a l'estomac foible & froid, & le foye plus chaud qu'il ne faut, si cette chaleur no peut pas eschaufer l'estomach, ou cette froidure de l'estomach refroidir le foye? Il y a quelque raifon que cela se peut faire: mais l'experience monstre le contraire. Crato aux conscils medicaus p. 25. Craso. dit, encore que le foye soit chaud, toutes sois sa chaleur ne profite point à la froideur de l'estomach, par laquelle le laict qu'on prend, se caille en iceluy, pource qu'elle n'est pas temperée : car toute action ou coction naturelle se fait par la chaleur d'vn autre membre, pour ueu qu'elle soit temperée, autrement elle nuist: de mesme au corps, lors que par quelques causes legeres, le foye s'eschauffe par trop, il nuist doublement à l'estomach? Premierement, pource qu'il dissipe par son immoderée chaleur celle de l'estomach, par aprés il consume l'omentum ou coeffe qui couure les boyaux, laquelle conserve la chaleur naturelle de l'estomach, & extenuë par son excessive chaleur le fonds de l'estomach, qui est cause que le corps se desseche, & l'estomach estant affoibly, la concoction ne s'y peut faire, &, celle concoction manque, ne peut estre parles au-

Hhh iii

TRAITTE'

432

Sancto-

La ratte dequoy nourrie.

Gordon. Estomach fort.

Cardan. Ficin. Constătin. Estomach chaud.

Froid. Sec. Humide.

tres deux, (ce que Sanctorius nie l. 2. c. 5. 6. p. 84. vitandorum errorum, où il veut que la premiere concoction mal faite, puisse estre corrigée par la seconde) qui est cause que tout le corps s'amaigrist par faute de nourriture, laquelle demeurant cruë & groffiere, aucune partie n'en peut faire son profit que la ratte, laquelle se nourrit des humeurs les plus crasses & terrestres, qu'elle attire, comme dit Hippocrate 1. 4. de morbis. p. 277. & s'eschauffant extraordinairement, vient à desseicher toutes les autres parties du corps, & Auicenne Aphorisme 288, de ses Cantiques dit, que de la santé du foye dépend la fanté de toutes les autres parties du corps. Et p. 565. Aphor. 304. Si l'vrine est rouge comme sang, & continuë telle sans changement, c'est signe d'vn aposteme au foye, & qu'iceluy, comme les autres parties & membres, est subiect aux maladies dittes communément confimilaires, officiales & communes, defquelles Gordon particule 6. c. 16. des maladies du foye, traite amplement, & que ceux qui ont l'estomach fort, doiuent plus disner que souper, & ceux qui l'ont foible, plus souper que difner, que c'est le propre de l'estomach de cuire la viande, & que cette proprieté ne luy est donnée par la chaleur excessiue du foye, mais de la sienne propre, somentée de celle temperée du cœur & du foye, comme remarque Cardan de difficultate spirandi p. 374. Et Ficin de vita studiosorum, & Constantin c. xj. de Stomachi affectionibus, marque que l'estomach chaud digere plus fort & plustost, qu'il n'appette principalement les viandes solides, & que les viandes humides se corrompent facilement, comme font aussi les viandes saciles à estre cuites, & que les froides ne luy font mal comme les chaudes; l'estomach froid appete plus qu'il ne peut digerer, & les viandes froides l'incommodent, & s'enaignissent & ne sont alterées; l'estomach sec se contente de peu d'aliment, & est offencé de beaucoup,& a tost soif; l'estomach humide, n'a point ou peu de soif, & est trauaillé par les viandes humides. Quesil'estomachest naturellement depraué, il appetera toufiours choses semblables à sa deprauation; & ce qu'on appelle communément indigestion d'estomach, Constantin l'appelle defaillance d'estomach. On obserue aussi que ceux qui viuent ioyeusement, digerent tres bien les viandes: mais ceux qui viuent en tristesse, digerent tres-mal, & ce qu'ils mangent, se conuertit en cruditez & pourriture, qui est cause de plusieurs maux, & que ceux qui au releuer d'vne maladie appetent vne viande, icelle leur fert, quoy que mauuaise, comme Hippocrate dit 1. 2. Aphor. 38. Paulo deterior. Mais comment est-ce que 2 rest. on. le foye estat chaud, l'estomach soit froid, puis que Galien dit en son Responce. Ars parua, que quand le foye est chaud, tout le corps est chaud? Responce, cette chaleur ne s'entend pas des visceres & dedans le corps, mais seulement des muscles qui les enuironnent, & qui sont plains de sang: car le ventricule, cerucau & intestins, sont exangues, (c'est à dire, sans sang) & à icelles parties, à cause du defaut du sang, la chaleur n'est si tost communiquée; d'ailleurs, cette chaleur trop grande du foye fond les hypocondres, comme a esté dit, & les rend menus, & la chaleur d'iceux se dissipant, le ventricule se refroidit; & par ainsi l'opinion de ceux qui disent que la grande & insigne chaleur du foye, rebouche, rabat, & diminuë la froideur du ventricule, est fausse. Que si la chaleur de l'estomach est trop grande, la matiere cuite & brussée, est renduë amere & bilieuse : car tout ce qui se cuit trop, mesme le miel, est rédu amer, & c'est la cause que plusieurs ont l'estomach trop chaud, & vn peu apres auoir mangé, ont des rapports amers, & deuenus malades, tombent en la colique, laquelle s'engendre par les vents qui sont empeschez de sortir par la ratte, laquelle bouche le passage du siege par son enfleure & groffeur; & ceux aufquels la ratte pend en bas, les genoüils & les pieds sont chauds: mais le nez & les oreilles sont froides, comme dit Hippocrate §. 2.1.6. des Epidemies, & plusieurs animaux viuent sans ratte, mesme en cette ville de Paris; comme Du-Laurens question 25. p. 223. de son Anatomiel. 6. dit, qu'vn ieune homme estant mort & ouvert, sut trouvé sans ratte. Sur icelle & autres parties, on a fait ce Distique, Cor sapit & pulmo loquitur, fel comouet iras, Splen ridere facit, cogit amare iccur, ce qui s'entend ces parties estant en bon estat; nottant aussi que si la ratte s'endurcit par cause chaude ou froide, elle est iugée incurable, ou à tout le moins par vn fort long-temps, comme remarque Gilbertus Anglicus I. Gilbertus

6. de cura duriciei ex causa calida, de vitijs Splenis f. 263. Et Spige-Anglicus. lius c. 5. l. 8. de Febribus corporis humani, dit, qu'on a trouué ratte peser vingt-trois liures; & d'autres occuper le costé droict, & le foye le costé gauche, & marque les incommoditez que tel changement apporte; marque aussi que le ventricule monte en haut vers la poitrine, lors que le diafragme est blessé, quoy que la playe ne soit pas plus large qu'à mettre le poulce.

Fernel l. 1. c. 3. Methodi medendi, dit, que l'intemperie froide Fernel.

est plus facile à guerir que la chaude, mais il faut entendre cecy de

celle qui est recente & legere : car l'enuieillie & au dernier degré de froideur, n'obeyt pas facilement aux remedes, que l'intemperie chaude : de mesme que l'extréme vieillesse abandonnée de la chaleur naturelle & proche de la mort, n'est pas si facile à guerir que la fiévre hectique: aussi l'intemperie seche donne plus de peine, & y faut plus de temps que pour oster l'intemperie humide: & pource que souuent on ne peut si tost connoistre ces intemperies, ou autres indispositions, il adiouste: Si l'espece de la maladie (pour estre cachée) ne t'est bien connuë, ne te haste point de bailler des remedes, mais laisse faire à nature, ordonnant vn regime de viure le plus conuenable que tu pourras: car estant ay dée, appuyée & fortifiée de ce regime, on chassera la maladie, ou on conoistra quelle elle sera. Certes les remedes incertains & qui ne profitent comme il faut, ne se reconnoissent qu'aux despens & incommoditez des malades, & est plus propre d'vser des medicamens approuuez, & qui sont en vsage, que des autres, desquels on n'a la connoissance que par les premieres qualitez. Galienl. de inaquali intemperie, & Morasmode, dit, l'intemperie égale & vniforme, se trouve seulement à la sièvre hectique, pource qu'elle ne trouve aucune inegalité, & afflige également par tout, mais l'inegale est au contraire.

Galien.

Hippocrate de la diete, 1.3. p. 180.

Hippocrate au commencement du l. 3. de la Diete, dit, qu'à cause de plusieurs empeschements qui se presentent, il est impossible d'escrire vne diete propre & commune à tous; car de mesme que les naturels sont dissemblables, & les aages; de mesme le sont les aliments, mesme vn froment differe de l'autre, vn vin de l'autre; car (l. de la vieille Medecine §. 6. 7. p. 19) si vne mesme nourriture conuenoit à tous les sains, comme le soin à tous les bœufs, vn mesme remede seroit propre à tous les malades. Et l. de salubri Dieta § 2.3.p. 48. prescrit la diete selon l'aage, la complexion & la saison de l'année. Et l. de v. r. acut. §. 4. p. 570. parlant de la ptisane, de laquelle il marque les proprietez & dequoy elle est faire. Et Galien l. des bons aliments & des mauuais, dit, aucun ne scra De n'estre iamais malade qui se gardera de messer dans soy des cruditez, chose à quoy on doit bien prendre garde. A cette cause il ne faut faire comme ceux desquels Fusche parle, sur le c. 20. de la Saignée de Diatrita- Galien, p 59. qui fur ent appellez Diatritarij, pource qu'ils ne donnoient ny viande, ny medicament, ny faignée aux malades, auant le troissesme iour : car c'est chose dangereuse en maladies longues, d'vser d'vne diete austere : car tels malades deuiennent emaciez, &

hectiques,

lade.

rij.

hectiques, & s'ils ont vlceres, se rendent rebelles & incurables, comme se void souuent aux veroles, & autres maladies qu'on pense ouerir par dietes austeres; ny aussi imiter ceux desquels Cardan p, Cardan 144. de son Ars parua, dit, plusieurs pensent bien faire, lesquels aufsi tost qu'ils voyent un malade, luy donnent seulement du pain cuit, & n'est de merueille s'ils sont tost enuieillis : car cette saute de manger & de boire, les y porte. Le regime sera tel qu'il n'engendre des sucs cruds, qui sont faits aussi bien des aliments chauds que froids. Et Hippocrate l. 2. §. 32. de Diata, conseille que lors qu'on Hippocr. voudra bailler vne forte nourriture à quelqu'vn, faut qu'il vse des viandes & brenuage qui croissent en lieux chauds & secs; mais lors qu'on voudra nourrir legerement & humecter, faut vser de tous les aliments conuenables, qui croissent & sont nourris en lieux humides & aquatics: car tels aliments ne profitent pas beaucoup. Or tous aliments qui font ou doux, acres, aigres, amers, austeres, astringents ou charnus, ont la vertu d'eschauffer, tant les choses qui sont seches, que humides: & mesme les viandes rosties sont plus se-Viandes ches,& resserent mieux le ventre qu'autrement, pource que le seu a rosties. ofté & l'humidité, & la graisse superfluë. Et l. 1. 5.61. de morbis Muliebribus, ordonne à vne maladie particuliere de femnie, qu'elle s'abstienne, s'il est possible, de manger: mais il veut qu'elle boiue de laict de vache noire.

Mais pourquoy deffend-on le vin aux febricitants, à ceux qui Le vin. refuent, & qui ont fiévre putride par inflammation, à ceux qui ont pourquoy mal de teste, & aux enfants; est-ce pource qu'il est trop chaud & deffendis humide, & qu'il remplist le cerucau, comme die Galien, c. xj. de aux febriconseru. valet. si cela est, il y a des petits vins qui ne meritent pas le citants. nom de chauds; & d'ailleurs le poivre est beaucoup plus chaud, (qu'il donne à la fiévre, qu'il nomme Amphimerine, qui est la quo- Fiévre tidienne, felon Pline 1.28. c. 16. Et Ioubert paradoxe 21. Et Fernel rine. 1. 4. c. 12. de Febrib. Et Mercurial dit le mesme c. 12. l. 5. p. 542. Pline. de Febrib. & par la quotidienne, il entend celle laquelle vient tous Ionbert. les iours, soit-elle quarte, triple, tierce-double: mais particuliere- Fornel. ment celle causée par la pituite seule, pourrie, ou se pourrissant sans Mercurial. rigueur. Et Constantin c. 6. de Febre quotidiana, p. 150. l. 7. de Costantin. morbor. cogn. & curat. distingue l'amphimerine en continuë, lors que le flegme se pourrit dans les veines, & intermittante, n'ayant que six heures de relasche, lors que le flegme se pourrit hors les vaisseaux)il est aussi sec, mais non pas humide : car s'il estoit humi-

de il seroit tres-propre aux enfants, & principalement estants sebricitants. Ce n'est pas aussi pource qu'il remplist le cerueau de ses vapeurs, pource que les petits vins, ou ceux qui sont trempez d'eau, ne font pas cela. Or le porreau monte bien plustost à la teste que le vin, comme estant plusacre, & toutesfois Hippocrate l'ordonne, auec la ptisane. Il y a aussi plusieurs febricitants qui n'ont aucun mal de teste, ny ne sont en danger de l'auoir, comme les pleuretiques, aufquels le vin est fort contraire. Or ayant fait cette question à quelques-vns de ces grands saigneurs, ils ont esté contraints d'auouer qu'ils en ignoroient la vraye cause : mais que l'experience a monstré que le vin nuisoit aux febricitants, ce qui est vray: mais Cardan de ceux qui ont voulu approfondir la caufe, enti'autres Cardan p. 203.

Peau de Fallope-Pline.

de son Arsparua, ont trouvé que c'est l'eau ardent, ou de vie, contenuë dans le vin, laquelle est comme la graisse du vin, comme dit Fallopec.xj.p. 334. de Metallis seu fossilibus S. 30. (Et Plinel. 2.c. 103. p. 98. dit, qu'il y a le fleuue Lincestre, duquel l'eau est aigrelette, laquelle estant beuë, enyure comme le vin. Le mesme sont certaines eaux qui sont en Paphlagonie, & en la terre de Carinula, qui est la terre de Labour, surquoy plusieurs causes de ce, se peuuent dire, lesquelles ie reserue en autre lieu; comme celle du Bouillidou de Peraux prés de Montpellier du costé de la mer) par laquelle toutes les matieres cruës sont émeuës, & lesquelles mettent le malade en peril de mort; la preuue en est euidente, en ce que l'on donne auec beaucoup d'allegement, & fans aucun danger, de vinaigre qui n'a point d'eau de vie, aux febricitants, quoy qu'il foit plus acre que le vin, & soit fait de vin. Toutesfois Hippocrate confeille de donner du vin tres-petit, nommé par luy Oligophoros, ou destrampé aux enfants, à quoy Platon, Galien & Aristore, contredisent: non tout entierement, mais qu'il ne soit point de celuy nommé anodes, vin vineux; mais du susdit vin aqueux. Et quoy qu'il soit chaud, il n'engendre pas tousiours des maladies chaudes, mais des froides; comme hydropisses, si on en boit trop, dautant qu'il fuffoque la chaleur naturelle, ce qui arriue fouuent aux yurognes; non qu'il enyure de foy:mais il est occasion de l'enyurement, com-Sattorius. me dit Sanctorius, l. Methodi, vit. error. c. 21. p. 38. & c. 8. p. 52. de

Galien.

remed. inuent. Et Gal. 1.5. Aphor. comment. 5. dit, que le vin beu en quantité, remedie aux conuulfions, pource qu'il eschauffe les nerfs, les desseiche, fortifie, ramollit, dissoult les maux que mesme il auoit faits; il nourrit, cuit, resiste à la putrefaction, & guerit l'in-

temperie causée de froideur & humidité; ce que Zacutus a obserué, observation 121. de frigido sudore ebrietate curato, l. 3. pourueu qu'il n'y ait fiévre, erysipelle, ny abscez, ny autre intemperie chaude, & que le vin ne soit destrop violents & fumeux. Voy l'obseruation suivante 121. de Ebrietate, laquelle est comme Tragedie. Hippocrate l. de Aëre, aguis & locis &. 3. dit, que ceux qui ont la teste foible, ne pequent pas boire beaucoup de vin sans en estre incommodez. Or quand ie parle de tremper le vin, ie n'entends pas le Note du tremper de l'eau de laquelle Solinus c. 10. parle, qui est le sleuue boire de furnommé de Diane, qui coule à la Camarine, laquelle eau ne se mesle point auec le vin, si vne putain l'a puisée mais bien si vne pudique l'a tirée; surquoy voy Zanardus de triplici vniuer so, qua stione 35. p. 279. de fluuys America, & de l'vtilité du vin, le premier chapitre du premier Liure des Observations Medicales de Valeriole, en la curation de la maladie de sa femme, où il marque comme elle s'en sentoit plus forte le beuuant tout pur, que de toute autre chose; confirmant ce que Galien en dit en son Commentaire, sur l'Aphorisme 11.18. du l. 2. d'Hippocrate, laquelle cure & maladie est digne d'estre leuë & remarquée. Ces discours de vin, me fait souuenir, que plusieurs recherchent le moyen de le faire hayr à ceux qui s'en enyurent, pour peu qu'ils en boiuent : ce qui aduiendra, à ce que plusieurs escriuent, qui est, messer dans leur vin blanc ou clairet, de l'eau qui foit des fermants taillez (au temps qu'on a accoustumé) de la vigne, ou des fleurs de segle, cueillis lors qu'elle fleurist, ou manger des œufs de chat-huant ou chouette fricassez, ou trois ou quatre anguilles, ou grenouilles vertes estouffées dedans le vin qu'il boira.

Parmy ce sussitie de viure, & principalement la maladie n'estant pas bien connuë; comme par exemple, par obstruction, si icelle est vne des trois sortés; à sçauoir, comme dit Arnaud, col. 992. parab. medical. coarctatoire, laquelle est par dehors; à sçauoir, par quelque corps qui presse la partie attenuatiue; à sçauoir, quelque matiere interieure, laquelle eschauffe & desseiche ou ride la partie, telle que peut-estre, chaleur ou froideur, ou cause, ou matiere fermant la partie, comme, ou en trop grande quantité, ou vifqueuse, ou trop crasse, ou aposteme, ou cicatrice, à chacune desquelles causes faut vn remede particulier, non si-tost trouué pour l'obscurité de la cause, faudra essayer que le malade, voire en maladie aiguë, aye le ventre lasche, sans excez, comme veut Hippocrate

438

1. de Aere, aquis & locis. S. 4. & l. de Natura humana. S. 18. lors que plusieurs personnes en mesme temps, sont frappez d'vne mesme & semblable maladie, la cause en est commune, à sçauoir l'air; mais lors que diuerses maladies attaquent diuerses personnes en mesme saison & temps, cela procede des viandes diuerses que chacun mange ou boit diuersement. Que si l'air est cause de la maladie ,il ne faut subitement, mais peu à peu changer la façon de viure. ostant l'vsage du vin & des viandes qui nourrissent beaucoup, & des choses seches de difficile concoction, le trauail, & tenir le ventre libre. & le dormir soit commode; & cependant considerer si la ma-Maladies ladie est simple, ou composée, ou coniointe: car la simple a besoin de remedes simples; la composée, de composez; & la conioncte de

fimples, composées, plusieurs. & conion-Etes.

Sur cette mescognoissance, & de maladie, & de sa cause dés long-temps enracinée, causant divers & estranges accidents ou fymptomes, on demande si on peut recourir ausdits accidents & fympromes, laissant la cause pour y remedier paraprés? A quoy Amatus Lusitanus sur l'Eschollie de la curation 90. de l'angine ou squinance Centur. 7. respond, qu'il n'est pas toussours necessaire d'observer les regles de la Medecine, pource que souvent il faut recourir au plus pressé. He! ie vous prie, qui est cét ignorant qui ne percera plustost vne aposteme meure, que la purgation de l'humeur y enuoye des autres parties; plustost à faire arracher la pituite pourrie, que purger celle qui ne l'est pas encores; à esueiller vne isterique, que purger l'humeur quila cause; vne douleur violente, soit de teste, colique, des dents ou autre partie, auec des anodins ou narcotiques & stupefactifs, qu'auec des purgatifs: car tels malades ne pensent point à la racine ou cause causante des maladies, pourueu que les symptomes ou accidents soient cessez, quoy qu'on leur die que cette racine demeurant, le mal retournera. Ie dis cecy pource qu'ayant au mois de Feurier 1640, vn sexagenaire, homme de main, affligé d'vne toux violente, & comme suffocatiue, pituiteux naturellement, beuuant souuent, & mangeant fort peu, replet & cacochymique; entr'autres remedes bechiques, ie luy ordonnay vn syrop, duquel ie me sers souuent entelles incommoditez, tiré Zacutus. du l. 1. observat. 114. de praxi. Medic. admir. de Zacutus Lusitanus, commençant, Au fol. nicot. viridis aut sicce m.j. &c. dequoy vnignorant saigneur ayant leu la recepte, se mit à dire: celuy qui a fait cette ordonnancen'est point Medecin rationel: car il faut aller

Histoire 64.

439

aux remedes generaux, comme aux saignées des bras & des pieds. auant que recourir aux particuliers; & ne se souvenant qu'à cause d'vn mal de teste periodique, il auoit ordonné des pilules, & la saignée aux temples, & trouvé estrange que i'en eusse ordonné pour mesme effet, & la saignée de la mediane du front, en cas que la douleur perseuerast ou s'augmentast; somme & l'ignorance mere de bestife, & l'enuie mere de toute malice, l'auroit purgé & non expectoré, ou fait cracher, & la matiere plus incrudée par l'absence du fang ou chaleur naturelle; & vne autre maladie furuenuë fur la premiere, pour toutes deux l'amener au tombeau. Certes il faut courir à ce qui presse le plus, à quoy ayant aucunement remedié, il faut essayer d'oster ou reboucher la pointe ou malice de la cause causante, s'il se peut, sinon la contenir tousours en foiblesse, à celle fin qu'elle ne s'effarouche point; ce qui m'a succedé & succede tousiours bien, à ce instruict par tous les plus grands Autheurs, tant Grecs, Arabes, Latins, que François, dequoy Dieu en soit loiié.

Cét ignorant estoit si opiniastre, qu'il soustenoit qu'il salloit donner de la confection d'Alchermes à ceux qui estoient soibles par vn flux de ventre: & de la confection de hyacinthe à ceux qui n'auoient benefice du ventre; & mesme en sit vser assez de sois à sa belle-mere, malade d'une pleuresse au costé gauche, dont elle

mourut le 8. Mars, pleine Lune 1640.

Puis que i'ay parlé de la liberté du ventre, voyons s'il y a quelque raison de saigner ceux qui ont slux de ventre, de quelque sorte que ce soit, principalement ceux ausquels la sluxion trop sereuse, tombe de la teste dans l'estomach (come estoit celle de la premiere Histoire) qui emporte le chyle non encores par saitement dabouré, d'iceluy aux intestins, & d'iceux hors du ventre; ce qui arriue à plusieurs, qui croyent cela aduenir par vn grand benefice de nature: sans prendre garde que leur estomach se vuidant ainsi, tout le corps s'affoiblit, & plusieurs incommoditez s'y engendrent.

Hippocrate l. de rat. vit. acut. §.65. dit, si quelqu'vn a vn slux de Hippocraventre, & qu'il aye besoin d'estre saigné, il le saut arrester auant que te du slux de venir à la saignée. Et l. de indicationib. §. 1. lors que la maladie de ventre.

tend à la crise, il saut arrester le slux de ventre, s'il est trop sort, pource que si le slux continuë, les sorces s'abbatent. Ferrier en son Cassignationes, c. 16.17. sluente aluo, dit, qu'il ne saut ny saigner, ny purger; & en apporte les raisons fortes, & authoritez notables, disant par Hippocrate, que deux purgations en messime iour, debili-

Iii iij

tent fort, & ne guerissent pas, ce que les Botalistes ne veulent ouyr; mais plustost leur sicest in vsu. Rasis 1, 3. de ses A phorismes f. 93. dir. que si le flux de vetre vient apres le dormir, que c'est que la fluxion tombe du cerueau dans l'estomach, à quoy il n'ordonne point de saignée, comme font nos Botallistes: mais appliquent des remedes fur la teste, tels qu'il descrit, & les remedes corroborants, comme clysteres, ne seruent pas pour les boyaux : mais pour les veines mesaraïques, espandues par tous les boyaux. Ie sçay bien que quelques maladies critiquent par flux de ventre : mais non immoderé, furquoy Hippocrate l. de Indicationibus. §. 1. la maladie tendante à bonne crise, doit auoir les excrements du ventre assez iaunastres & non gueres puants.

Trois la conco-Stion. Troisexcrements.

Or comme il y a trois lieux où la concoction se fait; à sçauoir, le lieux pour chyle dans l'estomach, du sang dans les veines mesaraïques & foye; & aux membres de substance solide; de mesme il y a trois excrements; à sçauoir, les matieres fecales, les vrines & la vapeur, laquelle est la matiere de la sueur, & si c'est vne petite sueur ou moiteur, ce sera de la teste, ou chinon du col, ou de tout le corps, qui monstre, ou oppression des parties ou grande soiblesse, par laquelle le suc alimentaire sort, & ne peut estre assimilé, comme dit Duret sur les coaques, p. 19 §. 33. Autres mettent quatre concoctions, la premiere au ventricule, la seconde aux veines mesaraïques & rameaux insignes de la veine-porte, ensemble auecles voisines du foye, la tierce en la partie gibbe du loye; la quatriesme en toutes les autres parties du corps, où la matiere cuite s'aglutine. Mais Galien l.de sanitate tuenda, les comprend comme dessus, en trois; ventricule, Coye, & en toutes les parties du corps, quelles qu'elles soient: comme Roch le Baillif en son Aphorisme 98.0ù il dit chaque membre de l'homme a son propre est smach, auquel se fait la concoction de l'aliment & separation du superflu au necessaire.

Sur cette sueur cy-dessus-dite, voyons si celle qui vient par l'e-La sueur est bonne xercice violent, ou en temps de grande chaleur, comme en la canileiour 3.5. cule, felon l'Astrologie, & ou la chemise est mouillée, & qu'on ne la 7.9.11.14. change point, & qu'elle se seche sur le corps; si c'est par attraction 21. 31. audu corps au dedans, ou de l'air au dehors. A quoy on respond, que trement si c'est par la chaleur interieure, le corps se trouuera, & plus pesant, menacent de don-& en fin malade : pource que l'humidité superssuë & plus subtile, ( i'excluds cette humidité amenant auec soy le sang) corrompuë, leurs. Hippoc. 1. rentrera auecles autres humeurs, & les corrompra, que si c'est par

la chaleur du Soleil, ou chaleur & ficcité de l'air, iceluy n'attirera de Indicapas seulement ce qui aura esté mouillé: ie dis mouillé la chemise tionibus, & pourpoint: mais aussi l'humidité la plus proche de la peau; & §.4-p.154. par ainsi le corps en seroit de quelque costé que ce soit, tousiours incommodé. Le dis doncques, que la chaleur du corps estant forte,& celle de l'air non violente par changement de lieu, peu à peu, l'vne en poussant & serenforçant, & l'autre en receuant, sans attraction violente, desseichent cette humidité ou moiteur. Que si quelqu'vn a des raisons meilleures, ie le prie de les produire, pource que cette recherche est viile pour la santé, pour la conservation de laquelle l'estime le changement de chemise estre le plus à propos: les trois excrements desquelsilest icy parlé, & leur consistance n'est entenduë de toutes maladies, & ces excrements sont doubles; à Excrescauoir, subtils & crasses, ceux de l'estomach sont les feces, le cra-ments des chat & l'vrine : ceux du foye, la melancholie & la bile : ceux des parties, membres, ceux qui salissent la chemise, & ceux qui s'en vont par quels. insensible transpiration, qui se messent parmy l'air, & par le moyen desquels les chiens sentent le passage de leurs Maistres; comme dit Sanctorius c. 27.p. 56.l. 1. vitand. error. ce qui fort par le siege procede de la premiere concoction, les vrines de la seconde, & les sueurs de la tierce.

Plusieurs tiennent que la premiere concoction n'estant pas bien faite, n'est point amandée par la seconde, comme a esté dir cy-dessus: mais Galien de cibis boni & mali succi c. 3. dit, que si le foye est bon, il corrigera l'erreur fait en la premiere concoction, que le sommeil cuit, & les veilles digerent : car le sommeil, comme dit Fallo- Le someil pe de tumorib. prater naturam, c. 26. p. 754. augmente les forces de cuit, les la faculté animale par le repos, & en se reposant des trauaux iour-veilles dinaliers, cuit : les visceres trauaillent mieux, comme les parties ex-geret, Arternes s'exercent mieux par les veilles, la chaleur naturelle s'aug-col. 154. mente, le sang & la chaleur s'enclost mieux dans les entrailles, le speculum corps s'humecte, & finalement le sommeil reprime & esteint la soif introductol'Esté & le iour distribuét, la nuict & l'Hyuer causent la concoction dicine, dit, de la viande, à ce que dit Campanella c. 2. art. 1.1.2. Medicina- que le dorlium. Et c.3. art. 4. l. 2. Le sommeil est le repos de la faculté ani-mir esmale, & par l'autre se corrige. Par la digestion on entend le trans-chauffe le port & changemet de l'aliment d'vne partie en l'autre, ce que Galien l. 12. c. 13. de la Methode, remarque, disant, le sommeil cuit, le dehors, & le veiller digere; & aux maladies causées par amas de cruditez, qui est

le conure plus la nuiet: mais le veiller traire.

eause qu'o & lesquelles doiuent estre ostées plustost par frictions, comme a esté dit cy-deuant, que par saignées ou purgatifs, le trop long fommeil n'est pas propre ny salutaire, pource qu'il ne laisse pas digerer les sucs cruds, rend les visceres pesants: toutes fois il y a quelques maladies lesquelles ont besoin, & du sommeil, & des veilles fait le co. moderées, ce qu'arriuant alors, on trouuera que le sommeil cuit, & les veilles digerent; voy Amatus sur l'Eschollie de la curation 98. Centur. 7. Galien deffend la saignée & purgation seulement à

Trallian.

ceux qui ayants quantité d'humeurs cruds, sont aussi soibles : mais non aux autres, desquels Trallian parle : le sommeil arreste aussi Concoction toutes euacuations. La concoction est puse doublement, l'vne est Digestion, la conversion de l'aliment en la substance du nourry; l'autre pour la digestion, laquelle n'est autre chose que la distribution de l'aliment, & l'enuoy d'iceluy d'vne partie en vne autre, & la concoction est vne alteration qui continue iusqu'à ce que la chose à cuire soit transmuée à la semblance de la partie où elle se fait. Gal. 8. de compos, medicam. lesquels sont dits cuits estants assimilez, comme au pus estant blanc, semblable aux parties spermatiques, fort peu puant; comme aussi au sediment de l'vrine: car estant leger, blanc, égal & semblable aux tuniques des veines & arteres; comme dit Sanctorius p. 709. question 116. Artis parua, Gal. & sur la crise est à remarquer que les maladies qui se renforcent aux iours pairs, ont aussi leur crise aux iours pairs, & celles lesquelles reuiennent aux iours impairs, font aussi iugées aux iours impairs, comme dit Hippocrate l. 1. §. 3. Epidem. Et Galien fur ce passage, remarquant aussi trois differences de crise, une parsaite qui emporte toutela cause & reliqua du mal, & par consequent tout le mal & tous les symptomes cessent; l'autre est imparfaite qui oste une partie de la matiere morbifique, & soulage vn peu le malade. Et la troissesme est viticuse & symptomatique; à sçauoir, lors que nature chasse la matiere morbifique d'vne partie ignoble, sur vne noble principale, & seruent necessairement à la vie humaine, qu'Hippocrate nomme Metasteze, de laquelle a esté parlé cy devant, laquelle il ne trouue iamais bonne, excepté en vn seul passage; de mesme si la ratte est fort enslée, & que la narine droicte saigne, cette saignée en iour critique est symptomatique, & ne peut rien ayder, pource que l'humeur nuisible n'est point emporté, pour n'estre en rectitude, Cataixin. que les Grees nomment cataixin, ou droiéte enacuation; & mesme

bien qu'il en sortit quel que peu dudit humeur nuisible, il en sorti-

Metaste-

ze.

Crises.

roit.

roit autant ou plus de louable & profitable, comme dit Galien c.

15. de sanguinis missione.

Il faut aussi faire differeme entre excrement (qui n'est necessaire à la nutrition du corps, comme la semence, selon Mercurial c. I. Mercup. 346. de sudorib.) & superfluité. Et Duret aux Coaques, de vomi-rial. tu c. 1. tract. 4. p. 487. dit, que les excrements sont appellez, ceux qui sortent, ou par vomissement, ou par sueurs, ou par vrines, ou par le siege. Exemple, le chyle qui est au ventricule, luy est agreable : mais lors qu'il a succé ce qui luy est propre, il enuoye le superflu, que aucuns nomment excrement (mais mal) aux intestins, qui s'en estans nourris, enuoyent le superflu au foye, qui en estant foulé, enuoye le superflu, qui est le sang, aux grandes veines, d'icelles nourries, le superflu va par toutes les parties du corps, le super-Au desquelles est attiré par les testicules, d'où la semence est faite, qui est cause que Du-Laurens 1. 8. question 3. de son Anatomie, Du-Laudit, que la semence est l'excrement du dernier aliment. Siluius de rens. mesme au commencement de mensibus & hominis generatione. Syluius. Hippoc. l. de generatione § 1. agua. Campanella l. 2. c. 3. artic. 5. Campamedicinal. contredit, disant, que c'est vn sang pur, cuit, & pai sait aux Hippocraveines spermatiques: mais partie tres-vtile & bonne pour la consernation de l'espece, avant en soy toutes les parties confuses & imparfaites de l'animal, comme les semences des plantes. Et Constantin l. de coitu p. 304. remarque que ceux qui abusent du coit, meurent bien-tost : au contraire, ceux qui n'en vsent qu'en la necessité, viuent longuement, & en dit la cause. Et Siluius de mensibus mulierum, & hominis generatione, rapporte de Galien, que toutes les parties de l'animal engendrent des humeurs vtiles à eux & aux autres.

Ferrier l. castigationum c. 17.p. 395. dit, quoy que le flux de Ferrier. ventre soit de soy-mesme, & non violent, si est ce qu'il affoiblist toufiours le corps, principalement s'il a precedé ou suiuy vne autre maladie: que s'il vient abondamment, il renuersera la nature, la force de laquelle ne peut egaler les forces du mal; ce que Galien remarque à Glaucon, disant : si sur vn slux de ventre la siévre suruient, & foit besoin de quelque autre euacuation, ie dis qu'il suffit, encores qu'il semble deuoir estre plus grand, & tous ceux qui ont voulu l'augmenter ou venir à la faignée, ont precipitéleurs malades en des dengers tres grands : & par ces mots il desfend d'vser des medicarients purgatifs en tout flux de ventre, pource que Kkk

444

deux euacuations en mesme temps, abbatroient extremêment

Riolan,

Riolan c. de sympt. primi & secun reneris, sur la demande, s'il faut toussouurir la veine à la disserterie: respond, que non : car il ne faut pas saigner à vn slux hepatique, de peur que le foye dé-ia refroidy ne se refroidisse dauantage par la saignée: toutes sois il est permis aux autres deiections sanglantes, & à la dissenterie vrave, à cause de l'inflammation presente, ou qui pourroit suruenir, ou pour reuulfion: & s'il y a fiévre, la faignée sera plus hardiment & abondamment faite, la cause de la disenterie estant vne humeur acre & picquant, qui ne va pas droict aux boyaux: mais y a coulé par voyes obliques, & s'y attachent les vlceres, & ronge par son acrimonie: & iceluy est ou pituite salée, ou l'vne ou l'autre bile, ou autre humeur acre qui estoit dé-ia dans l'intestin, ou qui y est coulé, ou du mezantere, ou du foye, ou de la ratte, ou de quelque autre partie, ou des grandes veines, ou de toute l'habitude du corps: & ce mal aduient le plus souuent en temps d'Esté. Que si c'est la bile pure, ou autre humeur sans beaucoup de douleur, le flux sera diarrhée espeumeufe, soit bilieuse ou melancholique: comme aussi elle aduiendra par vne atrophie, lors que les parties solides se fondent & descendent aux boyaux; & ce mesme humeur melancholique se pourrissant en quelque partie du corps, cause vne grande siévre quarte; surquoy quelques-vns disent, que la cause de la sièvre quarte est vne matiere corrompue, laquelle s'est fourrée dans les veines, & s'y est comme habituée, dautant que souuent la sièvre est chassée par applications faites au poignet des bras ou autres parties, sans purgation, ny par haut, ny par bas, ny sucurs, ny vrines, ce qui doit estre meurement consideré: car souventes sois tant plus on purge, tant plus ladite fiévre s'enflamme & serend longue, & souuent par vne grande ioye, ou par vne grande peur, elle passe, & en est causée aussi. Voy le Liure intitule, Ternarius bezoardicorum d'Angelus Sala, c.20. de la Fiévre-quarte. Rhasis à Almansor, l. diui sionum c.4. dit, les vieillards meurent plustost, leur arriuant des legeres passions, pource que leur chaleur est petite, & come estant la premiere dissipée, & cette faute de chaleur & debilité qu'ils ont, est cause qu'ils abondent en vents, selon Galien, de compos. medic. per loca c. 9. les vents sont faits par vne humeur crasse & viscide, & d'vne chaleur moderée: & dans cette definition, la cause materielle, crasse ou melancholique, & viscide ou pituite, & chaleur moderée deficiente,

Angelus Sala. Rhasis.

sont proposées, & les vents se sont en toutes les parties du corps, Les vents voire mesme dans les os, comme dit Auicenne l. I. fen. 2. 6. 9. di- entrent fant que les os ne sont pas seulemet assaillis: mais mesme ropus par dans les es les vents. Sanctorius dit le mesme 1.6.c. xj.p.356. method. vit.error. Selon Aus-Aristote dit le mesme, au traité de la ieunesse, vieillesse, vie, mort, & respiration. Bodin en son Theatre de la nature, l. 1. S. 5. dit, que Bodin, le vent est le mouuement de l'air, & que cette definition est la meil- Mariyr. leure, de laquelle Aristote s'est retiré temerairement. Pierre Martyr 1. des Apparitions des Esprits p. 261. les humeurs des femmes vieilles, sont corrompus, & estants retirez aux yeux, elles infectent femmes aisement les personnes, sur tout les petits enfants, lesquels ont le vieilles. corps comme cire. Surquoy Pomponatius p 37.de incantationibus; & vn autre parlant des fascinations, dit, que les paroles ne seruent à autre chose, que changer l'ouye, & que les characteres estants sous Carattele predicament de la quantité (mais mieux de la qualité) ne peu- res, mais uent operer aucune chose d'eux-mesmes, & que les pauures & mieux vieilles femmes, se nourrissent de choses grossieres, & de mauuais sous le prefuc qui engendrent des vapeurs crasses, puantes & corrompues, desquelles les petits enfants & personnes delicates sont facilement lué. alterées, qui est cause qu'on accuse telles semmes d'estre sorcieres; que le coral se pallit estant porté par vn febricitant, voire à ceux qui tombent malades, comme les enfants par le souffle des femmes que dessus; qui est la cause qu'on fait porter des coraux aux bras & col; tres-rouges, non blaffards aux enfants & autres; & m'esbahis pourquoy nos Dames de cetemps corrompu, aufquelles toutes nouveautez plaisent, ayment mieux auoir en leurs bras, & chappelets de coraux palles & blaffards, que de tres-rouges, (i'en disquelque chose dans mon Sabbath.) Fernel 1. 2. c. 16. de abdit. rer. caus, nie que les petits enfants puissent estre infectez par les vieilles: Mais S. Thomas d'Aquin, dit, il se peut saire que par l'imagination de l'ame, l'esprit du corps qui luy est conioinct, se change, lequel changement se fait ordinairement és yeux, à raison que c'est le rendez vous des plus subtils & deliez esprits des hommes; que si l'esprit est ioyeux, les yeux en paroissent ioyeux; s'il est triste, de mesme; s'il est en courroux, ils s'enstent; tellement que les yeux respondent à toutes les perturbations de l'esprit, demonstrants l'alliance qu'ils ont auec, luy; estant tout manifeste que si le charme se fait parl'imagination, qui est vne vertu de l'esprit, il pourra estre fait par les yeux, qui sont cousins & ministres d'iceluy, qui dardent certains

cenne . Aristote.

Pomponadicament de la qua-

Coral. -

rayons comme flesches au cœur de ceux qu'on veut charmer, desquels on empoisonne tout le corps d'vne qualité veneneuse; & les femmes sorcieres sont nommées par les Grecs Ampuses, qui est vn fantosme cheminant sur vn pied, & Lamies, qui estoient semmes, qui oftoient & remettoient leurs yeux, Mormolieges, loups garoux, Stryges, oyfeaux mal-encontreux, dit Martyr, p. 295. Alastores, Sicary, Telchine.

Arnaud.

Arnaud c. 5. du regime de la fanté, dit, que les vieux doiuent auoir le ventre libre, & fuyr la saignée, à quoy les saigneurs de ce temps ne veulent auoir égard, difants, qu'il faut tirer tout le fang froid, pour faire place au meilleur qui se fera: mais en quel lieu se fera-il, puis que la vertu concoctrice, assimilative, distributrice, & autres de l'estomach, boyaux, veines, mezataire, cœur, foye, cerueau, & autres parties, sont diminuées, ou deprauées, & souuét abolies? Il vaut donc beaucoup mieux, comme a ja esté dit, conseruer & garder vn fang bourbeux en telles personnes, que de le sortir, pour des raisons ineptes & fantasques; que s'ils veulent imiter Medée, & raieunir le vieil Eson, qu'il ne seur arriue ce qui arriua aux filles de Pelias. Calt. H. Ruff. l. 3. Aphor. 7. Celuy qui cognoistra asseurément ce qui humecte & eschauffe également la nature froide & seche des vieillards, il leur seruira d'excellent Medecin, & leur donnera de vin subtil, par lequel tous leurs membres seront eschauffez, & les serositez du sang chassées par les vrines, estant chose asseurée que la longueur de vie consiste en la conservation de l'humide radical du cerueau, cœur & foye, le cœur ayant besoin du foye & del'estomach, pour en auoir du sang, & du poulmon, & du cerueau, pour en auoir d'air: mais le foye & le cerueau pour l'humidité abondante, & la moderation de la chaleur; comme dit Cardan p. 14. Artis parua cur. Mercurial l. 5. c. 7. p. 484. de Febribus, dit, que la vieillesse est nommée Marasme froid, & quelquessois Vieil-Marasme lesse de Philippe, non qu'il y ait sièvre: mais pource qu'il communique en siccité auec le marasme brussé. Magninus l. senum & seniorum f. 115.dit, que les incommoditez des vieillards, qu'autres disent premiere & seconde vieillesse, prouiennent de la foiblesse de la chaleur naturelle, & icelle de la dissipation de l'humidité naturelle & accroissement de la chaleur estrange, la quelle commence à se diminuer à quarante-cinq ou cinquante ans : ce qui arriue par la faute des viandes, par les soucis cuisants, par les maladies passées, & autres accidents, qui ont dissout & desseché l'humidité radicale,

froid. Vieillesse de Philip-Magni-1345.

qui est le rechauffement & foyer de la chaleur naturelle, d'où la vertu digestiue est dissipée & refroidie; & icelle esteinte, l'humidité estrangere estant augmentée, l'homme s'enuieillit : notant que le flegmen'est point seulement appellé humide estrange, mais aussi tout autre humeur estrange pourry, comme dit Auicenne, traitant de la composition des aages; le slegme estrange est le plus mauuais de tous les autres humeurs estranges, l'humidité naturelle demeure dans la concauité du cœur, & aux veines & arteres d'iceluy; outre plus dans les membres, il yades humiditez preparées pour la nourriture, & pour humecter les ioinctures, & d'icelles c'est ce qui est reservé dans les veines. Les accidents & incommoditez de la Incommovieillesse font la blancheur du poil, la palleur, les rides du cuir, la ditez de la foiblesse de toutes les vertus, la diminution du sang & des esprits, la chassie des yeux, l'abondance des viscositez, les crachats pourris & corrompus, la foiblesse de respirer, les inquietudes del'esprit, l'offence ou lesion des instruments des sentiments, par lesquels ou dans lesquels, la vertu animale trauaille: & en vn mot, la cause de tous ces accidents n'est autre chose, que la foiblesse de la chaleur naturelle, pour laquelle conseruer, ils ne doiuent vser de ce qui prouient és terroirs fort fumez; comme Lemne & Campanella c. 2. article 3. S. 14. l. 2. medicinalium, disent, d'autant que ce qui y croift, s'en corrompt plustost, & par consequent, il est moins propre à conseruer la chaleur naturelle. Et Auicenne partie seconde de regimine senum. \$. 104. Les septante ans passez, on ne doit point saigner personne: car elle est contraire & nuisible à telles personnes, aufquels on ne doit mesme purger la bile, veu qu'elle leur est vtile. S. 101. c'est contre les bourreaux qui tuerent Birago. p. 130. de ses Cantiques, f. 570. Quelques Chaldeens ont creu que l'humidité Chaldees de tout le corps, pouvoit estre changée, vuidant la vieille, & ne faisant la nouuelle; à sçauoir, celle qui est interieure par medicaments,& celle qui est à la chair & à la peau, par sudorifiques; l'vne par aliments de tres bon suc, & substraction de la vieille humidité, qui est proche d'estre corrompuë, mettant en son lieu vne bonne humidité, esloignée de corruption; & ainsi l'homme pour longuement viure: mais cét ordre est tres-difficile à tenir, toutes sois il en faut dire quelque chose, tant de ce qui nuist, que de ce qui profite. Les choses qui accelerent la vieillesse, sont les fruicts, les pois-

fons, les herbes par trop humectantes, tout le laictage, le bled cuit Kkk iii

dans l'eau, les farines bouillies, le breuuage d'eau de pluye, la quantité de boire d'eau douce, l'vsage immoderé des femmes, & les saignées frequentes; toutes ces choses sont contraires à l'humeur ou chaleur naturelle ou radicale: mais ce qui s'ensuit retarde merueilleusement la vieillesse ou incommoditez d'icelles, conservant l'humeur ou humidité radicale; la premiere est l'or qui croist és entrailles de la terre; la seconde, les perles qui croissent dans les coquilles de la mer; la troisiesme, la vipere qui rampe sur la terre; la quatriesme, le rosmarin qui vegete en l'air; la cinquiesme, celle qu'on conseilla au Roy Dauid en sa tres-froide vieillesse; (à quoy Galien contredit, ther. 7. aymant mieux vn ieune garçon, pour estre plus temperé en chaleur que la fille ) la sixiesme se prend dans le cœur d'vn cerf,qui est vn os,ou forme d'os;le septiesme,le bois d'aloë; la huictiesme, celle qui est iettée sur la mer, à sçauoir, l'ambregris; & de toutes ces choses bien preparées, comme les doctes Medecins sçauent, l'vsage rend des effects comme surnaturels; i'y adioustele vray bezoard, tel qu'est celuy que Garcia ab horto à costa & Monard descriuent, & la sleur des œillets rouges. Sur ce voy Baptiste Codronchius partie 2. c. 2. p. 122. de annis Climactericis. Ficin 1.2.c. 19. de Vita. Cardan 1. 4. c. 38. de sanitate tuenda; & nesera hors de propos de s'informer, s'il se peut, si estants petits, ils pissoient beaucoup: car Hippocrate l. de dentitione, au commencement p. 91. dit, que les enfants tettants, & pissants beaucoup, ne viuent pas long-temps: l'interprete dit, anniculi, qui est vn an: mais ie dis long-temps, c'est à dire, ne viuent pas longues années, ce qu'il faut bien expliquer & entendre.

Plusieurs malades ayants vsé d'vne diete trop violente & desiccatiue, ont esté conseillez de changer tout à coup en plus ample, sans meure deliberation, ce qui leur a causé des incommoditez cruelles, comme Galien remarque, sur le 21. de vist. rat. acut. car quelques sois la teste. & la poitrine attirent les matieres crues & bilieuses, & les veilles suruiennent, qui empeschent la maladie de venir à concoction, qui est cause qu'ils sont tristes, fascheux, resueurs, ayants comme des esclairs deuant leurs yeux, de bruiet aux oreilles, les extremitez froides, les vrines crues, le crachat subtil, salé, & en petite quantité, & d'vne seule couleur, les sueurs sont vers le col, leur souffle sent mal, & est espez ou fort grand, les sourcils estendus, pesants, de petites soiblesses de cœur, iettans la cou-ucrture de dessus leur poitrine, & ont leurs mains tremblantes.

[11 7. 1.1

L'ay veu souvent plusieurs personnes attaquées d'une partie de telles incommoditez que ces saigneurs ont fait saigner, selon leur routine, les vns sont morts, & les autres tres incommodez. l'ay veu plusieurs Tertianaires & autres sebricitants, ausquels ces Botallistes rabauds, aprés plusieurs saignées, ordonnoient la boisson d'eau, come Cassius cy-deuant allegué: mais non auec telle consideration; & sans prendre garde au dire d'Hippocrate de rat. vit. acut. S. 3. Hippocr. qui dit: Certes ie ne puis trouuer aucun soulagement à l'eau qu'on de la boisdonne à boire aux maladies aigues : car elle n'appaise point la toux son de des perineumoniques, ny ne fait cracher: mais elle fait moins que l'eau. les autres choses, si on se sert entierement de l'eau; bien est vray que si parmy l'oximel & l'eau miellée, on mesle vn peu d'eau pour saire mieux couler ces matieres, le crachat fortira mieux; le breuuage d'eau fait comme vne certaine inondation, & n'appaife point la soif: mais se rend amere à celuy qui est bilieux naturellement, & se rend elle-mesme bilieuse, abbatant les sorces merueilleusement, lors qu'elle est entrée dans les lieux vuides, enfle la ratte & le foye, s'il est enflammé, flote & nage, passe & sort, fort tard, pource qu'elle est froide, & ne peut estre cuite, & ne passe, ny par le siege, ny par les vrines, voire pour cette cause elle est nuisible, pource qu'elle ne fort point la matiere fecale; que si par hazard ceux qui ont les pieds froids en boiuent, ils sentiront leur mal empirer, icelle ayant penetréiusques-là. L'eau donc cruë, & ne passant pas, est convertie en bile; & aussi les viandes pour froides qu'elles soient, ne passant pas, bouchent les conduits, & empeschent la perspiration, & eschauffent; mais principalement si c'est vn corps bilieux. Constantin C. 12. de custodia complexionis stomachi, & renocatione einstein Constain. ad sui temperamentum, l. de stomachi affectionibus, dit, le vin soit bon, & ne luy faut mettre d'eau, pource qu'elle demeure sous le diafragme cause des ventositez & douleurs de ventre, corrompt la viande qui est dans l'estomach, & l'empesche de penetrer parmy les veines, ce qu'il fait par sa froideur, à quoy le vin contrarie, dissipant les vents par sa chaleur temperée, ouurant les passages bouchez, aydant tous les membres, & chassant ce qui leur nuist; mais ce vin n'est entendu fort, violent, & tout pur : maistrempé selon sa force, faison, & coustume du malade. Galien marque bien qu'il ne Galien. faut pas donner du vin aussi-tost auec le repas à ceux qui sortent d'vne maladie: mais bien aprés la concoction de la viande: mais de cecy sera traité ailleurs, Dieu aydant. Le miel aussi à vn ieune hom- Miel.

TRAITTE

450

Galien.

me se rend bilieux: mais à vn homme aagé, se conuertit en bon fang, comme dit Galien 2. de facult. natur. c. 8. Le ieusne aussi trop grand, fond les chairs, & rend la bile plus amere, & augmente la fiévre aux bilieux, comme dit Sanctorius, question 66.p. 336. 352. fur l'Ars parua de Galien, & sur ce passage d'Hippocrate. Galien dit: Quelqu'vn de la secte d'Erasistrate, voyant que ie donois tous les jours à vn certain vieillard malade, de vin trempé, se rit & se mocqua de me voir mettre si peu de vin dans l'eau, disant, que le malade voyoit bien le vin: mais qu'il ne le beuuoit pas, ne sçachant & n'entendant pas la proprieté qu'il y a entre ce qu'on donne pour goust,& ce qu'on donne pour la force : car le peu de vin qu'on donne dans l'eau, se fait pour en oster la crudité, & le faire mieux penetrer, & non pour faire l'eau vin; car mesme il ne faut que le vin oste entierement le goust de l'eau, principalement aux malades, ausquels suffit l'apparence du vin.

Demande.

Mais on demande, peut-il boire quelquesfois de l'eau pure & cruë?ouy, lors qu'il n'vsera plus de la ptisane, mais du breuuage simple. Et Hippocrate & Galien disent en mesme endroiet, lors qu'il y a danger, qu'à cause que la douleur de teste est violente par la maladie, que la resuerie ou alienation d'esprit survient, alors s'abstenant de tout vin, il faut boire de l'eau; que si on ne peut supporter l'eau cruë, il y faut ietter quelque peu de vin qui foit petit, n'ayant presque aucune odeur de vin; & mesme l'ayant beu ainsi fort trempé, faut encores boire vn peu d'eau pure aprés : & par ce moyen le vin n'offencera la teste. Surquoy Cardan l. 2. de agua, p. 1989. dit, que l'eau beuë relasche la substance des membres, lors qu'elle est eschauffée par la fièvre, & estant eschauffée n'esteint pas la foif, pource qu'elle se rend bilieuse: car estant crasse, elle ne peut facilement penetrer; & auant qu'elle ait quelque peu penetré dans le corps bilieux, elle se trouue vaincuë par la bile, & par ainsi renduë amere & biliense.

Demande On demande encores, si l'eau ne nourrit pas, elle ne desaltere sur l'eau. pas:mais elle desaltere, donc elle nourrit ? à quoy on respond, que l'eau n'est pas propre à nourrir le corps, pource qu'elle ne se cuit pas, ny ne s'y incrasse, ny n'humecte pas les parties solides mais elle humecte en empeschant la secheresse; n'oste pas la faim : mais rebouche le sentiment d'icelle, ne repare point l'humidité substantielle: mais par son arrousement, ayde à la maintenir, & sa bonté Perdulcis, est cognue par la veue, le goust, & l'odorat; comme dit Perdulcis,

6. 6. de

e. 6. de dieta sanorum; autres disent, que ceux qu'elle desaltere, comme les sains, en sont nourris: mais ceux qu'elle ne desaltere pas, come les bilieux, principalemet febricitants, n'en sont pas nourris, mais que leur bile s'en augmente & enfle, & leur indisposition se rend plus fascheuse: car la vertu digestiue, espand la nourriture par tout le corps, & se trompant, engendre vne indisposition hectique à tout le corps : que si cette indisposition & vertu digestiue manque & erre vnissant, rendra le corps hydropique; & si cette vertu digestiue peche en assimilant, elle fait vn corps lepreux; la Lepre. rosée fait le mesme; car elle passe, & est couvertie facilement en bile, pource qu'elle est douce, viscide, & vicere les boyaux, qui est cause que le bestail qui mange l'herbe au matin pleine rosée, est at-Rosée. taqué de la dyssenterie, ou sux de vetre; cette douceur aussi de rosée, est cause que les bestes en mangent trop, & cette abondance ne pouuant estre bien digerée, leur engendre plusieurs maux. Gilbertus Anglicus 1.2. fol. 290. c. de retentione menstruorum, allegue d'Hippocrate, regimen. acut. que l'eau ne nourrit pas, pource qu'elle n'a point de feu, c'està dire, de terrestrité. Le curieux des bonnes eauës, recoure au c. 3. du Liure 31. de l'Histoire naturelle de Pline.

Pour la ptisane dont a esté parlé cy-dessus. Hippocrate l. de r. v. Ptisane. a. S. 7. dit, il faut que ce soit auec de tres bon orge, & tres bien Hippocracuit, principalement sion ne se peut pas seruir du seul bouillon ou te. fuc : car ainsi cuit & messé auec ledit suc ou bouillon, (il entend de la pulpe de l'orge, passée par vn sas, tamis, ou linge clair) cause vne lubricité ou glissement sans nuisance: car il n'adhere point, oste la soif, est facilement cuite, ne nourrit pas beaucoup, pourueu qu'elle soit bien cuite, & me semble qu'elle est preserable à toutes viandes qu'on prepare & fait des autres sortes de froment, pour les maladies aiguës: & loue tous ceux qui la preferent, dautant que sa viscosité est legere, glissante, humide mediocrement, desalterant, & facile d'estre ostèe & nettoyée, s'il est besoin, n'ayant point d'astriction, ny engendrant aucun trouble mauuais, ny ne s'enfle point dans le ventre, pource qu'elle s'est enssée en se cuisant. Donc la ptisane n'est seulement baillée pour nourrir, rafraischir, & humeêter le corps febricitant: mais aussi pour oster l'aspresté causée par tout le corps par la fièvre. Or l'orge refroidit, & desseiche au pre-L'orge & mier degré, & par son escorce, il deterge, & le munde, & cuit, humecte, qui est cause qu'on l'ordonne en ptisane, ou en orge mondé, (dit ainti communément) ou cresme d'orge aux maladies aiguës,

pource qu'il nourrit me diocrement, & adoucit la poitrine, & cst sacilement surmonté par la nature; sur quoy Christophorus Georgius parle amplement sur Mesué s. 84. en lettre Gottique.

Histoire

Vn ieune Seigneur s'exerçant souuent à la chasse, à monter & picquer ses cheuaux, & à autres exercices propres à la Noblesse, s'estant marié, quitte tous ces exercices pour suiure celuy de Citherée & Cyprine, tant qu'il en tombe malade: le saigneur Rabaud est appellé, qui aussi tost l'auoir veu, luy fait tirer & reiterer quantité de sang, le mal se renforce, la foiblesse s'accroist, cela n'empesche la refreration accoustumée de la saignée, en peu de jours par dixsept fois; les veines vuidées, la nourriture n'estant donnée à propos, les veines demandent aux rameaux, les rameaux à tout le reste du corps: mais ils n'y trouuent rien de propre pour nourrir vn grand corps, comme estoit celuy de ce malade; enfin la teste se descharge d'vne grande quantité de pituite, cuite & cruë (foit pour fournir au reste du corps, soit pour ne la pouuoir plus retenir, à cause de sa foiblesse) sur, ou dans la poictrine & poulmons, causant vue orthompnée si violente, qu'il ne pouuoit demeurer qu'assis, sur vne chaire basse, & sa teste appuyée sur le bout d'une table, auec un oreiller, si qu'vne maigreur vniuerselle le saisit, auec vne diarrhée tres grande, & la gangreneau bras & iambe gauche, qui luy font finir sa vie. Or ce Maistre Rabaud Botalliste disoit : que se mal estoit tantost vne vomique (il ne vouloit pas direaposthème) aux poulmons, tantost vn tubercule (ne voulant dire ensleure ou bossete) à la trachée artere. Hippocrate l. 1. §. 27. de morbis, & de internis affictionib. §. 4. dit, le tubercule n'est pas fait seulement par descente de la pituite, mais par le trauail : mais il ne parle d'aucune saignée au tubercule du poulmon : mais il alloit à tastons, ne connoissant le mal en son commencement: car le restrecissement & angustie, est vn certain genre, qui est dit, de coalescence, subsidence, compression, constipation (notant que la constipation est faite aux meats insensibles, comme par le froid, & l'obstruction aux meats sensibles, comme par vne matiere crasse, viscide, ou abondante) & obstruction, comme dit Cappiuacce 1. 2. c. 2. p. 410. des maladies du ventre moyen. Par la coalescence il y falloit premierement l'vicere à la partie, ce qui n'auoit esté, la subsidence est causée par les matieres astringentes & froides; la compression se fait par la matiere qui est hors des bronches ou annelets, comme vers les vertebres de la poitrine, comme aux bossus; la constipation est

causée d'vn tubercule crud, qui est au dedans des bronches, come dit Zacutus, observation 103. de tuberculo pulmonis l. 1. de praxi Medic. admirab. qui l'atiré du l. 2. §. 62. de Morbis d'Hippocrate. & du 1. 4. chapitre dernier, delocis affect. de Galien, & autres doctes Medecins, y descriuant tous les signes ausquels Rabaud n'auoit daigné regarder: car s'il est au dehors, il s'ensuit compression, l'obstruction se faisant par vne matiere abondante, crasse & viscide; & peut estre aussi d'vne vapeur procedante comme d'vne miniere de pituite qui n'est hors des bronches, mais au dehors d'icelles, qui cause ordinairement vne difficulté de respirer : Or cette matiere est engendrée aux poulmons, ou par leur intemperie, principalement si elle est froide, ou quelques fois de la geule, autres fois par la defluxion du cerueau ou autres parties, ou mesme de tout le corps; & cette fluxion, ou elle est enuoyée, ou elle est attirée: l'enuoyée & receuë des poulmons, arriue par l'imbecillité, froideur, humidité, & relaxation des poulmons; & de mesme comme pour quelque douleur ou chaleur. I'ay esté long en ce narié, & ay apporté toutes ces marques & causes, afin que ce Maistre saigneur, qui me regarda comme vn chien qui ronge vn os, lors qu'appellé ie descouuris son ignorance, & vis la mort proche (si ce traité tombe entre ses mains, pense à sa conscience, s'il en a vne) & voye que le Soleil esclaire & met au iour, aussi bien ses ignorances, que ce que sortuitement luy succede en bien: voicy encores vn de ses procedez. Estant conduit chez vn Sculpteur en cette ville, ruë S. Antoine, Histoire nommé Grenoble, sans autrement s'informer de la maladie (sca-66. chant qu'il auoit esté chez moy pour auoir mon aduis, pource que mon indisposition ne me permettoit de l'aller voir ) luy demande s'il auoit vsé de mes remedes, auquel le Chirurgien present respondit, ouy: mais ie les ay faits, & luy en dit les ingrediens; & pource qu'il auoit l'estomach foible, i'auois ordonné qu'il vsast du poiure entier; il respondit en argumentant, quoy? sa force estant vnie craint-il pas l'inflammation? valoit il pas plus le bailler en poudre? dequoy le Chirurgien se riant, luy dit: mesme il a dessendu de le rompre & de le saigner, veu sa foiblesse: surquoy Rabaud respond, sia-il besoin d'estre saigné: à quoy le Chirurgien respond : ou vous, ou vn autre, le saignerez : carie n'y voy aucune raison, à quoy Rabaud ne respondit rien: mais il dit, qu'il le vouloit guerir dans huict iours en le purgeant, auec vne infusion de deux dragmes de sené, & demye once de moële de casse: & par l'vsage de cette asnerie Ra-

LII ii

baudine, l'estomach de ce pauure Sculpteur a esté plus relaxé & plus affoibly, l'appetit esteint, les forces abolies, les veilles augmentées, & la mort suruenuë; cét ignorant en poivre n'auoit pas veu Aphrodisée probleme 19. pourquoy le poiure & la moustarde auallées entieres, n'eschauffent point le vetre, mais auallez en poudre? Et probleme 28. Cardan 1.2. p. 57. de Sapientia, veut qu'on donne le poivre entier à ceux qui ont l'estomach foible.

Ptisane en creis forces.

le retourne à la ptisane, de la quelle les Medecins anciennement, & encores en plusieurs lieux, ausquels l'ordre de l'Antiquitésert d'oracle & de sambeau, vsoient, & faisoient trois sortes de nourriture d'vne seule matiere; qui estoit l'orge bouilly, iusqu'à ce qu'il commençastà se creuer, estoit pour le commencement de la maladie, non à tous; mais à ceux qui estoient saiss de certaines maladies, qui ne demandoiét vne nourriture forte: mais seulemét pour entretenir les forces; la seconde estoit de l'orge fort creué, pour ceux qui auoient besoin de plus de nourriture, la troissesme estoit l'orge creué, pilé & passé, pour ceux ausquels vne plus grande & delicate nourriture estoit necessaire, ou bien on donnoit tout l'orge bien cuit (qui se cognoist lors que l'orge ne fait plus de vessie ou peau en bouillant) & sans estre, ny pilé, ny passé. Cét ordre estoit & est encores, tant cogneu en plusieurs endroits, qu'il suffit au Medecin de dire à la garde, qu'on nourrisse le malade de la premiere, seconde, ou troisiesme ptisane; laquelle suiuant Hippocrate 1. 2. S. 8. de dieta, est froid & sec; mais à cause de son escorce, il participe de quelque vertu purgatiue: car estant cuit entier, il purgera: mais estant cuit mondé, il refroidit & constipe le ventre, & s'il est rosty, cette vertu purgatiue se perd par le feu, la seule vertu froide & seche restant: mais estant bouilly comme dessus, sans y adiouster autre chose, refroidit & humecte, empeschant la soif, n'estant point fumeux, ny fec, ny humide excessiuement, pource qu'il n'a point de tels excrements, & nourrit mediocrement; comme dit Cardan p. 200. de arte parua curandi.

Causes des quelles? Arnaud.

Les causes des siévres sont dites, premieres ou primitiues, necesfieures, & saires, ou non necessaires; les necessaires sont six, nommées communément connaturelles (desquelles Arnaud c. 2. col. 864. 907. de considerationibus operis Medicina, parle assez amplement, tant des naturelles, qu'il dit estre sept; à sçauoir, elements, complexions, humeurs, membres, vertus, operations & esprits; que des non naturelles, qu'il dit estre ainsi nommées par prination de nature)

Galien baille l'air pour la premiere, difant que les fiévres sont causées, ou par le grand froid, ou par le grand chaud, ou par vnair pestilentiel ou corrompu, comme est celuy qui part du phtisique ou lepreux sur la fin du Printemps, & commencement de l'Esté, les fievres tierces fausses, & les doubles tierces se sont, pource que la pituite en ce temps-là, se messeauec la bile; & au mois de Iuillet les fiévres tierces, vrayes & ardentes; les fiévres quartes sont familieres, en Automne inconstantes; les fiévres dormilleuses, pituiteuses, aduiennent l'Hyuer. Voy de ce Boutherouë en son Pyretologie. l. 1. chap. 1. p. 14. imprimé à Paris 1623. Voy aussi Galien de decubitu infirmorum, mises cy-aprés dans ce traité. La seconde cause, il l'attribuë à la quantité ou qualité de la viande ou breuuage, soit bon ou mauuais, desquels on se remplist trop; le troisiesine dépend du trop dormir: mais principalement du trop veiller; car les parties interieures sont eschauffées, & les exterieures sont refroidies; la preuue est euidente par la nuict, durant laquelle on est plus couuert en dormant, qu'on n'est le jour en veillant; ce qui est obserué par Acakia, p. 499. de son commentaire sur l'Ars parna de Galien. La quatriesme cause vient de la repletion ou vuidange, où plusieurs cruditez s'amassent. Le cinquiesme est le mouuement & repos; comme trop trauailler, & laisser ou surpasser la coustume. La sixiesme est le trauail de l'esprit, comme la cholere, tristesse ou ioye. Surquoy quelqu'vn dit, que l'ignorance du mouuement par le pouls, cause l'ignorance de la nature de la chose, qu'il tire du l. 3. de la Physique d'Aristote, qui dit: que tout mouuement se fait en temps & lieu, y ayant autant d'especes de mouuement, que d'especes d'estre.

Crollius p. 307. Basilice Chymica, & plusieurs autres, connois- Crollius sant & distinguant les causes des sièvres par les effects, disent, que de la masi la fiévre est causée par vn suc mercurial, ils haissent le vin, par la tiere des matiere sulphureuse, vomissent la viande & breuuage; si d'vne matiere salée, l'appetit est grand; si procede du foye, la soif est violente; si de l'estomach, n'ont point de soif, sont paresseux, flairant tou-briefueté tes choses. Autres disent que le mercure ne desaltere iamais de luy d'icelles. feul, mais quand le fel ou le foulphre sont alterez & corrompus, ils Voy le 82. engendrent vn excrement veneneux, que la nature debilitée par probleme excez, ne peut expulser: & lors ce mercure les reçoit dans soy, & en du pre-est infecté, puis apres les porte par tout le corps, s'en descharge és mier Liparties concaues, où il fait quelque seiour, comme aux iointures, ure des

dre Aphrodisée. Mercure.

Problemes ligaments, arteils, veines, arteres, os, iusques aux moëles, auec doud'Alexan- leurs violentes, groffe verole, calculs aux reins & vescie, gouttes, arthrite, & prination des esprits vitaux, refroidissement des merfs, congelement & contraction de diuerses parties du corps, appellées proprement, maladies mercuriales.

Souphre.

Le foulphre enstamme les principaux membres interieurs (si iceluy est eschauffé par excez) cœur, foye, reins, cerueau, dont s'engendrent toutes maladies chaudes & aiguës, fiévres, pleuresies, pestes, epilepsie, manie, frenesie, appellées communément & pro-

prement, maladies sulphureuses.

Le sel venant à se dissoudre, engendre fluxions, apoplexies, squinances, hydropysies, tout flux de ventre; & ce faisant, ce baulme s'escoulant peu à peu, le sang & la chair se corrompent, d'où s'engendrent vlceres malins, tant interieurs qu'exterieurs : comme cancers, fistules, lepres, & semblables maladies & viceres, nommées falées.

Causesno necessaires.

Les causes nommées non necessaires des sièvres, sont, les medicaments, les venins, les matieres Chirurgicales continuées outre raifon (autres difent trois caufes outre nature; à fçauoir, la maladie, la cause d'icelle,&les symptomes)pour toutes ces causes, la chaleur outre nature. Valerole 1. 3. c. 1. des lieux communs, monstre contre Fernel, que ce, outre & contre nature est mesme chose. Ce qui est fait selon nature, c'est ce que nature sait de son propre mouuement, sans aucune contraincte. Exemple, nature pousse hors les vrines, pource que comme excrement elle s'en descharge, & les iette hors comme inutiles: mais ce qui est fait par nature, c'est comme la sortie du sang des hemorrhoïdes, duquel les vaisseaux trop plains, nature se sent trop chargée, & par consequent elle s'en descharge, & le pousse dehors comme contraincte, ou par la quantité, ou par la qualité du sang: mais cela ne se fait point selon son ordinaire intention, & propre & naturel mouuement; de mesme lors que Galien dit, au sixiesme des Epidemies, que l'excrement qui fort des orcilles, y est poussé par nature, s'entend, comme forcée, s'en voulant dépestrer, pource que cette matiere laquelle est faite par les vapeurs de la bile, laquelle monte au cerueau, & s'y espaissifsant & cuisant par la chaleur de la teste, & subtilité, & par la froideur & crudité du cerueau, y demeurant, pourroit causer quelque grande incommodité, comme remarque Mercurial l. de Excrementis. c. 5. de sordibus aurium. Et Arnaud c. 7. de excessitatotius

corporis aut membri parabole Medicationis, col. 1004. dir, que ce qui est outre nature, est contre nature, empeschant nature en ses operations ordinaires, en cette partie-là où est cét excez, est allumée au cœur, d'où procede la fieure, qui est la cause qu'on la definit chaleur outre nature, occupant tout le corps ou chaleur immode. Definitios rément augmentée, tellement qu'elle offence l'homme, & blesse vre. l'action. Intemperie chaude respandue par tout le corps, chaleur natiue, tournée en feu, ou chaleur outre nature, qui enflamme ou le fang, ou les esprits, ou les humeurs, ou rongeant le cœur ou autre partie, par vne qualité maligne & veneneuse, se glissant par tout le corps, auec l'esprit vital, par le moyen des arteres, où est une chaleur seche procedante du cœur, blessant la concoction; & souuent les operations de nature, ou selon Auicenne, vne chaleur estrange allumée au cœur, par luy-mesme, par le moyen de l'esprit & du sang par les arteres & veines en tout le corps; cette explication semble estre exacte à plusieurs, entre autres à Valeriola, au premier chapitre de l'Appendice des lieux communs, en ce que la substance & propresiege de la siévre, sont monstrez, la substance estant toute à la chaleur estrange, & le siege au cœur; & sommairement tout ce qui peut augmenter bien fort la chaleur, ou causer pourriture, peut estre cause de fiévre. Heurnius l. de Febribus, c. 1. p. 2. Heurnius. dit, plusieurs ont donné diuerses definitions de la fiévre : mais celle de Galien est la plus receuë, qui dit: La siévre est la chaleur naturelle, allumée outre nature au cœur, par les veines & arteres, par le moyen des esprits & du sang, espandus par tout le corps, offençant premierement, & par foy, l'action d'iceiuy; & icelle doit estre toufioursiointe auec la sagesse; comme dit Hippocrate lib. de decenti ornat. Mercurial 1. 3.c. 8.p. 489. de Febribus, dit, la sièvre putride Mercurial. n'est autre chose, qu'vne intemperée chaleur de tout le corps, y causée par les humeurs qui se pourrissent au cœur, qui est le principe de toute temperature, tellement qu'iceluy communique ce qu'il a, foit bon, soit mauuais, à tout le corps : or la chaleur de la fiévre, est ordinairement, ou aux esprits, ou aux humeurs, ou aux parties solides, & est non seulement chaude, mais aussi seche.

Campanella 1. 7.c.1. art. 2. Medicinalium, reprend la division & Campa. definition des fiévres, ne voulant point que la fiévre soit maladie, nella. mais guerre contre les maladies, & conclud, que la fiévre est vne agitation extraordinaire, spontanée & inflammation des esprits pour combattre la cause morbifique, &c. peut-estre a-il tiré cecy

458

Duret.

du c. 18. de Hepaticis S. 4. p. 325. de Duret sur les coaques, les propres mots duquel sont: Cernuntur hac etiam commoda febris ,, qua finem adfert doloris hypocondriaci, quamuis ca natura bellum , indixerit, similiter autem hac facit vt illic conuul sionem sanet acu-,, ta febris exorta qua prius non fuit, quod si prius non fuerit, exacer-,, bata; & c'est dessus l'Aphorisme d'Hippocrate: Quibus Hippocondrij dolor est sine phlegmone, ijs superueniens febris dolorem exoluit.

Hippocr.

Fiéures

que c'eft.

Hippocrate l. 1. §. 37. de morbis, dit, lors que la bile ou la pituite sera eschauffée, tout le reste du corps sera eschauffé par iceux, & cela est nommé sièvre. Or la bile & la pituite s'eschauffent, ou par le dedans, par le moyen du boire ou manger, dont nous sommes nourris & agrandis; ou par le dehors, comme par le trauail, par les pluyes, par vne chaleur trop violente, comme aussi par le froid trop violent; & quelquesfois par la veuë, ou par l'ouye; ce qu'il confirme encores l. de affectionib. S. 1. Et l. 2. de Dieta, p. 176. Sur cette veuë & ouye: Voy Du-Laurens, en son Anatomie 1. xj. question par l'ouye premiere; fi la veuë est faite par emission ou reception; & question

co la veuë.

9. suiuante de l'ouye, intitulée, de audiendi modo. La maladie ( quoy qu'elle se trouue rarement simple, comme Maladie, dit Cardan p. 117. Artis parua curandi) est vne constitution outre nature, bleffant fenfiblement les operations du corps viuant, produite d'une cause morbifique. (Vn autre dit, maladie est la science laquelle a soin des corps, des causes qui le conseruent, & des signes qui monstrent ce qui l'incommode. Hippocr. l. de arte, S. 4. p. xj. l. de di.eta. S. 13. p. 157. l. de flatibus. S. 3. p. 144.) Et par ces operations ne s'entend pas les externes : car on a veu des personnes malades de fiévres aiguës, lesquelles estoient pleines de marquetures liuides, qui marchoient & faisoient ce à quoy leurs vacations les appelloient, & subitement mourir: Mais par ces operations sont entendues les internes, comme la chylification, sanguissication, & autres lesées, deprauées ou abolies, la vie ne peut subsister; cette definition est complete, contenant la forme, le suiet, & la cause essiciente, desquelles trois, les communes differences des fiévres peuuent estre prises, comme aussi ces maladies lesquelles ont quatre degrez, qui s'entendent, selon Cappinacce 1. de Febribus c. 7.p. Cappinas- 1021. come sensuit. (Voy c. 5.l.3. de morborum tempor. locor.comm. Valeriol.e, où est marqué ce qu'il faut faire; & se mocque de certains

Waleriola. Medecins, qui n'ot pas entédu l'intétion de Galien; tels font, Gentilis, Hugo, Drussonus, Dinus, Foroliuiésis & autres, c'est p. 486.) Le premier

Le premier degréou temps des maladies, est celuy auquel la matiere cruë agit en la vertu, icelle ou chaleur ne reagissant pas; que si tant est que cette crudité soit exacte, c'est la premiere partie du commencement: mais si elle n'est exacte, c'est à dire, qu'elle ne soit peu à peu cuite, c'est alors la seconde partie du commencement.

L'augment, c'est lors que la nature agit euidemment en la matiere morbissque, c'est à dire, lors que la concoction s'apparoistra visiblement, tellement que les humeurs s'accoisent ou se corrompent, lors il y a vn combat euident entre la nature & la chaleur.

L'estat est quand il y a combat entre la matiere & la nature, du-

quel vne parfaicte concoction ou corruption s'ensuit.

La declinaison est, lois que la matiere est non seulement cuite, mais aussi en partie euacuée, la concoction seule appartenant à la

matiere cuite, mais nullement corrompuë.

Fernel veut qu'il y ait maladie de forme, & maladie de matiere. Campanella 1. 3. c. 4. artic. 2. p. 89. medicinal. Et Aquilanus de morbo Gallico, f. 73. col. 3. veulent le mesme: Mais Du-Laurens au traité de la Lepre c. 3. p. 19. de la Verole, reiette cette opinion; laquelle est encores soustenue par Cappinacce c. 2. l. 3. de lue Venerea. Hucher c. 3. l. 4. p. 311. de febris pestilentialis essentia, dispute sur cette maladie de forme, & conclud ne pouvoir estre.

Cardan sur l'Ars parua, p. 45. parlant des douleurs, dit, la dou-Douleurs. leur pesante & ennuyante est faite d'vne matiere froide, celle qui tend est faite de vents, la mordante d'vne bile subtile, ou d'vne pierre que si aucunes d'icelles matieres ne s'apparoist, c'est vne intemperie: mais lors que les douleurs perseuerent dans vn lieu vuide, & ne écdant à aucun remede, ils terminent ou en abscez, ou en quelque chose de semblable, qui a accoustumé d'estre plustost suppuré aux entrailles, à cause de la mollesse ou chaleur d'icelles.

La douleur des membranes est pungitiue, & procede, ou de la păgitiue. bile ou des vents, d'autant que rien ne peut penetrer les membranes & exciter la pointure qu'iceux bile ou vents; & pattant, ny le sang, ny la pituite, ny la melancholie, ne sont propres à exciter cette

douleur pungitiue.

La douleur laceratiue vient à la chair, à cette cause elle n'arriue Laceratipas ny aux poulmons, ny à la plevre, pource qu'ils n'ont point d'ar-ueteres.

La douleur consulfine vient aux nerfs & tendons, desquels les Connisme.

filaments nerueux, sont tellement vnis, qu'ils ne se rompent point, mais se retirent à leur principe: toutessois si la consulsion vaiusques au cerueau, où est l'origine des nerfs, la mort s'en ensuit.

Fragitiue. GranatiLa douleur frangitiue se fait au perioste.
La douleur grauatiue se fait aux visceres, qui n'ont point,ou sort peu de sentiment, comme le cerueau, cœur, poulmon, soye, ratte, & teins.

Cotusine.

La douleur contustue ou frangitiue arriue aux os, non qu'ils sentent, mais à cause de leur perioste.

Perfora-

La douleur perforatiue, differe vn bien peu de la pungitiue, & autant que la pungitiue aduient aux membranes minces & tenuës, & la perforatiue aux crasses, comme aux intestins, principalement du colon, où elles sont cruelles, n'estant telle aux autres boyaux gresses, à cause que facilement la matiere de la douleur passe & trauerse la tenuité d'iceux. Pour conclurre sommairement les douleurs, desquelles a esté parlé cy-deuant : Ie dis qu'il y a autant de causes de douleurs qu'il y a d'obiets des sens qui esmeuuet l'attouchement: car toute chose extremément chaude, froide, seche, humide, rude, pointuë, venant à donner soudain & fort contre l'attouchement, fait douleur, en esmouuant par sa vertu, & l'efficace de sa qualité, le sentiment, & cette douleur cessée, si la cause est ostée, encores que par foisil en reste quelque marque; car quant aux nouuelles douleurs qui suruiennent, elles sont esmeues par d'autres causes, & l'idée ou remuëment de la matiere diuersifiant la douleur; surquoy voy Peucer I. xj. c. 7. de la douleur p. 415. Ouelqu'vn dit, que la douleur est vn sentiment de ce qui est contraire à la partie dolente. Gilbertus Anglicus, chap. de dinissione & speciebus doloris, causisque & signis, marque les suiuantes. Dolor Infixiuus, Pungitiuus, Perforatiuus, Extensiuus, Stupefactiuus, Aggregatiuus, Deambulatiuus, Cotinuus, Pulsatiuus, Pruritiuus, As. peratiuus, Mordicatiuus, Fatigatiuus, Symptomatiuus 1. f. 2.89.que le iudicieux & praticq Medecin considere si la saignée conuient à toutes ces douleurs, desquelles les causes sont tant diverses; quoy qu'auparauant ait esté parlé de la colique, l'histoire suivante est confiderable.

Histoire

Au mois de May 1613. vn ieune Gentil-homme aagé d'enuiron vingt-cinq ans, de cheueux & barbe tirant sur la couleur iaunerouge, de moyenne taille, ny trop gras, ny trop maigre, assez dispos de ses mébres, lors qu'il iouyssoit de sa première santé, estoit alitté

depuis quelques mois, detenu des douleurs violentes par tout son ventre, tendu & dur (depuis, mais sans douleur incomode, du commencement: maiscroissant peu à peu, depuis sept ans iusques au iour de l'alittement ) fans qu'aucun de tous ceux qu'il auoit confultez, luy en peussent donner remede, ny en reconnoistre la cause; en fin le mal s'accroift, tellement que les douleurs luy font faire & ietter des cris espouuentables & pitoyables, pour lesquels appaiser, les plus renommez Medecins de cette ville de Paris sont appellez, qui ordonnent, selon la mode accoustumée, plusieurs clysteres & nombre de saignées, sans aucun allegement, tellement que toute esperance de guerison perduë, ie fus appellé, & à l'entrée du logisie trouuay vn de ces saigneurs boiteux qui en sortoit, auquel demandant l'estat du malade, respondit, il est mort dans deux heures, & n'y voulut pas remonter, quoy que ie l'en priasse; l'ayant donc ques veu, & ayant compassion de ses horribles cris, & esimeu des prieres de ses parents, i'ordonnay ce que i'estimay le plus propre, pour appaiser les douleurs, en ostant le sentiment; comme enseigne Arnaud traité 2. partie 2. c. 1. p. 892. de consideratione operis Medicina, auant que trauailler à ofter la cause; si i'y eus de la peine, tant pour appaiser les douleurs, vuider la cause d'icelle, & restaurer le corps debiffe, affoibly, & allangori par tant de remedes & faignées, ignoramment ordonnées & faites, le temps de cinq femaines, m'en est tesmoin, pendant lesquelles ie n'abandonnois le malade, ny nuict, ny iour, ny m'estre dépouillé, que pour prendre du linge blanc; au bout desquels Dieu benissant les remedes, luy redonna presque sa premiere santé, contre l'opinion de tous ces saigneurs, qui continuerent & augmenterent de plus fort leur enuie contre moy. Mais voicy comme tout se passa qui pourra seruir à l'estudieux, en ce qu'il trouuera bon. La tension & dureté estoient par tout son ventre, les excrements, tant du siege que des vrines retenus depuis trois iours, auant que i'y fusse appellé, qui causoient vne colique estrange (par la pituite vitrée dans le colon, laquellese mouuant dans vn lieu chaud, esmeut les douleurs atroces & cruelles, comme dit Galien 2. de locis affectis 5. où il parle des douleurs Galien. violantes de la colique. Et Auicenne doctrina 4.c. 1. dit, que cet- Auscène. te pituite vitrée est double, l'vne aigre, l'autre insipide, & qu'icelle est plus froide que l'aigre, pource que l'aigre n'est pas faicte sans quelque ebullition, & par suitte de quelque chaleur, ) augmentée par la fomentation d'vn fort oxicrat, fait d'vne pinte (qui est deux

Mmm ii.

4.62

liures) de tres-fort vinaigre, (lequel selon Hippocrate 1.2. § 23. des Epilepfie, Hollier.

maladies populaires, refroidit, pource qu'en liquefiant l'humidité du corps, consume & arreste plustost le ventre qu'il ne le lasche, & Laurans ne nourrit pas, & est acre) & enuiron quatre onces d'eau; comme 1.4. p. 158. ceux de la maison qui faisoient cette belle composition me dirent, ausquels ces saigneurs l'auoient enseignée, & le tout sans fruict; toutes ces applications, clisteres & saignées me font craindre, ou quelque syncope, ou Epilepsie, ou paralysie, comme i'ay veu arriuer à autres, & obserué par Hollier l. 1. c. 4. des maladies internes & de la colique p. 444. par Rhasis & Almansor l. dinissonum c. 29. p. 81. de la colique, pour à quoy preuenir, & ayant reconnu la crasse ignorance de ceux qui l'auoient traité, qui n'auoient connu cette colique estre causée de pituite vitrée & abondante, & par confequent, la douleur augmentée par le vinaigre (tesmoin Galien 1. de simp. medic. facult. c. 9.) tres-froid, & par lequel ladite pituite estoit encores rendue plus froide: mais peut-estre vouloient-ils esfayer ce remede aux despens de ce pauure malade, comme font plusieurs autres de semblable farine, qui ordonnent à la colique venteuse de boire quantité d'eau froide, laquelle la fait passer aussi-tost: mais peu de temps aprés tombent en vne plus cruelle coli-Safforine, que, & en fin en paralysie; ce qu'entre autres Sanctorius a obserué l. 6. c. 12. p. 360. & l. 7. c. 4. p. 384. vitand. error. que s'il falloit appliquer quelque remede pour abbattre cette pretenduë chaleur des visceres, ils deuoient plustost appliquer le verjus qui est meilleur que le vinaigre, comme dit Galien 1. 4. c. 12. de simplic. medicam. facultat. ce qui est à remarquer, & se prendre garde, c'est que ne trouuant l'operation & l'effect que ie me promettois de mes remedes, i'entray en opinion que l'Appoticaire trompoit, qui fut cause que ie les sis faire ailleurs en ma presence, desquels i'auois satisfaction: or disat au seruiteur de l'Appoticaire ordinaire que les remedes qu'il faisoit n'operoient pas comme les autres, respondit deuant le malade & ses parents, que c'estoit à cause qu'il n'y mettoit rien de ce que i'ordonnois; pource, dit-il, qu'il n'y en a pas dans

Nose.

rent les vns les autres, mais icy non. Au mois d'Octobre 1634. ie fus appellé à la ruë S. Martin, tout ioignant l'Estoile d'Or, pour y voir vn homme de qualité, trauaillé 68.

nostre boutique, dautant que les Medecins de Paris n'en ordonnent pas; & luy disant qu'il y en auoit en d'autres boutiques, il me

dit: vous pensez estre à Montpellier, où les Appoticaires se secou-

Histoire

d'vne colique venteuse, criant les hauts cris, nuiet & iour depuis quinze jours, traité par vn de ces imperits, qui ne luy ordonne que des clysteres communs, & des saignées, tantost à vn bras, tantost à l'autre, puis aux pieds, & toussours augmentation de douleurs, lesquelles voyant, il le met dans vn demy-bain, & pour la fin luy fait boire d'eau de Spa, le tout sans fruict; comme ie l'eus veu & palpé le lieu de la douleur, ie luy ordonne vn clystere carminatif, qui sut reiteré le mesme iour, & aprés prist vne pillule de cynoglosse, suiuant Galien 9. de compos. medicam. per loca, c. 4. difant, que si la colique est violente, il faut donner des somniferes, tant par la bouche, clysteres, que par applications, quelques-vns donnent à cet effect, demye-once de syrop de pauot, dans vne cueillerée d'eau de vie, auec beaucoup de soulagement, ce qui s'accorde auec l'eau d'Hollier cy-aprés descrite : tellemét que le mesme jour sa douleur fut toute cessée, & ayant dormy la nuich doucement, il eust dequoy se contenter: mais il luy fallut vne quinzaine de iours pour reprendre ses forces, diminuées par les veilles, les douleurs & saignées, sans plus parler de cette bourrellerie, lesquelles le mesme iour qu'il fut guery, son Botalliste vint encores pour le faire saigner. Plusieurs Doctes & sages Medecins, recommandent l'vsage des boyaux de loup en poudre, au poids d'vne dragme, auec vn peu de vin: mais ie ne m'en suis point seruy, pource que ie n'ay point trouué aucun Appoticaire qui en eust. Sanctorius question 94. p. 785. Artis par- Sactorius. u.e Gal. marque auoir guery plusieurs de colique violente, engendrée par les matieres fecales, retenuës & endurcies, en leur faisant d'amades aualler au matin, dix onces d'huyle d'amandes douces, le soir au-donces. tant, & le lendemain matin autant: & par cette quantité, sans y rien mesler, les douleurs s'appaisoient, pource que l'huyle paruient iusques au lieu de la douleur, & engraisse tous les boyaux : & durant tout ce temps, il ne faut, ne mangerne boire: car ledit huile nourrit affez, & la matiere estant ainsi ramolie, il faut donner vn clystere asfez fort & acre; notant que ceux-là se trompent qui donnent seulement, cinq, fix, ou fept onces d'huyle d'amandes douces, en y mélant d'autres choses : car cette petite quantité ne peut profiter, principalement aux grands corps. Comme i'escriuois de cét huyle, vn homme de qualité m'est venu consulter pour quelque incommodité, & m'a asseuré qu'il y auoit vne quinzaine d'ans, qu'e- Note de stant venu si sec, qu'on luy pouvoit compter tous les os de sa per-l'huyle sonne, n'ayant sur iceux que la peau, & aprés plusieurs remedes, or - d'oline,

Mmm iij

6. Phthirapporte d'Auenzoar, qu'un esté query, mangeant Son pain bien appresté, trempé das l'huyle d'oline.

Zacutus. Fau

d'Hollici.

donnez par les Medecins, durant plus d'vn an ( luy estant aagé de vingt-huictans) le tout en vain; vn Paysan vint le voir par hazard, hos cura- & luy conseilla de manger & pain, & viande, & fruicts, tant recents tio p. 122. que secs, trempez dans l'huyle d'oliues, clair, iaune, & sentant bon: ce qu'il fit, & dans quelques mois qu'il continua, il se sentit plus fort,& reprendre son embonpoint; ce que depuis l'ay veu conseiller par Zacutus, observation 120. de extenuatione summa l. 3. où il philysic a en parle fort amplement, y adioustant le bain d'eau & d'huyle; les remedes sont inspirez divinement, tant aux idiots, que sçauants,

comme a esté dit cy-deuant.

Ie retourne donc à mon Histoire penultiesme 67. de la colique. Ie recours aux remedes forts, mais non en telle quantité que Rhasis & Almansor l'ordonnent aux clysteres, qui est de dix dragmes de coloquinte c.71. p. 82. mais moindre, & iceux reiterez auec peu de fruict; enfinie recours aux anodins, tels qu'ils n'excedent pas le premier degré de chaleur, y mettant par l'aduis des plus Doctes, anciens & modernes, approuuez en nos Escholes, principalement de Montpellier, preferable à toutes autres en toutes choses, le Philonium Romanum, qui n'est si fort que l'eau, laquelle Hollier recommande, composée de fix testes d'aulx, deux ou trois onces d'opium distillez; ayant pris ce remede du c. 8. de la Methode de Galien, où y parlant de la colique, dit: Qu'vn certain rustique attaqué de la colique, s'estant ceint, sans ny somentation, ny cataplasme, mangea du pain & desaulx, & continua sa besogne, & ne beut de tout le iour: mais au foir il beut du vin pur, dormit toute la nuict, & le lendemain fut guery: car les aux (dit il) dissipent les vents,& n'engendrent pas la soif. Sanctorius fait cette observation, c. 8. p. 6. de medicorum inuencione. Tous ces remedes m'apportent peu de contentement, en fin ie luy ordonne vne pillule de Laudanum, du poids de quatre grains: mais auant qu'elle fut prise, vne conuulsion le saisit, qui sut le dix huict de May, sur la minuict, laquelle estant finie, il prist ladite pillule sans effect: mais dans quelques heures la conuulsion reuint, & ayant redoublé, & sinie, la colique tres-forte reuint aussi, le ventre tendu, & tous les excrements arrestez : ce que voyant, il prist medecine, craignant que par la pillule narcotique, la vertu deicarice fut afloupie, comme c'est l'ordinaire (quoy que par le dormir le cerucau est humecté & dessciché par les veilles; & quoy que le corps dorme, & le sang soit en repos, l'esprit ne sait pas moins sa fonction: mais en ce temps là il les exerce plus commodément en son principal siege, qui est le cerueau : car il entend, ratiocine, comprend, se resionist, s'attriste, craint, entreprend; somme il ne fait rien en veillant, qu'il ne donne à croire, faire la mesme chose, ou plus hardiment, ou auec plus de crainte, ou plus proprement, ou moins artistement en dormant; car en ce temps-là du dormir la chaleur naturelle se retirant au centre, meut tous les sens internes, qui estants plus vnis & froids, font (mis en besogne par l'esprit ) toutes apparences d'operations qu'vn chacun cognoist en foy-mesme estant esueillé, & telles actions sont nommées fantaisies; & d'autant qu'en ce dormir l'esprit est plus libre, alors aussi il fuit & demonstre mieux le temperament du corps. Et Hippocrate a par cette fantailie & fonges, tiré vne tres grande connoissance des mœurs & complexions des personnes, tant saines que malades, en son Liure de Insomnis; d'ailleurs le dormir, comme a esté dit cy-dessus par Hippocrate S. 2. Aphor. 3. estant moderé, appaise la soif: pource que durant iceluy, le sang humecte les parties internes aufquelles il va, i'entends du fang qui n'est pas bilieux : car en ce cas il eschaufferoit, desseicheroit, & augmenteroit l'alteration & la soif. Or pour exciter le dormir, entre tous les remedes pour les delicats, vne dragme de teste de pauot en poudre, est admirable, n'ayant ny goust, saueur, ny odeur, tesmoin l'experience; & Sanctorius l. 13. C. 2. p. 503. Methodi vit. error. Aegineta l. 1. c. 47. le grand sommeil est le repos des forces animales, humectant le cerueau d'vne humidité vtile, laquelle definition en sa brieueté, est estimée admirable par Sanctorius c. 4. p. 252. de l'Ars parua de Galien, quien l'Histoire d'Ermocrates, remarque trois fortes de Trois forsommeil; l'vne d'imbecillité, comme à ceux qui sont bien las; l'au- tes de setre par abondance d'humidité, comme aux yurongnes; la troisses-meil. me par la froideur, comme aux vieillards. Et Rhalis l. 1. Aphor. 31. dit, que ceux qui ont oublié leurs fonges, ont faute d'humeurs, viuants trop escharsement; alleguant pour exemple Nabuchodonofor, duquel parle Daniel 1. 2. qui viuoit Pythagoriquement, duquel la cholere iuge le contraire. Il marque aussi trois sortes d'anodins, le premier est chaud au premier degré, digerant, & de parties subtiles, qui est pres de la densité ou espaisseur de l'organe; le second genre est celuy qui a vne vertu emplastique, qui a esgard à l'esprit où est le iugement, lequel espaississant, l'empesche, ou luy, ou ses rayons, de penetrer facilement: & par consequent, de sentir si facilement la douleur : car ce n'est pas la partie laquelle indique l'ano-

din, mais la douleur; le troissesme genre est des narcotiques anodins, qui destruisent & l'organe, & les espritsiugeants; & faut noter que c'est faussement qu'on appelle les narcotiques anodins, à quoy il faut prendre garde. Auicenne parlant du sommeil, dit, que si le corps est nourry de bon suc, le sommeil augmente la chaleur naturelle, chasse & oste la chaleur estrange : mais que le corps qui est remply d'humeurs acres & bilieux, s'enslamme facilement par le sommeil, Et Galien dit souuent, que le sommeil appaise la soif aux pituiteux, & l'augmente aux bilieux. Et Hippocrate l. 2. acut. dit, comme les veilles trop longues engendrent les cruditez, & du boire, & du manger : ainfi du dormir (fur le midy) trop long & ferré, resoult le corps, & cause pesanteur de teste. Celuy qui est empoisonné, ne doit guere dormir : car le dormir retient le poison és parties interieures, & l'enuoye au cœur: mais le veiller attire le poifon du milieu du corps aux parties exterieures ( le fommeil venant par vne exhalaison benigne des aliments, montant & assoupissant doucement le cerueau, ce qui s'entend du sommeil ordinaire des animaux) comme dit Galien 1.2. de antidotis; & c'est chose vraye qu'en dormant, ce qui se doit exhaler par insensible transpiration, se fait mieux en dormant, voire au double qu'en veillant, chose obseruée de peu de Medecins : mais l'Antiquité n'a passans cause, aduerty les personnes grafses d'aller dormir sans manger ne boire, aussi-tost auoir fait vn grand exercice, pour durant ce dormir, confumer & attenuer ces humeurs, par l'insensible transpiration, & par ce moyen perdre cette groffeur excessive qu'ils ont, comme dit Sanctorius question 92. § 94. Artis parue Gal. Sur cecy Elian 1. 3. c. x1. l. de la varieté des Histoires, dit, que l'ame est fort occupée le iour à faire ce qui est necessaire pour la conservation du corps: mais que la nuist estant toute à soy, vacque aux choses à aduenir, d'où les songes sont excitez, par lesquels Hippocrate 1. de insomnijs, iuge de la pureté ou impureté du corps. Retournant pour la seconde fois à mon Histoire de la colique, ie dis, qu'vne demye heure aprés, vne autre conuulsion auec escume à la bouche (de laquelle Hippocrate de morbo sacro S. 13. dit, que lors que l'air ne peut entrer dans le poulmon, l'humeur qui y est boult, & escume, comme vne personne mourante, & que la matiere fecale descend, & souuent l'vrine & la semence ) par vne grande suffocation, & la suffocation aduient, d'autant que le foye & les entrailles montent en haut, vers le diafiagme, à cause que la quantité de l'air n'entre

plus

Empoifonné.

plus comme fouloit, trepigne des pieds, à cause que l'air contenu aux parties, ne peut sortir par la pituite qui en bouche le passage, & laquelle estant froide, & tombée dans le sang chaud, le refroidit, s'agittant, & haut & bas, qui est cause de l'agitation & couulsion, & douleur) l'attaqua, qui donna crainte d'vne continuation d'epylepfie, procedante des vapeurs malignes & virulentes des matieres enfermées & croupissantes dans le ventre inferieur, à quoy aussi les vapeurs melancholiques contribuoient; car Gatinaria p. xj. mar-Gatinaque vne epylepsie estre arriuée par l'enseure d'vne cuisse, sans aucune douleur; & Galien d'vnautre qui tomboit en epilepsie, par l'enuoy des vapeurs, procedantes d'vn de ses pieds, pourquoy non de cestuy-cy. Or cette medecine, quoy qu'assez forte, fut aussi fans fruict, & les douleurs continuerent, il fallut donc recourir aux clysteres, tantost laxatifs, tantost anodins, fomentations, bains, syrops, hiera picra, au poids de dix dragmes, huyle d'amandes douces, au poids de six onces, beu tout à coup, mais le tout en vain. Le recours donc aux pillules iliaques de Rhasis, recommandées par pil nia Dodonée c. 36. de ses Observations medicales, par Cappinacce l. ques. 3. c. 13. par Gatinaria p. 41. au poids de demye dragme, puis vne dragme & demye, le tout sans effect; en fin en prend deux dragmes, qui le vuiderent de deux à trois selles, d'vne pituite vitrée fort adherente, auec autres matieres, noirastres, verdastres, tellement puantes, qu'on ne les pouuoit supporter; alors les douleurs s'appaisent vn peu; à sçauoir, par trois ou quatre heures: mais aprés elles recommencent, le ventre n'estant pour cette euacuation, ny desenflé, ny ramolly; quoy mesme que les vrines sort troubles & espaisses, se fussent vn peu épuisées. le recours encores aux clysteres carminatifs auec le philonium, theriaque & pillules de cynoglosse, suivant la doctrine de Galien 1.12. c. dernier de la Methode, de Cappinacce I. susdit des maladies des intestins; enfin i'obtins quelque trefue, durant laquelle ie continuë lesdits clysteres, tantost laxatifs, dans lesquels on dissoluoit les susdites pillules iliaques; tanrost autres remedes anodins, tatost autres auec bouillon de tripes, deteste de mouton, theriaque, philonium; en fin le quatriesme iour les douleurs reuiennét aussi fortes qu'auparauant, & les cris si forts, qu'ils effroyoient tous les affistants; le retourne donc aux clysteres anodins, carminatifs, & decoctions à mesme sin, à la boisson de vin blanc pur (car durat tout ce mal, il n'a eu aucune fiévre) suivat Rhasis 1, 9, c, 21, qui aduertit que celuy qui a la colique causée de pi-Nnn

tuite vitrée, ne boine le vin trempé, mais pur ; les remedes susdits; principalement les clysteres, sont reiterez, ou le iour, ou la nuict, huict ou dix fois; en fin dans trois iours les grandes douleurs s'appaisent, & aprés auoir rendu par le siege vne tres-grande quantité de matieres semblables aux premieres: mais pource que les douleurs le chatouilloient souuent, l'on luy reitere aussi souuent lesdits remedes; cependant pour fortifier le cœur, le cerueau, & l'estomach, ie luy fis prendre trois fois le iour de bezoard, par l'aduis de Garcia c.45. de costa, p. 434. de Monard p. 648. 714. de l'Histoire des drogues des Indes, aux poids de dix grains, principalement au matin, recommandé par eux aux melancholiques, maladies longues, ventositez, epilepsie, defaillances de cœur, comme aussi d'Alquermes, de l'ongle d'Alces ou Elan, comme remedes specifiques, de l'huyle de muscate sur l'estomach, d'huyle d'anis dans ses bouillons; & pour preuue de la defluxion du cerueau, de laquelle a esté dit, se deschargeant de la matiere y contenuë, & amassee dés longtemps, pendant les conuulsions, la langue s'enfla si estrangement qu'elle ne pouuoit contenir dans sa bouche, qu'auec grande dissiculté, & luy empescha la parole trois iours, si que l'ayant fait saigner sous la langue, & vsé des gargarismes propres, cette enfleure passa vn peu: mais non tellement qu'elle ne l'ait empesché plus de trois semaines d'aualler aucune viande solide, ne pouuant rien prendre que des boiillons clairs; mesmement on estoit contrainct de dissoudre les susdites pillules Iliaques; ayant doncques quelque relasche, le Medecin principal qui l'auoit traitté du commencement m'escriuit, en datte du 29. May, me marquant qu'il croyoit que les eaux minerales de Bourbon-lanci (où il estoit) luy seroient bonnes, & m'en marqua les proprietez: mais n'en trouuant à proposl'vsage, la resolution sut prise de changer d'air, & en son natal, soixante lieuës de Paris, vne iournée loin de Troye, à sçauoir Barsur-Seine, où il sut porté dans vne litiere, où ie l'accompagnay & demeuray auecluy quinzeiours; & lors qu'il pensoit estre totalement hors de danger, & à mon absence, faisant trop bonne chere dans la maison de son pere, tenant le premier rang dans le lieu, & sestiné par ses parens & amis, s'émancipant vn peu plus qu'il ne falloit à manger diuerfitez de viandes, dont les humeurs s'augmentent, & les douleurs retournent, lesquelles passent iusques aux cuisses, genouils & iambes, auec plusieurs defaillances de cœur, & esuanouissements, & quelque assaut epyleptique, enuiron le 16. Iuillet suipant, mais sans douleur; ce qui estant passé assez legerement, par peu de remedes, ordonnez par son plus proche Medecin, du depuis il a jour, & jourst encores, que i'escriscecy, par la grace de Dicu. d'vne louable fanté.

Mais on pourroit demander, où estoit contenuë cette si grande Daure. quantité de matieres fecales qu'il a renduës ? on respond, que les boyaux desquels la longueur est six fois aussi longue que l'homme est long, selon Spigelius c. 9. de intestinis l. 8. de corporis humani fabrica, & lesquels on compte & nomme ainsi, le premier Duo- Duodes denum, qui est attaché & sort comme du bout du ventricule, allant num. vers l'espine du dos, ses ligaments sont membraneux, son siege est du costé droict vers l'espine, descend tout droict sans aucun repliement, & est ainsi nommé, pource qu'il a douze trauers de doigts de longueur.

Le nommé Ieiunum, suit aprés, & c'est aussi-tost que le Duode- Ieiunum. num commence à se tourner, son principe estant difficilement connu, il occupe toute la region du nombril, & parfes repliements s'estend iusques aux isles, & est ainsi nommé, pource qu'aux corpsmorts on y trouue rarement quelque matiere, à cause de plusieurs

vaisseaux qui le succent.

Le nommé Ilion, qui en Grec fignifie tourner, est le plus long Ilien. de tous les vaisseaux qui commence là où le Ieiunum finit, occupe le dessous du nombril, iusques aux Isles, occupant l'vne & l'autre; & a esté cause que les parties iusques au commencement des cuisfes, ont esté nommées Isles, & c'est cettuy cy qui tombe souvent dans l'escrotum ou bourse : ce vaisseau est ainsi nommé à cause de la situation, est delicat & tenu à cause que ses membranes sont plus subtiles que de tous les autres.

Le nommé Cacum, ou borgne, suit après, & est ainsi nommé, Cacum:

ou fac, pource qu'il n'a qu'vne entrée sans sortie.

Le nommé Colon suit, & est le plus grand de tous, il prend son Colon. nom de Colazaiste, qui signific tourmenter, à cause des tourments cruels & douleurs qu'il souffre, comme y estant le plus suiet, à cause de la quantité de la pituite cruë qu'il contient, & laquelle ne peut estre cuite par son amplitude, comme elle est aux autres boyaux. plus petits & plus plains de veines; & c'est ce boyau dans lequel la pituite se rend vitree, par la froideur de l'air qui y est receu; autres disent colon to colein, qui signifie tordu. Il va du rein dextre à la partie caue du foye, de là passe vers le fond du ventricule, & va vers la

Man ij

ratte, & vers le rein gauche, d'où en derriere il fait vn contournement, comme vn S, & finit vers l'os sacrum, tellement qu'en ses contournements, il embrasse tous les boyaux gresles.

Retum.

Le nommé Rectum, va droict sans aucun tournoyement, de l'os facrum iusques au siege.

Beniuemines.

69.

Les trois premiers boyaux sont nommez Gresles, (lesquels Beniuenius c. 76 de ses observations Medicales, dit, que l'intestin gresse se rompt par la douleur violente, & que par vne sente en long d'iceluy, la matiere fecale en fort) & les trois autres crasses, & la vessie est sur le rectum, qui cause aux calculeux le desir d'aller au bassin, aussi bien que de pisser, & est esgal depuis le commencementiulqu'à fa fin; & en passant faut remarquer, que ny les intestins, ny le ventricule, ne se nourrissent pas du chyle: mais du sang tres-bien appresté, comme entre autres obserue Du-Laurens, question 5.1. 4. de venis, arterys & neruis, p. 141.

Histoire

Voicy vne Histoire admirable, tirée de Sanctorius, p. 611. de l'Ars parua de Galien. Il me souvient, dit-il, auoir connu vn malade, qui auoit vne tumeur dure sous la ratte, laquelle dura deux ans, & pissant beaucoup, les Medecins qui le traittoient, luy ordonnoient plufieurs fomentations & onctions, sans aucun soulagement; enfin quelques autres accidents ou symptomes suruenus, il mourut. Ma curiosité me porta à le saire ouurir, cette tumeur sur trouuée aller iusques au fond de l'intestin iliaque, lequel estant ouuert, sut trouué que la cause n'estoit que matiere secale tres-sort endurcie, de laquelle, à cause de son poids, quelque portion, de temps en temps sortoit, & estoit renduë en sorme ronde, verdastre & tres-dure, par le moyen des clysteres, & à cause de la chaleur biussante de la grande artere qui en estoit proche, la nouuelle matiere fecale qui y descendoit, & s'adioignoit à celle qui y estoit restée, s'endurcissoit; ce qu'ayant connu, i'en ay guery infinité d'autres, leur donnant à boire quantité d'huyle d'amandes douces, iusques à trente onces, (comme ia a esté dit) & pource que i'ay dit cydeuant, que cette colique reduisit ce malade à l'epylesse; en la vie d'Auicenne on lit, qu'il tomba en epylepsie, aprés auoir enduré vne d'Auscen-extréme & tres violente colique, de laquelle il mourut.

Mort

Hippocrate l. de morbo sacro, dit, que la pituite cause l'epylepsie, Hippocr. & non pas la bile, & que les symptomes des yeux, des mains, de l'écume, de la fiante, & autres, procedent de ce que la pituite qui est froide, coule dedans le sang chaud, qu'il refroidist, & arreste son

cours, ne le pouuant auoir ordinaire; Et ailleurs il dit, l'epylepfie, les vers, & autres maladies commencent à affaillir les enfants dedans le ventre de leurs meres, & en sont plus trauaillez durant les vents Meridionaux, que durant les Septentrionaux.

Amatus Lusitanus, Centurie seconde, curation 90. dit, qu'vne Amatus. Religieuse aagée d'enuiron vingt ans, ayant ouy subitement que Hissoire son frere estoit mort, tomba tout aussi-tost esuanouye, & demeura 69. telle enuiron vne heure comme morte: mais en sin estant vn peu remise, sut attaquée d'vne epylepsie, par laquelle elle tomboit deux ou trois sois le jour, mais sans escume, pource que la maladie

n'auoit encores passé le septiesme mois.

Vne petite fille d'enuiron cinq ans & demy, au mois de Septem- Histoire bre 1630. dans la place ou Cimetiere S. Iean, fut attaquée d'vn te-70. tane, sur lequel la fiévre suruint; le Medecin ordinaire sut appellé, à l'estourdy & sans iugement la fait saigner, sans considerer, si la cause de cette fiévre venoit de repletion, ou d'inanition, (car il ne connoissoit pas le tetane) qui suruenant à vne personne saine, c'est ordinairement par repletion: mais si-tost apres vne siévre aiguë, des veilles, de trauail, ou de corps ou d'esprit, c'est d'inanition. Surquoy Constantin l. I. de morbor. cognit. & curat. 24. de Spasmo & tetano: car il y a difference du tetane à l'espasme, comme dit Cappiuacce 1.1.c. 25. de conullsione p. 239.) en suite ordonne des iuleps refrigeratifs, pour esteindre cette sièvre, & la fait encores ressaigner & reïterer les iuleps; en fin la fiévre plus docte que cétignorant saigneur, se resoult de ne quitter point ce petit corps, sans auoir au prealable consumé l'humeur tetanique & pituiteux, qui sur cause que ce subtil Docteur en saignerie, prononce en recanneur d'Arcadie, arrest de mort; surquoy ie sus appellé, & ayant consideré le mal, i'ordonne des remedes totalement contraires aux premiers;& comme il vouloit esteindre la fiévre, ie tasche de la rendre plus forte, suiuant Hippocrate, qui à l'Aphorisme 4. dit, que la siévre suruenant à ceux qui ont des conuulsions, ou distensions de nerfs, les guerist, l. r. des Maladies S. r 4. dit, que si la sièvre forte survient à vn tetane ou conuulfion, est bon; il en parle aussi 1. 3. S. 13. des maladies du tetane: car elle ofte & consume la matiere froide dont le mal est causé. Platon dit le mesme au Timée; i'ordonne donc d'huyle de Castor, pour luy oindre toute l'espine du dos, & autres remedes, lesquels s'ils n'eussent profité, i'eusse recouru au suc du flamula, ou de ranunculus, ou autres: mais les premiers profiterent Nnn iii

TRAITTE'

Langue noire. 472

de telle façon, en augmentant la fiévre, & la langue se noircit, de laquelle noirceur Hippocrate l. de dieb. Iudicatory's §. 5. p. 599. dit, si au tetane la siévre est violente, la langue seche, aspre & noire au commencement, le malade est tost guery: mais si plustard, il le fera plus tard. Et Heurnius l. de Febribus p. 109. c. 19. qu'aucunefois la langue est seche & sans soif, qui est signe que le cœur est occupéde pourriture, & est refroidy par la respiration de l'air, qu'alors le boire nuist plustost qu'il n'aide, signe de la malignité, & la nausée suruenant, c'est des vapeurs mauuaises. Il en dit autant des perineumoniques, au §. suiuant, tellement qu'à la sin d'icelle siévre, la fille fut deliurée de sa conuulsion, & remise en son premier estat. Dequoy Dieu soit loué. Cardan de admirabilibus curationibus, §. 15, marque vn opispotone inconnu aux Medecins appellez deuant luy. Hippocrate rapporte la cause de cette maladie, ou à la repletion, ou à l'inanition (l. de dentitione §. 2. p. 91. les enfants qui tettant sont gras, & dorment beaucoup, sont subiets aux consulfions: car par icelles, vne vapeur crasse est comprise, laquelle fait vne conuulfion, nomniée communément, goutte grampe, ou spafme physic, qui court & attaque, tantost une partie, puis une autre du corps; & par fois auec telle violence qu'il est impossible de remettre la partieretirée en son premier estat, (pource que les nerfs en sont remplis & tendus, comme vne corde de luth; mais aussi fouuent la seule friction douce, dissipe cette matiere crasse & fumeuse)& cette cause a son siege au cerucau. Et les autres, à sçauoir, Tetane, Opistotane, & Emprestotane, au deuant de la teste, commencement ou principe de l'espine du dos, d'où sortant, picque les muscles, principalement les tendons d'iceux en leurs commencements, qui leur cause ceretirement; que si ceux qui ont cette maladie, ont aussi en mesmetemps besoin d'estre saignez, ce serai auec grande consideration, comme dit Galien 1.1. c. 13. de curas, art. ad Glauconem.

Gouttegrampe.

L'Histoire de cette fille met au jour l'ignorance grossiere de ces saigneurs, par la routine desquels elle auoit esté precipitée comme au tombeau; comme de mesme de ce jeune Gentil-homme, duquel la maladie & la procedure est sort estenduë, lesquels sans cognoistre que la pituite anassée en luy, & renduë vitrée, auoit causé aette grande & estrange colique, & s'amusants seulement aux vrines rouges, qu'il rendoit au commencement de ses douleurs, ignomoient (stantils sont doctes) qu'elles sont renduës telles parles dou-

leurs, voire mesme procedantes des causes froides, comme cettecy, & comme a esté dit cy-deuant, à quoy i'adiousteray encores quelques authoritez pour confondre ces ignorants.

o john

Dodonée à la fin de ses tables Physiologiques p. 395. c. 31. p. Dodonée 77. de ses observations Medicales, dit, Plusieurs croyent que les des vrines vrines ne peuvent estre teintes que par la chaleur, & les voyant tel-ronges; & les aux douleurs de la colique, ils courent temerairement à la cu-note qu'en ration de la fiévre, mesprisants la colique, la douleur de laquelle ils ge, le pre-augmentent; que si ces gens auoient leu ce que Galien escrit à dominant Glaucon, ils n'eussent ignoré que les vrines se font rouges par les atousiours cruditez & froides maladies: & mesme escriuant de la siévre quoti- les moindienne (qui est engendrée d'humeurs cruds) dit, les vrines des fié-dres à soy. vres quotidiennes sont blanches & crasses, ou tenues, ou troubles, ou rouges. Et Acakia au commentaire adiouste, qu'elles rougissent lors que par l'imbecillité du foye, ou des veines, le serum, ou sa sanie rouge fort auec l'vrine. Mais ie demande, comment est-ce qu'ils connoistront les maladies par les vrines? ne prenant garde ( pour n'en auoir la vraye connoissance & intelligence) à ce qui est contenu dans icelles, telles que sont l'escume au dessus, le cercle ou couronne, la nuée, le neoreme, l'hypostase, la couleur, la quantité, épaisseur & subtilité d'icelle matieres, qu'elles emportent des lieux par où elles passent, & d'où procedent: aussi peu qu'ils ont la connoissance de la difference des poulx, comme dit Duret ia ceans allegué, lesquels il font semblant de taster auec deux doigts. p. 150.523.le contenu donc en l'vrine ne monstre pas tousiours le contenu dans les veines, mais bien dans les reins ou vescie:

Voicy encores vne melanchelique digne de remarque; Vne ieune veufue de l'aage enuiron de vingt-cinq ans, en cette ville de Paris, gaillarde, agile, fanguine, quelque peu de temps apres dans fon
veufuage, tombe tout à coup dans vne triftesse fongearde, pleureufe, tantost tout luy des plaist, tantost au contraire, les veilles la saissifent, les esprits s'assoibilissent, les vapeurs vterinesse multiplient, ire les
les imaginations se brouïllent; surquoy cessaigneurs sont appellez, quels
qui la faignent, & ressaignent, ou ressaigneurs font appellez, quels
qui la faignent, et ressaignentent, aucune sièvre n'apparoist: mais,
chip. 187,
dit-elle, cinq cens mille diables me doiuent, & veulent emporter
en corps & en ame aux Enfers; surquoy cessaignotteurs concluent
des Magile
qu'elle est possede: puis que leur suffisance Rabaudine ne la peut ciens in
qu'elle est possede: puis que leur suffisance Rabaudine ne la peut cièns in
qu'elle est possede: puis que leur suffisance Rabaudine ne la peut cièns in

474

Chaffe de Sainste Geneuief-#6.

oreh

dans l'Eglise de Saincte Geneuiesue du Mont, & prés de sa Chasse (à laquelle y a neuf vingts treize marcs d'argent, qui coustoit alors quarante-cinq fols parifis le marc: & cinq marcs & demy d'or, à leize liures le marc) où les ceremonies accoustumées sont obseruées ponctuellement, son frere conduisant le tout, comme estant vn des principaux en ladite Eglise; mais le mal s'augméte, d'où en fin estant sortie, ie fus appellé: & ayant remarqué sa contenance, ses discours, ses vrines rouges, la couleur haute de son visage, les veines enflées, les yeux estincelants, les mains à frotter, tantost d'vn costé, puis de l'autre, haut & bas. Ie cherche & trouve l'ordre qu'il me falloit tenir pour chasser ces cinq cens mille diables; l'ayant donc purgée auec remedes specifiques, cachez & meslez dans ses viandes, lesquelles pourtant n'en prenoient aucun goust, couleur, ny odeur; & les remedes, tant nutritifs que cardiaques, preparés; ie luy fis tirer iusques à vnze palettes de sang tout à la fois, & de suite, qui pesent du moins trente-trois onces. Or auant que de la saigner, & le Chirurgien estant auec moy en vne autre chambre, la malade y vint en chemise, criant, tune me saigneras pas, voleur, & reitere fort souuent ces mesmes paroles, en criant de tant plus haut: & toutesfois personne ne luy auoit dit que ie la voulusse faire saigner: car mesme ie ne l'auois dit à personne, non pas mesme encores au Chirurgien. Ie la prends donc doucement par le bras, la rameine dans sa chambre, & l'ayant remise dans son lict, luy prends le bras, le Chirurgien le luy lie, elle regarde faire le tout, sans aucun effort ny refistance: mais crachant contre le Chirurgien, luy disoit, voleur, brigand, bourreau, tu ne me faigneras point; & à moy, laifse-moy: ne vois-tu pas cinq cens mille diables qui sont là pour m'emporter en Enfer? mais ils ne le peuuent faire tant que tu seras. icy. En fin la veine estant ouverte, elle regarde son sang qui sortoit fort impetueusement, & fort loin, & si chaud, qu'il eschauffoit extraordinairement les palettes; lors elleme dit : he! volcur, contente-toy de ce sang, tuen as assez pour faire des boudins; & en tirant. la quatriesme palette, elle me dit encores : contente-toy, & laissemoy, ie feray fage; mais fa face ne changeant point, ie continuay à vuider le sang, & trop abondant, & trop eschauffé, lequel il falloit non seulement sortir : mais refroidir ce qui resteroir, considerant tousiours le visage & les forces, tenant, pendant la saignée, la main sur le pouls de l'autre bras; à la dixiesme palette, son visage commence à pallir, & son pouls à s'allentir: mais le sang continuoit tous-

jours

jours à sortir roidement, & loin, & escumant fort, & l'escume rouge; ie fistirer vne autre palette de sang, encores qu'elle fut presque esuanonie; alors la lypothimie (qui est vne défaillance de cœur, Lypothiauec continuation de battement de pouls: mais le syncope est plus mie & dangereux; car c'est vn defaut, & presque abolition de toutes les sincope, forces & vertus motrice & fensitiue, selon Galien, 1. 12. methodi, & Parec. 14. d'Auicenne fen. xj. l. 8. c. 6.) paroissant, la veine est fermée & bandée: mais le sang, quoy qu'on tinst le doigt sur la veine, fortoit, penetrant compresse & bande. Dans vn peu de temps, ie luy iette vn saignée de peu d'eau fraische auec mes doigts mouillez en icelle, sur son visa- 24. paletge, & estant remise, regardant d'vn costé & d'autre, dit, he! mon tes de sag, Dieu, où suis-ie, & qui m'a misc icy? à laquelle ie respondis, Madame, passant par cette ruë de la Huchette, où vousestes, i'ay veu plusieurs personnes assemblées qui vous regardoient, disants qu'efliez tombée esuanouie au milieu de la ruë; alors vous recognoisfant, ie vous ay fait porter ceans, sentez-vous quelque douleur? non, dit-elle, maisie me sens vn peu foible; & dans enuiron demyeheure, ie luy fis donner vne bonne pleine escuelle de consommé, preparé dés le iour deuant, & appliquer des cardiaques sur le cœur; le soir venu ayant bien dormy, n'ayant plus aucune resuerie, & le iour se sentant forte, ses parents la vindrent querir auec contentement, Dieu soit loué. Sur ce mot de lypothimie, quelques-vns disent, leipopsychie, leipothymie & syncope: l'vn est defaut de la faculté vitale, & l'autre de l'animale: mais la difference des noms ne met pas la différence aux remedes, pource que tous trois ont leur siege au cœur; vray est, que le syncope differe des deux autres par la sueur, grande ou petite, selon la grandeur ou petitesse de la cause: mais tous trois sont symptomes contre nature de la faculté vitale, & du sens du tact, de la bouche du ventricule, qui a vn sentiment exquis, & qui bleffent l'action, les maladies suiuent comme l'ombre les corps.

Stoire vne comment & pourquoy? f. 366.367.

Par cette Histoire se void que ces saigneurs saignent & saignottent en toutes maladies, par routine, par caballe, & à leur mode: mais non parscience; car s'ils eussent saigné comme il falloit cette ieune veusue, ils ne l'eussient iugée possedée, & auroient chassé tou-

tes ces fantailies qui deprauoient son imagination.

Voicy vne autre Histoire de semblable farine. Estant appellé à la ruë Dauphine pour y voir vn ieune Gentil-homme, que ie trouuay das sa chambre, affis sur son lict bas, habillé, les iambes en bas, medecins.

Hift. 73. Par l'igno race de ses touchansle plancher: me dit en riant, & fans m'auoir iamais veu, ny ouy parler de moy (comme ie croy) que venez vous faire icy, Monsieur le Medecin? auquel ie respondis aussi en riant: Ie vous viens voir, Monsieur le malade; lors luy regardant deux Cordeliers dans la chambre pour l'exorciser, & lors à table proche de son lict : en me les monstrant auecla main, me dit : ces compagnons sont-ils malades (toufiours riant) lors tous deux se leuerent de table, & l'yn d'eux luy dit:couchez-vous?le malade respond, de par qui: le Cordelier respond, de par Dieu: le malade, jusqu'à quand? le Cordelier', jusqu'à trois fois: & recommença à dire, couchez-vous de par Dieu; & le malade comptant par ses doigts, dit, vne : le Cordelier, couchez-vous de par Dieu; & le malade auec l'autre doigt, dit, deux: le Cordelier, couchez-vous de par Dieu; le malade, trois: & fubit se couche, & ayant vn peu demeuré couché, se releue, & remit comme auparauant; ce que voyant le Cordelier, luy dit : couchez-vous; le malade luy dit, il falloit dire, recouchez-vous, & non couchez vous, & n'en voulut rien faire: mais se mettant à rire, leur dit, qu'ils se remissent à table, où il les faisoit beau voir: car elle estoit couverte de plusseurs plats bien garnis. Comme i'eus consideré ses gestes, manié & tasté son pouls, qui ne marquoit aucune fiévre, sa face bien colorée, en bon poinct, ses yeux riants, ses veines amples, larges & pleines, Monsieur Carré Medecin ordinaire du Roy, & son Medecin, & moy, conclusmes contre l'opinion de Monsieur Autin & Duret, y appellez auec nous, de luy faire tirer du sang, jusqu'à la lipothymie, ce qu'il ne sit pas, croyant que cinq ou six palettes suffiroient; cette euacuation appaisa vn peu le mal: mais le quatriesme iour, l'indisposition reuint, & sut ressaigné iusqu'à prés de troisliures, lors la fureur & bouillon de sang fit cesser toutes choses quietes, & ne fut plus besoin d'exorciser pour chasser le diable, qu'il n'auoit pas: mais d'ordonner & vser de bons cardiaques.

C'est donc ainsi qu'il saut saigner tels malades, & non saignotter, refroidir, & non rafraischir : car ce peu de sang que l'on tire, sait que celuy qui reste, boult plus facilement, se rendant plus surieux par le messange de la bile, laquelle se messe les veines auec le sange mais il ne saut oublier, que ces deux Messieurs appellez, estants à la porte de la maison du malade, & entendant la saçon de la maladie, & qu'il y auoit deux Cordeliers qui l'exorcisoient, n'y voulurent pas monter: mais sans autre inquisition ny connoissance, ordonnent

DE LA SAIGNEE!

la saignée iusqu'à six onces, & vne potion auec d'eau de buglosse, & de syrop de violettes: voilà vn tesmoignage de gens doctes & vieux, comme ils estoient; notant cependant qu'au delire, quelquesfois la seule imagination est deprauée, tantost la pensée ou co-

gitation, & par fois toutes les deux.

Vn jeune Charretier tomba en vne fiévre continuë, ardente, ou Histoiro causus, de la fiévre en delire, du delire en frenesse, causée par l'a- 74. bodance de la bile: Le faigneur appellé luy fait tirer enuiron fix on- | Par l'ices de sang, la sièvre & la fureur s'augmentent, il veut tout tuër; gnorance huict ou dix hommes robustes & ses compagnons le prennent, le decins, mettent dans son lict, où il est retenu par force: on m'appelle, d'abord qu'il me void, me dit mille iniures, comme il disoit aux autres. Ie le fis attacher aux quatre piliers du lict, puis luy fis tirer du sang en mesme temps,& des deux bras, & du front, & en tiray iusqu'a la lipothymie, sentant sous mon doigt son pouls, se rendre plus doux, plus quiete, & le malade quitter sa fureur; lors la veine est bandée & fermée: mais il est encores laissé attaché ausdits piliers du liet: cependant on luy donne de bons bouillons, on luy applique vn epitheme sur le cœur, & vn autre sur la teste; sur le soir il eft destaché, dort & suë vniuersellement, sa sueur estoit chaude, mais non gueres puante : & estant esueillé & seché, se trouue sans fiévre, & sans souvenance de tout ce qu'il avoit dit & fait; & faut noter qu'à mon entrée, il me recita cinq ou fix Aphorismes d'Hippocrate, en Grec & en Latin, conformes à son mal, & toutesfois il ne sçauoit lire ny escrire, la cause dequoy est rapportée dans l'examen des Esprits.

Par les Histoires precedents & suyuants, se peut verisser que ie ne suistant sanguisuge & ennemy de la saignée, comme on me clabaude: mais c'est de celle laquelle on fait, comme i'ay dit cy-deuant, en toutes maladies, en tous aages, & en toutes saisons: mais l'enuie odieuse & mal-heureuse dont tous ces sanguinaires sont coëffez, ne leur permet de reconnoistre leur deuoir & leur ignorance: & haiffent rellement les Medecins de Montpellier, qu'ils veulent contrarier à tout ce qu'ils disent, soit mesme ordonnant la sai-Histoire gnée; comme a paru en la maladie de nostre Roy Louys XIV. âgé de la mad'enuiron dix ans, qui le Lundi onziesme de Nouembre 1647. se ladie de plaignant d'vne douleur de reins, & s'augmentant auec vne dou-leur fautillante, non feulement auf dits reins: mais auffi fur l'extre-mit de l'elime du dos qui far au fa de grante que l'en l'an mité de l'espine du dos, qui fut cause de se mettre au lict; pour à 1647.

000 ij

Wautier, quoy remedier, son premier Medecin nommé Vautier, Medecin de Montpellier, jugeant non tant seulement parce quiest dit cydeuant: mais par autres marques, que l'abondance des humeurs dans ce ieune corps, empeschoient la petite verole de sortir, comme il dità la Royne sa mere & autres, le sit saigner, & considerant ses forces, luy fit tirer du bras droict huict onces de sang: mais nature non encores assez deschargée, causa des inquietudes, qui sit resoudre de reiterer la saignée le Mercredy suiuant, & luy tirer (veu ses forces) encores huict onces de sang; alors la petite verole se monstra abondamment: mais le Vendredy quinziesme dudit mois, ledit sieur Vautier voyant que la siévre & le delire estans suruenus, requeroient la reiteration de la faignée; deux Medecins de Paris, quoy qu'estimez doctes, mais enuieux à toute outrance, s'y voulurent opposer, mais leur enuie descouuerte, & leurs raisons ignorantes n'estants suivies, sa Majesté sut encores ressaignée, par lesquelles, & autres remedes & regime de viure, fut deliuré de toute indisposition, par la benediction & bonté de Dieu; & voilà vn tesmoignage affez fort pour marquer l'enuie de ces Botallistes, qui pechent, & par malice, & par ignorance, appellants les Medecins de Montpellier sanguifuges, ne voulants se trouuer aucc eux aux consultes, comme font volontiers ceux de Montpellier, quine refusent aucun, quoy qu'il s'estime plus docte qu'eux. Ie voulois icy rembarer les raisons pedantesques de ces deux saigneurs, & marquer des raisons dudit sieur Vautier: mais puis que c'est son fait, ie croy qu'il est affez fort pour mettre au iour l'enuie cauilleuse de ces deux malicieux ignorants, qui est cause que ie m'en abstiens, pour suiure ma route commencée. Or en la frenesie le sentiment n'est pas osté, ny le discours, ny l'i-

Frenefic. Paralifie. Rechershe.

magination: mais ils font corrompus, le fentiment me met en memoire pourquoy en la paralysie le mouuement & le sentiment sont oftez, &en l'emiplegie l'vn des deux feulement; à quoy on respond, qu'en la paralysse le mouuement est osté, pour lequel il faut beaucoup de force pour faire son action, tellement que cette force estant diminuée de beaucoup, ce peu qui en reste ne suffit pour le Responce. sentiment qui est passif; & en cequi est de l'emiplegie, ou demy paralysie, on dit qu'il fort des petits rameaux & comme bourgeons des nerfs, desquels les vns donnent du sentiment à la peau, & le mouuement aux muscles, & que si ce qui donne le sentiment est trop soible, trop plein, ou obtus, le sentiment se perd, & de mes-

me pour le mouuement; en l'œil, si le seul nerf optique est bouché, la goutte sereine suruient & priuation de veuë: mais si le nerf de la seconde conjugation est offencé, le mouvement perit totalement; Que si cecy ne contente le curieux, qu'il sçache qu'il y a plusieurs cachettes & conduits en l'animal viuant, qu'on ne peut connoistre en l'animal mort, pource que les esprits qui tenoient ces passages ouuerts & perspirales, pour attirer & repousser, ne sont plus, & par consequent tout s'est rebouché & resserré; comme obserue Sanctorius l. 14. c. xj. p. 560. vitandorum errorum, quelques-vns font paralylie. trois paralysies; l'vne qu'ils nomment exquise, en laquelle le mou-triple. uement & sentiment sont ostez; la seconde imparfaicte, en laquelle le mouuement est osté, le sentiment demeurant; la tierce tresimparfaicte, en laquelle le sentiment est osté: mais le mouuement demeure. Du-Laurens question xj. Gur pereat sensusillaso motu, Gc. l. 4. Anatomia, où il en recherche la cause: mais lors que par l'obstruction des voyes & conduits, par où l'esprit animal doit pasfer, la diminution y survient, c'est alors stupeur, & que la paralysie aduient à toutes les parties du corps, & les signes de la chacune. Voy Gilbertus Anglicus 1.2.c. de Paraly st. fol. 115.&c. En paffant Gilbertus. remarquons les Vers suyuants, qui nous monstrent les animaux qui ont les cinq sens les plus parfaits.

Nos aper auditu vincit, sed aranea tactus Vultur odoratu, lynx visu, simia gustu.

Et du mouuement en l'animal, on en marque trois; à sçauoir, animal, vital, & naturel. Voy Picolomineus sur Galien, de humori-

bus, f. 20.

Sur la question, pourquoy des frenetiques les vns sont malades Questis. enl'imagination, comme ce Theophyle, duquel Galien dit, qu'il auoit l'imagination blessée; d'vn autre en ses discours & imagination; & d'autres en la memoire. On respond, que l'imagination, le Response; discours, & la memoire ont leurs sieges distinguez dans le cerueau; sçauoir, l'imagination au deuant, le discours au milieu, & la memoire au derriere; & suiuant celuy qui est offencé, son action aussi l'est; celuy du derriere est le plus noble & le plus dangereux; celuy du milieu, moins noble & moins dangereux; & celuy de deuant est encores, & moins noble & moins dangereux; cette opinion est la commune, laquelle toutesfois n'est approuuée de Galien.

Pour la possession des diables, ceux qui en sont possedez, font Possedez, diuerses actions, parlent diuers langages, & respondent à ceux qui quels?

Ogo ui

Fonteine. I Baptista Bernardus.

Socrate.

Trismegiste.

Psellus. Alcinous. Ficin.

Histoire 75. Par l'ignorance de ses Medecins.

les interrogent, au langage de l'interrogant, quoy que le possedé ne l'ait iamais appris: mais ceux qui les contrefont, ne respondent ny à propos, ny n'entendent point les diuers langages, ny ne font des actions surnaturelles. Fonteine p. 532, de son Opera demoniaca ad medicinam pertinetia; & Baptista Bernardus p. 341. de son seminarium Philosophia Platonica, parlent fort amplement des Demons, difants, qu'ils s'accouplent souvent auec les hommes: mais plustost pour les perdre que pour les conseruer; & que ce qu'on dit Demon de du Demon de Socrate, que ce n'estoit autre chose que la grande viuacité de son esprit, par laquelle il comprenoit & préuoyoit ce qui pouuoit profiter & nuire, l'ayant tiré de Sebastfox, sur le Phedre de Platon. Mercure Trismegiste en son Asclepias c. 5. dit, que

les Demons habitent auec nous: mais que nous ne les pouuons voir, à cause de la subtilité de leur corps, le quel craint & la diuisson d'iceluy, ou par le fer, ou par le feu, à ce que dit Psellus de Damonibus & Alcinous c. 15. Et Ficin 1.8. de ses Épistres, dit, que les Platoniciens croyent que chaque estoile a vne legion de Demons: mais qu'il n'y a que douze Princes d'iceux, selon les douze signes du Zodiaque.

Ie fus appellé quatorze lieuës loin de chez moy, pour vn autre qu'on croyoit possedé, sur le bruict que ie guerissois tels malades: arriué que ie sus, il me parle Latin, ie luy responds, sis appeller ses Medecins qui estoient de la caballe des sangsuës de ce monde particulier, qui l'auoient saignotté, & ne l'osoient attacher : mais seulement le faisoient tenir par plusieurs, les vns apres les autres, pour · lesquels soulager, ie le sis attacher aux quatre piliers du lict; or l'argument qu'ils auoient de cette pretendue possession, estoit de ce qu'il ne vouloit prononcer, ny en François, ny en Latin, ny en Grec, comme ie vis moy-mesme, m'y estant esforcé, ces mots de l'Oraison Dominicale: Et ne nos inducas intentationem, sed libera nos à malo. Prononçant bien tout le reste, & concluoient fort hardiment qu'il estoit possedé: mais ce Maistre Diable estoit bien soible, & peut-estre c'estoit quelque petit marmiton qui faisoit son apprentissage, puis qu'il ne peût resister aux linges, desquels ie luy sis lier les mains & les pieds, & au bout d'iceux d'autres liens, desquels il fut attaché, comme i'ay ja dit; & ainfi attaché, il fut saigné insques presque à l'entier éuanouissement, lequel passe sa fiévre sut esteinte, la fureur appaisée, & luy guery, auec quelques autres remedes internes & externes que Dieu benist.

Il ne faut pas croire pourtant que ces possessions, obscessions, & assiegements de Diables soit sans quelque sondement, veu que plusieurs doctes, comme Beniuenius en ses Observations medica- Reniue les c, 8. V vier en ses impostures des Diables. Paré 1, 25. c. 31. & nius. plusieurs autres tiennent, qu'il se trouue au corps certaines disposi- Vvier. rions que le diable appete, tellement que pour en jouyr, il entre à la Paré des personne qui les a: mais estant ostez par remedes propres, il en sort; possedez. tels humeurs font ordinairement noirs, pourris, puants, & fouuent l'harmonie des instruments & la musique les chasse; tesmoin le Prophete Samuel c. 16. v. 23. pource que le Diable est ennemy de tout accord, tant interieurement, qu'exterieurement. Pythagore, au rapport de Cicero & Boèce, retint & appaisa vn ieune homme Effect de surieux par certains motets & mesures changées. Terpander & la Musi-Arion Metymneen, & Ismenie Thebain, par chançons harmonieuque. fes. Geux-là, les Lesbiens & Ioniens, & cettuy-cy, plusieurs autres personnes affligées & tourmentées de griefues maladies, auec le fon & retentificment des trompettes & clairons, les courages, tant des ges-d'armes que des cheuaux, s'allumet. Voy le reste p. 4.5. de l'Harmonie du monde, de George Venitien: mais toute sorte de musique n'y est propre: carla Doreenne estant graue, rend les per- Musiques sonnes rassises & shonnestes; la Phrigienne bruyante & guerriere, Doreene. anime les cœurs au combat; & la Leoleynienne estant douce, appai- Phrigiene. se l'alteration du cerueau, & endort gracieusement; la Iassienne Leoleyhaute aiguise les esprits, les fortisse, & remet en vigueur ; la Ly-nienne. dienne regaillar dist les esprits, & remet en sorme; comme observe Lydiène. Camerarius fueillet 90. c. 18.1.4. des Meditations Historiques. Camera-Et les Hebrieux auoient aussi diuers chants, & diuers instruments rius. fuiuant les tons propres, & chacun auoit son nom; le premier estoit nommé Niginot. 2. Maschil. 3. Mictam. 4. Sigaon. 5. Malahath. 6. Sigignoth. 7. Gittith. 8. Galmut; & les Musiciens composants les tons, estoient differents en esprit, comme Heman & Hamadoitum auoient vn perpetuel esprit de iubilation : mais leur frere Asaph l'auoit melancholique, quoy que tous trois sussent freres, enfans de Coré, comme remarque Flud c. 1. l. 1. p. 164. de Musica Flud. subiecto, tract. 2. part. 2.

Pythagoras est estimé l'inuenteur de cét Art, lequel y ayant lon- pythagoguement pensé, enfin fortuitement passant au deuant de la bouti-rasque d'vn Mareschal, entendant le son que faisoient frappant vne piece de ser sur vn enclume, cinq personnes chacune auec son marteau, dont il y en auoit vn discordant, parquoy il sit peser ces marteaux; l'vn pesa douze poids, le second neuf, le troissesse huiét, & le quatriesse six, & ne voulut point le cinquiesse discordant, & appropria cette harmonie sur son instrument, sur lequel il mit & monta des cordes.

Plutarque des Oracles.

Histoire

76.

Plutarque c. des Oracles qui ont cessé, dit, qu'il y a des Demons qui sont amoureux des ames de certains corps, qui les empesche d'en iouyr, desquels ils poursuiuent la mort. Et Sennertus l. 1. part. 2. c. 31. p. 727. est d'accord que les Demons se messent parmy les paroxismes Epileptiques par fois. Mais pour sçauoir de quelle musique ou note on iouoit sur la ssuste la nuiet, qui faisoit qu' vn certain Nicanor duquel Hippocrate parle l. 5. § . 30. de morb. popul. estoit troublé, & non l'oyant de iour, encores ne l'a encores.

dit, que i'aye peu apprendre.

Au plus fort de l'Hyuer, vn Septuagenaire fut attaqué d'vne pleuresse, montant iusques aux clauicules & espaules; vn de ces faignotteurs est appellé, qui luy fait tirer deux palettes de sang sans aucun soulagement, il craint de retourner à la saignée, veu l'aage & la failon, il auoit quelque raison: mais non telle qu'il falloit; fait son prognostic de mort, le quitte & n'y retourne plus; on m'appelle, luy fis r'ouurir la veine, à la troissesme palette, il se sent presque tout allegé, qui fut cause que ie luy sis fermer la veine, proposant en moy-mesme de la r'ouurir dans quelque heure:mais s'estant mis à sommeiller, & posant mal son bras, il se r'ouurit, la bande s'estant desfaite, il sortit enuiron vne liure de sang, comme il paroissoit par les grumeaux qu'on recueillit dans son lict; le bras rebandé, se trouue sans sièvre & sans douleur, & deux iours après fort de son lict, & va par la ville remercier & payer le Medecin qui l'auoit condamné & quitté; & a vescu du depuis plus de dix ans, incerta & irrita medicatio, non nisi dispendio discernitur.

Histoire 77• Vn Vitrier ruë des Billettes, & plethorique, tombe foudain à vne apoplexie, vn de ces faigneurs y entre, non appellé: mais comme son plus proche voisin, qui luy fait tirer deux palettes de sang du bras, & donner vn clystere commun, & dit qu'on le laissfast dormir, qu'aussi bien il estoit mort; on m'appelle, que ie trouuay dormant & ronstant, ie l'esueille, & le fais tenir esueillé, luy tirant tantost la moustache, & par autres moyens; & cependant qu'on cherchoit le Chirurgien pour le ressaigner, la bande du brasse dessait, la veine se r'ouure, & sort enuiron trois liures de sang, comme il sut

iugé,

iugé, tant par celuy qu'on ramassa figé dans son lict, que par celuy qui auoit coulé à trauers le matelats, & garde-paille, auant qu'o s'en apperceut, ie luy rebande son bras, & voyant que le clistere qu'on luy auoit ordonné, n'operoit point, pour estre trop foible, ie luy fis destremper trois dragmes de pilules cochées, auec d'eau de fauge, & les luy fait boire, lesquelles, luy firent l'operation telle que ie diray, trois heures apres, & le lendemain il fut leué & affis sur vne chaire haute, ayat du pain en vne main, & de beurre en l'autre. qu'il estendoit dessus auec vn cousteau pour son déieuner, au grand étonnement de ses voisins, qui au dire de son premier Medecin voisin, croyoient l'accompagner au tombeau. Il luy demeure vne demie paralysie sur la iambe, laquelle il traisne auec incom. modité, & de laquelle ledit Medecin, accompagné de son gendre Medecin, promit l'en guarir: mais dans seize ans il ne l'a peu faire. Fernel 1.5.c. 3. de partium morbis & symptom. dit si l'apoplexie est debile, & se fait la paraplegie, ou apoplexie particuliere: mais si la stupeur s'augmente, l'apoplexie aussi s'augmente, & est plus dangereuse, si elle occuppe toutes les parties, qui sont au desfous de la teste, ou vne partie seulement du corps c'est hemipligie: que si la paralysic est imparfaite, & le sentiment & mouuement sont endormis, c'est engourdissement, stupeur: si la paralysie vient aux levres, la levre se tourne vers la partie saine : mais l'espasme, dict tortura oris, vers la partie malade. Voy Du-Laurens, q. 11. l. 4. de son Anatomie. Maispource qu'en l'Histoire 5. p. 27. i'ay oublié la conuenance qu'il y a entre lethargie, coma, cataphora, & par Auicenne subeth. Caros, & apoplexie: le dis auec tous les plus sages & doctes Medecins, que la cause d'iceux est le plus souuent la pituite amassée au cerueau : mais plus abondante en l'vne de ses maladies qu'en l'autre: Car la nommée coma, cataphora ou subeth, est vn sommeil profond, auquel on éueille le malade qui ouure les yeux, & répond à ce qu'on demande, mais aussi-tost se rendort profondément.

La letargie est de mesme, maiselle est accompagnée de fievre & resuerie, le Caros n'a point de sievre, mais dissicilement peut-il ouurir les yeux, & ne répond pas, ayant sa respiration libre, & le sentiment, lors qu'on le chatouille en l'apoplexie, le malade n'ouure point les yeux, ny ne répond, ny n'a fentiment, & a sa respira-

tion difficilement.

Par ces signes, les assistans prés des malades, ayant le iugement va

Ppp

peu aigu, connoistront l'espece de la maladie, & la cause d'icelle, en cette sorte de dormir, à laquelle ces Messieurs les Docteurs de nom, ne daignent s'estudier aussi peu que les villageois, qui ne sçauent distinguer vn branle d'vne courante, gaillarde ou autre son, touché sur le violon, outil, ou autre instrument de Musique, dançant toussours d'vne mesme saçon, quoy que la note soit diuerse. Dicu les amande, Amen.

Histoire 78. par l'ignoran ce de ces Medesins.

Iefus appellé proche l'Eglise S. Martin des Champs, pour y voir vn ieune homme Peintre aagé d'enuiron vingt-cinq ans que fix homes tenoient de toute leur force dans son lict: me voyant, il se tourmente fort, il veut sortir du lict pour me tuer: il le fallut attacher doucement, luy parlant amiablement, aux quatre pilliers du lict, puis luy fais appliquer quelques remedes, tant dessus le cœur que dessus la teste, & pour ce qu'on luy auoit tiré ce iour là trois palettes de fang, ie n'en voulus plus tirer pour ce iour là, le lendemain ie trouuay qu'on l'auoit destaché, & que se sentant libre, & s'estant leué, il auoit battu sa mere, ses sœurs, & la seruante: mais estant rataché, disoit qu'il me tueroit, si i'y retournois, qui fut la cause, qu'y estant retourné, sa mere me dict, de neme monstrer point à luy, à celle fin qu'il n'enrageast: mais voyant son liet fermé de rideaux, ie m'approche, & l'écoute, discourant tout haut, & tout seul du mouuement des Cieux, des estoilles, grades & petites, de leurs influences, des Hierarchies celestes, de leur Ordre, de la fabrique du monde, & ayant vn peu entre-ouuert le rideau pour voir sa contenance, il m'apperceut, & sans changer', ny sa contenance, ny fon discours, ains le poursuiuant parle de la grandeur de Dieu, de sa bontéimmense, de sa Iustice, & puis s'escrie, o homme mal-heureux! toutes ces choses ont esté faites pour toy, mais t'en estant rendu indigne, tuseras damné, & personne ne sera sauué que moy : il est bien vray que si ie voulois prier Iesus-Christ pour tout le monde, tout le monde seroit sauué: mais ie ne le veux pas faire, pour ce qu'il ne le merite pas, & s'addressat à moy, me dit, ce que ie dy n'est-il pas vray? & demeura tout ce iour là en ceste meditation, & en discourut elegammét & doctement que ie voudrois auoir escrit tout ce qu'il disoit, & toutesfois il n'auoit ny estudié, ny ony discourir de telles matieres: il n'eut aucune fievre durant toute ceste maladie, laquelle continua enuiron quatorze iours, se mertant tantost en furie, menaçant de tuer tout le monde: surquoy ie luy fis tirer huict palettes de sang, & cotinuay les topiques,

& quelque heure apres estant reuenu à luy-mesme, ne se souuint d'auoir battu, ny d'auoir esté attaché, ny d'auoir tenu de si graues discours, & vescut long-temps apres fort estonné de ce qu'on luy dist qu'il disoit durant ceste alienation d'esprit, veu qu'il ne scauoit que lire, & peu escrire. Que si le curieux veut sçauoir la cause de tels discours : Voyele liure marqué cy deuant intitulé Anacrise ou Examen des esprits c. 4.p. 26.27. &c. intitulé que l'ame vegetatiue, sensitiue, & raisonnable sont sçauantes, sans que nul les enfeigne, ayant le temperament conuenable, peur exercer leur office, desquelles dependent les principales facultez de l'ame, qui font trois nommées apprehension, fantaisie, imagination, opinion, fens-commun logez aux deux premiers ventricules du cerueau, Fonctions la cogitation, l'intellect, le jugement, & l'estimation, au ventricule de l'art. du milie u, & la memoire, la science, & la reminiscence au ventricule de derriere, Albert dit, de spiritu & respiratione, l.1. tract. 2.c. 1.

& 4. fentir, imaginer se souvenir & entendre.

Galien dit, que telle qu'est la temperature du corps, tels sont les mœurs; le corps en ses actions suit l'ame: mais l'ame en ses pas-Physiognesions suit le corps, desquels ray tiré cecy de l'abregé du c. 6. du mie partidernier I. de la Physiognomie de Baptiste Porta, dequoy ie parle culiere. en ma Physiognomie: ceux qui sont chauds sont velus, n'ont gueres de graisse, leur couleur est rouge, leurs poils noirs, les veines larges, (restant le propre de la chaleur de dilater, & des vents de tendre) & ne sont passeulement larges: mais mesme estants enfants, ils ont la poitrine large, & toutes les parties, lesquelles ont quelque cauité, larges, pource que les esprits chauds ont besoin d'vn grand espace, leurs arteres poussent fort, leur corps est robuste, & sont prompts à toutes actions, & mouvements: ils croissent promptement, ils sont maigres, deliez, disposts, dorment peu, font opiniastres, sont crespus, noirs, rouges, rous, obscurs, le souffle fort, la voix forte, fauuage, fuent facilement, mangent & digerent fort bien, sont bouillans & desireux des femmes. Ceux qui Froids. sont froids, ont peu de poil, leur froideur & leur graisse est manifeste, leur chair & leurs cheueux sont roux, & si leur froideur est trop grande, leur couleur est liuide ou blafarde, comme estants battus d'escourgées, leurs vrines sont petites, leurs yeux sont verdastres ou bleus, tirant sur le blanc, croissent tard, leur sousse est tardif, & comme imperceptible, leur voix est tousiours égale, & subtile, sont foibles aux femmes, mangent peu, cuisent difficilement, leurs

cheueux sont longs, deliés, tirant, sur le blanc, suent rarement, sont craintifs, foibles, ont l'esprit grossier, leurs actions sont auec crain-&e, leur pouls est petit, engendrent peu de masses, & dorment

beaucoup.

Ceux qui sont d'vn temperament humide, ont le corps char-Humides nu, mal-vny au manier, les iointures cachées, vigilants, dénuez de poils aux lieux accoustumez d'y en auoir, & ceux qui y sont, iaunastres, leurs yeux sont larmoyants de couleur perse, ou du ciel, ils font foibles, timides, luxurieux, ont bon esprit, sont d'vn mouuement leger, leurs membres sont lasches, ne peuuent souffeir le trauail, sont tost abbatus, dorment beaucoup: Ceux qui sont de temperature seche, ont le corps gresle, dur, rude au toucher, les iointures apparentes, les cheueux & poils épaix, rudes, rougeastres, mangent sobrement, & digerent bien, endurent bien le trauail, font forts & roides.

Ceux qui sont chauds & secs, ont la chair chaude, seche, dure, veluë, les cheueux noirs, maigres, & peu de graisse, la peau épaisse, rude, les neifs forts, & les iointures apparentes, dorment peu, leur pouls & mouuements font prompts, font audacieux, opinia-

Ares.

Ceux qui font chauds & humides ont la chair plus molle, épaisse, plus charnues, plus chauds & velus, leurs poils noirs, peu de graisse, leur couleur est blanche rouge, sont vn peu chauds au toucher.

Ceux qui sont froids & humides, leur chair est blanche, molle, épaisse, grasse, presque sans poil, & souuent sont de couleur rouge, comme aussi leurs cheueux, leur poitrine est estroite, & tout le corps fans poil, & principalement en leur ieunesse, ils ne deuiennent point chauves estans vieux; font timides, tardifs & paresseux, leurs veines sont petites, peu apparentes, leurs nerfs & iointures font foibles, & font volontiers begues & dormars.

Ceux qui sont froids & secs, ont le corps dur, maigre, sans poil, froid au toucher: mais ceux qui sont temperés, ont leur couleur rouge, blanche, leurs cheueux iaunastres, vn peu crespus, la charnure mediocre en quantité & qualité, au toucher ny dure ny molle, ny froide, ny chaude, ny fans poil, ny épaisse ny déliée, toute la poitrine tres-large, les veines amples, les arteres grandes, fortes, battant fort, quantité de poils, principalement à la teste, noirs & fort crespus en ieunesse: mais venans sur l'aage seront chauues, les actions animales & naturelles égales, & pour dire en yn mot, il

Secs.

Chauds & Secs.

Froids bumides.

Chauds

humides

Froids Secs.

## DE LA SAIGNEE!

faut considerer ce qui est propre à châque personne en son climat & temperature, & en son extréme, & ce qui peut tenir le milieu. Bref, ceux qui sont temperez, ne sont ny maigres ny gras, ny durs, Temperes. ny mols, ny grands, ny petits, & tels ont vne ame bien compasse, n'estans, ny audacieux ny timides, ny lents, ny prompts, ny coleres, ny doux, ny enuieux; mais iouials, aymans leurs prochains, humains, prudents, ornez de toutes bonnes mœurs, n'ayant aucun défaut en leurs actions, mangeant modestement, & toutes les concoctions se parfaisant bien en eux, & iouissants d'vn subtil & bon entendement.

Or sice que dict Galien l. de Temperam. est vray qu'il y ait huict Hnist temperaments, & que chacun se retire du temperament mediocre tempera par quatre degrez & que chaque degré soit diuisé en huict man-ments. sions, on comptera nonante fix maladies en la temperie, que si l'estudieux curieux veutvoir tout cecy au long, lisez Sanctorius sur l'Ars parua de Gal. q. 22 partic. 2. Partie premiere p. 92. que ie n'ay voulu, ny traduire, ny transcrire, pour éuiter prolixité.

Les connoissances de temperaments, quoy qu'elles appartiennent à la Physiologie, vn docte Medecin ne les doit ignorer, i'ented toute la Physiognomie, témoin Hippocrate, l.2. §. 5. p. 49 o. de morb. Hippocrate popul. disant ceux qui sont roux, qui ont le nez pointu, les yeux per tits sont meschants: mais ceux qui sont roux, camus & les yeux mie. grands, sont bons, ceux qui ont grosse teste, les yeux petits, & qui font bigles, sont coleres, & ceux qui ont beaucoup de dents, sont

de longue vie

Rhalis à Almansor ne traicte que de la Physiognomie au second Rhasis. liure, & Cocles p.10.col. 3. dict, ô combien y a-il de fols Medecins, lesquels par leur sottise se moquent des Physiognomistes, & ne se soucient de l'apprendre. Lors que le deuant de la teste est pressé, c'est signe que le iugement manque, & quand le derriere de la teste est pressé, c'est signe que la memoire défaut : car l'ame, tant qu'elle est conioincte au corps, suit l'habitude d'iceluy, & à la colomne 311. adict que Guido chapitre des escronelles, marque que ceux qui ont le front court, les tempes pressez, & les machoires grandes, sont faciles d'auoir des écrouelles, dautant que la matiere est deriuée au col, & principalement aux enfants, à cause qu'ils font goulus, & ont le corps rare & humide, & ceux qui ont la teste grande & mal formée, encore plus; les écroiielles estans vn tubercule ou tumeur augmentée par l'imbibition & accumulemet

Ppp iij

de la pituite pourrie & falée, laquelle par fa ferocité maligne caufe vne cruelle inflammation, & aduient en presque toutes les parties du corps, principalement à celles qu'on nomme sales & en poil, & sont humides, & non aux parties seches, & sont faictes, selon Gordon, non par congession, mais par derivation.

Duret.

Duret sur les coaques sur ces mots, Strume non enascuntur pag. 437. S. 2. Appendicis, quib. morbis, que etates sint affecte, où il accuse l'audace des Chirurgiens; & faut entendre que disant que l'ame suiuoit l'habitude du corps, il monstre quelle est la temperature & mœurs d'iceluy, ne s'entend pas des acquises, mais des naturelles; c'est à dire apportées du ventre de la mere.

Arnaud.
Difference des
nœuds
auxécroüelles.

Arnaud de Ville-neufue 1.2. c. 5. col. 1033.c. 21. Parabole medicationis breuiary, dict que les écrouelles sont comme glandes, naiffantes en la chair molle, comme au col, aisselles, aynes & qu'elles different des nœuds, en ce qu'iceux sont separés de la chair, & les écroüelles non tellement que les tumeurs écroüelleuses sont attachées à la chair, & les nœuds sont mobiles, & attachées aux nerfs, & arteres & veines, & que les écroüelles doiuent estre arrachées auec leur boursette, c'està dire toutes entieres, & l'emplastre appliqué sur les écrouelles ouvertes ou non, faict de l'huyle d'olif, de cenchre, encens, lezards verds, viss ou morts est de merueilleuse efficace, auec la purgation conuenable pour purger l'humeur peccant & cause efficiente, olei to 1. ceruse 8. schuris 3. vi. lacertorum nu. 6. B. vt artis est, veni, vidi, vici. Vn certain personnage de qualité m'a communiqué la description d'vn Emplastre qu'il dit estre surnommé l'Opinianum, à cause de luy, pour l'auoir mis au iour, qu'il a appliqué à toutes tumeurs, relaxations, contufions, pleuresies, écroüelles, tant sermées qu'ouuertes, cancers de mesme,dartres,peste,& autres,& toutes fortes de douleurs,lequel emplastre il ne vend pas, mais le donne liberalement, & à riches, & à pauures, & est composé de gomme elenni, & d'huyle d'aspic an. 7. ii.d'ammoniac galbania & olebra an. 3. ii. sagapenum, sarcocolle & stirax liquide an. 3. iy. cera flaux 3. vi. colophonia 3. xii. misce secundum artem, comme ie l'ay sans argent, ie le baille aussi de mesme. Il est remollitif & resolutif

Emplastre admirable aux écroïielles.

Cocles de

Cocles p. 41.col. 1. dict, la voix aspre procede de la siccité de la canne des poulmons, & la voix enrouée de l'humidité superflue qui descend de la teste sur la canne des poulmons, ne permettant aller, d'y entrer: mais que l'egalité & douceur de la voix procede

du temperamment de ladite canne, laquelle n'est ny seche ny humide, que ceux qui rient beaucoup, ont vne grande ratte: mais que Rieurs ceux qui l'ont petite, ne rient que fort rarement, la ratte cause le donx. rire, le fiel la cholere, le cœur la sagesse, le foyel'amour, & que l'abondance des poils marque abondance de chaleur.

Le 17. de Feburier 1631. on me mena vne fille aagée d'enui- Histoire ron vingt ans, laquelle auoit la voix fort basse & si cassée, qu'on ne 79. l'entendoit qu'ayant l'oreille fort proche de sa bouche, l'ayant auparauant fort haute, & fans peine, elle auoit son souffle fort difficilement: l'ayant bien considerée, i'apprend qu'il y auoit quelque temps qu'elle auoit perdu presque entierement la veuë, trouue sa luette fort courte, autant grosse en bas qu'en haut, sa langue courte, & comme en deux par vne fente au milieu en long, vne grosse rumeur comme verruë, de la couleur de la langue sur le milieu du costégauche, l'os ou cartilage Xiphnide enfoncé, l'espine du dos fort enfoncée, l'expiration conuulsiue, toutes les fois qu'elle attiroit l'air, sans aucun appetit, ne prenant que fort peu de bouillon, fes purgations naturelles commodes, mais non fon ventre: pour à quoy remedier ie dissuade la saignée, par laquelle on l'auoit fort, & souvent incommodée, luy ordonne l'vsage des pilules cephaliques, la decoction de l'escorce de salsepareille, & bois nestretique, de raser le dessus de la teste, & y appliquer vn emplastre de gomme caranne, le masticatoire pour plusieurs iours au matin, vn feton au col, & autres remedes pour empescher que la pituite subtile qui auoit coulé, & couloit encores sur les nerfs recurrents & diafragme, cessast, & qui auoit esté rendue plus abondante & plus cruë par tant de saignées mal ordonnées: ce qui en est arriué, m'est inconneu, dautant que ceste fille demeuroit loing de ceste ville de Paris, & n'en ay ouy depuis aucune nouuelle.

Hippocrate 1. 4. S. 45. p. 288. dit bien que les vers arrestent la Vers nomvoix, s'ils se iettent & attachent au foye & ventricule : mais ne la més larges rendent pas si basse, & par si long temps qu'en ceste-cy, & c'est & cucur-des vers larges qu'il entend, & veut que les vers qu'on nomme cucurbitulaires soyent pieces rompuës de ce vers large qui s'engendre à l'enfant dans le ventre mesme de la mere, & non apres en estre sorty, & dit la raison Hilbertus Anglius l. 5. c. de canino appetitu f.207. remarque d'Alexandre, qu'ayant donné à vne femme (laquelle auoit tel appetit) de hiera pura, luy fit rendre vn ver

qui auoit douze coudées de long.

Du fixiesme pair des nerss sortent les recurrants ou vocals, principaux organes de la voix, lesquels estans coupez, la voix est totalement arrestée, & estans arrestez, l'animal demeure muet tout

autant de temps que l'arrest demeure.

Par les diuerses observations sur la sterilité & maladies des femmes par Louyse Boursier, Sage-femme de la Reyne-Mere Marie de Medicis, au premier liure p. 76. est dit que si la Sage-semme n'est au percer des eaux, il est dangereux que l'enfant ne soit dessa mort, lors qu'elle arriue, pource que le nombril sortant, se refroidit promptement, & se tumesie; les arteres, par lesquels l'enfant respiredans le ventre de la mere, estans refroidis le sang arterial qui est dedans se coagule, & bouche le chemin à la respiration, d'où provient la mort soudaine de l'enfant : car tant qu'il est dans le corps de la mere, il ne peut aspirer que par là, dautant qu'il nage dans l'eau, la nature luy a donné ce passage là pour aspirer, sans attirer l'eau par la bouche, ny par le nez, non plus qu'vn poisson, & à la p. 212. c. 47. du mesme liure, parlant d'vn ensant duquel elle trouua le nombril noué à droict-nœud, tenant d'vn bout au ventre de l'enfant, & de l'autre à l'arriere-fais, & continuant à remuer serroit le nœud dauantage, qui fut cause qu'il auoit grande difficulté à respirer, & à prendre sa nourriture; daurant qu'il falloit que le tout passast par ce nœud, & est sans doute que les enfants participent aux coliques des meres. Hippocrate 1. de natura pueri §. 1. 2.3. Et Marinello en son l.3.c. 19. des maladies des femmes faict par François Lubaud Medecin de Paris. Voy Hippocrate l.z. de diala §.21.22.p.160. de la ressemblance des enfants aux pere ou mere, où il appelle les effeminez Androgynes.

Lisant cecy. vn de ces saigneurs qui estoit auec moy, se prit à rire, disant, ceste semme se veut saire connoistre, escriuant des respirations inouves: mais quelle raison & authorité en pourroit-elle apporter sauquel ie réponds qu'Hippocrate l. de natura pueri, \$, 3, dict que la geniture ou conception estant échaussée dans la matrice, a & met hors, & iouit du mesme air que sa mere; car la mere attirant le froid, la geniture iouit du mesme; Surquoy voulant ergotiser, sur arreste par le texte du l. de Carnibus \$. 8. L'enfant estant dans la matrice de sa mere, serrant ses levres, succe & attire à soy, & l'aliment & laict, lors veritablement que la mere respire, ce qu'il prouue, en ce que les enfants dechargent leur ventre, comme aussi les bestes, aussi-tost qu'ils sont nez: Or ils n'auroient de

la fiante, s'ils n'auoyent succé dans la matrice. A matus Lusitanus Amatus. cent.7. curat. 35. dit le contraire, & nie ce liure estre d'Hippocrate: contre. mais Hurnius l. demorb. mulieb. 6. 2. de ab ortup. 44. 45. Et sur ce Celexte texte, l. de Principiis p. 151. où le curieux cit renuové. sourient Henrnius Hippocrate, disant que l'enfant se nourrit dans le ventre, & du Laurens sang, & du laict, & Galien l. an animal sit, quod in vtero est, dict excusent que le fœtus sent par le goust, & Hippocrate l.de Carnib. veut que Hippocra. l'enfant participe à la santé & maladie de la mere, & l. 1. §. 10. de tesi. 8. q. Dieta dict, & confirme la mesme respiration, & les Anatomistes 23.p.418. disent que la mere attire l'air par la trachée-artere, d'icelle tomie, & aux poulmons, & au cœur par l'artere venale, puis par la grande Heurnius artere l'air est conduit aux arteres de la matrice, & d'icelle par les surce texcotyledons, ou corion, ou arriere fais à l'ombilic du petit enfant te au liurs par l'artere ombilicale, puis aux arteres iliaques, puis au cœur, & de Carnid'iceluy à chaque particule du petit enfant, duquel l'air entre & bus ou fort, tellement que la mere estant morte, tous ces mouuemens principiis. cessent : Sur ce succement, on collige que celaict, & ce sang se pourrissent dans l'enfant, par leur trop grande quantité ou qualité, il fe faict vn pus boüillant, duquel les vers s'engendrent,& non feulement les vers; mais auffi pluficurs autres maladies, comme a esté dict cy-dessus d'Hippocrate, l. 4. S. 43. de Morb. & l. 2. S. 2. de Morb. popul. marque qu'vne femme s'accoucha d'vn enfant tout de chair; de la diresansos, & de la grosseur de quatre doigts. Par sons réest de la mesme opinion de ce que dessus en sons 24. c. 38. & Paré. Peucer, quoy que docte, a ignoré ceste attraction & r'enuoy d'air en son l. 14 c. 16.p. 627. des Deuins, ayant creu que l'air deuoit Pencer. entrer à l'enfant par la matrice, laquelle il dict estre serrée (ayant receu la semence)si fort, qu'vne pointe d'aiguille n'y peut entrer, & d'ailleurs, que l'enfant est enueloppé de trois tayes: mais ses raifons ne sont considerables à present, que l'Anatomie est mieux cognuë.

Sur ces authoritez, ces grand saigneur ayant vn peu revé, repartit fort iudicieusement, & dist; puis que l'enfant respire dans la matrice, il y peut donc crier? Respond, cela peut arriuer aussi sa cilement l'vn comme l'autre : car vn poulet qui a consommé toute sa nourriture dedans sa coquille, laquelle ne peut estre rompuë, ny par la poule, ny par le poulet, y est entendu piotter, & y mourroit au dedans, si on ne la rompoit, pour n'y auoir plus aucune nourriture. Que pour le criement de l'enfant, plusieurs doctes en

comme est arriué l'an 1608. à Grenoble, à vne semme se tenant prés la porte des trois Cloistres, & la mesme année à vne autre femme à Voreppe, quatre lieues prés Grenoble, auec lesquelles deux i'ay parlé, pendant leur grossesses, & criements de leurs enfants, & la derniere la sœur de seu Monsieur le Chancellier de Nauarre nommé de Calignon, la faisoit coucher auec elle, laquelle me dict, que lors que l'enfant estoit tourné au deuant, son cry estoit agreable: mais estant tourné vers les reins, sembloit pitoyable, & crioit si haut, que ceux qui couchoyent à l'estage du des. sus & du dessous l'entendoient distinctement. (La sortie de ces deux enfans m'a esté inconnuë, pource que le m'en vins en ceste ville, y enuoyé par le Seigneur d'Alincourt Gouuerneur de Lyon par ordre & lettres des Seigneurs de Ville-Roy son pere, de Souuré Gouverneur du Roy, & de Nerestan Capitaine des Gardes de sa Majesté, d'où ien'ay bougé du depuis, y ayant fait venir toute ma famille.) Ce criement est encores marqué aux Histoires admirables de S.G.S. Volume 1.p. 186. 187. & par Libanius en son liure Singularia, de Vagitu V terino, qu'il marque par nom & surnom, des peres, meres, & lieux d'habitation, ce qu'ayant veu & leu attentinement, il commença plustost à accuser son ignorance, & de ses compagnons, qu'à admirer les secrets admirables de nature ; il falut encores pour le contanter, luy donner que le raison & authorité du respirer des poissons dans l'eau, dequoy la dite Boursier parle, à quoy le voulant contenter, le passage d'Hippocrate 1. de Flatibus S. 5. satis fit, disant la mere mesme, n'est pas sans air (au dedans:) car les animaux nageants ne pourroient viure, s'ils ne iouissoyent de l'air, & comment en iouyroient-ils, s'ils dans l'eau? Pline est de mesme aduis, 1.9. c. 7. p. 341. de l'Histoire naturelle. Ceste opinion est contredite par quelques-vns qui disent que si les poissons attiroyent l'air dans l'eau, des bulles apparoistroient, ce qui n'est pas: mais, disent-ils, l'air auec l'eau font vn corps ensemble, & non separez, tellement que les poissons attirant l'eau, attirent par mes-

Les pois-Sons attirent l'air Cassius Probleme 29.

> me moyen l'air. Vn autre de ces doctes Saigneurs ayant fait souuent saigner vn qui auoit vne fluxion pituiteuse dans la poitrine & poulmons, se moqua, voyant des expectoratifs : difant que tels remedes iettez au fond de l'estomach, ne pouuoient de rien seruir, ou fort peu

profiter à la poitrine & poulmon: mais il deuint muet, comme vn poisson, non par la prattique ordinaire des doctes Medecins qui ordonnent quantité de tels remedes, ny parsa prattique mesme, laquelle il faisoit par routine, sans en scauoir, ny la raison, ny la cause: mais seulement par le, Sicest in vsu. Mais par Hippocrate, duquel il n'auoit (comme ie croy) veu que la couuerture du liure de Corde disant au commencemét, l'homme boit, & reçoit par le L'entrée gosier & artere le breuuage. La preuue en est euidente, pource que uage dans fi on teint & colore de bleu, ou autre couleur, le breuuage d'vn rean. pourceau, & qu'il vienne à boire, ayant soif, & qu'ayant beu (car cét animal neregarde la propreté, pource qu'il est naturelement goulu) on luy ouure auec le cousteau le gosier ou trachée artere, on la trouuera fort teinte de la teinture du breuuage, figne apparent qu'il a passé parslà. Non qu'il faille entendre que tout le breuuage y passe & entre: mais seulement vne partie, laquelle s'y glisse doucement par les parois de la trachée-artere: car si le breuuage y descendoit tout à coup, il empescheroit la respiration, osteroit la voix, & exciteroit vne toux : ce qu'il ne faiet pas, s'y gliffant peu à peu, & quasi comme imperceptiblement; & de faict en nos ordonnances, nous ne disons pas d'aualler tout à coup; mais de laisser sondre & couler peu à peu, & à loisir le remede propre à l'expectoration.

Galien 2, à Glaucon dit, qu'auant que le remede paruienne aux Hippocrapoulmons, passe premierement par la bouche, puis au gosier, à te & Gal'estomach, ou ventricule, au veines du mezantaire, à celles de lien, de la partie caue du foye, à celles de la partie gibbe, à la veine caue, au l'entrée cœur & aux poulmons, à toutes les parties de moure que poulcœur & aux poulmons, à toutes lesquelles parties demeure vne mons. portion du medicament, & iceluy y aquiert certaine transmutation & alteration, suivant la nature de la partie, par laquelle il passe: Maisil vaut plus suiure la doctrine susdicte, laquelle veut que ces remedes passent en partie peu à peu, & comme insensible. ment par les parois de la trachée-artere, & certes ce passage de Galien si long, trouble plusieurs qui n'ont veu & pris garde au dire d'Hippocrate, & pour excuser Galien en ceste longue carriere, difent qu'il n'a pas eu grande connoissance de l'Anatomie, n'ayant peu (pour n'estre permis en ce temps là) Anatomiser les corps, & n'ayant veu & decoupé que deux corps, encores estoient-ils tous gastez, comme Sanctorius marque p. 171.198. 208. 440. c. 5. Vitandorum errorum inspecificis morbis, &c.i. 3. Il n'a peu observer

toutes choses, ce que Cardann'aduouë pas : car il dict, l. De Cnrat. admir. p. 131. S'il n'a pas esté permis à Galien de decouper les corps morts; comme est il possible qu'il aye excellé à la science, & des Predictions, & de l'Anatomie? On respond qu'il a pris & transcrit de quelque sien deuancier. Ceste cheute, entrée, ou pasfage aux poulmons est encores marquée par Hippocrate 1. 4. 6. & S. 50. de morbis, disant, la pituite laquelle descend de la teste, vlcere les poulmons, & l. 1. S. 19. 22. La pituite ayant coulé tout à coup, & abondamment dans la poierine, s'y pourrit, & conuertit en pus en vingt-&-vn iours, & l. 7. §. 28. De morbis popul. dict que lefils d'Egispolis, apres auoir vomy vn peu de pituite, qu'on cut iugé estre semence, mourut, & l. de morbo sacro &. 11. dit que lors que la pituite froide descend au poulmon, & au cœur, elle y refroidit le fang. Or les veines estans grandement refroidies assaillent le poulmon & le cœur, & le cœur palpite, & fe debat, qui est cause qu'il se faut tenir droict, pour auoir la respiration libre, laquelle autrement se trouueroit difficile.

Cardan.

Cardan reconnoist ceste descente de pituite au conseil qu'il donne pour la difficulté de respirer p. 312. de son Ars parua. L'humeuraqueux (dit-il) descend aux poulmons par la cauité de la trachée ou aspre artere, & ayde à la remplir : mais toutessois ce n'est pas la principale portion: mais bien celle qui descend, & dé-

coule par la tunique.

Dodonée Histoire 190.

Rambert Dodonée c. 18. de ses Observations Medicales, dict qu'vn certain Boucher ayant senty sur le midy vne douleur & dif-80. Voy p. ficulté d'aualler le manger & le boire, courut au remede chez vn Apoticaire, qui luy donna quelque gargarisme faict d'eaux de plantain, de laictues, de diamorum & de vinaigre, par l'vsage duquel les douleurs s'augmentent qui l'estranglent, estant mort fut onuert, duquel la substance ou parenchyme du poulmon sut trouuée toute conuertie en pus, & l'autre costé tout plein de pus, fans auoir cu auparauant aucune toux, ny aucun crachement de fang; ains il auoit touliours paru sain & dispos, estant plustost gras que maigre.

> Il a donc vescu quelque temps sans poulmon, contre ce que Galien dict, l. de vsu partium; à sçauoir que l'animal ne peut pas demeurer vn moment sans le mouuement & ayde du poulmon. A quoy Du-Laurans respond, q. 3. l. 1. p. 36. de son Anatomie: disant que le poulmon est vtile au cœur pour garder qu'vn air

crasse & impur n'yentre, & qu'il le prepare, & que le cœur le pourroit attirer, & receuoir par les arteres aspres & douces, n'estans les poulmons absolument necessaires au maintien de la vie,

comme se prouue par ceste Histoire tres-remarquable.

Sur ce passage d'Hippocrate que la pituite se pourrit en vingt-&-vniours, ne saut pas entendre simplement cest Aphorisme 38. 1.7. que ce soit en pus blanc, égal, mollet, coulant, & sans puanteur, à tout le moins que fort petite (Duret 1.11. §. 6. p. 168. des coaques:) car ceste pituite pourrie, de laquelle est icy entendu, & qui est tumbée dans la poitrine, est celle qu'on nomme communement rheume meur, & ceste matiere est satost roussatre ou bluastre, ou verdastre, selon l'humeur qui la teint, & tant plus elle est épaisse, tant plus facilement elle est crachée, elle est molle: mais quelques sois il y a parmy de petits grains, comme de menuë dragée, ou semblables à du plastre, & est puante, & ne se pourrit en vn seul lieu, & dans vne boursette, comme quelques-vns disent, & estant crachée, ne laisse des vlecres, comme on veut faire croire aux trop faciles, témoin l'Histoire 57. d'vn de Moulins.

Fuchse en son commentaire, sur le liure de Galien de sangu. miss.

c. 16. p. 191. dict qu'Auicenne doit estre banny des Escholes, pource qu'il enseigne de tuer, & égorger les hommes par la saignée, comme vn bourreau; c'est c. 1. de Cura communi apostematum part. pettoris & pulmo. l. 3. Fen. 10. p. 264. où il soutient que la saignée est vne des choses communes, mais qu'au commencement il faut saigner du costé opposite, & dauantage, haste toy de saigner la saphene, opposite en longitude, & apres de la noire en latitude, & outre marque d'autres saignées en autres parties, & l'ap-

plication des ventouses.

Que le lecteur iudicieux confidere que diroit Fuchse, s'il viuoit Note.

Que le lecteur iudicieux confidere que diroit Fuchse, s'il viuoit Note.

Medecins doctes, qui ont combattu ceste bourreletie, laquelle n'estoit qu'en son enfance, & commencement de leur temps; car ceux d'à present n'imitent passeulement Auicene en ceste action; mais le surpassent de beaucoup, ie dy mesme en toute maladie, en tout aage, sexe, & saison contre l'aduis de Galien, duquel ils se nomment faussement disciples, sectateurs & Galenistes, qui leur dict l. Method. med.per sang. misse. 9. la saignée est en regne en temps d'Hyuer, & en region froide, & en vn homme de nature froide & pituiteuse, & qu'il se faut garder de la saignée, quoy que

Qqq iii

TRAITTE

la fievre y soit, (comme il dit ailleurs) car l'espece de la maladie ne monstre pas la grandeur du mal: mais bien l'espece du remede; mais la grandeur du mal nous fait connoistre, non l'espece du mal,

mais la grandeur du remede. Ce que Milius a bien obserué, 1.3. c.7. de sa Medecine Royale; disant que les enfants, auant leur année quatorze, ne doiuent estre aucunement saignez, ou fort peu, pource qu'il se dissippe en eux beaucoup de chaleur naturelle, dautant que leurs corps sont humides, tendres & mols, & qu'il ne faut pas seulement regarder les forces presentes, mais celles de

l'aduenir.

498

Galien contre la faignée trop reiterée, c.6.l.de Sang. missione, Galien commenté par Fnchse, baille dix regles pour saigner à propos ( & non, comme font certains brouillons, contre l'ordre des bons & fi-

delles Medecins, comme remarque Lemne au c. 25. f. 158. du second liure de Occulis naturamiracultis, les regles sont ) 1. plenitude Dix reen quantité ou qualité, 2. force ou foiblesse, 3. habitude de tout le corps, 4. saison de l'année. 5. region, 6. viure precedant, 7. l'accoustumance ou non à la saignée, 8. l'occupation, exercice, ou

mestier, 9. la sortie ou retenuë des excrements, 10. le malade gras ou maigre: car le maigre est foible, & le gras ayant les veines Ficin du estroites a peu de sang. Et Ficin c. 8. in Epidem antid. dit que le

sang pur se tire au leuer du Soleil, le bilieux à midy, le melancholique au coucher du Soleil, & le flegmatique à la minuict apres auoir pris vn clystere, adioustant, que tant plus Galien & Auicenne vieillissoient en l'exercice de la Medecine, tant moins se plaisoient à la saignée, dautant que par la saignée on euacuë plus-

de bon que par vne medecine. Et la saignée est faicte par quelque-vne des six indications; A sçauoir, ou pour euacuer, ou pour

diuertir, ou pour attirer, ou pour alleger, ou rafraichir, ou pour preseruer, ou pour purger.

Ces iours passez allant en vne ville, deux iournées loin de Paris, & dans vn coche inconneu de ceux qui y estoient dedans, vn d'iceux tira de sa pochette vn liuret intitulé Deliramenta Hamophobi, imprimé à Paris chez Robert Estienne 1628. par I. M. Docteur, Medecin, Y, qu'il distestre composé pour respondre au Traicté contre la faignée faict contre les Medecins de Paris, par vn Mede cin de Montpellier nomme l'Agneau, (il entendoit de la premiereedition de ce liure, laquelle on a mise & imprimée ensembleauec le Medecin Charitable) i'en entendy donc lire quelques pa

Milius.

gles pour bien saigner.

temps & heures du iour pour Saigner.

Dilirameta Hamaphobi.

ges, & vis par cét échantillon le contraire de ce qu'il disoit, & compris que cet Autheur ne s'entend pas bien luy mesmes, & qu'il accufe celuy qu'il nomme Hæmophobe, d'auoir faigné vne femme hydropique, contre tout ordre & raison en ces mots, apres auoir craché tout son saoul, pour paroistre grand docte en Grec. Latin, & François: maistel qu'il est en François. Il y auoit, dit-il, vne feme atteinte d'une hydropisie excisée d'une sieure, & d'un flux de ventre depuis trois mois:ce Maistre Hemophole ou craintif de la saigéepar le passé, mené de ie ne sçay quel esprit, faiet saigner ceste femme moribunde, ressemblant plustost vn squelet qu'autre chose, & veritablement i'ay horreur de ceste action : mais quine diraplustost, qu'illa tuée que de l'auoir saignée ? ô Medecin(dit-il) fortuné, duquel personne ne découure les fautes: Marquant qu'autant que cet Hæmophobe craignoit la saignée, & en suyoit l'vsage, d'autant plus sgnorance s'en est-il rendu hardy en ceste miserable maladie. L'erreur de ce d'Hippoc. Maistre Hæmophobe, sectateur d'Erasistrate en son commence- de Fallope, Mailtre Hæmophode, rectateur d'Estamulate en son Costiniches teste ignoment, & en apres saisant ce coup de saignée, aura voulu essayer d'en rance n'est venir à bout par icelle, & en vne façon & en l'autre monstre son vile, laignorance, & tastonner en aueugle, le chemin qu'il deuoit tenir, quelle red sans vouloir confesser sa betise, plus glorieux qu'Hippocrate, qui ses possesconfesse n'auoir conneu le mal d'Autonomus, ny le passage de seurs auquelques veines, comme a-ja esté dict, & Fallope c. 17. de exposit. dacienx in l. de vulneribus capitis, dict que par ignorance il a esté cause de cuidez, la mont de plus de cent personne. la mort de plus de cent personnes, pour ne connoistre le remede come sont propre aux playes de la teste. L'Autheur de ce liuret de uroit meu- ceux conrement estre consideré de ceux contre lesquels i'escrits : car il les tre leseschaffaude enleurssaignées, laquelle ils font mesmes aux hy-quels i'edropiques, comme l'ay marqué par plusieurs Histoires dans ce crits: qui Traicté, & contre lesquels il a exprés dressé ce liuret, faisant semdes ergoteblant d'escrire contre ce pretendu Hæmophobe, ne voulant par-ments forler ouuertement contre ces saigneurs Rabauds: mais les drapant gez dans couuertement. Certes l'ignorance n'excuse pas le peché, comme leurs folle Philosophe remarque au liure 3. des Ethiques.

Zacutus observation 140. de inscitia medicorum marque que sassigne-Galien, Auicenne, Auenzoar, Areteus, Chronion, Alzabarauius, Zacutus & autres ont confessé librement les fautes qu'ils ont commis en des fautes leurs prattiques de Medecine, & eucores Fallope tract. 4. de com- de plu pos. medicam.c. 27.p. 195. dict librement qu'il ne sçait point re-sieurs Mesoudre l'argument d'Auicenne, c. 17.p.633. in librum Hippoc. de decins.

vulneribus capitis. Confesse auoir esté cause de la mort de cent hommes par son ignorance, telle qu'il marque la quest. la fracture des os de la teste. Et Hippocrate tout au commencement du liure de Carnib.l.2. § 10.p.639.pr.edictionum, dit qu'il se sert des escrits des autres, qui ont esté deuant luy, & aussi de leurs opinions, & §.50. de locis in homine, dit qu'il est impossible d'apprendre toute la Medecine promptemét. Hé quoy! le plus docte peutil tout connoistre, tout sçauoir & tout saire, comme l'Esope, qui ne laissoit rien aux autres. Hippocrate l. de aere, aquis & locis, dit-il pas que toutes choses s'adoucissent en se cuisant? & cepédant le miel se cuisant deuient amer, & la chair se cuisant l'eau s'en sale, Gal. n'a-il pas ignoré la puissance de Dieu, l.11. p. 327. de vs. partium, se moquant de Moyse, soutenant que Dieu ne peut faire d'vne pierre vn homme, & des cendres vn cheual, ou vn bœuf, que les poils des paupieres ne se pequent tenir droicts, si le bord n'en est cartilagineux, & c'est ce qui a émeu (comme ie croy) Libauius de dire, l.3.p.86.Commentat.metallicar. de azotho, & aqua permanente, que si Galien a merité d'estre damné pour auoir escrit des choses inpies contre Dieu & Moyse, que Paracelse doit, & merite d'estre traicté plus griefuement, & en plusieurs de ses autres œuures, il l'appelle fol, réueur, magicien, & autres blasmesqui luy donne, & à ceux qui sont de sa caballe & suitte, il aduouë bien qu'il a quelques remedes plausibles en Chirurgie: mais hors de là, rien que vanité & presomption, & Fontanus de Magia, Paracelsus c. 1. l'appelle Magicien, Sorcier, Enchanteur, & Libauius encores 1. 2. part. 2. de mercurio Philosophico p. 29. dit qu'il est mort encores de bon aage à l'Hospital de Salisbourg, p. 37. pauures tourmentés des gouttes.

Cardan mesme parlant contre Galien en ses liures propres 85. dit, plusieurs liures ont esté perdus du presque Diuin Hippocrate, Galien, le-quel Du-comme celuy de chaque maladie, & celuy des medicaments. Et quel Du-ceux du grand caqueteur, & non gueres pieux Philosophe Galien ont esté reservez, mesme il doute side liure de Vsu partium est de l.t. de son adonné à la prolixité, qu'il n'a rien fait qui vaille, escriuent briescère tous uement, & qu'il a commis plusieurs erreurs, & donné diuers se calom-moyens pour broncher en son liure de arte medendi és curatione ad miateurs, Glauconem, & plusieurs ont remarqué, entre autres (p. 243. de son sér dit que Arsparua) qu'il a escrit plusieurs choses, seulement pour contre-

dire les anciens, comme lors qu'il dit qu'il y a vne fievre quoti-Bertius dienne continue, & de temperamentis 2. c. 6. qu'Aristote a doute & Paulus de la vertu formatrice, ne scachant si son origine est diuine, ou si Consuls c'est chose diuerse du chaud, du froid, de l'humide, ou du sec, & de Rome aussi entre autres Sanctorius observe question 74.p. 386. in artem assistoient paruam, Galien, Fallope, I.de metallis & fossilibus c. 37 de hydrar-lors que giro, dit que ny Hippocrate, ny Galien n'ont point rougy de con-Galien fesser qu'ils ont erre, & que les doctes ne craignent ceste confes-dissequoir sion, pource qu'apres icelle il leur reste encores quelque chose, & publique, met, mais encores c.6.p.310.il cofesse ignorer la definitio de Pierre& coseille il ne ditt à ses auditeurs d'en cosulter. Marc-Anthoine Ianua grad Philoso-pas quels phe à Padouë, pour sçauoir son opinion, lequel seul peut donner la-corps c'edite definition, reconnoissant qu'il n'y a peste si dangereuse que de stoient, celuy qui est enyvre du peu de sçauoir qu'il a, qui fait, qu'il reiette Spigelius hardiment tout ce qui est contraire à son sens. Homine imperito, de sormanihil quicquam iniustius dit Terence Poëte comique. Mais les tionesætus ignorants craignent la censure, pource qu'il ne leur reste par apres c.s.de Al. rien: mais comme l'ay dit, qui est celuy qui sçait la verité de toutes lentoide choses, & qui escriue sans se tromper? Hippocrate l. de Corde S. 8. veut que l'entendement ait son siege au ventricule gauche du que du cœur, & que de-là il commande à l'ame, ne se nourrissant que Galien il de la seule, & plus pure substance: du sang, qu'il puise de la esfoit deplus prochaine cifterne d'iceluy, dans laquelle, pour se nourrir, il fendu par enuoye ses rayons. Plusieurs doctes iugeants ceste opinion erro-loypublinée pour l'excuser, disent que ceste opinion n'est de luy: mais que de qu'on la fourrée & agencée dans ses escrits apres luy, sans vouloir les corps, entendre, que par l'ame il entend l'esprit vital qui se noutrit du & partane sang le plus pur, comme dit Du-Laurens, question 11. p. 481. 19. Galien ne de fon Anatomie.

Georgius Venetus, l. r. c. 8. Cantique 2. de harmonia mundi, re, à quoy apres qu'il a prouué les idées, & icelles definies au chapitre precedent dit qu'Aristote & ses semblables sont seulement Philosophes fensibles, qui suivent la plus basse Philosophie, lequel n'a ny bien, peut estre ny iustement parlé: mais à la façon d'vn disciple ingrat, se moc-seruy des quant de son Maistre dit, s'en aillent les idées de Platon: car el-escrits de les ne sont rien, ou bien ce sont des monstres, & à l'accord Rufus E-5. l. 8. Aristote calomnioit Platon pour deux causes. La pre-phesius, miere est l'enuie, de laquelle faussement & méchamment il dosser poursuit son Maistre, l'autre est pource, qu'encores qu'il ait esté toutes les

l'a peufairespondre, quil Cc

parties de bon Philosophe, toutesfois il a esté mauuais Metaphysicien, & la Mede mesme il n'a pas esté inventeur de la Physique; ains l'a seulement

recueillie, s'attribuant l'inuention des Elenches.

Ondemande, est-il vray que les poils les plus cachez en l'animal soyent le plustost blanchis, & que ceste blancheur soit indice de la corruption ou putrefaction d'iceux? ie croy que chacun aplus vieux nouera, que non par la preune des poils qui sont sous les aiselles, & autres parties cachées, contre ceux de la teste, & de la barbe, qui sont d'ordinaire, & découuerts, & à l'air; & toutes sois Aristote dit 1.5.c.3 de Animalib. que les poils les plus cachez sont les plustost blanchis. Ces allegations contre Hippocrate, & autres doctes me couurent contre la calomnie de mes aduerfaires, qui me publient ennemy de la saignée, leur fausseté estant conuaincuë, par ce qui mencemet est cy-dedans, & par ma prattique ordinaire, laquelle l'exerce par là regle & ordre conuenable, affeurant en bonne consciéce qu'elle est vn excellent remede contre plusieurs maladies, estant faicte en temps propre, & auec les confiderations requises, & mises cy-deuant, suiuant Galien, au nombre de dix: comme aussi Arnaud marpresque que c.2.col 858. de Considerationib. operis Medicina; disant quelles tousiours veines il faut ouurir aux maladies, & Hippocrate, de morbis popul. en Santé, 95. p. 491. dit que si quelqu'vn perd subitemét la parole, sans auoir reserué quelquesla fievre, ille faut aussi-tost saigner. Mais aussi elle sert de pontà fois d'une mille incommoditez & acheminement à la mort, ou à vne vie lanfieure guissante administrée inconsiderément, accelerant la vieillesse, & diairée. blanchissant les cheueux: come Mercuriel, par l'autorité de Rha. comment. sis dit, c.6.p. 57. de Morbis cutaneis, en perdant le sang, l'esprit vi-Libanius tal se perd, les sorces affoiblissent, & le corps se refroidit. Constancontre Paracelse. tin Africain marque c. 3. de Chirurgia, trente trois veines qu'on Fontanus. peut ouurir sur le corps, pour auoir du fang: mais que ce soit auec Les dogrande prudence, & escrit les lieux de chacune, & pour quelles Etes conincommoditez, le tout trop log à descrire en ce lieu, le chapitre est, fellens de venis Phlebotomandis, de numero carum & tunamine, p. 326. le deurs fanfçay bien que la faignée emporte les humeurs mélez auec le fang zes. Pour qui est dans les veines, lesquels ne sont pas cause de la maladie, Hippomais non ceux qui font hors des veines, & qui abondants & corcrate. rompus & non cuits, & transmuez par la partie où ils sont arrestez, Venetus & non employez pour la conservation d'icelle doiuent estre emdesidées portez, à quoy ces Botallistes ne peuuent répondre, que par leur contre A-Sicellin v su , & en Argus-menteurs. Ballonius p. 295. de Rheuristote. Questio.

eine, & particulierement en l'Ana tomie, & de beancoup que Galien. Galien l. de Sanitate, tout au com. marque anoir velcuplus de cent ans,

matismo, dit que la saignée & elysteres frequents, tous les refrige- Saignée rants & humectans sont propres, & les purgatifs doux oxirrhodins & oxicrats remedient à ce mal, à quoy l'experience iourna. Toubere liere contrarie: car ces iours passés, mois de Septébre, ie fus appellé seconde & mené en carrosse ruë de Bievre pour voir vn ieune home, auquel partie des estoit suruenuë vne fluxion legere sur la poictrine, que les sages & doctes Medecins nomment rheume, lequel quatre de ces Botallistes firet saigner 12. fois au bras das trois iours, & châque fois trois palettes de sang; auec, à châque fois augmentation de sa difficulté Rhasis. de respirer, quoy qu'ils ordonnassent des clysteres remollitifs, & Histoire. de casse par la bouche, sans venir aux expectoratifs. Enfin, la matiere coulée dans la poictrine, abonda si fort, qu'elle y estoit ouye bouillir aussi fort qu'on oyt bouillir les pois cuisants dans le pot, pour lequel ie n'ordonay autre chose que le syrop de suc de choux auec le miel, que ie dy a la mere de faire, dequoy on m'aduertist que ces ignorants se moquerent, comme de chose inouie, enquoy ils monstrent leur enuie, & paresse de voir la Pharmacopée, où ils le trouueront, à la page 105. sous le titre de Eclegma de Caulibus D. Gordony, auec ses vertus en ces mots Ashmati & reliquis affe-Etibus vndecumque scaturierint, confert. I'ay entendu du depuis par l'Apoticaire, qu'estant propose par quelqu'vn, au premier iour de luy donner quelque cueillerée d'huyle d'amandes douces, y mélant vn peu de sucre candy en poudre, ces Messieurs dirent, ce seroit mettre le feu au dedans de la poictrine, il s'en faut bien garder: mais au contraire, il le faut saigner, & ressaigner, iusqu'à ce que ce mal soit cessé, ce qui arriua; car apres la treisiesme sois, (apres laquelle ie le vis ) il mourut le mesme iour, Dieu les amande par sa grace, Amen. Certes la saignée, comme dit Arnaud, ordonnée par Medecin docte, & iudicieux fait de grands profits: mais ordonnée à l'estourdie, comme ces Botallistes, Rabauds & Cochonistes, c'est tuer plus de gens, que d'en guarir. Voy col. 1969. sur le Regimen Salernitanum, que le curieux & sage Medecin voye de Vtilitate Phlebotomie, du l.2. d'Albucasis, où il verra comme il en faut vser, sans temerité, comme font à present ces Rabauds, contre lesquels i'escrits ceste fueille 33. Voye encores Regime sanitatis Magnini medici famosissimi; quarta parte de phehotomia f. 86.0ù apres auoir prescript l'ordre & les regles qu'il faut obseruer pour bien vser de la saignée, il conclud que si la necessité presse, on saignera, sans autre consideration qu'icelle necessité pressante, Rrrij

populaires,

Protestation de l'Auteur.

laquelle necessité, comme on dit, n'a point de loy. Helcias grand facrificateur de Ierusalem, auec ses confreres, ne dédaigna d'aller apprendre sa leçon, & radressement de Olda Prophetesse 1. 2. c. 22. des Rois, ny Hippocrate de cofesser d'ignorer plusieurs choses en la Medècine. Et pourquoy, nous qui sommes moindres, auronsnous honte d'apprendre, de qui que ce soit, ce que nous ne sçauss pas? Ie proteste franchement, que le seul desir d'ayder à mon prochain, m'a fait mettre au iour ceste troisiesme Edition, aussi bien que les autres deux precedentes, en ayant vn beaucoup plus gros, d'une infinité de maladies diuerses traictées par l'ordre & mode de ces Messieurs les saigneurs, auec le nom des malades, du temps, des circonstances & cuenements. La lecture desquels fait herisser les cheueux de ceux qui les lisent, & ont connoissance de la vraye Medecine traictée par Hippocrate & ses vrays sectateurs, que ie mettray au iour, lors qu'il en sera temps, auec les preuues de la verité que i'y traicte. Quelqu'vn dira que la matiere est bonne, si elle cust rencontré vn bon ouurier : mais i'ay fait mon possible pour profiter au peuple; quelqu'vn viendra apres moy qui accomplira mon defaut, & terrassera mes enuieux & ignorans. Les ignorans publient par tout, que ie ne me sers que d'Autheurs vieux & rances, qui n'ont iamais veu nostre France, ny ceux de Paris, n'estants point sortis de la Grece ou de l'Arabie, comme Hippocrate, Auicenne, & autres, à quoy i'ay répondu cy-deuant: mais ils cachent l'alleguation & l'authorité que l'ay apportée contre eux, par les doctes Medecins de Paris, comme ont esté, Fernel, Hollier, Riolan, Perdulcis, Acakia, de Gorry, du Port, Duret, Syluius, Liebaud, Simon Pietre, & autres desquels ils ne peuuent dire de mesme, de n'auoir esté en France, ny à Paris: mais ces bonnes gens se creuent les yeux pour ne voir clair en plein midy : l'enuie ne me pousse point à cecy, Dieu mercy, ny le desir de paroistre, ny l'animosité cotre qui que ce soit, pleût à Dieu estre aussi doctes qu'нірpocrate, & aussi saincts que sainct Paul; en cela seulement ie les enuieroy, sans cependant desirer leur amoindrissement: mais ie regretteroy seulement que ie ne fusse autant docte, & sainct qu'eux: car l'enuie n'est mauuaise, ny condamnable, quand elle tend à perfection, estant seulement blâmable, quand elle procure la ruine de ceux qui sont, ou ont plus, comme ces saigneurs sont, ou ont contre moy; qui ne les ay iamais blasmez en public, ny scandalisez vn par vn, ny par nom & furnom en particulier que forcé, Dieu en

foit iuge entre-eux & moy, Amen. Voy Tome second de Lucian, p. 618. d'vn ignorant, ayant quantité de liures, piece propre contre mes enuieux.

Or pource que l'ignorance bouche les yeux de l'entendement. & que plusieurs ne considerent, qu'autant que leur iugement grofsier comprend, sans regarder qu'en terre, comme les pourceaux; i'entéd en la cause des maladies, i'ay estimé estre à proposde suiure l'enseignement de Galien, au consentement des parties, enuoyantes & receuantes, qu'on dit communement sympathie, que les doctes Medecins, comme Sanctorius remarque, in artem medendi, commentum partis 2. digress. 93.p. 519. & lib. vitand. error c. 8.p. 91. &c. A fin qu'ils apprennent, comme dit Duret, c. 16. de Pleuritide & Perineumonia §. 46.p. 289. des coaques que les parties malades par sympathie n'allegent pas les parties principales, & sur ces mots iecore spuunt. Voy encores le susdict Sanctorius l. de Innen-

tione remediorum c. 3.p. 21. 22. 23.

1. Le consentement de l'estomach & cerucau est obserué par Consente-Galien 1. de locis affectis c. 6. en vn ieune homme Grammairien, le - meis, cerquel toutes les fois qu'il enseignoit auec trop de vehemence, mes-neau & me qu'il ruminast quelque chose vn peu trop prosondément, ou estomach. qu'il ieunast trop, ou qu'il se courrouçast, il estoit attaqué de l'epilepsie, & cela aduenoit par le consentement de l'orifice de l'estomach, il estoit Picrocole, c'est à dire plain d'humeur, amer com- picrocole me bile, & pourtant le principal mal que les Grecs nomment Protopathie (on premiere passion, & la suiuante, ou deuxiesme Protopapassion est nommée deuteropathie) estoit au foye, & le propre thie. mal dit idiopathie, estoit à la bouche de l'estomach, & par auoisinement ou sympathie, le cerueau estoit offencé par le moyen du sixiesme pair des nerfs, qui descendent du cerueau à l'estomach,& qui par leurs filaments ou petits-nerfs communiquent leur sentiment à la bouche de l'estomach, comme obserue Sanctorius partie 3.p.688. sur l'ars parua de Galien. Et sur ce Grammairien vn Poëte dit, Grammaticus nullus, firmus esse non potest, iram, furorem, & indignationem statim obtinens. Pour ces mots de Protopathie, idiopathie, sympathie, Voy de Gorry en ses definitions Medicales.

2. Le consentement entre le diafragme, les muscles interco-Diafragstaux, & nerfs est obserué par Galien 4. de locis 1.4. en l'athelete, le-me. quel ayat le diafragme imbecille &foible, ses muscles intercostaux

Rrr iij

estoient en perpetuel mouuement, & ne peut dire absolument si cela aduenoit, ou par la foiblesse du diafragme, ou des nerfs, ou de l'assemblage des deux, y pouuant toutesfois estre la protopathie, au lieu ou origine du nerf qui s'estend au diaphragme, l'idiopathie au diaphragme, & la sympathie aux muscles intercostaux.

Chinon du col.

3. Galien 2. de loc. aff. c. 6. l.3. & cha. dernier a obserué vne grande sympathie entre le chinon du col & les gros doigts de la main; en ce que Pausanias Sophiste sut blesse sur la septiesme vertebre du chinon du col, & perdit le sentiment des doigts metoyen, indicatif& poulce, tellement que les Medecins appellez appliquoient les remedes aux doigts, sans effet: mais luy les applique au chinon du col auec profit, la protopathie estoit au chinon, & la sympathie aux doigts, & ne se faut émerueiller, si le sentiment & non le mouuement fut osté aux doigts, puis qu'en l'epilepsie, le sentiment est osté: mais non le mouuement.

Col. voix.

4. Galien l. de loc. aff. c. 6. a obserué vn grand consentement entre le chinon du col, & les organes de la voix; disant qu'vn certain perdit quasi la parole, pource que ses nerss recurrants auoient esté refroidis durant l'extréme froideur de l'Hyuer, tellement que les ayant échauffez, il la recouura; la fympathie estoit aux organes de la respiration, la maladie aux nerfs recurrants, qui seruent à la voix, la protopathie au chinon du col, où les remedes furent ap-

pliquez.

5. Hippocrate 2. Epidem. remarque le consentement qui est entre l'esternum nommé poictime ou brechet auec le larinx, autrement nœud de la gorge, ou morceau d'Adam; disant en ses prognostics & coaques, si durant l'Angine ou squinance, l'osternum se rougit, c'est bon signe, pource que le mal ou la cause d'iceluy, & qui pressoit l'esternum, s'en va: mais cela s'entend, si le mal, ou sa cause n'est pas negligée, comme estoit celle qui tua la femme fquinanticufe de chez Biton: la rougeur aduient par consentement du muscle, & le mal propre est l'inflammation des muscles du larinx, la curation se prend de l'inflammation & consentement auec Lesternum.

6. Galien 5. de locis aff.c.1. remarque vn merueilleux consentement entre la ratte & l'estomach ou ventricule & reins : disant les excrements s'amassent au ventricule, tant par son vice ou incommodité, que par le vice & incommodité des autre visceres:can la ratte estant malade, les serosités, ichorosités ou sanies melancholiques regorgent dans l'estomach, & y excitent des symptomes melancholiques. Galien reconnoit le premier mal à la ratte, & par consentement au ventricule, les remedes donc ne doiuent estre appliquez à l'estomach; car guarissant la ratte, preparant l'humeur, & le purgeant ou appliquant des sangsuës au siege on guarira, & Hippocrate 6. Epid. §. 27. dit que Biton ayant la ratte sort Ratte en ensée, & ayant fort pissé, su aussi tost guary, dautant que les petits rameaux des arteres attachez aux arteres des emulgentes causerent ce vuidange, comme obserue Sanctorius c.3.p.23. de Remed.

inuentione.

7. Galien 4. de los. aff. remarque le consentement qu'il y a entre la peau de la teste & le chinon, en celuy auquel le sentimét fut perdu à la peau de la teste, le mal estant premierement audit chinon, &là Galien reprend les Medecins vulgaires, qui pour remettre le sentiment à ladite peau, vlceroient la teste auec medicaments chauds, croyants que le premier mal fut au pericrane: Or la cause par consentement estoit bien au pericrane : mais la primitifue au chinon, pource que des premieres vertebres trois nerfs sortent, & montent à la teste, & s'estendants par la peau de la teste, y donnent le sentiment, & Galien reconneut la protopathie audit chinon, ayant entendu que le malade auoit esté trauaillé par la pluye, & par vn vent violent, durant lesquels il auoit mis son manteau tout mouillé à l'entour de son col, qui l'humecta, & en rendit le sentiment hebeté, donc cette partie ayant esté échauffée par l'ordre de Galien fut guary. C'est donc l'ordre qu'il faut obseruer à la guarison des maladies, observant la protopathie, l'idiopathie, & la sympathie, & non sans meure connoissance recourrir à l'estourdy, à la saignée, comme sont ceux contre lesquels l'escrits cecy.

8. Galien reconnoist aussi le consentement qu'il y a entre l'estomach & le foye, en ce que la bile court en iceluy, ou par le meat du siel, ou par autre endroiet, le mal principal est au soye, duquel

aussi-tost qu'il est dilaté, le mal d'estomach est osté.

9. Galien obserue aussi le consentement entre la teste & le foye 2. de differ. seb.c. vitimo: disant que la teste à vn catharre, ne patit point de soy-mesme: mais seulement lors que le sang est gaté, & que si on applique tous les remedes du monde à icelle, rien ne profitera.

10. Galien reconnoist aussi le consentement, qui est entre la

concauité du foye, & le boyau nommé *Ieiunum*: difant, 5. de loc. aff.c.7. le foye est offencé, ou par la ratte, ou par l'estomach, ou par les boyaux: principalement par le *Ieiunum*, & les veines mezaraïques par l'intemperie habituele, peuuent refroidir les veines du bord du foye, dont l'intemperie peut paruenir à tout le foye, remarquant que le foye peut tomber en dysenterie ou intemperie, en vne partie, & non en l'autre: comme par le consentement de la ratte en l'intemperie froide, en sa partie froide; comme aussi à cause du ventricule, & de trop ieuner, la partie gibbe demeurant entierement saine.

11. Galien remarque aussi le consentement qu'il y a de la partie gibbe du foye, les reins, le diafragme, & le poulmon, dautant qu'vn d'iceux estant ossencé, celuy qui luy est le plus proche s'en ressent; disant par le consentement, ou du poulmon, ou du diafragme, ou du rein la partie gibbe du foye patit, & peu à peu, par laps de temps, tout le soye segaste, ce qu'aucun ne peut nier, s'il n'est, ou ignorant, ou cauillateur, & escriuant contre Lycus, propose trois consentements par voisinage, par action, & par familiarité, tel qu'est entre les mammelles & la matrice, entre le chinon du col & le diafragme, & entre le ventricule & le cerueau; dequoy a esté par lé cy-dessus, quiconque donc voudra guarir vne partie malade, par le consentement d'une autre, sans guarir ceste premiere ossencé, se trompera, comme est monstré en l'Histoire 65.

On observe aussi que tout le corps communique auec le cerueau ou espine du dos; comme dit Galien, & arriue par sois que la soiblesse du cerueau, ou de l'espine du dos, & en premier lieu, l'incommodité en est communiqué à vne, ou à plusieurs parties du corps; à quoy les Medecins vulgaires ne prennent pas garde, appliquants leurs remedes à la partie assissée, & non à l'af-

fligeante.

13. Le consentement est aussi tres-grand, entre le cerueau & la bouche du ventricule, en ce que le cerueau estant offencée, le vomissement s'ensuit, & l'estomach estant offencée par la bile, le mal de teste, & quelquesois l'epilepsie arriue, comme ja a esté dit.

14. Il y a auffi consentement entre les reins, l'estomach & les cuisses, en ce que ceux qui sont nefretiques, c'est à dire, qui ont mal aux reins, soit par pierre ou autre cause, ont aussi-tost yn vomisse-

ment & stupeur aux cuisses: Or le consentement des reins auec l'estomach est fait par les ness du sixiesme pair du cerueau qui va aux reins & estomach, & par le peritoine, qui couure les reins & le ventricule, celuy des reins & des cuisses aduient par le sixiesme muscle de la cuisse qui sort de la partie suiette aux reins : car tandis que les reins, à cause, ou de la douleur, ou de la chaleur se remplissent d'humeurs, ils compriment ledit muscle, d'où l'estupeur arriue à la cuisse du mesme costé du rein affligé.

15. Le consentement est aussi visible entre la pleure & le gosier par genrre, pource que la pleure est attachée audit gosier, encores qu'en iceluy il n'y ait aucun humeur, ny mauuaise disposition: mais la pleure estant enslammée, ceste inflammation se communique au gosier, & le gosier ne guarira iamais, que la pleuresie ne soit guarie, le dire n'est pas donc veritable tousiours, qui dit, là

où est la douleur, là est le mal (principal non.)

16. Il y a aussi consentement entre les nerfs intercostaux, le coude & les gros doigt de la main, dequoy Gal. discourant d'vn qui estoit trauaillé d'vne perineumonie, dit qu'il eut difficulté au sentiment, & par fois au mouuement du coude & doigts de la main; cela arriuant, dautant que les nerfs, qui sont l'espace premier & fecond des intercostaux, estoient blessez, & dit qu'il fut guary par l'application d'un remede à la partie, de laquelle ces nerfs sor- Confense tent, & ce consentement est dit de genrre; pource que les nerfs ment de qui sortent de l'espine du dos, arrousent les intercostaux, & puis de-genre. scendent aux coudes & doigts, & c'est à ceste partie, & non au cou-

de & doigts qu'il faut appliquer les remedes.

17. Le consentement est aussi grand entre les reins & la ratte: car Bion estant malade de la ratte; à sçauoir melancholique, sut guary par piffer beaucoup (cy-deffus) la caufe de ce confentement est les arteres, & veines de la ratte : car les arteres de la ratte sont antées auec les emulgentes, par lesquelles les spleniques & ratteleux sont purgez, comme dit Gal. contre Eralistrate, les serosités des reins sont purgées par les arteres, & comme a esté dit, les melancholiques abondent en serosités, pource que la concoction du ventricule est blessée, lesquelles euacuées, la melancholie se trouue,ou guarie, ou diminuée, qui est cause que les quartenaires sont guaris, ou soulagez par les sueurs, ou quantité d'vrine qu'ils

18. Il ya aussi consentement entre les reins & le diafragme, en

ce que souuent les nessertiques ont la respiration difficile, dauz tant que la peau laquelle couureles reins, se tend, & estant tenduö tire à soy le diafragme, qui alors n'ayant son mouuement libre, ne peut librement permettre la respiration, à laquelle on ne pour-

ra pouruoir, sans guarir la nesrite.

19. Il y a aussi consentement entre le nombril & le diafragme, en ce que les vaisseaux ombilicaux, apres l'accouchement se tendent en ligament, qui suspend le soye, & la vescie de l'vrine: que si ce ligament est rompu, ou relasché, le soye s'abbaisse, & tumbe, & le diafragme ne peut estre dressé, d'où subitement vne apnée ou difficulté de respirer suruient auce la mort; surquoy on obserue que Bragadet President de Salamine estant pris, le Turc le sité-corcher tout vis, teseruant le nombril, par quelque temps: mais che morb, popul. remarque le consentement entre le nombril & le membre viril.

Bragadet. note cét Histoire•

20. Galien marque le consentement qui est entre les reins & l'intestin, nommé Colon disant 6. de morb. popul. comment. 1. les reins & l'intestin Colon s'accordent par le peritoine, qui est cau-se que les douleurs des reins se conuertissent quelquessois en colinate.

liques.

21. Entre les reins & l'estomach, par le peritoine & les nerfs, & en outre, par certaines petites veines sortant de l'adipeuse, laquelle depart de la senestre emulgente, qui vont à la partie prochaine de l'estomach; dequoy les Anatomistes parlent diuersement, recherchants la cause du vomissement en ceux qui ont la nefrite.

- 22. Entre la ratte, le diafragme, les reins & l'estomach par le moyen d'vn rameau qui sort de la veine gauche emulgente, & qui s'estend vers ceste partie du peritoine, laquelle est sous les intestins, & par apres ce rameau s'éparpille en plusieurs autres rameaux petits, desquels les vns vont insques au diafragme, & autres au ventricule, par cela on peut voir pour quoy les remedes diuretiques aydent quelquessois la ratte, le diafragme, & le ventricule.
- 23. Entre la pleure, la langue, l'esophague, & l'estomach; pource que la pleure (comme a esté dit) s'estend iusques à la langue, l'esofague & la tunique du ventricule.

24. Entre les parties dolentes & l'imagination, témoins plu-

fieurs aufquels, ou pour gangrene, ou cancers, on couppe bras ou iâbes; quoy qu'ils le fçachent, pas moins durant, encores quelque temps, ils disent sentir douleur à la partie qu'ils n'ont plus: ce qui peut arriuer, dautant qu'il peut estre resté quelque chose de ce qui causoit la douleur aux nerss, restants sur la partie coupée, & par

lesquels le sentiment estoit porté & rapporté.

25. Entre les bras & les fesses; car quelques sois la maladie sera vers l'os sacrum, & le symptome sera au bras: car le quatries muscle du bras qui sort du milieu de la partie de l'os sacrum, monte vers les aiselles de la partie anterieure du chinon du col se plante à l'espaule, l'office duquel est de tirer le bras en bas: que si vnignorant voyant appliquer pour vn tel accident des remedes aux sesses, & par cét ordre le bras guarir, il seroit estonné, & croyroit estre vn enchantement, tant l'ignorance engendre des pensées ridicules.

26. Entre les bras & les vertebres de la poictrine, pource que filamaladie est à la cinquiesme vertebre & le symptome au bras, il pourra arriuer, que le bras ne pourra pas estre plié, ny aller vers la poictrine, pource que le ners qui sort de la cinquiesme vertebre, se ioint au premier pair des muscles du bras, qui doit faire telle plieure & office: si donc il y a quelque incommodité à ceners, de necessité le muscle en sera offencé, & le remede doit estre appliqué à

la partie de la quelle le dit nerf fort.

27. Entre le coude & les doigts de la main, dautant que les muscles mouuants les doigts, ont là leur origine, de mesme peut on dire des doigts des pieds, & du genoüil, lors qu'ils perdent leur

mouvement, ou qu'il est diminué.

28. Entre l'os facrum & le membre viril, & fouuent void on la maladie estre aux vertebres de l'os sacrum & lumbes, & le symptome apparant estre au membre viril, d'où la cause est, que la seconde & troisses me vertebre de l'os sacrum, & de la seconde des lombes, le nerf s'estendant iusques au membre-viril, lesquels s'ils se relaschent à leur sortie, de necessité il demeurera comme sestry, tellement qu'on aura beau bailler des cleuatoires & sourchettes, si on n'a point recours à la source, & si on ne la connoist.

29. Entre les cuisses & les vertebres des lumbes: car plufieurs sont guaris de presque paralysie qu'ils auoient aux cuisses, par l'application des remedes aux lumbes, d'où les nerfs vont aux. Ses in cuisses autres ont esté rendus incurables par l'ignorance de ceux qui leur ont appliqué les remedes aux cuisses, & nó aux lieux d'où le mal partoit, pource qu'ils ne sçauoient, ny n'entendoient l'Anatomie, & s'ils en sçauoient quelque chose, c'estoit comme les maneuures des maçons qui voient faire les fondements, départements, & bastiments des maisons: mais ils ignorent les raisons pour quoy aux vns on prosonde bien bas pour asseoir les sondements, aux autres on pillotte.

30. Entre les oreilles & le larynx, pomme ou morceau d'Adam: car si l'vn est offencé, l'autre de mesme le sera, dautant que le nerf de la cinquiesme paire, d'où deux rameaux sortent, desquels le plus grand va à l'oreille, & l'autre aux larynx; tellement qu'vn

de ces rameaux blessé, au dedans l'autre le sera.

31. Entre les yeux & les muscles temporels, pource que le second pair des nerss du cerueau est porté aux cinq muscles seruants aux yeux; & aux deux fermants les paupieres, & le rameaux de ce second pair s'estendant aux muscles temporaux; tellement que les yeux ne peuvent estre malades, sans que les temples s'en sentent.

32. Entre les levres & legosser, cause que les levres ne peuuent pas agir en bas, se tournants d'vn costé & d'autre, à cause que le gosser est malade, dautant que le muscle nommé large, qui a son origine vers le gosser, & qui est pour abbaisser les levres en bas, est malade; tellement que le symptome est aux levres, & la mala-

die vers le gosier.

33. Entre les levres, le troisiesme pair des nerfs du cerueau, & latroisiesme articulation du chinon du col: car il arriue par fois que les levres ne peuuent point se tourner en bas, ny d'vn costé, ny d'autre, à cause que l'empeschement est, ou à la troisiesme paire des nerfs du cerueau, ou à la troisiesme vertebre du chinon du col: le dy tiers pair du nerf du cerueau, pource que le rameau de ce troisiesme pair qui s'vnit auec le rameau du cinquiesme pair, qui fait le nerf tortueux, entre par dedans le muscle large, qui est cause que ce rameau estant ossencé, le muscle l'est de mesme: i'ay dit aussi, vers la troisiesme vertebre du col, dautant que le nerf qui sort de-là, entre aussi dedans le muscle large, cecy estant bien conneu, le symptome estant arriué aux levres, sera conneu en sa source de maladie, du cerueau ou du col.

34. Entre la machoire inferieure, & la partie du deuant de la

face nommée Bregme & fynciput: car le muscle temporel qui fert à casser & rompre les choses dures, part du bregme, tellement qu'iceluy blesse, la machoire où il est attaché, se trouue incommodée.

35. Entre les machoires & le cerueau, est arriué par fois que le muscle temporel, par lequel la machoire est fermée, & qu'en se serrant les machoires dures sont brisées, ne peut seruir, non qu'il soit blessée mais pource que le mal est à l'origine de la troisse maire des ners s du cerueau, & au commencement du cinquies me pair, lors qu'il se ioint auec le troisses poince, dequoy les Anatomistes traissent amplement, où le curieux peut recourir.

36. Entre la bouche & le feptiesme pair des nerss du cerueau: quelquessois il aduient que le quatriesme muscle de la machoire ne peut ouurir la bouche, à cause de la maladie du sussitiesme en son origine, qui se connoist, lors qu'auec la machoire le sentiment & le mouuement de la langue sont blessez, ce qui se confirme, en ce que le ners qui sort au quatriesme muscle de la machoire, fort du septiesme pair des nerss du cerueau, & de-là sort par le trou oblique du derriere de la teste, & se départant en plusseurs surgeons, le plus grand va à la machoire inferieure donner sentiment au muscle, pour ouurir la bouche, s'estendant aussi infques à la langue, à laquelleil donne le mouuement & le sentiment.

27. Entrele bras & la cinquiesme vertebre de la poictrine, le consentement y est maniseste: car on void assez souuent que le bras ne peut estre plié vers la poictrine; comme a esté dit cy-de-uant, qui est l'office du premier muscle du bras, pourçe que la cause est à la cinquiesme vertebre de la poictrine, de la quelle sort vn ners, lequel auant qu'il paruienne à la mammelle, ou premier muscle du bras, il arrouse le deltoide, & premier scapulaire & quatriesme du bras, lesquels estants offencez, il appert clairement que l'origine de ces maux est à la cinquiesme vertebre de la poictrine.

38. Le consentement du bras auec la cuisse, à cause des nets lumbaires, est tres maniseste, & void-on souuent des personnes, lesquelles ne pouuans en mesme temps estendre le bras en bas, & hausser la cuisse, la cause est, le mal qui aduient au quatriesme muscle du bras, qui le tire en bas, qui a son origine des vertebres des lumbes, & de l'os sacré, & des mesmes vertebres, sortent les ners, qui donnent le mouuement à ce quatriesme muscle du bras, & sixiesme des cuisses, tellement que si ces deux muscle du bras, & sixiesme des cuisses, tellement que si ces deux muscle

SII iij

cles sont offencez, il faut dire que le premier mai est à l'origine des

nerfs procedants des vertebres lombaires.

39. Il y a aussi consentement entre la poictrine, la main, l'os facré, & l'os ilium, arriuant que le premier mal sera à l'os sacré, & le symptome à la poictrine, & apparoistra à la main; En voicy la cause tirée de l'Anatomie, le quatriéme muscle de la poictrine. qui a son origine à l'os sacré, & de l'os interne de l'ilium, montant par les vertebres des lumbes, s'attache aux dix premieres costes, lesquelles sont ioinctes & serrées pour aider à la respiration, & passant plus outre, va à la septiéme vertebre du chinon; si donc quelque mal surviét à son origine, ou par quelque humeur qui s'y arreste, ou par vne melancholie habituelle, ou quelque disposition scyrreuse, ce muscle fait si mal son profit, que la respiration s'en. rend difficile, iusques presque à suffoquer, & dautant que ce muscle s'insere à la septiéme vertebre du col, d'où les nerfs seruants. aux bras & mains fortent, si que s'il est offencé en son origine, lesdits nerfs se trouuent incommodez, & par suite les bras & lesmains, ce qu'vn ignorant l'Anatomie, ne peut comprendre.

40. Entre le coude & l'épaule, le confentement yest, par le moyen du premier muscle du coude, arriuant souvent que l'origine du mal sera à l'épaule, & le symptome paroistra au bras, & les ignorants appliquans le remede au coude, rengregent le mal, pour-

ce qu'ils le doiuent appliquer à l'épaule.

41. Entre le coude & la sixième vertebre du col par les nerfs

dudit col, & lesquels offencés, le coude en patit.

42. Entre les seconds articles des doigts de la main, l'épaule & le col par les nerfs, dautant que le muscle mouuant les secondes iointures des doigts des mains, sort de la bosset interne de l'épaule; tellement qu'icelle bosset offencée les doigts s'en sentent, outre cela, les nerfs qui couurent ledit muscle, sechissants les quatre doigts vers le poulce, sortent du troisséme pair des nerfs de la main: mais auant qu'ils entrent dans ce premier muscle, ils vont, & s'estendent par le second muscle, qui steschit le coude.

43. Entre les troissémes articles des quatre doigts (le poulce excepté) le coude troisséme & cinquiéme pair des nerfs du bras.

par le moyen des muscles & nerfs y a consentement.

44. Entre le petit doigt, l'épaule, la raye, ou l'entrelassure & le . col y a sympathic admirable.

45. Entre les quatre doigts (le poulce excepté) & le tuber-

cule externe de l'épaule, & le pair quatrième des nerfs du col, y

46. Entre le doigt indice, le coude & le chinon du col y a grande sympathie: l'Anatomie le monstre, comme aussi

47. Entre la iambe & les iles.

48. Entre la iambe & la troisiéme vertebre des lumbes. 49. Entre la iambe & la partie interieure du pubis.

50. Entre la iambe, la cuisse & l'os sacré.

51. Entre la iambe l'appendice des iles & l'os sacré.

che, l'os sacré, & le ventre par le moyen des muscles, qui donnent le mouuement, & des nerfs qui donnent le sentiment, l'origine desquels l'Anatomie apprend, & lesquels malades empeschent que ce qui en depend, ne face sa fonction.

53. Entre le femur, la poictrine & les lumbes, ce qui fe void, lors qu'il arriue quelque incommodité ou maladie entre la vnziéme & douziéme vertebre de la poictrine, d'où fort le fixiéme muf-

cle, qui tire le femur en haut.

54. Entre le douzième vertebre de la poistrine, le semur & le bras.

55. Entre le talon & la quatriéme vertebre des lumbes-56. Entre les doigts du pied, les lumbes, & l'os facré.

57. Entre les lumbes & l'intestin rectum, à cause que le mezantere qui contient ledit intestin, & les autres, est attaché aux ver-

tebres & lumbes.

58. Entre la poictrine, mammelles, la voix & l'escrotum, comme marque Hippoc. au l. 2. §. 1. p. 482. 517. des Epidemies, & Mercuriel, l. 2. c. 1. comme a esté dict cy-deuant des parties genitales.

59. Entreles mammelles & la matrice, & principalement le bout du tetin, comme il est marqué au c. 30. de la Physiognomie sur les mammelles, & ceste sympathie ou familiarité d'action: car comme jà a esté dict, il y a sympathie de genrre, d'operation, & de voisinage, entre l'escrotum & la poictime.

60. Entre les reins & la verge, selon Hippoc. l. de intern. affett. 8. 151. que si la pierre est aux reins, la demangeaison ou douleur est sentie à la verge, & que les Medecins ignorants sont trompez en

ce que ne connoissans le mal, ils le iugent estre en la vescie.

61. Entre les rein & les cuisses.

62. Entre le diafragme & le cerueau, pource que le diafragme estant enslammé, le delire s'ensuit, & le diafragme est le premier organe de la respiration.

63. Entre la ratte & le foye, à cause du voisinage.

Entre l'estomach & le cœur, d'où le syncope & cardiaque.

65. Entre le cerueau & le foye, par le moyen de l'estomach; comme obserue Constantin I. l. de Stomachi affect. c.3.p.218.

66. Entre la teste, cerueau, & testicules : ce qui se void en ceux quisaignent du nez, ausquels on applique vn linge mouillé, auec l'eau ou oxicrat sur les testicules, le sang s'arreste, & ceux qui sont chastrez, sont comme hebetez, comme obserue Auenzoar & Mercurial l.de Febribus c. 16. de sympt. febrium p. 572.

67. Entre le foye & la ratte, & les narines : car à la saignée du nez l'application d'vne ventouse sur le foye, si c'est de la narine droicte, ou sur la ratte, si c'est de la narine gauche, l'arreste.

68. Entre le ventricule & le palais, ne pouuant euacuer la teste par le palais, sans euacuer le ventricule, à cause que la membrane du gouster est vnie, comme celle du ventricule, & auec celle, laquelle couure la langue & le palais, comme dit Fallope c. 20. de Medic, purg. simp. tellement que par les masticatoires le cerueau & le ventricule sont purgez, & nettoyez par les petits rameaux des veines qui en descendent de la teste au palais, outre autres conduits : car, comme dit Fernel 1. 3. c. 7. Methodi med. les masticatoires n'attirent pas seulement du cerueau: mais aussi du

ventricule, & des autres parties, la pituite.

Outre tous ces consentements, il y en a plusieurs autres entre les parties du corps, desquelles il sera parlé plus particulierement en autre lieu, Dieu aidant, où il sera discouru conuenablement de la concatenation des Elements, & choses elementées, amitié & inimitié des choses de ce monde, & considerant attentiuement, ce qui est cy-dessus, & recourant à l'Anatomie, découurira, par l'intelligence & connoissance d'icelle les abus & ignorances qui sont commisses ence temps par ceux, qui miserablement se mélent d'exercer une si saincte vocation, au detriment & abandon de leurs consciences, & bourrellement des pauures malades qui les appellent à leurs secours, qui en lieu de les guarir, les tuent, saignent là où il faut conseruer le sang, affoiblissent ce qu'il faut fortifier, appliquant les remedes aux symptomes & parties receuantes.

ceuantes, au lieu des parties enuoyantes, arroufans les fueilles au lieu des racines; ils empestrent de leurs paroles les adherants, & scauent interroger, & surprendre, & rendre les personnes confuses, s'amulans à l'escorce, sans faire cas des fruicts; de façon, qu'ils ne font que tomber les fueilles à l'enuy par leurs disputes, ils chassent aux ombres, & ne leur chaut du corps, ne poursuiuent que la dépouille du serpent, & mesprisent sa vraye peau, & battent dans vn mortier auec vn pilon de fer l'eau, ils croyent que ce leur est affez de réuer à part eux, croyant que tout ce qu'ils s'imaginent des maladies estre de mesme qu'ils l'ont songé, & qu'ils ne peuuent, en suiuant leurs folles: ignorantes & pernicieuses fantailies, par lesquelles ils ruinent les malades, comme font les ignorants pilottes, ceux qui sont dans leur vaisseau, vne tempeste surue-

Ie me fusse estendu dauantage: maisie m'estudie à la plus grande briefueté qu'il m'est possible & necessaire, & que pour faire voir clairement l'ignorance de ces saigneurs, qui ne profondentaucunement les maladies, ny les causes d'icelles, ausquels ignorants pour leur grand nombre, on croit plustost qu'aux doctes, sages, à canse de leur petit nombre, & pour n'estre si grands caqueteurs. Dieu par sa grace leur dessille les yeux, & leur donne iugement pour connoistre le tort qu'ils font, & à autruy, & à leur ame, Amen: verbi lenocinium de format plerumque venustam

sententia faciem.

En verité, ditl'Autheur du Tumbeau de l'Orateur François De vaux 181. c'est vne chose bien estrange que ces grands personnages, qui contre ont esté nourris toute leur vie auec tous les perroquets & singes l'Orateur des Escholes, & qui ne sont pas moins de l'Vniuersité de ceste vil- Françoss. le (de Paris) que la robbe de Rabelais de celle Mont-Pellier n'ayent appris dans leurs secrettes disputes, à connoistre & trai-Aer les maladies auec raison (il en parle comme bien experimenté, ayant esté traicté par plusieurs de ces Messieurs durant quelques années en ceste ville de Paris, qui n'auançant rien le quitterent comme vn homme perdu, par lequel appellé, Dieu me fit la grace de le rendre en tel estat, qu'il alloit par la ville faire ses affaires, me venant voir affez souuent chez moy ) toutesfois ils meritent quelque excuse, puis qu'en cela ils imitent leurs Maistres, & que deuant eux il y a eu de fols de mesme espece, tels que peuvent estre les Charlatans du Pont-neuf. Hippocrate & son interprete,

Charlatan.

Hi sunt qui fora venalitia ornant, garrulitate sua decipientes, c'est l. de Decenti ornatu, & autres de semblable farine, qui éleuez de la poussiere, ayants leur esprit vn peu subtil à mille inuentions, parleurs, menteurs, arrogants, temeraires, importuns, effrontez, in-Desori grats, méconnoissants, entreprenants, vanteurs, altiers, mépriseurs, flateurs, timides, humbles à ceux qui les menacent de battre de seul à seul, & comme ils sont babillards en l'absence de ceux desquels ils detractent, autant sont-ils soûmis & complaisants en leur presence, estant si arrogants, qu'ils disent, & se vantent de mieux connoistre, & guarir vne maladie, auec vne seule infusion, qu'il nomme Ptisanne, laquelle vn Ange méme ne pourroit connoistre dequoy faicte, que tous les Medecins du monde, la recepte de laquelle il a trouuée par hazard sous la table du Maistre qu'il seruoit, comme de laquay, ayant vn peu sceu lire ladite recepte, pource qu'il auoit commencé, & non acheué l'apprentissage d'Apoticaire, ne sçachant même decliner son nom, & cependant ces Messieurs les Medecins de Paris le souffrent, & semblables Charlatans, & ne peuuent fouffrir vn habille homme Medecin; s'il n'a presté le même serment qu'eux, ou de leur Echole, ou qu'il soit mis dans l'Estat de la Maison du Roy, Reyne, Princes, ou Princesses de son sang: Si on veut voir la description d'vn imposteur: Voy Lucian Tome premier, intitulé Alexandre, ou le faux Prophete qui conuient naîfuement à celuy duquel i'entens icy parler, les grands Saigneurs, contre lesquels i'escrits, n'ayant qu'vne selle à tous cheuaux, accompagnée de leur sic est in vsu, de leur clystere, infusion de senné, ou de casse, n'ont le sçauoir de connoistre si la cause de la maladie est chaude ou froide, seche ou humide, simple ou mélée, ny sielle està l'estomach, qu'il la faille ofter par le vomissement, si au foye par les vrines, si aux intestins, par les clysteres, sià la poietrine, par les electuaires, mundificatifs, en la matrice par les pessoires, & cet ordre est remarque auec d'autres par les doctes & sages Medecins, & entre autres par Gilbertus Anglicus,c. de Retentione menstruorum fol. 292. l. 7. C'est de tels Medicastres desquels Celse parle en sa Preface, Liure premier, colomne 8. les maladies ne sont pas guaries par bien dire: mais par remedes, & Hippoc. 1. de Lege S. 1. il y a plus de Medecins de nom que d'effect, & tels Medecins babillent, & affirment plus que les experimentez & doctes, qui font sans tant de caquet, & en vn autre dit qu'il n'y a peste si dangereuse, que tels enyusés de la confiance

du peu de sçauoir qu'ils ont, qui reiettent hardiment tout ce qui est contraire à leur sens.

Le Lundy neufiéme Ianuier mil six cens quarante, ie sus ap-Histoire, pellé pour aller à Gorbeil voir le Procureur du Roy, nommé Reynaud veuf depuis vn mois; la femme duquel accoucha heureufement d'vn garçon (que ie vis au maillot, & l'emmaillottant, ) fut saignée miserablement, & tres-ignoramment au bras, au lieu du pied, à cause que ses purgations estoient arrestées interieurement. Or ledit fieur Procureur aagé d'enuiron vingt-cinq ans, se plaignoit depuis quelques années d'vne douleur au bout de la verge, & d'vne difficulté d'vriner, n'vrinant que peu à peu, que ie creu d'abord sur sa plaincte estre strangurie: mais l'ayant veu pisser dans vn verre, ie changeay d'opinio, dautant qu'il pissoit tout de suite, & apres s'arrestoit, puis repissoit, & puis s'arrestoit, & ainsi par trois ou quatre reprises, ce que ie luy dis que c'estoit vne dysurie, & pource que le balanc seul luy faisoit douleur, & que ses vrines au Dysurie. fortir estoient purulentes, blanchastres, & comme laict, ie dis qu'il y auoit vlcere au rein; ie ne dis pas reins: mais rein, veu la douleur & le meslemét du pus, auec l'vrine sans puanteur, sortie faisoit sediment en forme de farine subtile & agitée, le remessoit comme auparauant, & vuidée doucement par inclination, rien ne demeuroit, quatre de ces ampoulés, & des plus argotifez de cette fatuite, l'auoient longuement épuisé en ceste ville, & de forces & d'argent auec leurs saignées, clysterisations & diuretiques, & estants au bout de leur rollet, l'enuoyerent aux eaux de Spa, où il acquit plus de mal qu'auparauant, veritablement l'ignorance & la prefumption de ces enfarinez vulgaires, mauuais, & bourreaux Medecins (compagnons de Riolan, qui ne veut que la Maiesté medicale, entre dans les boutiques des Apoticaires & Chirurgiens ny aille par les montagnes, campagnes& prairies pour y connoistre & cueillir les herbes) ne leur auoit permis de bien considerer les vrines de ce malade, comme elles fortoient, en quelle façon, quantité & qualité, depuis quand, & quelle en estoit la cause, si c'estoit, ou de bouche, ou par femmes, ou par crapule, ou exercice violent (car il s'estoit fort pleu au jeu du baton & paulme) ou par sluxion du cerueau, ou autre partie sur les reins: mais en aueugles, & tastonnants, ils ordonnoient de iour à autre remedes divretiques, par lefquels l'vlcere estoit agrandy, le pus augmenté, & les douleurs en pissant empirées, la fievre & palpitations émeues, à quoy pour re-

medier, i'ordonne auec le Medecin dudit lieu, qui luy auoit marqué auant mon arriuée, & nommé Marie, du laict pour son boire ordinaire, les trochisques de Gordon, vne decoction d'écorce de salse-pareille, vne purgation iournaliere de l'extraict des pilules Catholiques ou Imperiales de Fernel, d'essence de coral, & le regime de viure en toutes ses parties, & que par l'vsage de ces remedes, & le changement de l'Hyuer en Prin-temps, on verroit par le succez ce qui seroit à faire pour l'augmentation de sa santé, & recouurement total d'icelle.

Histoire 83.

Voicy encore deux Histoires remarquables de leurs bourrelements; ces iours passez ie fus appellé pour voir vn ieune Gentilhomme, lequel ie trouuay dans son lict, sans fievre, bon entendement, bon discours, bonne face, qui s'estant plaind quelques iours auparauant de quelque lassitude, sut saigné & ressaigné souuentes fois: Enfin son ventre se lâche aussi-tost presque qu'il auoit mangé, & ses vrines totalement arrestées, si que le Chirurgien Operateur, fut appellé, pour auec la sonde découurir quel empeschemet y auoit: mais aucun ne se trouue: car l'vrine sortoit alors, & dautant que les saignées continuoient, & que ie n'auoy loisir d'attendre l'heure qu'on venoit pour sortir son vrine, qui estoit trois fois le iour, & que ses Medecins ne vouloyent parler auec moy, qui ne suis de leur serment : Ie conseillay qu'on y appellat le Chirurgien Bonnet homme docte, & aagé, & practic, qui s'y trouueroit auec les autres deux au temps de ceste euacuation, & puis me rapporteroit ce que ce seroit : ce qui fut fait, qui me rapporte auec le frere du malade, que la paralytie y estoit depuis le metafrene en bas, & qu'il n'y auoit ny mouuement ny sentiment en aucune part, qu'on y mettoit l'algalie, sans qu'il en sentit aucune chose, & qu'il ne sențoit point aussi sortir ses matieres fecales, qu'vne de ses faisses estoit desia gangrenée, & qu'il auoit proposé les remedes à cela: mais que ceux qui auoient fait ce beau chef-d'œuure, ne l'auoient voulu entendre, puis que cen'estoit qu'vn Chirurgien; Surquoy ie conseillay au frere du malade (qui m'y vouloit ramener) d'aller querir, & prier M. du Cledat docte Medecin de leur Faculté pour voir le malade ensemble auecledit Bonnet: mais y estant trouua la mort qui saissififoit ce corps trop épuisé de sang, lequel on enterra le lendemain.

Histoire 84. Peu de iours apres on me vint querir pour aller voir la femme d'vn Conseiller au Parlement, aagée d'enuiron soixante cinq ans, qui se plaignant de quelque lassitude, & d'vn appetit de vomir, sut saignée au bras par ces Saigneurs qui dirent que c'estoit vne suffocation de matrice, & ceste premiere saignée fut suiuie d'vne dixaine d'autres, tantost à vn bras, tantost à l'autre; & en fin d'vne seule au pieds; Enfinle mouuement, le sentiment, la veuë, & l'ouye se perdent, on m'appelle & emmene comme par force, iugeant la mort proche, la raison, qu'vne suffocation de matrice ne demande de tels remedes: mais ventousez sur le ventre, aysnes, cuisses, frictions iusques aux pieds, & si la saignée y deuoit estre, c'estoit à la malliole, & non au bas, & que puis que du commencement l'enuie de vomir y estoit, il falloit suiure ce desir de nature, tellement que puis que la mort estoit desia comme entrée, n'y auoit moyen de l'empescher, & ainsi elle mourut le lendemain, & faut noter, qu'auant moy on y appella l'Apoticaire des Fueillants, nommé Frere Godefroy, fort habile en tout ce qui depend de la Phaimacie, quity voulant donner, & mettre dans le biberon, auec lequel on luy faisoit aualler quelque liqueur, vn de ses Saigneurs se mit à crier: & dequoy vous mélez-vous, connoissez-vous qu'elle a vne suffocation de matrice; l'Appoticaire luy répondit, ce remede n'est que cordial, & ne pourra luy faire aucun mal: mais pourra profiter, s'il y a encores quelque peu de force en nature : car c'est d'elixir vita: tellement qu'il s'en retourna sans luy rien bailler, comme ledict Apoticaire me dist quelques iours apres la mort. Le mary me dist bien que ie luy ordonnasse vn vomitoire: mais come ie luy dis qu'il n'estoit plus temps, toutes fois m'en pressant on appelle l'Apoticaire, auquel ie dis qu'il apprestast le remede : mais qu'auant qu'il fut fait, elle seroit morte. Et même quand elle l'aualleroit, ce seroit sans effect, veu que nature manquoit, ce qui arriua fans l'auoir pris.

Par ces Histoires, le lecteur iudicieux peut considerer l'estime qu'on doit faire de ces Messieurs les douteux, qui n'ont que caquet, & point d'esse ét, superficie & point de fond; vanité, & point de solidité, qui permettent la demeure aux Charlatans: mais la debattent aux doctes & experts Medecins, pource qu'ils combattent leurs asseries, saignotteries, & bourrelements, auec lesquels ils veulent continuer à faire des cimetieres bossius, & leurs bources enssées. Dieu par sa grace les amande, & conserue les gens de bien de tumber en leurs pattes, Amen. En ce traicté, i'ay imité les Phrygiens, qui de diuersité de couleurs composent leurs tapis agrea-

Ttt iij

bles, & les abeilles, lesquelles de diuerses plantes recueillent leur miel, à la mienne volonté qu'il soit aussi bien receu, qu'en bonne conscience ie l'estime profitable, & ie dis encore vne sois, que la faignée n'est chose nouvelle; mais que s'en seruir en toutes maladies, sans aucune distinction de personnes & saisons, c'est vne doctrine malheureuse, & tres -ignorante, & dis encores, que si mon but estoit l'animosité, vengeance, ou médisance, il m'est facile de nommer les malades, leurs maladies, le lieu de leur demeure, le iour de leurs maladies, les Medeciens, les Chirurgiens, leurs consultes, & les Apoticaires qui les ont assistez, pource que toutes ces choses sont entre mes mains; comme l'ay dit, & tous les jours m'en arrivent, comme à present que i'escrit cecy, 26. de Nouembre 1638. on m'est venu querir pour voir vn Aduocat aagé de soixante huictans, se tenant ruë de Bievre, foible, & remarié depuis vn mois, qui a esté saigné cinq fois, & châque sois trois palettes pleines dans trois iours, & son Saigneur en auoit en cres ordonné deux au bras, & vne à la iambe, pour vne simple douleur au costé gauche, sans toux, sans aucune difficulté de respirer, & sans fievre, la douleur estant au dessous du diafragme, dequoy a esté affez escrit cy-deuant, & pour toutes raisons, ce Saigneur dist qu'à vn semblable mal il en auoit tiré ces iours passez à vn homme, qui à present se portoit bien, quarante palettes (que si cela est, il peut bien estre,) l'obmets expressement vne infinité d'autres malheurs aduenus par la faignée, (qui est la mort) comme à cét Aduocat, qui en mourut le lendemain, & application de l'argent-vif mal ordonné, & mal preparé, comme est arriué à vn Apoticaire de Paris, qui me monstrant en l'an 1639. quelques petites écorcheures & rougeurs arriuées à son membre, ne daigne suiure totalement mon aduis: mais vne partie de laquelle il eust quelque allegenie, pendant laquelle incommodité il auoit fiancé vne veufue, laquelle il épousa, la gasta, dont elle est morte, sans attendre le bout de l'an, ce que voyant ce benet, ne s'en poquant dédire, se fait saigner aux deux bras par sa propre sagesse, & grande science, & du Chirurgien son voisin, & amy, se baigne par quelques iours, & en apres se fait oindre quatre sois auec l'onguent mercurialisé, apres quoy il sent tout le dedans de son corps extrémement échaussé, & craind en iceluy vn embrasement; la nuict venant, il sent vne grande chaleur & rougeur à la face & aux yeux, & si l'enuie de dormir luy vient, il en est destourné par des douleurs piquantes qui l'é-

Histoire 85.

Histoire 86. poinconnent & éperonnent par toute sa personne, auquel ayant remonstré ses fautes; luy disant qu'il m'auoit veu, & luy-mesme traicté & executé mes Ordonnances, & auoit mon traicté de la saignée mesme sur sa table, que les saignées ne valoient rien à vn homme foible, veines vuides, & duquel nature vouloit sortir le venin verolique au dehors, que les saignées auoient reentré & caché dans son foye, lequel se communiquant par toute l'habitude du corps, y ayde plus facilement par le bain, & plus propre aucc toutes les autres parties du second & troisième ventricule, d'enuoyer l'argent-vif au cerueau, où il sentoit à present les incommoditez, lesquelles estoit à craindre d'augmentation : ce que reconnoissant facilement, me prie de l'ayder en ceste necessité, auquel propofant les remedes communs & ordinaires, sa boutique s'en trouve vuide, comme (dit-il) celles des autres Apoticaires: car preparant tels remedes, comme on fait par toutes les autres villes, nous demeureroient, veu que les Medecins de ceste ville n'ont autres remedes pour toutes maladies que la faignée, les clysteres communs, l'infusion desenné & de casse, retournant tousiours à mesme dance. L'ay donc recours à autre ordre, tant pour le regime du viure, que remedes qu'il pourroit auoir chez les Chymiques, à quoy il trauailla, & obtint sa premiere santé, c'estoit le dernier iour d'Auril 1642.

Vn homme de lettres auancé en honneurs en ceste ville de Pa-Histoire ris, apres auoir esté longuement traicté d'vn chancre, & autres 87: symptomes veroliques, auec remedes veroliques mercurialisez, deuint tellement sourd, que difficilement entendoit-il ceux qui luy parloient le plus fort qu'ils pouvoient, tellement que ceux de sa chambre luy dirent de se deffaire de sa charge : ce qui luy fit rechercher tous moyens pour guarir de ceste incommodité: mais ce fut en vain, en ceste recherche il me vient trouuer auec son Chirurgien, qui d'abord me dist que le malade qu'il me menoit, estoit Conseiller de Bretagne, & qu'il falloit que ie parlasse fort haut, & distinctement pour me faire entendre, apres toutes mes recherches de la cause de ceste ouye si dure, & demande si son chancres qu'il auoit eu au membre viril, estoit guary, & luy, & le Chirurgien qui l'auoit traicté (auec son Medecin) répodit qu'ouy; ie repars: disar, si la cicatrice est molle va bien; mais si elle est dure, mal, surquoy ayant veu ladite-cicatrice sur legland dudit membre, ie la voy de mauuaise couleur, & d'vne grande dureté, dont le

luy dis, n'estre guary, & qu'il falloit reouurir l'vlcere, & qu'il ne pouuoit recouurer l'ouye sans cela; auec les purgations conue nables, & fans aucune saignée, le lendemain il m'enuoya prier d'aller chez luy, ce que ie fis, (& conneus alors ce qu'il effoit, & fa qualité) & luy sis appliquer par son Chirurgien de cautere potentiel sur la cicatrice, où il desira que ie demeurasse iusqu'en l'entiere operation d'iceluy, ce que ie fis, l'escarre faicte, l'emplastre osté, les coups du bistorin appliquez, & l'onguent basilic & Egyptiac appliqué, & la purgation continuée dans quatorze jours, il r'entra dans sa chambre, auec son oüye aussi bonne qu'auparauant, & sans aucune incommodité verolique, dequoy Dieu soit loué. Histoire remarquable, outre ce que i'en ay dit cy-deuant p.80. Voy encores Parél. 19. de la grosse verolle, des signes d'icelle c. 4 p. 702. Et bien obserué par plusieurs doctes, & prattiquez Medecins & Chirurgiens.

Histoire 87.

Au mois de Septembre 1644. on m'ameine vne ieune fille aagée d'enuiron dix ans, ayant vne distillation sur le grand coin de l'œil gauche, pour laquelle plusieurs saignées & autres remedes auoient esté appliquez inutilement, auec conclusion d'appliquer le feu, pour fermer & consumer la glande pituitaire, operation fâcheuse, & dangereuse, si vn estourdy Chirurgien y trauaille, & apprehendée,&par la mere, la fille,& parents, ayant bien confideré le mal; ie trouue que la distillation n'estoit point qu'exterieure, & ne guariroit par ceste operation, l'ayant purgée commodement; ie juy fis appliquer (sa teste estant toute rasée) l'emplastre surnommé Epispastique, par l'operation duquel, enuiron deux outrois liures d'eau affez claire: mais aigre & puante, estant sortie, la fluxion

a cessé totalement par la benediction de Dieu.

Histoire 88.

En mesme temps on m'ameine vnieune garçon aagée d'enuiron dix ans, lequel estoit estimé insensé, remuant incessamment la teste, les yeux, les bras, les iambes tant en ses repas, que hors d'iceux, estant d'ordinaire en ceste agitation, mesme en dormant, plusieurs remedes & saignées sont faites sans aucun profit, ayant pris garde à la conformation de sa teste, & apres l'auoir purgé au mieux qu'il fut possible, ie luy fisappliquer l'emplastre Epispastique sur toute la teste rasée, par lequel quatité d'eau sut euacuée, & ceste agitation cessée, & remis en bonne disposition, Dieu graces, sans aucune incommodité, auec continuation deremedes, pour garder les parties d'en bas de r'enuoyer plus de semblables fumécs

mées & vapeurs propres à se remettre en eau au cerueau.

Et sur ces vesicatoires Heurnius l. de Febribus c. 19. p. 122. dict que leur proprieté est d'attirer le venin du dedans, & parties nos bles aux ignobles, beaucoup mieux que les ventouses, & cauteres, & ce sans perte des forces, sans effusion de sang, & sans troubler le

corps.

En l'année 1644. vn Procureur du Parlement m'enuoya vne Histoire. sienne vrine, au fond de laquelle l'hypostase estoit fort noire, & le corps d'icelle noirastre, me priant de l'aller voir, ce que ie ne peus; qui fut la cause qu'il me vint trouuer tout effrayé; pource que son Medecin ordinaire l'ayant veuë, en fit vn iugement finistre: mais l'ayant examiné, & apris qu'il auoit eu par long-temps vne fievre quarte, & la ratte fort enflée, & que comme tout à coup la fievre n'auoit fait que passer, & son costé tout dés-enslé, il auoit rendu les vrines ainsi telles qu'il m'auoit enuoyées, & en grande abondance, sur quoy ie luy dis, qu'il rendit graces à Dieu de ce qu'il estoit guary: & du depuis il a trouué mon dire veritable, & son Medecin estonné par son ignorance, & s'est conserué & obserué

le regime de viure, tel que ie luy ay prescrit.

Quelques iours apres, vne Dame proche du Temple m'enuoya
Histoire, des vrines, l'vne desquelles auoit la nuée au milieu, & pendant noirastre, la seconde du lendemain l'hypostase noire : mais les deux me furent apportées vn mesme iour. Par l'inquisition l'apris, & del'vne & del'autre, & quelle maladie & indisposition elle auoit euë, & qu'auoit iugé son Medecin ordinaire par ces vrines, à quoy il répodit qu'elle anoit eu vne fievre quarte fort long-temps, iointe à vne grande tristesse par vne grande perte qu'elle auoit faicte, & que son Medecin auoit desesperé de sa santé, voyant la premiere vrine: mais plus, voyant la seconde, & pource que c'estoit vne Dame de iugement, ie luy enuoye que la nuée noirastre s'estoit suspenduë par quelque vent: mais que celle qui estoit au fond, monstroit que le vent estoit dissipé, & sa santé estre à la porte, sinon encor du tout entrée : ce qui estoit desia arriué, & dans quelque iour me vint voir, sans aucune incommodité, ny reliqua du mal passé. Actuaire l. 2. c. 13. de Iudiciis vrinarum, traicte cese question de la nuée panchante, & de celle qui est bas, nommée alors hypostase, & dit que la panchante n'est pas mauuaise, sinon du lieu, auquel elle est suspenduë par les vapeurs estranges, pourueu que le reste de l'vrine soit bon : mais si elle est mauuaise, la

nuée sera mauuaise: mais non pas tant qu'icelle vrine mauuaise, & l'hypostase noire. Il faut aussi faire distinction de la noirceur, saquelle procede, ou d'vn tabes, matiere pourrie, ou d'vne partie desia morte, solide, ou d'vne bile iaune brûlée, les parties solides restantes entieres, considerant attentiuement, meurement, & non negligemment, comme ces vulgaires, & mauuais Medecins font, & qu'Hipocrate escrit, libro pranotionum S. II. & optima vero est vrina, iusques à vomitus commodissimus est, pag. 620.621. où on apprendra la connoissance & prognostics, non seulement de ce qui est en ces deux Histoires : mais d'autres choses, desquelles l'exerçant la Medecine ne se peut dire bon, docte, & homme

de bien, Medecin, les ignorant.

Ie fus appellé pour voir vne Abbesse attaquée, à ce que disoit le Medecin appellé, d'vne inflammation de vescie: l'ayant examinée deuant son Medecin, ie trouue sa connoissance estre tres-mal affife: car elle n'auoit, ny n'auoit en aucune douleur & poignante en icelle, aucc pesanteur, ny fievre, ny reuerie, ny delire, ne vomisfement de bile pure, ne suppression d'vrine, ny le ventre serré, ne rougeur au dehors, (l'eau tiede, la soulageant,) ne soif, ne noirceur de langue, ne difficulté de respirer, ny les extremitez froides: que si la suppuration y auoit esté, c'eust esté auec tres-grand froid, voire extraordinaire, y ayant difficulté de discerner ceste inslammation d'auec celle des muscles prochains: mais le delire, la fievre, le vomissement de la bile pure, la difficulté de respirer, suruenant, & le froid des extremitez, nous affeurent de la maladie, tellement qu'auec peu de remedes, & façon de viure, ie trouuois le mal leger: & de fait, le passage de l'vrine estoit bouché par quantité, de pituite muqueuse, laquelle fut comme fonduë par vne fomentation que l'ordonnay, dequoy Cardan p. 214. de Causis, signis & locis morborum, enseigne est mort le Dimanche troisiesme iour d'Aoust 1614.

Estant appellé pour voir vn Prince qui auoit vne carnosité, depuis la fin visible du membre viril, iusques au gland, pesante en apparence quatre liures depuis quelques années, & vne autre du costé droict du ventre, enuiron six trauers de doigt au dessus de la duplicature de l'aine, sans qu'aucun remede appliqué par les plus renommez, & employez Medecins & Chirurgiens de Paris profitast; mesme que la violence d'iceux estoit si grande, qu'auant que de l'approcher pour le panser; auoit esté avisé que quelqu'vn le

Histoire.

saisfroit, & ainsi par force il seroit pansé, ces choses ouyes l'on trouua bon que i auroy vn épée à mon costé, botté & éperonné, & dire qu'vn Seigneur m'enuoyoit exprez pour le panser de son mal; ie le traictay donc auec vne poudre indelante soûpoudrée dessus ses deux carnositez: la derniere d'aupres l'aine estoit grande comme la paulme de la main, & de l'épaisseur du trauers du poulce, sut consumée & suppurée & cicatrisée, sans dureté dans quatre iours, sans aucune douleur, & l'autre du membre, diminuée d'enuiron sa quatriesme partie, & le tout à contentement, les deux tumeurs estoient veroliques, ayant apparence de cancer ouuert.

Dans quelque temps apres, vn du Cordon-Bleu ayant son membre viril tout garny d'vlceres, malins, veroliques, nommez communement chancres, desquels le nombre estoit comme d'une flute depuis trois ans, entretenant pour sa guarison: mais sans aucun amendement vn Medecin, & vn Chirurgien, à ce qu'il me dit, fut par mon ordre entierement mis en bon estat à bien faire dans peu de iours, sans aucune connoissance de cicatrice, par la mesme poudre, de laquelle ie meseruis pour ce Prince, & s'en retourna vers sa femme en Normandie, qu'il n'auoit veuë depuis trois ans, de peur qu'elle n'apperceut son malheur. l'espere, & ay commencé ma practique, dans laquelle, auec l'ayde de Dicu ie mettray tout au long l'ordre & les remedes, & les ingrediens desquelsie mesuis seruy, & employez à la curation des Histoires que i'ay alleguez, comme fait par le talent qu'il a pleu à Dieu me donner, & desquels ie luy rends graces immortelles, y marquant les influances celeftes, des fignes celeftes, conionctions & oppositions d'icelles, par moy obseruées, sans enuie; y adioussat plusieurs & diuerses autres Histoires des maladies par moy traictées, apres la perte de temps & d'argent employez à l'observa-

des malades, à leur honneur, & à sa gloire, Amen.
Vn Seigneur de marque, crachant le sang depuis quelques mois, & apres trois consultes saictes en ceste ville, & à chacune trois Medecins ordonnants châque bande separée, plusieurs remedes disants auoir vlcereaux poulmons, me vint trouuer, qui l'examine vn peu plus curieusement, à ce qu'il me dit, que les autres, & luy

tion des ordres des autres Medecins, employez auant moy, defquels l'ay épargné les noms, pource que peut-estre ils pourront r'habiller leurs défauts par l'estude de bons & sages Medecins qui ont bien versé en leurs charges, que Dieu benisse, au soulagement

Vuu ij

auois prescrit, & de bouche son regime, luy dis, puis que nous sommes au plein de la Lune, sans attendre dauantage, allezvous faire appliquér des sangsuës au fondement, pour faire sortir le sang, duquel elles abondent, & lors vous ne cracherez plus. ou à tout le moins fort peu de sang, quoy entendu, se leuant de son siege, me dist, ho, ho. Ie suis guary, ie suis guary; dequoy ébahy, ie luy demande, & pourquoy dictes-vous cela? pource, respond il, qu'auant que ie susse prisonnier en Allemagne, à la guere, où i'ay demeuré quinze mois, les hemorroides n'ont point coulé, ayant accoustumé de couler auparauat tous les mois, auquel temps i'estoy fort dispos, à pied, & à cheual; ce que ien'ay esté du depuis, tellement que le voy bien que ce sera ma santé, & estat sorty pour aller faire faire ceste application, il rencontre vn de ces Consultans, auquel il dist, ce que ie luy auoy ordonné, qui conduict par son enuieuse ignorance, luy disant mal de moy, & m'appellat Charlatan, luy diffuada le remede, ce qu'il retourna, me redire le tout, se moquant de cét enuieux calomniateur: mais pas moins ie luy monstray les authoritez des Sages, desquelles il elcriuit les opinions; & le mesme iour se sit appliquer les sangsuës, à ce qu'il me dist deux ou trois iours apres, auec vn grand contentement, & me dist vouloir suiure totalement mon conseil, & dans quelques iours s'en retourne à la guerre.

On me vint consulter pour la fille d'vn Marchand, aagée d'enuiron dix huict ans, tourmétée de temps à autre d'vne douleur de teste si extréme qu'elle, auant qu'aucun s'y prit garde, se reiettoit contre la paroy pour setuer, & cherchoit vn cousteau pour s'en donner à la reste, & essaya de se ierre de la fenestre en bas dans la cour de son logis, à quoy vn frontal fait de miettes de pain, auec égale quantité de sel, & le tout messé & eschauffé sur la platine, & en forme triangulaire, pour seruir comme de bonnet, profita: le lendemain les pere & mere m'en vindrent remercier, me disant qu'il y auoit fix ou sept mois qu'elle n'auoit eu tant de repos; mais leur disant que ceremede n'auoit fait que reboucher la pointe de l'humeur, le mal retourneroit: mais retournant qu'on me l'amenast, ce qui fut fait dans sept ou huict iours apres, où estant, ie trouue son mal ne tenir pas plus de place au dessus de l'oreille droicte qu'vn ducaton: alors ie coupe les cheueux de la place seulement auec les cifeaux, & leur dy qu'ils appellassent le Chirurgien, pour y appliquer yn caustic, ce qui fut fait, alors la douleur commence

vn peuà passer: mais ayant acheué son operation, & la place couppéeen croix, iusqu'à l'os, en sortit enuiron la moitié d'vne coquille ou croise de noix, & tint- on la playe ouverte (l'escarre tumba) y mettant vne balle platte de cire blanche, & par dessus nemplastre de diachylon, enuiron sept ou huiét mois, sans iamais y avoir senty aucune douleur, & en ce temps me vindrent trouver pere & mcre, & fille, pour sçauoir s'ils lairroient boucher l'vleere, auquel ie dy le laisser encores autant de temps, auec les raisons pourquoy, du depuisien en ay oùy parler, si ce n'est qu'elle estoit mariée, & avoit sait vn enfant, bien beau, & sort gaillard pour son aage.

Me faut souuenir de la fille epileptique, à laquelle i'ordonnay

l'eau, le syrop, & le sel de peonia.

Et voy l'observation 7. p. 38. Epilepsie dans celles de Riviere du temps de cueillir la piuoyne des deux qui vomirent chacun vn gros morceau de matiere charneuse, & spongieuse, apres deux ans

de mal d'estomach presque intolerable.

Nous Conseiller & Medecin ordinaire du Roy, assisté des Chirurgien, cy auec nous sous-signez, certisions à tous qu'il appartiendra, que ceiourd'huy Dimanche troissessime iour d'Aoust mil six cens quatorze, sur les dix heures de nuict, procedant à l'embaumement du corps de seu Monseigneur le Prince de Conty, decedé le mesme iour, entre les neus & dix heures du matin, auoir trouué le crane ou os, couurant la ceruelle sans suture apparante, fort peu canulle, n'ayant qu'vn seul petit & visible trou ou pore au plus haut que nous nommons vertex.

Le cerueau remplissant toute la capacité dudit crane, sans eftre aucunement changé, ny alteré, soit compact & serré en soy, tous les ventricules d'iceluy fort petits & serrez; Les ners de la cinquiesme conjugaison se rendants aux oreilles, aux muscles du larynx, & os hyoide, semblables en subtilité & grosseur à des che-

ueux de teste, plus secs que les autres.

Les poulmons grands, alterez, attachez aux costes, principalement du costé droiet, le cœur fort petit, fort sain, auec enuiron le gros d'vne sebue de sain ; vn peu stessifie, enuironné de beaucoup de graisse, comme aussi le pericarde fort bon, fort gras, & l'eau d'is celuy sans aucune odeur ny couleur estrange.

L'estomach fort sain, sans aucune tache, aussi transparent d'vn costé que l'autre, ne contenant chose quelconque, que l'alquerme, V uu iij

bezoard, & autres remedes cardiaques que luy auons fait prendre dés les quatre heures du matin, y ayant referué la mesme odeur, n'y ayant aussi aucune chose, tant peu que ce soit dans aucun de ses boyaux; que du vent sort blancs, & transparens, le soye grand, beau, & sans alteration aucune, la vescie du siel grosse, comme vn petit œuf de poule.

La ratte fort petite, presque ronde, fort épaisse d'enuiron quatre trauers de long, & trois de large, sans aucun changement de sa substance interieure; mais ayant la peau qui l'enuironne,

fort épaisse.

Le roignon droict tres beau, de grandeur moyenne; enuironné de tres-belle graisse, auec ses vaisseaux emulgeants, spermatiques, & vretaires fort amples, n'en ayant aucun du costé gauche; mais à sa place vn corps composé de graisse & glandes de diuerses figures & grosseurs, (leur peau de couleur d'vn noir-gris, remplies au dedans, les vnes de la propre couleur de la substance de la ratte, les autres d'vne matiere semblable à atherome bouillie, sans odeur aucune) & de quantité de graisse, y ayant vne pierre semblable au fond d'vne coque de limasse rompuë, grande comme vn petit denier, n'ayant trouvé en ceste masse aucune trace de vaisseau, ny emulgent, ny spermatique, ny vretaire, estant ladite masse attachée plus bas de beaucoup que le droict. L'Epiploontres-beau, & bien proportionné, la vescie de mesme, comme aussi tout le dedans du ventre, les cuisses, & iambes, principalement la droicte, auec quelques serotitez qui l'auoyent renduë aucunement cedemateuse, & enflée.

Histoire.

La femme d'vn President aagée d'enuiron soixante ans, fort replete, & grasse, se plaind d'vn mal d'estomach; & d'vne enuie de vomir, surquoy vn des principaux Saigneurs est appellé, qu'il aiugea aussi-tost estre malade d'vne sussion de matrice, laquelle il sait saigner aussi-tost qu'elle auroit pris & rendu vn lauement (autrement clystere) qu'il luy ordonna: la saignée saicte le mal s'augmente, l'enuie de vomir continuë, & les saignées (selon le sie est in vsu) continuent aussi, la voila, sans ouyr, sans voir, & sans parler, n'ayant que le sentiment à la bouche, pour manger ou aualler ce qu'on luy bailloit dans vne cueilliere, qui sut cause que ie dy au mary qu'elle estoit morte, & que ce seroit, ou pour ce iour là, ou pour le plus tard le lendemain au matin, apres auoir manié & senty assez long-temps le mouuement du pouls, & non pour sor-

me, comme font ces ignorants, desquels le docte Louys Duretse

moque, ce qui arriua le lendemaln au matin-

Peu de jours apres, on m'amena la veufue d'yn Notaire, aagée Histoire. d'enuiron soixante cinq ans, demeurant au Faux-bourg S. Marceau, laquelle se plaignant d'vn mal d'estomach, appella vn Saigneur, qui l'ayant faite saigner sans grande inquisition, & veu son vrine, & tasté son pouls à la forme que le susdit Duret dit, continuë (veu que son mal continuoit) les saignées tant aux deux bras qu'aux lambes soixante six sois, comme elle me vouloit faire compter les coups de lacette, & même la vouloit faire ressaigner le mesine iour qu'elle me fut emmenée, à quoy elle contraria; l'vn disant qu'elle ne vouloit plus estre saignée, & qu'elle l'auoit trop esté, /& faut noter qu'elle auoit la bource ouuerte pour l'auarice de ce parfaict M. Saigneur) or son estomach ne pouuant plus cuire ce qu'elle mangeoit, ne peût aussi plus receuoir aucune viande, & me monstra, par ses deux doigts indice, & metoyen, & par la moitié d'iceux, ce peu de pain seul qu'elle pouuoit manger, par chacun iour, sans aucune viande; Somme, tous ceux qui la voyoient, la tenoient comme morte, tant estoit-elle de semblance à la mort: or avant entendu ses plainctes, manié son pouls, veu sa langue,& répondu à mes demandes, ie ne luy ordonne autre chose que prendre vne demy escuellée à oreille de deux en deux heures d'vn cosommé fait d'vne éclanche de monton, d'vn bon chapon, & d'v-. ne couple de pigeons, ces chairs estans bouilllies (en eau) & consumées & presser la nourriroient & fortifieroient, ce qu'elle sit par vne dixaine de iours, das lesquels elle n'eut ny faim, ny soif, ny faute de dormir doucement & tranquillement, & son ventre se déchargeant, prenant lors qu'il estoit paresseux, auec vn clystere fait du bouillon à la viande sans autre chose, si que du depuis il a eu force & courage, pour faire, & aller où ses affaires l'ont requise, auec ébahissement de ceux qui la croyoient morte, & notamment de ce grand douteux Medecin saigneux qui auoit tiré & dechargé assez du fardeau de sa bource, pour mettre dans la sienne. Dieu l'amende par sa grace. Amen.

Dautant que quelques arcs-boutans de la saignée, contre lesquelsi'escry, ayant leu les editions precedantes, ont dit que ce n'estoient que des ramas, & de passages de Duret, Fernel, & autres doctes Medecins de Paris mal-entendus par moy, i'ay mis en ceste fueille les mesmes mots, & en la mesme langue qu'ils ont faict,

pour faire voir publiquement leur enuie malicieuse. Qu'on voye donc en premier lieu combien les doctes Medecins des autres na-

tions ont exalté ceux desquels ie parle.

Heurnius en ses Commentaires des prognostics d'Hippocrate §. 3. numero 12. pag. 182. dict, Divini Dureti Commentaria ad Coacas Hippocratis tanguam inter homines Deum aliquem lubenter vbique amplettor. Oyons à present ledit Louys Duret parlant ausdites Goaques chapitre 16. de la Pleuresse & Perineumonie, page 243. Tale sputum promoueri debet iis que expurgationem iuvant, molliendo, leniendo, & sputum ciendo, non autem sanguinis detratione retrahi & impertiri, quod vsu venire vidimus, non sinemærore & nemessi abistis pragmaticis vulgo dictis qui omnem pleuritidis curationem exigunt in sanguinis detractionem sepius iterată, quandiu pleuriticus huius modi sputa expurgat cum spe salutis pradiuite. O homines reipublica calamitosos atque sunes sos les sunt que su special curatidem que sua sponte nullius operis indigens cum tali sputo quiesceret, ex euentu reddunt mortiseram.

Etp. 388. chap. cautio Phlebotomia dict, Ne taceam lateris in-

firmicatem quam infert repetita carnificum Phlebotomia.

Etl. 3. Prognosticon S. 8. p. 398. Neceos imitemur qui sola inspectione wring cum rhythmo weng, micătis per sunctorie duobus digitis explorato quamuis ad liram asini, tamen composito bene wultu, totoque corpore ad summam hypocrisim vanitatum ambagibus, solertissima pro weritate ostentant, ô larual ô lemures!

Et chapitre de vrinis §. 6. pag. 317. dict, V tin amplissimo Cardinali Biragio Cancellario qui octogessimo die morbi, & anno atatis octogessimo, animam exalauit crebra exhaustus & liberali Phlebo-

tomia.

Voyons maintenant Fernel, duquel Crato grand Medecin fait grand estat, & mention fort honorable) 1.3. Methodi medendi c. 8. p.38. Nec quoties vrine crassea rubicunde cernuntur, temere imperanda vene sectio; nec si ex hac sordidus sanguis ac impurus emanat, continuo viilis putanda, impuro enim mox impurior alius ex ipso sonte essenti.

Etdul.2.0.17.p.30. Non tamen quo impurior sanguis, aut crudior, alienorve à sua natura longius descinerit, es plus detrahes, vulgarium és malorum medicorum more: sed quanto humores citra vltrave sanguinis naturam longius recesseriat, tanto parcius & cunëtantius hauriendum de sanguine, quacumque longitudine ab eius forma. forma ab effe deprehenduntur, intotum erit à Phlebotomia abstinendum.

Il me suffit de l'authorité de ces deux grands doctes Medecins de Paris, desquels ie pourroy icy mettre plusieurs autres passages, pour monstrer l'ignorance de ces mauuais practiciens, qui souftiennent impudemment, qu'en toutes maladies il ne faut que boire de l'eau, & laigner, & que dans les boëttes & pots des Apoticaires il n'y a que des crottes de rats, & pource que i'ay parle afsez clairement de toutes ces choses. Dans le Traicté suiuant, ie renuoyeray le curieux à y prendre garde, auec bon iugement : sur ce qu'ils me blâment d'apporter plusieurs & diuerses Histoires, qu'ils lisent Oribase, qui a fait cinq liures, qu'il nomme Collectoria, & il verra que ie ne suis l'vnique & que toutes les Histoires, & les Autheurs que l'allegue, ne sont que pour monstrer l'ignorance de ces Saigneurs bourreaux, & effrontez Medicastres, desquels le mesme Fernel au chap. 12. pag. 78. du liure 2. de Abditis rerum caufis, commençant, Inhac medici celeberrimi, & qui longo artis o su doetrina studio compleuerunt prorsus, abstineat à vena sectione.

Ie n'ay voulu distinguer ce Traicté par chapitres, pour plusieurs raisons, croyant aussi qu'on prosite plus par exemples, authoritez, & raisons tirées des bons Autheurs, que par disputes & arguméts, lesquels, quoy que subtilement tissus, seront renuersez & obscurcis par vn plus subtil, de telle saçon, que la verité par vn temps paroistra mensonge, & se voyant ainsi balottée, se cachera dans le puits de Democrite, d'où elle ne sera tirée que par les loups, le temps estant auiourd'huy si miserable, qu'aucun de ceux qui disputent pour paroistre, ne veut ceder à son compagnon vainqueur: quoy qu'il soit veritable, que celuy qui sucombe à la verité & dis- Note des pute, reçoit vn bien-faict du vainqueur, & non pas vne iniure, pour - dispuses. ce que par luy il s'en retourne chez foy plus docte, & mieux instruict aux combats à venir. Ie sçay que la suffisance des disputants, & la force de l'eloquence changent souuent l'estat de la veritétoute claire, & toute apparante, cela venant de la trop grande facilité des auditeurs, qui estants detournez du droict-chemin, par yn appast de douces & mignardes paroles , & de la qualité & grade des personnes, s'accordent indifferemment à tout, sans difeerner le vray d'auec le faux, ne sçachant pas que bien-souuent la veriré est cachée dans ce qui semble incroyable, & que le mensonge est couvert de vray-semblant; mais plus ils sont legersà Xxx

Ballonius contre Fernel.

croire, plus aussi sont-ils suiets à la censure des experimentez : ainsi se voyants continuellement trompez par leur promptitude, ils remettent la faute de leur jugement sur l'incertitude de la question, & ainsi ayment mieux viure en doute, blâmants tout, que de iuger des choses où on se peut tromper. Ballonius Docteur Medecin à Paris, nous monstre la vanité de telles disputes vaines en son Traiête de Calculo contre Fernel: car apres qu'il a disputé fort profondement de la matiere, du lieu, de la cause, de la chaleur, ou froideur, & de tout ce qu'on peut dire sur ceste matiere du calcul, soit és hommes dans leurs reins, soit és enfants dans la vescie, il dict pag.73. Quidquid sit, placet Galeno pueris in vesica lapidem cogi, in renibus virorum calculum, quod pluribus non persequendum. Il faut donc peser les raisons, & considerer châque chose à poince, à fin que nous admirions bien ce qu'il y a de subtil: mais aussi que nous choisissions, & prenions en main la cause de la verité, il faut donner aduis, non à la grandeur du discours, ains à la force de l'equité:Le jugement qui n'est point asseuré, extrauagué, ne sçachant à quoy, ny à qui se prendre; la forme, c'est à dire la pauureté ou richesse, ou la fortune, ne donne point la fagesse; mais c'est la nature, laquelle donne le iugement, auec l'esprit quand on vient au monde, & non le trauail ou l'argent, & ne doit-on pas prendre garde à la qualité de celuy qui dispute; mais seulement à la verité du suiet : & moins le discours est releué, moins les raisons sont embrouillées, pource que la verité ne veut estre braue ny fardée; mais veuë & reueuë, telle qu'elle est, & qui voudra peser & examiner les escrits de ceux qui combattent en ce temps, pour paroistre les plus eloquents, trouuera que la plus grande partie ne sont que vescie de sauon : l'excellence de la verité est si grande, qu'elle surpasse toute la Sapience humaine, qui bien souuent n'est armée que de brauade, n'est enssée que de vents, n'est parée que d'apparance, & vanité, parquoy la seule verité doit estre chez-eux, suiuie & éleuë.

Lecteur, fay mieux, ou attens & enten, que fi i'ay erré, à tout le moins ie suis asseuré n'auoir apporté aucun prejudice par des arguments contentieux; car le debat auance la faulseté, empesche & rebute la verité, le bien qui en prouiendra, soit offert à Dieu, Tanquam adeps sacrificy, si quis vult verberare, verberet, sed andiat, & sçache que ien'ay escrit cecy pour en receuoir ton iugement; mais à fin que tu t'en serues, si tu en as affaire: c'est pour ta necessité, &

non point pour ta dispute que ie t'en fay part : l'experience plus que la science luy fait voir le iour, & iene me suis seruy de ceux qui se servent de la vie des malades, pour s'asseurer en leur doctrine; mais de ceux, qui du tout fondez sur la preuue, connoissent mieux quelles herbes font propres au mal qu'ils n'en sçauent la raison, l'ame de celuy duquel la parole est trop affectée, s'occupe à des choses basses, & inutiles, vn grand personnage parle vn langage plus masse, & moins elaboure. Il y a plus d'asseurance & de fermeté en ce qu'il dit, que de curiofité, la parole estant la culture de l'ame, & fielle eft trop fardée, & parée, c'est signe que l'ame n'est pas bien, & qu'il y a en elle quelque chose de gasté, le fard, la polisseure n'est pas vn ornement viril, la tisseure des belles paroles, ny vnlangage coulant doucement, ne conduisent à la solide felicité, quine peut estre troublée par aucune tempeste: que les paroles aillent comme elles voudront, pourueu que l'ame aye son repos, & sa fermeté, qu'elle soit grande & nonchalante des opinions du vulgaire, & que pour les mesmes choses qui déplaisent aux autres, elle se plaise à soy, qui estime & mesure son auancement par sa vie, & juge qu'elle foit autant comme elle ne craind, ny ne desire que ceux qui parlent mal de moy, sçachent que l'ay appris que quand les meschants parlent mal de quelqu'vn, c'est par infirmité & maladie, & non par iugement, & qu'ils sont comme les chiens qui abayent plus par coustume que par furie. La veiné est par les sages plus estimée que la victoire.





## AV LECTEVR,

SALVT.

MY Letteur, tu sçauras que durant mon sejour de sept années à Venize, où ie pratiquois la Medecine, m'estant serieusement occupe à la letture Grecque des gros Volumes de Galien, & comme studieux naturellement d'on tel Autheur, à cause de

mon nom Anagramatise en ceste sorte, IVSTVS L'AIGNEAV, Viuat is Galenus; Et m'estant exerce, & pris plaisir, particulierement au Traicté qu'il a faiet diet communement de Decubitu insirmorum, ou de l'alictement des malades, veu & entendu de fort peu de gens, quoy que tres-necessaire en la partie de la Medecine dicte Prognosticque, un iour me prit enuie de traduire ledict Traicté Grec en François, tant pour pouvoir desabuser plusieurs, & faire reconnoistre l'erreur & aueuglement de la plus grande partie des Medecins de nom 🔗 d'apparance seulement, on non d'effect, qui estiment, or veulent persuader au vulgaire la connoissance de l'Astrologie estre inutile aux Medecins, que pour inciter les Aliatrophiles, à apprendre & embrasser totalement ceste tant noble & necessaire science estimée & recommandée d'Hippocrate en plusieurs de ses Liures. Use doncques villement & agreablement de ce mien petit ouurage, lequel à

535

la solicitation & priere de plusieurs de mes amis, i'ay voulu mettre en lumiere, & tres-à propos l'adioindre à cet œuure de la Saignée de mon pere tres-vtile, & prositable au public pour les bons enseignements que tu y trouveras contre les grands abus, & preiudictables erreurs de ceux desquels parlent Fernel en son Liure de Venx sectione, Chapitre 17. Duret en ses Coaques pag. 252. 388. 398. 517. il te restera pour auoir l'asage de ce mien petit Trai-Eté d'apprendre l'asage des Ephemerides, & l'explication du Tetrabiblion de Ptolomée, ce que tu sçauras en deux mois. Cependant ie prepare vne grande, importante, & trescurieuse piece pour t'en faire present, que ie mettray au iour, si Dieume conserve la santé, & la vie, ce qu'attendant, ioûys, tant du trauail de mon pere que du mien, & t'en sers à l'honneur & gloire de Dieu, & à l'edissication de ton prochain.

### IVSTVS L'AGNEAV.



# TRAITTE DE GALIEN, de l'alictement des malades.



L est certain, & indubitable, combien les Philosophes Stoïciens (autant exquis au parler qu'en la façon de bien viure) ont estimé, & tenu la science Mathematique d'vne verité infallible: Neantmoins il nous a semblé necessaire en ce petit discours, qui est l'art de Medecine, de traicter, & r'apporter la con-

firmation des plus excellents Medecins sur ce suject, tant à fin que la science Mathematique soit conneuë de tous: que pour faire voir aux Medecins (bien que non à tous) mais à plusieurs, qu'vne partie de leur Art, duquel ils se seruent pour faire leurs prognostics aux malades,& preuoir plusieurs choses, depend de la science Mathematique, l'intelligence de laquelle luy est entierement deuë. Donques Hippocrate Principal, & en la science des choses, homme vrayement digne d'admiration, dit: Quiconque fait profession de l'exercice de la Medecine, & est ignorant de ceste Philosophie (entendant la Mathematique Astrologique aussi comprise sous la Physiologie) l'esprit d'vn tel errant & vieillissant en continuel trauail dans les tenebres, non seulement (dit-il) telles gens ne font point bien; mais aussi ils sont grandement trompez. Veu doncques que la plus grande partie de l'Astrologie appartient à la Physiologie ou Philosophie indicatoire, il est cuident que celuy qui a loue vne partie, ait aussi loue, à plus sorte raison le total. Or Diocles Chariftius Medecin & Orateur, non seulement dit cela mesme : mais aussi il affirme que les Medecins anciens auoient accoustumé de faire leurs Prognostics par la diuersité de lumiere,& cours de la Lune qui se font en nous: or comme les plus excellents hommes qui ont esté en dignité & doctrine, ont non seulement ensuiuy & recherché soigneusement ceste partie de Medecine precognitiue, ou predisante; mais aussi l'ont augmentée par leurs escrits, & non seulement par leur Art ou industrie propre;

mais auffi se sont aydez du trauail des autres, & en apres l'ont produit au public, ou mis au iour, il s'enfuit (tres-cher Aphrodis) que si tu obserues, & prens diligemment garde au coucher, ou abbattement du malade, & que tu ensuiues, & t'arrestes dans les Principes detels anciens Medecins, tu retireras ou recueilliras vn tres-grand fruict de ton Ait, en predisant aux malades les choses qui doiuent leur auenir: Sur tout, il faut considerer le progrez de la Lune, si elle est en augment, ou decrement de son cours, non de lumiere (en quoy plusieurs sont trompez.) Sidoncques au temps prefix que quelqu'vn est premierement tombé malade au lict, ou atterré, la Lune en quelqu'yn des douze signes commence par son mouuement à se mouuoir, s'approchant de la partie opposite du figne, auquel elle estoit; or la partie du figne opposé est celle qui est distante diametralement, & principalement: si aussi alors elle fait vne conionction aucc le Soleil, & que depuis la conionction faicte, fortant de-là au xvr. degré, la conionction acheuée, elle tend à la plus haute grandeur de sa course, faira mourir le malade sous son arriuée en la partie octante, qui est la moitié du cercle, à sçauoir de 160. Que si premierement quand le malade s'est aliclé, la Lune chemine en l'estat de son decours, la maladie continuce ou prolongée, iusqu'à son opposition, sera changée en vn mal plus falubre, & benin; prens aussi garde aux mouuements, ou témoignages des autres Estoilles: Car si au temps de l'alistement du malade, la Lune tend à vn plus grand cours, & que cependant en l'escheme du Soleil, les autres l'appellent aspect, elle soit logée ou en sa place elle accroistra le mal, & le rendra plus dangereux. Que si elle est augmentée en lumiere & mouuement, elle apportera vn peril incuitable au malade, lors qu'elle atteindra son opposition. Que si parauanture Iupiter tombe dans le Soleil brûlant icelle ensemble auec Iupiter, faisant vn aspect benin elle causera, entant qu'il se poura vn mal plus seur, ou exempt de peril, soit aussi qu'elle soit au quadrat de Iupiter, promet la santé au malade quad elle atteindra son diametre ou opposition. Que si elle reçoit l'afpect de Saturne brûlé, & qu'en ce temps-là elle, diminuë en sa course, le malade tombera en tres grand peril, arrivant le degré 200. de sa course commancée. Que si apres estre sortie de sa conionction, elle est portée à vn moindre cours, cela apportera vne mort ineutable, enuiron le degré de son cours commencé 180. Que si au temps de l'alictement, le Soleil enuoye vn rayon à la Lu-

ne, & qu'alors icelle amoindrisse son cours, ou aussi sa lumiere, la maladie aussi amoindrira, quand on sera venu au degré 200. de sa course commencée, & en suite auenant quelque bon aspect, le malade recouurera sa santé. Que si mesme son cours diminuë, elle doit paracheuer sa future course, elle restablira la santé, enuiron le degré 180 de son cours commancé. Or il faudra sur tout auiser comment les Estoilles sont situées en chaque signe, & en quel lieu du Ciel elles sont posées : car selon le progrez de la Lune par les douze signes du Zodiaque, les causes des maladies seront conneuës. Or sçache, que si tu as mal calculé, tu ne trouueras rien de vray, & la cause de la fausseté ne sera pas en la chose; mais en celuy qui aura trauaillé negligeniment, ou auec erreur. Finalement aussi prens garde soigneusement à la figure Genethliaque du malade; car par icelle toutes choses seront exactement reconneuës. Doncques si quelqu'vn tombe malade ou s'alicte, lors que la Lune se trouue en Aries, en aspect du Soleil, le mal aduiendra, de ce que la teste du malade aura esté échauffée des rayons du Solcil, la douleur sera aux membranes de la teste, il y aura fievre continuë, veilles, ardeurs grandes, foif, aspreté de la langue, brûlement, & comme vn feu dans la poictrine, douleur au foye, le pouls retiré, & desordonné, à iceluy la saignée profitera, comme aussi luy donner des rafraichissements, & mitigants les ardeurs & douleurs: ear il est menacé d'alienation de son esprit, & de phrenesse. Que si cependant il n'y a aucune Planette beïbenie ou beneuole qui protegela Lune, que mesme Satune frappe d'vn quadrat la Lune, le malade ne passera pas le septiesme iour, sur tout, si la Lune se trouue accreuë de mouuement, ou de lumiere. Que si la Lune estant en Aries, elle est regardée d'vn maleuole par vn quarré ou opposite, lors que quelqu'vn se sera alicté, ou si elle se trouue en conionction auecluy, il faudra bien prendre garde, ou confiderer ce dit Planette: que si c'est Saturne, la cause du mal, sera dans la teste, la maladie sera vne lethargie, le malade sera endormy, insensible,&le mal n'est pas tousiours égal : car tantost il croist, tantost il diminuë. Que si alors la Lune se trouue diminuéce, ou de mouuement ou de lumiere, ou de tous les deux, il a à apprehender ou craindre vn tres-grand accez de maladie, enuiron le degré 200. de son cours commencé: Or regarde en ce temps-là, les autres Estoilles; car si elle est frappée de quelque malin rayon, le malade coura risque d'vn grand peril, toutessois s'il passe l'aspect Diametral

tral, ou opposite, il sera sauf de mal. Que si Mercure scul aiouste fon rayon à la Lune ioincte à Saturne, sans doute le malade moura. Que si Mercure est ensemble auec Mars brûté, il faut plustost iuger que le malade reschappe que non pas qu'il meure, & sera à toy à apporter toute la prudence & industrie requise, pour le iugement de la maladie, sçachant bien que Saturne cause des maladies froides & rhumatiques. Que si Mars enuoye son aspect, principalement opposite à la Lune croissante en mouuement, & en lumiere, il apportera ces affections de la teste, alienations d'esprit, phrenesies, colere impetueuse, phlegmons, ardeurs, soûleuement de sang. Il faut donc en toutes ces choses y apporter les remedes qui avent la vertu de rafraischir, & remettre, ou r'adoucir, & principalement s'en faut seruir enuiron le temps de l'aspect quadrat; car depuis le tetragone durant trois iours, la grandeur du mal comencera à prendre vigueur, estre en sa force : or les maladies ou affections doiuent estre tres-perilleuses, & tres-aiguës, depuis la Lune commencée en son cours, iusqu'à son opposition. Que si à ceste visée de la Lune, à sçauoir placée en mesme situation auec Mars, Mercure auffi y applique son regard, il aduiendra, qu'apres tant de perils passez le malade guarira; car Mercure s'accommode bien auec Mars; mais s'accorde mal auec Saturne. Que si quelqu'vn tombe malade quand la Lune se trouve regardée de supiter ou Mercure & Venus, combien que selon la nature de chacune Planette, elle doiue causer des maladies inegales, & porter les malades en diuerses affections; toutesfois infailliblement ils guariront. Or il est important de bien aduiser, & considerer le regime de viure, les heures, les exercices, bains, breuuage de vin: Et si les affligez de maladie appartiennent à Saturne, seront desireux de bains, de session quiete, de frequent aliment, ou nourriture, de boire chaud; mais ceux qui appartiennent à Mars, sont amateurs de breuuage froid, de mouuement, d'inquietude, de vin. Il sera donc vtile que tu te gouvernes, selon ce qu'il conviendra à la nature de chaque Planette, selon son desir, sans y repugner en aucune sorte : car chaque Estoille prend force, & se recrée ence, en quoy elle prend plaisir, & appete naturellement. Or ne pense pas, tres-bon Aphrodise (comme l'estime) que telles cures soient contraires aux raisons ou preceptes des Medecins ; car moy qui connois bien la nature des Estoilles, ay dit qu'és choses ausquelles chacune se plaist, quand elle s'y trouuera, elle sera exempte de vi-

Yyy

ce & dommage entout. Or si la Lune se trouue en conionction auec le Soleil, & qu'audit temps quelqu'vn tombe malade, & que Saturne soit en aspect quadrat ou opposition auec elle, ou auffi qu'il s'en aille conioindre la Lune, laquelle en sa lumiere, & en son mouuement la maladie sera causée de crapule & diuersité, auec multitude de viandes, & aduiendront fievres, auec astriction de ventre, inflammation des hypocondres, douleurs des ioinctures, le pouls retiré & déreglé, échaufaison de tout le corps, & vers le poulmon & costé gauche sentira vne pesanteur, à celuy conviendra l'ouverture de la veine ou saignée, & l'vsage de tout ce qui peur lâcher, ou purger toute l'habitude du corps. Que si aucune des Planetes beneuoles ne protège, ou deffend par copulation, ou fauorable rayon la Lune, il aduiendra que le malade n'atteindra point le diametre ou opposition qu'il ne meure; voire si Mars se trouue en mesme aspect que le Soleil, ou qu'il regarde la Lune d'vn diametre ou opposition, il ne viura pas passé le premier quadrat de sa course commencée. Que si les beneuoles Iupiter ou Venus regardent de leur presence, ou fauorable rayon la Lune, le malade ayant perillé, & passé le danger de mort, recouurera la fanté.

### Des aspects de la Lune au Taureau.

I quelqu'vn tombe malade, la Lune estant au Taureau, principalement à l'heure de iour, & que le Soleil regarde la Lune i'vn aspect opposite ou quadrat, le mal sera procedé de quantité ne sans, il sera dur de ventre, ou constipé, sentira des chaleurs, douleurs de col, & vers les os, des veilles sâcheuses, il sera desireux de choses froides, & de vin, à vn tel la saignée prositera beaucoup, comme aussi les choses qui auront la faculté ou vertu operitiue, soit aliments ou medicaments, que si Saturne se trouue, ayant même aspect que le Soleil, & qu'aucun beneuole ne la protege, le malade, ne passera le xi. iour; que si les beneuoles sont presents par corps, ou par sauorable rayon, apres des grands dangers passez, en sin il guarira le xx. iour. Que si comme il a esté dit) quelqu'vn s'aliète, lors que la Lune est au Taureau, & qu'elle diminuë en mouuement, & en lumiere, & qu'à cecy, de surplus Saturne en quelque rayon que ce soit qu'il soit placé; principalemét, si pareillement le Taureau est contenu dans l'aspect, les assections

des maladies, selon la nature du signe serot tardifues en leur mouuement, difficiles à connoistre, que tu croirois n'y estre plus, & qui toutesfois affligent le malade : il y aura foiblesse, & manquement de forces, debilité de tout le corps, sans appetit, la chaleur retirée ou cachée, douleur des joinctures, tout le corps sera malade. Oriete propose ces indices en tout signe du Zodiac, à sin que lors que quelqu'vn d'iceux s'y trouuera present, tu n'ayes rien à douter, touchant ce qui est, ou sera de l'estat du malade: Or ce signe de sa nature émeut ou excite les tempestes & vents, & donne indices des choses qui aduiennent, tant sur terre que sur mer; c'est pourquoy il faudra que tu ayes ton principal soin & cure à la teste: car c'est ce qui a contracté la premiere cause du mal; combien qu'il ne paroisse pas de la sorte : tous les nerfs souffrent, outre les autres parties, l'estomach, le pouls est profond, & formicant, sur tout au four: & partant il sera profitable, de changer le malade, & ne feindras point luy tirer du sang, & le purger (encor qu'il soit foible) & luy exhiber les autres choses qui euacuent. Or il faut estre sur tout fort soigneux d'obseruer, ou prendre garde au malade, depuis l'aspect quadrat de la Lune au commencement de sa course, iusqu'à son opposition, & si apres qu'elle aura passé la conionction du Soleil, la Lune monstre de meilleurs indices, la maladie s'en ira, lors qu'elle fera dans son diametre: que si apres auoir passé la conionction, sur tout comptant depuis le commencement de la maladie, il ne fe trouue aucun beneuole qui la protege, le malade apres l'opposition moura. Que si quelqu'vn tombe malade, la Lune estat au Taureau auec aspect de Mars, sur tout lors que la Lune accroist ses mouuements, la cause de la maladie sera vers le col, & les hypocondres, & ce par trop d'excez du manger, y aura fievre chaudes ou biûlantes stipticité de ventre, aspreté de la langue, amertume de la bouche, grande soif, les yeux seront de trauers, ou renuersés, la face fera d'vn mauuais regard, fon parler audacieux, qui se met en colere contre les siens, & se rue sur eux. Il faut donc promptement luy faire lascher le ventre, & luy tirer du sang, & ne luy contrarier point, ou empescher de boire, quand il le requiert. Ces maladies, depuis le commencement durant cinquours, feront plus aiguës,& auront plus de vigueur, iusqu'au septiesme. Or il te faut estre attétif en cecy, & en autres choses; car si tu vois le Lyon dans la quatriesme maison, sçache que le malade est enclin ou suiect à la passion cardiaque, & partant à toute heure de la semaine,

fois soigneux que le malade, sans dommage prenne du vin, & autres choses froides: que si apres auoir passé la semaine, le malade se trouué empiré, sinalemét dy luy Adieu: car asseuremét il moura. Or en ces iugements, il faudra que tu recherches les heures propres, ce qui aduiendra, si tu trouues ces heures, ausquelles les aspects des beneuoles se monstrent, icelles serviront beaucoup, tant à la nourriture, qu'à lauer & donner à boire: que situ donnes à manger à l'heure des bons aspects (quoy que cela semble vn peu contraire au dire des Medecins) profitera beaucoup au malade. Que si au lieu de la Lune, que nous auons dit, supiter ou Venus ou Mercure enuoyent leurs rayons, soit que la Lune accroisse ou diminué son mouuement, sois certain, que lors qu'elle aura atteint son opposition, le malade sera fain. Parquoy il faudra vser d'vne diete seule attenuante, outre les autres choses qui sont propres à estre exhibées.

### De la Lune quand elle est aux Gemeaux.

CI quelqu'vn tombe malade, la Lune estant au signe des Ge-Imeaux, à laquelle soit present le quadrat ou opposition de Mars, la premiere cause du malsera par trop de trauail, veilles & principalemet par voyages: que si alors la Lune accroît son mouuement & lumiere, le lieu sera affecté, le mal se manisestera en bref, & comencera de s'augmenter, depuis le troisiéme iour iusqu'au xx. car il y aura des fievres vn peu legeres, & maigreur, laquelle a esté contractée par des trauaux nocturnes & continuels, le sang ayant esté épuisé, y aura des pesanteurs de ratte, & si aucu des beneuoles ne la protege, & que Mars & Saturne la regardent de mesme aspect, le malade moura apres le trentiesme iour: que si elle est regardée ou ioincte aucc de Planettes beneuoles estant detenu de maladies chroniques, & periodiques, en fin il recouurera sa santé. Que si la Lune estat en Gemini, Mars se presete à elle par corps, ou par quadrats, ou opposition, icelle croissant en lumiere & mouuement, la maladie sera tres-fâcheuse & perilleuse: car il y aura fievre cotinue, astrictio de ventre, grande chaleur, le pouls retiré & déreglé: Docques à tel conuient la faignée: que si aucun des beneuoles ne protege la Lune, & que Saturne de mesme que Mars la frappent de leur malin rayon, il moura en l'opposition: que si quelque beneuole regarde benignement la Lune, apres des grands dangers,

iladuiendra qu'il guarira. Que si la Lune estant en Gemini, quelqu'vn tombe malade, la cause primitiue du mal sera trauaux& bains: mais la maladie se rengrege d'autant plus par quelque humidité que ce soit, que si Saturne ensemble auec Mercure adiou-Rent leurs rayons, principalement la Lune montante depuis le Soleil diminué en degrez, il y aura des douleurs vers l'eschine, & les lombes, tout le corps est eschauffé, & luy fait douleur en la mesme façon que feroit vn feu qui auroit passe à la superficie, dont il sera inutile de changer le malade d'vn lieu en vn autre: ce qu'il fouhaittera, il luy sera contraire, comme aussi de luy donner à boire freschemet en quelque faço que ce soit iusqu'au septiesme iour. Que si la Lune tombant en conionction auec le Soleil marche d'yn mouuement moindre, sans doute il moura. Que si la Lune située ou posée, comme auons ja dit au mesme aspect auec Saturne & Mercure, il arriue qu'au temps de la maladie se rencontre vn regard de quelque Planette beneuole, la nature du mal se changera en vn autre, se transformant en scyatique, ou autre genre de douleurs arthritiques ou articulaires, la quantité du temps des maladies sera demonstré par la conionction de la Lune, à sçauoir par l'approchement qu'elle fera en son cours aux Estoilles beneuoles qui rachettent ou restablissent les malades; tu obserueras la mesme raison à tous les autres signes. Et ne faut ignorer cecy; c'est qu'en quelque signe que ce soit que la Lune entre, là elle a son empire ou domination, sçache aussi cecy, que quand les Planettes doiuent paruenir à l'opposition de la Lune, iceux demonstrent cela facilement : que si la Lune, comme il a esté dit au premier exemple, se trouuant en Geminiau temps de la maladie, Mars, ou le Soleil, ou tous deux ensemble, estendent leurs rayons (principalement si la Lune se trouue amphicyrta) c'est à dire, qu'elle n'est pas encore demy-pleine, ou qu'elle n'a que dix iours, & que la Lune se porte en son plus grand mouuement, il faut que le malade se persuade qu'il moura tres-asseurément, & partant qu'il s'atristera, & pleurera, sera prompt & hardy en son parler, se proposera plusieurs phatalies, ou phantômes deuant ses yeux, lesquelles choses luy augmentent le mal, & le rendent pire: Or de jour il se sent foible de l'estomach, & saisi de douleurs de teste, en sorte qu'il se sent defaillir, & manque presque de pouls. Il convient doncques avoir soin de luy faire des somentations, & le sortisser, luy tirer du sang bien à propos; comme aussi luy donner des viandes propres; or Yyy iij

par la conionction du Soleil, tu connoistras s'il doit estre deliuré de ceste maladie, & si le mal d'estomach s'appaisera, & que les dou-leurs des pannicules de la teste se passer, ce qu'estant, le malade certainement guarira; que si depuis l'opposition la maladie s'augmente, & que le ventricule soit fait comme tabide, sans doute le malade moura, & en tel cas, il faut vser de grands remedes, ou secours, tels que les Medecins se seruent; que si en ce signe des Gemeaux au temps de la cheute de la maladie comencée, les Estoilles beneuoles enuoyent leurs rayons, soit que la Lune accroisse son mouuement, soit qu'elle le diminuë, il ne sera pas besoin de remedes; car la diete, le bon air, les bains, les pourmenades, l'exercice chasseront le mal, quelques sois aussi les malades sont de liurez de leur mal en l'aspect quadrat.

#### De la Lune en l'Escreuisse.

CI quelqu'vn tombe malade quand la Lune se trouue dans l'Es-Ocreuisse à laquelle Saturne soit ioinct; c'est à dire en coionction, ou en opposition, ou en quaré, l'origine du mal sera d'auoir esté mouillé, ou de rafraichissement, il y aura fluxion dans la poictrine, toux, il fera constipé, les fievres ne seront pas violentes: mais bien malignes, les pouls seront petits & foibles, sentira pesanteur és costez, & tout ce qui aura la vertu d'échauffer, luy sera propre & couenable. Que si la Lune n'est regardée d'aucune Planette beneuole, ayant esté detenu d'vne longue maladie, apres cela il moura au quarantiesme iour: que si quelque beneuole, regarde la Lune, apres auoir beaucoup souffert, il guarira. Que si la Lune estant au Cancre ou Escreuisse, mais est ioinct à icelle, ou qu'elle soit regardée d'iceluy d'vn aspect quadrat, ou opposite, l'origine de la maladie prouiendra de trop vomir, ou par ceste agitation, qu'on appelle cholere, ou par subuersion du ventricule. A quoy profiteront les choses qui rafraischissent, & contraignent. Que si aucune des beneuoles ne regarde la Lune, lors qu'elle sera paruenuë au premier quadrat du commencement de sa course, il moura: que si quelque beneuole la regarde, au premier quadrat de sa course commencée, il guarira. Aussi quant au temps de la maladie, la Lune est dans l'Escreuisse, le malsera causé de repletion de vin, & de gloutonnerie: Or elle sera commencée par vne commotion, & distension des membres, ou parties mal affectées, le malade dira

bien sou mal, & quelquesfois par vomissement, mesmes hors de repletion; le malade pensera mal de sa maladie, affligé de douleur de costé, desirera tousiours estre exposé à l'air froid; c'est pourquoy il dechirera ses habits: or le plus souuent la colique les préd, fur tout, apres auoir passé l'aspect quadrat, partant il faudra, non seulement s'abstenir de choses froides: mais aussi il faudra luy doner, & appliquer des resolutifs & confortatifs, principalement au commencement. Quesi la Lune se trouue opprimée de quelque aspect de Mars, ou du Soleil, ou de tous deux, s'éleueront des fievres, & croistront, les pouls seront inégaux, tantost foibles, tantost forts : la faignée en temps conuenable luy profitera : car au commencement, durant cinq iours, iufqu'à la partie deuxcentiesme de sa course commencée plusieurs mauuais & diuers accidents accompagneront vn mal de costé: que si aucune des Planettes berbenies ne la protege, il aduiendra qu'apres la conionction du So. leil, les nerfs seront blessez, en sorte, qu'ayant perdu l'esprit, ils crieront: Or selon la nature de ce signe, les maux affligeront dauanta. ge la nuict: que si apres la conionction du Soleil la Lunc diminuée de mouuement se retire priuée de l'ayde des bons, le malade tombera en vne maladie periodique, & guarira, que si la Lune priuée du secours des bons, se trouue ioincte à la communion des mauuais, neantmoins, & vne maladie periodique, il moura. Mais s'il n'y en a aucune qui entreuienne au susdit terme, & que la Lune, depuis la conionction du Soleil diminue fon mouuement, apres l'opposition, il guarira; comme si depuis la conionction elle accroist son mouuement, & qu'vn milieu maleuole entreuienne, à sçauoir Saturne, il encoura des grands perils, apres l'opposition, toutesfois il guarira. Or la nature de ce figne est d'apporter, ou emmener des maladies malignes, & de difficile guarifon, aufquelles les remedes que tu aurois creu pouuoir beaucoup seruir, nuiront plustost: Or il est bon donner du vin, se baigner, & manger viandes de facile digestion, que si Saturne enuoye à la Lune vn regard, ensemble auec Mercure, icelle sortant de conionction, les maladies se departiront en quelque façon que ce soit : mais resteront des douleurs des articles, & des parties qui sont aupres, ou enuison les oreilles, & à quelques vns, quelque mal demeurera vers le poulmon, ou le foye, & sera de durée. Or prens garde, si en ces regards la Lune diminuë son mouuement : (car en ceste sorte elle fera ce qui restera de mal) non seulement durera, mais aussi caufera la mort, que si elle accroist son mouuement, & sa lumiere, & que Iupiter en quelque saçon luy adhere, le mal resté durera tout autant, iusqu'à ce que la Lune soit paruenuë au dixiéme signe, depuis son cours commencé. Que si la Lune estant en l'Escreuiste, reçoit tant seulement aspects des bons, ou mesme aussi de Mercure, on est deliuré de maladie au premier quadrat de sa course commencée: Mais il saudra s'abstenir de frequents bains, vser d'exercices & pourmenades: car ainsi le mal s'en ira ou finira,

#### De la Lune au Lyon.

CI quelqu'en tombe malade, la Lune estant au Lyon regardée Au Soleil, d'vne opposition ou quadrat, l'origine da mal serapar repletion & crudité, il y aura pesanteur en la poictrine & hypocondres, il y aura fievres, la chaleur desquelles sera plus grande au dedans qu'au dehors, ou superficie du corps, le ventre sera constipé, ou serré: à tel conviennent les choses qui eschauffent, & ouurent mediocrement. Que si nul des bons Planettes regarde la Lune, il moura enuiron l'opposition d'icelle dicte Pleine-Lune, Que si des bons regardent la Lune, finalement ayant souffert beaucoup de mal, il guarira. Que si la Lune estant au Lyon, Mars se trouue conioinet de corps, ou par aspect opposite ou quaré, la premiere source du mal sera par trop de plenitude de sang, il y aura fievres, auec flux de vétre, les pouls debiles, & fubuertis, defaut de cœur, l'appetit décheu, pesanteur, endormissement, langueur de tout le corps, mesmes par sois cardiaque, à tel conuiennent choses, moyennement astringentes, & rafraichissantes; que si nul desbonsne regarde la Lune, il moura le neufiéme iour. Que si des bons la regardent, apres auoir beaucoup perillé, passé l'aspect opposite, il guarira. Que si quelqu'vn tombe malade, la Lune estant en quelque partie ou degré que ce soit du Lyon, le Lyon occupant l'Horoscope ou ascendant, la maladie sera par trop de maigreur, des membres par tristesse, affaires, solicitudes, la poictrine sera eschauffee, les extremitez se refroidiront, il y a douleurs de teste, les yeux cauez, le nez tord, les pouls insensibles, les corps seront autant abbatus, comme s'ils auoient esté, detenus long-temps malades: Or ils sont tendus, selon la plenitude qui est en eux. Parquoy il faut aussi-tost tirer du sang, & si saire se peut, la Lune estant encor au mesme signe, principalement si elle augmente son

monue -:

mouuement, au moins dans le troisiefme iour : Or il faut frotter les extremitez, & resoudre celles qui ioignent la poictrine. Que si Mars ensemble, & le Soleil l'vne & l'autre augmente de mouuement, enuoyent leurs rayons au temps de la maladie à la Lune, le malade n'euitera point en aucune façon la cardiaque dans le 5. iour. Que si Saturne enuoye son rayon à la Lune, il ne faut passi fort craindre qu'il meure. Que si Iupiter ou Venus enuoient leurs rayons à la Lune, au temps du mal commencé, il y aura esperance tres certaine de guarison, enuiro le quadrat de sa course comencée. Que si la Lune seule, sans aucun aspect diminuée de mouuement est au Lyon, auffidonne-elle vne ferme esperance de salut. Or il profitera donner au malade du vin, le baigner, le faire pourmener, principalement apres le troissesme ou cinquiesme iour. Que si la Lune (comme auons ja dit) estant au Lyon, au temps de la maladie, elle augmente son mouvement, & que Saturne situé au milieu du Ciel, luy enuoye fon rayon, il aduiendra ce qu'auons dit enuiron le tetragone ou quaré; neantmoins les douleurs & enfleures du ventre demeureront, quand mesme quelqu'vn des beneuoles y seroit present, toutesfois guariront, & ce tant plus viste, fi la Lune sort de la conionction d'vn mouuement accreu. Que si au temps de la cheute du malade, Mars & quelque autre enuoye ces rayons à la Lune estant au Lyon, & qu'icelle sorte vers Aquilon, les maladies se departiront tout à fait, aduenant l'opposition de la course commencée: Mais il ne faudra point vser de choses qui puissent eschauffer; mais le malade doit se reposer, ou coucher à l'ombre, & luy faudra contrarier en tous ses desirs, luy donner choses froides, luy presenter des viandes qui n'enstent point, ou élèuent par flatuositez. Que si la Lune n'est regardée d'aucun, mais qu'elle accroisse son mouvement, il aduiendra qu'enuiron son opposition, posé les signes de Crise, que le malse separe, ou prenne fin : que si elle diminuë son mouuement, cela ostera quelque chose du mal, enuiron la conionction du Soleil, toutesfois fain a le malade faifant souuent des recidiues, ou recheutes sera plus long-temps affligé: mais toutesfois auec falubrité.

#### De la Lune en la Vierge.

S I quelqu'vn tombe malade, la Lune estant en la Vierge, à laquelle Saturne soit, ou ioinet, ou regardé d'iceluy d'vn qua-Z22. 548

drat ou opposition La premiere cause du malsera paresse, & crudité, il y aura douleur au ventricule & intestin, vn phlegmon aux hypocondres, il y aura fievre, auec adstriction de ventre, laquelle sera sans ordre aucun de ses accez, les pouls seront profonds, frequents & debiles. A cestuy-cy conviendront les choses, lesquelles sont aperitiues en eschausfant; Que si des beneuoles ne regardent la Lune, le malade sera en grand peril, enuiron le quarantiesme iour. Que si des bons la regardent, apres auoir souffert vne longue maladie, finalement il guarira. Que si la Lune estant en la Vierge, Marss'y trouue conioinct, ou qu'il enuoye son quadrat ou opposition, le mal aura son commencement par vn flux de ventre, & qui sera suiuy d'vne disenterie, en sorte que le sang sluë, & les intestins seront excoriez & vlcerez, y aura fievre maligne, les pouls feront foibles & frequents, fans appetit, & subuersion d'estomach, à cestuy cy conuiendra donner choses qui ayent la vertu d'astreindre,& si des beneuoles ne regardent la Lune, il moura le trentiesme iour. S'ils la regardent, il guarira. Que si quelqu'vn tombe malade, la Lune estant en la Vierge, il y aura maladie dite Celiaque, il y aura des douleurs de ventre, & enfleures, qui procederont de la concoction blessée, & faudra luy donner choses qui luy laschent le ventre, ce qui sortira de sa vescie, sera verdastre, & de mauuaiseodeur, il sentira des douleurs piquantes vers le septum transuersum, & au ventricule ja foible, tous les nerfs souffriront, ses yeux seront ouuerts & veillants sur tout au commencement. Que si la Lune d'vn petit mouuement s'aduance en vn plus grand, & que Mars ou Mercure, & le Soleil luy enuoyent leurs rayons, il sera à craindre, que le mal se r'empirant, le malade ne tombe en vne perte de sens; & sera necessaire luy donner des choses qui ayant la vertu d'incrasfer & espoissir, faudra fuir toutes choses humides, & froides, & d'autant plus faudra éuiter cecy, que la Lune tendra, ou parfera vn mouuement plus grand : car au de-là de l'opposition, on poura soupçonner vne celiaque ou dissenterie, lesquels maux, s'ils attaquent l'homme, le feront languir vn long-temps, & peu à peu mourir. Que si Saturne aucc Mercure, ou Venus, ou Iupiter enuoye ses rayons ou aspects à la Lune, estant en la Vierge, il n'y aura rien de moins qu'vne maladie splenique ou nephretique de longue durée, lesquels maux se departiront bien: mais affligeront long temps le malade. Que si la Lune au temps de la maladie, est seule, sans estre regardée d'aucun, soit qu'elle augmente son

mouuement, soit qu'elle le diminue, il y aura sux d'hemorroides, lequel par certaines reuolutions, & espaces de temps, la Lune emportera: Les malades seront liuides ou plombins, & vn longtemps noirs, toutes sois ils guariront. Que si au temps de la maladie, supiter ou Venus, ou M reure, ou quelqu'vn d'iceux, ou tous enuoyent des aspects à la Lune, il n'y aura pas moins des slux de ventre: mais qui toutes sois prendront sin enuiron le cinquies me iour. Or il saut voirement luy donner de la sorce; mais on doit éuiter le bain.

#### De la Lune en la Balance.

CI quelqu'vn tombe malade, la Lune estant en la Balance, à la-Quelle Saturne soit coioinct, ou par corps, ou qu'il la regarde d'vn quadrat, ou d'vne opposition, le Principe du mal sera de trop de vin, ou auoir trop beu. Que si la Lune diminuë son mouuement, & que le mal ait commencé la nuict, les maux seront rheumatismes, mal de teste, & de poictrine, toux, (sur tout au commencement) pesanteur de teste, appetit perdu, fievres continuës, fans aucun ordre de maux, les pouls frequents, & debiles, à tels conuiennent les choses qui eschauffent. Que si ensemble auec Mars, Saturne estend ses rayons, sans doute arrivant l'opposition, le malade moura. Que si la Lune estant en la Balance au temps de la maladie, Mars se trouue ioinet à icelle, ou qu'il luy enuoye son opposition ou quadrat, le mal sera procedé de trop grande abondance de sang, il y aura des fievres qui croistront continuellemet, les pouls seront retirez, il y aura defaillance de cœur, phrenesse, des veilles, inflammation de tout le corps. A cestuy-cy conuiendra la saignée, & tout ce qui deliure l'habitude du corps. Que si la Lunen'est secouruë d'aucune beneuole, le malade moura dans dixiours: que si elle est regardée de bons, quand elle sera arriuée en son opposition, & ayant souffert grand peril, il guarira. Aussi la Lune dans la Balance denote que la matiere du mal s'espandra sur les extremitez des membres qui s'enstammeront, puis s'en iront sans se faire paroistre; mais neantmoins la chaleur demeurera au profond plus vehemente, le malade tiendra tousiours les yeux clos, encor qu'il ne dorme pas, & aura perdu l'appetit. Et telles sont les affections de ce signe, selon sa nature propre, pour lesquelles connoistre plusieurs errent: car on estime que tels accidents Zzz 11

prouiennent des viandes qu'ont pris les malades, sans que les Medecins l'ayent sceu. Que si Saturne & Venus, ou tous deux s'approchent de la Lune, lors qu'elle diminuë ses mouuements, le malade tombera en frenesse, lors qu'elle viendra en son opposition. & pourtant, il faut vier de fomentations, & de resolutifs, & prendre garde au malade qu'il n'yse de quelque finesse en se cachant secrettement pour boire de l'eau : car il aduiendra qu'enuiron l'opposition, quelque benefice de ventre luy aduenant, le deliurera du mal, en vsant des remedes que nous auons ja dit : Toutesfois il sera suiect aux maladies longues, inegales, & periodiques, desquelles il se deliurera tousiours: Mais si Saturne seul se trouue auec la Lune, & qu'elle n'accroisse pas son mouuement, il moura: car ainsi, ayant beaucoup souffert au commencement, & augment de la maladie, enuiron l'aspect opposite, il guarit. Que si la Lune estant en la Balance, Mars & le Soleil luy enuoyent ses rayons, la cause de la maladie sera dans la teste, qui apportera des cephalalgies, migraines, rheumatismes. Que si Mercure s'y trouue ioinct, la matrice du mal sera dans les yeux, qui leur causera des suffusions, dictes cataractes, des dilatations des pupilles: aufquels, pour le plus souuent conviendra tirer du sang, comme aussi sera profitable leur purger le ventre, toutesfois à tels ne faut point si tost promettre la fanté: car en ces maux ils auront long temps à fouffrir, non sans grand peril. Que si la Lune estant dans la Balance, reçoit aspects ou rayons de lupiter ou de Venus, quelquesfois les plus malades guarissent, que si aucun ne se presente à la Lune, ny qu'aucun la regarde, & qu'icelle diminuë ses mouuements, il yaura des maladies malignes, & difficiles à estre conneuës, principalement aux yeux, desquelles on sera deliuré, lors que la Lune sera paruenuë à son opposition. Or sçache que tous ces signes qui sont aux Tropiques & Equinoctiaux, produisent ou causent tousiours des maladies malignes.

#### De la Lune dans l'Escorpion.

Si ontombe malade, la Lune estant en l'Escorpion, Saturne y estant conioinct, ou la regardant d'aspect quadrat ou opposite, l'origine du mal sera par instammation des aisnes, & lieux prosóds vers les parties pudibondes & l'anus. Que si la Lune accroist son mouvement & lumière, & qu'elle soit regardée des beneuoles,

facilement il recouurera sa santé. Que si la Lune estant dans l'Escorpion, Mars se trouue ioinct à icelle, ou la regarde d'vn quadrat ou opposition, & qu'icelle diminuë ses mouuements & lumiere, retenant les aspects des beneuoles, il retournera en santé, lors qu'elle sera par de-là le quadrat ou opposite : car les beneuoles font cela en tous les signes, comme tu peux sçauoir: car ils rendent les maladies plus faciles à guarir, ou plus douces. Aussi la Lune dans l'Escorpion, veut que l'origine du mal soit colere, contention, riottes, & que les parties de l'abdomen vers le siege & la vescie soyent enflammées, les sievres au troisies me iour croistront, augmenteront, & le malade rendu, ou faict forcené, hors de sens aggrauera d'autant plus son mal, le rendra plus rebelle. Que si la Lune dans ce signe augmente ses mouuements, principalement depuis l'opposition, & que Mars luy soit ioinct, il sera en peril d'estre blesse par fer, ou bien par quelque maniere occulte. Que si le Soleil y est present, ou qu'il enuoye son aspect à la Lune, icelle accroissant ses mouuements (ce qui se faict quand icelle, selon la 15gitude de sa course, parcourt quinze degrez) sera en danger d'vn abscez de pleuresie: Or les malades sont jugez & deliurez par fluxion de sang. Et il faut garder le malade en lieu secret, & le faire abstenir de tout vsage de choses froides, des lotions, bains, de ne luy extraire du sang par ventouses: mais le mal estant estendu, ou prolongéiusqu'à l'onzième iour; en fin se rendra long, & en ceste longueur ne sera pas moins perilleux. Que si la Lune estant dans l'Escorpion, Iupiter ou Venus s'y trouue ioinct, ou y enuoye ses rayons, seront les mêmes maux susdits; mais bien plus salubres, desquels toutes sois ne sera pas deliuré qu'auec longueur de temps: Or la longueur de temps, ou nombre de jours de la durée de la maladie sera conneuë par la connexion de la Lune, auec les Estoilles beibenies: cariusqu'à ce que ces bos Planettes soyent presents, ou que leurs aspects soyent arrivez, les maladies prendront vigueur, & auront leur force. Et incontinent que le temps, comme prefiny de la maladie est venu au jour de l'opposition, le mal est faict long. Que si estant la Lune dans l'Escorpion, tournant son mouuement diminué à la conionction du Soleil, à laquelle aussi Saturne est ioinct, ou enuoye son rayon, le malade sera fort satigué, & sera fort abbatu de la longue maladie, qui sera vne defluxion aux parties basses : à sçauoir à l'anus, & aux parties pudibondes, & in ellen'est protegée de quelque beneuole, il moura ainsi. Maissi la Zzz iij

TRAITTE

552 Lune marche, estant augmentée de mouvement, & que Saturne

soit ioinct à elle, ou luy enuoye son rayon, ce seront les mesmes maux, mais moins dangereux; toutesfois de longue durée, or la nature de ce signe requiert qu'on euite les bains, & toutes les choses qui font fondre, & fluer les humeurs.

#### De la Lune au Sagittaire.

CI quelqu'vn s'alite quand la Lune sera au Sagittaire, à laquel-Ic Saturne foit ioinct par corps, ou luy enuoye son opposition, ou quadrat, la maladie commencera par vne fluxion d'vn subtil rheume, il y aura des douleurs articulaires, des astrictions de ventre, des fievres, desquelles les accez seront auec rigueur & froideur des extremitez : quand doncques la Lune amoindrira sa lumiere, & principalement son mouuement, y aura des accez de fievres doubles, constipations, les pouls profonds: à tel conviennent les choses qui eschauffent, & sont aperitiues. Que si elle n'est regardée de beneuoles, il aduiendra qu'il passera de grands perils, toutesfois il guarira, apres qu'elle aura passé l'opposition. Que si la Lune estant au Sagittaire, Marss'y trouue conioina, ou y enuoye son afpect quadrat, ou opposite, & que la Lune augmente salumiere, & mouuement, la maladie sera en peril, de laquelle l'origine sera repletion, & le trop manger & boire, y aura des fievres continuës qui accroistront, & prendront vigueur, passions choleriques, slux de ventre, le pouls debile. Les choses rafreschissantes, & astringentes, luy sont vtiles. Que si des maleuoles regardent la Lune, il moura au septiesme. Que si quelque beneuole la regarde, il guarira, apresauoir passe l'opposition; mais non sans peril. Aussi quand la Lune est au Sagittaire, la maladie a son principe d'vn bain, & air froid, & tout le corps sera attaqué de flux de rheume, y aura douleur de genciues, & de dents; mais la cause primitiue du mal seradans la poictrine. Que si la Lune arriuant au Soleil par vn mouuement diminué, Saturne & Mercure y sont conioincts, ou y enuoyentleurs rayons, y aura inflammations de poulmon, & du Septum transuersum, tout le corps se trouve eschauffé, à tel luy faut donner choses qui soient resolutiues & exiccatiues, & sera bon au commencement luy tirer du fang. Que si la Lune ayant passe premier treize degrez, maintenant passe le quatorziesme, il moura le cinquiesme iour. Que si la Lune estant au Sagittaire, se trouue

ioincte à Iupiter, ou à Venus, ou bien qu'iceux luy iettent leurs rayons, il aduiendra que les choses qu'auons ja dit, seront mauuaises; mais plus salubres. Que si la Lune ne se trouue ioincte à aucun, & n'est regardée d'aucun, & qu'elle augmente son mouuement les maux qui arriveront, seront aussi plus salutaires. Que si Mars & le Soleil enuoient leurs rayons ou aspects à la Lune, icelle augmétant ses mouuements par dessus les susdits maux, adviendront des toux tres-vehementes. Or la nature de ce signe est d'apporter des veilles continuelles au malade, & qu'il endure plus de mal la nuict que le iour, dont les malades sont tellement rendus debiles qu'à grande peine, on peut apperceuoir le pouls. A tels sera necessaire l'vsage des choses qui resoluent, & eschauffent moderement, defuir les bains, lauages : bref, toute forte d'humectation. Et qu'ils couchent à l'obscurité, sous l'ombre, & tels auront bonne esperance de santé, si la Lune est regardée de bons: que si seulement vn des beneuoles la protege, la regardant, les maux se rendent bien plus rebelles; toutes fois il y a esperance certaine de santé, apres des perils.

#### De la Lune au Capricorne.

CI quelqu'vn tombe malade, la Lune estant au Capricorne, & diminuant son mouuemet à laquelle Saturne soit conioinct, ou luy enuoye son quadrat, ou opposition, l'origine du mal sera refroidissement dans les bains, y aura des rheumes tenuës ou subtils, pesanteur de poictrine, & de poulmon, vne toux, principalement au commencement des fievres desquelles les accez viendront auec rigueur, & plus la nuict que le iour. A tels conuiennent les choses qui eschauffent, que si quelque bon ne regarde la Lune, il moura le 21. iour. Que si elle est regardée de bons Planettes, il guarira, ayant souffert longue maladie de poulmon, Que si la Lune estant au Capricorne, Mars est ioinct à icelle, ou qu'il luy enuoye son quadrat ou opposition, l'origine de la maladie viendra de la coction blessée, laquelle est suivie d'vn vomissement, & cholere, maladie voirement dangereuse, & aiguë: des conuulsions l'accompagnent des inflammations, vne bile mordicante aux intestins, & dans l'anus. A cestuy conuiendront des choses qui ratraichissent, & contraignent: que si alors quelque bon Planette ne la regarde, il moura le cinquiesme ou le septiesme: que si quelque

beneuole la regarde, il guarira dans le septiesme iour. Que si la Lune estant au Capricorne quelqu'vn s'alitte, le principe du male fera trauail & inanition: Or il y aura douleurs, principalement au dos, souuent viendront des fremissements, desorte, que y aura deux ou trois fois des accez en peu de temps, les poils de tout le corps se dresseront, y aura sievres, auec astriction de ventre, & debilité de forces. Ie te dis beaucoup de choses de cela, afin qu'ayant tiré indices, tu puisses par des notes plus certaines connoistre les maladies. Et tant plus la Lune diminuë ses mouuements, plus les malades sont rendus foibles, tu veras le malade resuer en parlant, & leuer les yeux en haut. Que si enuiron l'opposition de sa course commencée, Saturne se trouve soinct à la Lune, ou y enuoye sonaspect, le malade sera reduit en vn estat tres-dangereux, & ce à cause de la trop grande violence& passion de la sievre; que si alors quelqu'vn des beneuoles la protege, il sera deliuré, apres auoir esté long-temps affligé. Que si Mars ou le Soleil ensemble y tendent leurs rayons, la maladie sera changée, & sera faicte periodique. Que si la Lune augmente son mouvement : mais qu'enuironl'opposition de sa cousse commencée, Saturne ou le Soleil y soit, la maladie sera tres-perilleuse. Que si la Lune estant au Capricorne, Iupiter, ou Venus, ou Mercure, ou quelqu'vn d'iceux, ou tous presents sont conjoincts, ou enuoient leurs rayons, la cause do la maladie est de mesme qu'auons dir; mais la maladie sera fort salubre. Prens garde à la nature de ce signe, duquel le propre est d'apporter des maladies dangereuses. Mais il faudra s'abstenir de bains, & de l'vsage de toutes choses froides; mais doit coucher,? ayant la teste haute, sera bon, si faire se peut prescrire aux malades les exercices.

## De la Lune au Verseau.

I quelqu'vn s'alitte quand la Lune est en Aquarius, icesse augmentant sa lumiere & mouuement, Saturne y est conioinct ou tende son opposition ou quadrat. l'origine du mal est, trauaux, veilles, ou voyages, & l'egalité de la maladie ne sera gardée en augmentant & diminuant: que si quelque bon regarde la Lune, la santé retourne enuiron l'opposition de la course commencée; que sila Lune estant en Aquarius, icelle diminuant son mouuement & lumiere, Matss'y trouue conioinet, ou qu'il y estende son opposi-

tion...

rion ou quadrat, la cause qui aura commencé du mal cst aux aisnes, ou aux cuisses, ou aux parties honteuses, il y aura des fievres ardentes, continuës, & croiffantes perpetuellement, & les extremitez des parties feront les plus enflammées, y aura alteration ou foif, inquietude, en forte que les malades ne pouront se contenir en meline place; mais se leueront souuent, & demanderont beaucoup à boire, que si la Lune augmentant ses mouuements. Et Mars conioinct auec foy, il arriuera qu'enuiron le quadrat de sa course commencée, il defaillira de cœur: à tels sera vule tirer du sang & ne faudra point leur refuser à boire, ny à coucher en lieu clair, quad ils le desireront. Que si enuiron le quadrat le mal ne diminuë, il moura en l'opposition. Que si la Lune estant au Verseau, Saturne ou Venus, ou quelqu'vn des deux, ou tous les deux enuoye ses rayons; mais que la Lune diminuë ses mouuements, il guarira enwiron l'opposition. Que si la Lune diminuant ses mouuements, Saturne enuoye ses rayons, ou aussi Mercure, les mesmes affections arriueront que nous auons dit cy-deuant : toutesfois sur iceux, de plus aduiendront des rheumes, & diuerses fluxions aux membres inferieurs: sera aussi en danger que le malade ne tombe dans vne hydropisie: Or il est certain qu'il sera long-temps affligé. Que si la Lune au temps de la maladie commencée n'outrepasse pas son moyenmouuement, la santé voirement reuiendra; maistard.

## De la Lune aux Poissons.

SI quelqu'vn s'aliète, la Lune estant aux Poissons, à laquelle diminuant sa lumiere & mouuement, Saturne soit conioinet, ou qu'il luy enuoye son opposition ou quaré, la premiere source du mal sera vn restroidissement par des bains, lequel auront ensuiuy desrheumes subtils. Les extremitez seront engourdies, y aura des sievres auec rigueur, desquelles les accez seront doubles, y aura douleur de teste, piquements à la posêtrine, pesanteur aux hypocondres & ioinétures, les pouls prosonds & debiles, à tels conuiennent les choses qui eschaussent, & ouurent les obstructions. Que si quelque beneuole regarde la Lune, il guarira enuiron l'opposition; mais les douleurs des ioinétures resteront, & seront de durée. Si quelqu'vn tombe malade, la Lune estant aux Poissons, à la quelle augmentant sa lumiere & mouuement, Mars y soit ioinét, ou qu'il y enuoye son opposition ou quadrat, l'origine de la mala-

556

diesera par cruditez, & de trop boire: Or la maladie receura sa plus grande force ou vigueur dés le troissesme iour, le plus grand tourment ou affliction sera la nuict, & viendront des brûlements ou ardeurs grandes en la poictrine, delires, phrenesse, douleur de teste, soif, desir de boire de vin, les pouls seront retirez. A tels conuiennent les choses qui purgent l'habitude du corps, principalement l'euacuation du sang: Et si quelque bon Planette ne regarde la Lune enuiron le premier quadrat de sa course commencée, il moura. Que si des bons la regardent, il guarira apres l'opposition, ayant auparauant passé des grands perils. Que si la Lune estant aux Poissons, Iupiter ou Venus se trouuent presents au temps de la maladie commencée, ou qu'ils enuoyent leurs rayons, la santé reuient, ou enuiron le quadrat ou opposition de la course commencée. Or tu dois faire grand estat de bien considerer les angles du Ciel: Car si au temps de l'alictement commencé, les beneuoles se trouuent situez, ou en l'ascendant ou au milieu du Ciel, & que la Lune soit en aspect quadrat ou opposite de meschants, ce ne sera pas vn petit soulagement ou secours, pour pouuoir recouurer la santé. Que si au contraire, les maleuoles sont en l'Ascendant, & que la Lune soit en aspect des bons, ce sera vn grand detourbier ou empeschement à recouurer la santé. Il est donc important qu'vn bon Medecin se souienne tousiours des preceptes de Mathematiques, & qu'il recherche diligemmet le iour & l'heure de l'alietement, apres qu'il regarde la situation du Ciel, sans quoy il ne peut iamais rien faire. Si quelqu'vn tombe malade, la Lune estant aux Poissons, la cause primitiue du mal est, ou la frequente lotion au bain, ou la pourmenade, estant nud, ou le breuuage froid. Or aussitost les nerfs patissent, principalement l'estomach, il y a fievre, difficulté de respirer, dureté de ventre, toutesfois la chaleur est plus grande au dedans, qu'aux extremitez: Les pouls sont sipetits qu'à grade peine tu les poux apperceuoir au tact, toutes sois ils se changent bien tost, ensorte qu'en moins de deux heures tu connoistras la diuersité en iceux: Le ventre mettra hors des matieres liquides, & les vrines auront vne odeur fetide: à tel conuiendra l'vsage des choses qui seront rafraischissantes. Que si la Lune au premier quadrat de la course commencée augmente ses mouvements frappée de quelque rayon de Saturne, il poura bien estre guari: mais auec grand peril. Que si la Lune estant dans les Poissons, Iupiter & Mercure enuoient leurs rayons, ce segont les mesmes causes de

maladie qu'auons dit par cy-deuant. En cecy tant seulement sera la difference que les douleurs de ventre seront de surplus, qui causeront vne debilité & varieté de pouls. Que si la Lune excede son moyen mouuement frappée d'vn rayon de Saturne, il ne passera pas le premier quadrat de sa course commencée qu'il ne meure. Que si Venus en quelque saçon que ce soit luy preste secours, la maladie s'estendra iusqu'à son opposition, d'où finalement s'ensuiura dysenterie, palleur, tumeur des pieds, maigreur de tout le corps, par laquelle les malades tobants, ou en confomption, ou tabides, finalement mouront. Que fila Lune excedant son moyen mouuement, se trouue frappée des rayons de Mars, & du Soleil, les causes de la maladie seront les mesmes qu'auons ja dit : mais les fievres serendront tousiours d'autant plus vehementes, & fortes, & y aura phlegmon au foye, les extremitez seront brûlantes. Or il faudra aux heures conuenables repaistre le malade de viandes qui nourrissent dauantage: mais la nature de ce signene permet pas quelquesfois l'euacuation du sang par la veine : que si quelque beneuole ne la regarde, le malade moura, quand elle sera paruenuë à son opposition: mais si Iupiter ou Venus regarde la Lune, icelle diminuant ses mouuements, le malade perillera par les causes, lefquelles auons cy-deuant dites, toutes fois enuiron l'opposition, il guarira, si le Medecin en le traictant, n'erre point. Or prens bien garde à Iupiter & à Venus; car s'ils regardent la Lune, & qu'icelle accroisse son mouuement, opprimée des aspects de Mars, & du Soleil, il n'y a plus de secours, le malade meurt. Or il faut auoir souuenance des preceptes que nous auons dit iusqu'à present, non seulement enuers l'alictement du malade; mais aussi enuers les playes receuës, enuers l'enfantement des femmes, & autres choses, qui communement aduiennent aux hommes: car de-là, tu sçauras quand à poinct-nommé il faudra appliquer les remedes de Chirurgie, & autres curations conuenables aux malades. Comme par exemple de l'œil; en la dilatation de la pupille, glaucoma, en la cataracte, tu commenceras premierement la cure Chirurgicale, lors que la Lune augmente sa lumiere & son mouuement, estant rayonnée des aspects des bons : & est bon que tu sçaches cela, qu'il est dangereux d'eschauffer les corps, quand la Lune augmente sa lumiere & mouuement, à laquelle Mars ou le Soleil sont conioincts, ou luy enuoyent fes rayons, & est dangereux rafraischir les corps, lors que la Lune diminue son mouvement & lumiere, à la-AAaa M

quelle Saturne ou Mercure iette ses rayons. Mais quand en melme iour & heure, deux personnes s'alictent, il faut auoir esgard à leur aage, & les conferer ensemble: car celuy qui sera le plus ieune, sera plustost, & plus facilement guary (selon la diuersité des maladies, lesquelles, selon la nature de chaque signe, auons diligément examiné) si la Lune diminuë son mouuement & lumiere, estant rayonnée de Saturne ou Mercure : Or le plus aagé fera transmutation de son mal en vn autre mal, ou sera plus long-temps à guarir: celuy qui fera plus ieune, coura plus de hazard enuiron le quadrat ou opposition de sa course commencée, si la Lune augmente son mouuement & lumiere, exposée aux rayons de Mars, ou du Soleil. Mais si la Lune separée ou éloignée de la societé des malins, se trouue seulement exposée aux rayons des bons, les ieunes & les vieux guarissent, selon la diuersité des affections designées, & ja exposées enuers chaque signe. Or i'ay adiousté ces choses, à fin que te rendant participant d'vn tres-parfait conseil, duquel tute serues, tu sois aussi parfaict en toutes choses.

Fin du Liure de Galien, de l'aliètement des malades, communement dit en Latin, de Decubitu infirmorum, fait Grec par Galien, co traduit par I.L'AIGNEAV fils de l'Autheur de ce Traicté.

## 

POVRCE QVE QVELQVES-VNS ONT opinion que ce traicté est attribue à Galien, à cause qu'ils ne croyent qu'aucun docte Medecin aye tra-uaillé observant les regles & enseignements qu'il propose: l'ay creu faire bien, de tirer ce qui suit des œuures de Nostradamus, impression faicte à Paris par Guillaume de Nyuert, auec Priuilege 1567. dedans ce Liure il y a plusieurs reuolutions, & la suiuante, y a autres reuolutions naturelles, pour connoistre les iours, fortunes, & perilleux sur le corps humain.

IANVIER. Qu'ily a adapté la Table cy-deuant p. 162. & de suite.

Vi tombera malade au 2. iour, sera par mal de la ssitude, vigiles, douleurs arthretiques, & au 3. augmentation, aucc sievres, & les nuicts sâcheuses.

Qui tombera malade au 3.iour du matin, sera en danger de mort, par pleuresie, ou fievre continuë, ou obstruction, ou par rheume, catharre prouenants du chef, tombant sur les espaules.

Qui tombera malade au 8. iour fera par crudité du ventricule, auec douleur du ventre, colique auec vermine, ou par flux, ou hu-

meurs putides.

Au 9. iour sera par flux de ventre, par exulcerations des inteflins, & les parties inferieures affectées, fievres petites, subuersion du ventricule, appetit perdu, ou par crudité, & obstruction du foye, & des veines mezaraiques.

Au 15. iour du matin sera par bubon secret, ou autres maladies és parties secretes, ou par defluxions sur les iambes, ou gouttes, la

maladie sera longue, & dangereuse.

Au 16. iour sera par humeurs veneneuses, & dangereuses, ou par yurognerie, plenitude, sievre continuë, & lethale, cholere, slux de ventre, pleuresse, vers & mal de reins.

Au 22. iour, par vers ou humeurs flegmatics, auec symptomes A A a a iii dangereux & mortels, ou par trauail, labeur, froideur, lassitude, cholique, mal de iointure ou grauelle.

Au 23. iour sera par yurognerie, plenitude, crudité, douleur de

teste causant reverie, sievre ardante, ou par vermine.

Au 2 9. iour par froidure, defluxions pituituses, apostemes, sievres causées par obstructions, plenitude, crudité, exuscerations des poulmons, douleurs des entrailles, ioinctures, ou par inflammation.

Au 30. iour, fera par fievre continuë causée obstruction auec fymptomes mortels.

FEVRIER.

Vitombera malade au 4. iour apres midy, sera par plenitude & abondance de sang, auec ferueur & mal de cœur, & du thorax, tensions interieures, sievre, chaleur, defaut de cœur, & accidents mortels.

Au 6. iour par sux de ventre, ou sievre, auec appetit perdu, ou

fubuersion d'estomach, vermines, & humeurs pituiteux.

Au 11. iour, par inflammation, ou autres effets és parties pudibondes, ou par humeurs veneneuses, auec symptomes mortels.

Au13. iour fera en peril par repletion & crapule, par cholere, fievre continuë, & autre maladie, flux de ventre, ou par douleurs des muscles, pieds & iambes, ou par humeurs putrides & veneneux causants maladies mortelles.

Au 18. iour, par refrigerations, theumes fubtils, toux, empefchement authorax & poulmons, fievre auec rigueur, & plustoft de

nuict, ou par cholique graueleuse, & accidens mortels.

Au 20. iour, de nuict sera par excez, cruditez, repletion, ou par ardeur au thorax, douleur de teste, pleuresie, reuerie, soif, mort d'enfants par vers, rheumes, catharres, & toux.

Au 25. iour, par plenitude de sang, dureté de ventre, inflammation, douleur de col, & des espaules, ou par obstruction, fievre, de-flxion, douleurs arthretiques, & accidents dangereux.

Au 27 iour par sievre continuë, obstructions, humeurs putri-

des & contagieuses és veines par rheumes & catharres.

MARS.

Vi tombera malade au 3. iour, sera par mal de repletion, crudité, sievre ardente, douleur du thorax, defaut de cœus par qualité veneneuse, & accidents dangereux & subits.

Au 6. iour, par crudité, douleur & flux de ventre, fievre & inflammation, appetit perdu, abondance de fang, ou par pleurefie.

Au 10. iour, par inflammation & accidents és parties pudibon-

des, & interieures auec symptomes dangereux.

Au 13. iour apres midy, sera en peril de mort par repletion, sie-

vre continuë, flux de ventre ou cholere.

Au 18. iour fera par labeur, vigiles & voiages, lassitude, deslaxions, douleur de iambes, gouttes, mort d'ensants par vers, ou par humeurs putrides és veines, causants sievres putrides continuës & contagieuses, auec griess symptomes.

Au 21. iour, douleur deteste, fievre continuë, ardeur, soif, frenelie, peril de mort, ou par vers, perdition d'entendement, ou ne-

phresie ou grauelle.

Au 24. iour, par crapule, plenitude, obstructions, fievre, inflammations, douleur deteste, de col, desioinctures, auec destuxions, ou par humeurs veneneuses, auec accidents dangereux.

Au 27. iour fera par vomissement, intemperie, cacochymie & subuersion du ventricule, mal d'estomach, ou par plenitude de

fang.

Au 30. iour, par repletion, crudité d'humeurs, mal de cœur, du thorax, des costes, sievre, & ardeur interieure, la slebotomie caufera defaut de cœur ce iour, la maladie dangereuse, & accidents dangereux.

AVRIL.

VI tombera malade au fecond iour, fera par mal de flux de ventre aucc fang, difenterie, fievre, appetit perdu, fubuer-fion d'estomach, ou par plenitude & pleuresse.

Au 6. iour de nuict, & au 7, iour fera par inflammation & accidents és parties basses, par humeurs corrompus & contagieux és

veines, auec danger & bubons pestilents.

Au 11. iour, fera par crudité, inconcoction des viandes, vomiffement cholerique, inflammations, tension de nerfs, rosions és entrailles, & accidents mortels.

Au 14. iour sera par trauail, vigiles, & voyages, bonne sleboto-

mie pour les valetudinaires.

Au 18. iour sera par ebullition de sang, instammation cholerique, douleur de teste, frenesse, mort d'enfants par vers, si onn'y pouruoit.

Au 20, iour de nuict sera par plenitude de sang, peril de mort

au 11. iour apres, nefrite, tourment par pierres & grauelles, accidents mortels.

Au 24. iour, par cholere, subuersion d'estomach, ingurgitation,

vomissement, douleur au costé, & mal au col.

Au 27. iour de nuict sera par plenitude de sang, d'humeurs veneneux; chaleur interieure, fievre mortelle, desaut de cœur en slebotomie & symptomes pestilents.

M A'Y.

Vi tombera malade le premier iour apres midy, sera par abondance de sang, sievre continuë, auec desaut de cœur, mat de vigiles, inslammations, frenesses & danger de mort dans dix iours.

Au 4. iour sera par inflammations és parties basses, bubons pestilents,

Au 9. iour apres midy fera par debilitation du ventricule, crudité, vomissement, cholere, infiammation, douleurs de nerfs, & peril par humeurs és veines.

Au 11. iour, par trauail, labeur, vigiles, voyages, ou inequalité. Au 16. commencera par le chef, ou plenitude de fang, d'hu-

meurs corrompus és veines.

Au 18. iour par plenitude, yurognerie, douleur des iointures, abondance de sang, sievres aiguës & pestilentes, obstructions, exulcerations des poulmons, chaleur interieure, ou passiue, par graueluelle & pierres, & mort par vers. Ergo mort par faute.

Au 23. iour par plenitude de sang, ou putresaction d'humeurs, causantes sievres ardantes, continués & pestilentes, desaut, & mal de cœur, slux de ventre, appetit perdu, auec langueur, sommeil, &

peril de mort.

Au 24. iour, par plenitude de fang, & d'humeurs pour is, aucc chaleur interieure, mal de cœur, fievre pestilente, sièbotomie dangereuse, auec symptomes mortels, morts subites.

Au 30. iour, par inflammation, courroux, reueries, ou par glai-

ue, maladies dangereuses.

Au dernier iour commencera par les parties inferieures, par bubons veneriens ou pestilents.

IVIN.

Vi tombera malade au 7. iour fera par mal de genouils; ambes, & pieds, fievres ardantes, inflammation, alteration & apostemes pestilentes.

Au 8.

Au 8. iour sera par trauail, vigiles, lassitude, & inquietude, plufieurs medecins deceuz par maladies pestilentes, & morts subites.

Au 14. iour sera par plenitude de sang, obstruction, sievre continue, mal de teste, de col, & lassitude, bubons pestilents, au col & aisselles.

Au 15. jour de nuict, sera par par fievre continuë & pestilente, par ebrieté, plenitude, obstruction, inflammation des poulmons dicte perineumonie, mort d'enfans par vers; coliques, grauelle, & douleurs des reins.

Au 20. de nuict, & le 21. iour du matin, sera par plenitude de fang, corruption d'humeurs, chaleur interieure, defaut de cœur, fievre continuë, & pestilente, nul appetit, maladies diuer-

Au 28. iour de matin, scra par mal, ou bubons, ou inslammations des aisnes, & autres parties basses & secretes, par peste, ou autrement, fymptomes dangereux, maladies fubites, & mortelles.

IVILLET.

Vitombera malade au 5. iour, fera par lassitude, trauail, vi-giles, sievre continuë, & pestilente.

Au 6. iour sera par plenitude, excez, potion de vin, sievre auec frenesie, reuerie, soif, douleur de teste, & peril de mort.

Au 12. iour par mal de col, d'espaule, de teste, mal contagieux,

appetit perdu, ardeur dans le corps.

Au 13. iour par fievre continuë, aiguë & mortelle, astriction de vent, ardeur és parties interieures, & obstructions auec danger de mort par pestilence ou grauelle.

Au 18. iour par abondance de sang, sievres lentes, pestilentes, & mortelles, defaut de cœur, appetit perdu, sommeil & pesanteur,

danger de mort.

Au 19. iour, sera par flux de ventre, vlcerations des boyaux, mal & subuersion d'estomach, & fievre continue, & esprits estourdis.

Au 2 5. iour, par les parties honteuses, & pudibundes, tant par bubons veneriens, pestilents qu'autrement, ou par douleur d'entrailles, & accidents douloureux.

Au 27.iour, par plenitude, cholere, flux de ventre, ebrieté, & le

tout auec peril de mort, garde de trop boire.

BBbb -

LAOVST.

Vi tombera malade au 2. & 3 iour, sera par mal de distillation, rheume subtil, sievre continuë, aiguë auec rigueur, suspirations, tensions d'entrailles, mal de mammelles, plenitude, crapule, frenesse, reueries, & mal de teste, ou par qualité veneneuse & pestilente.

Au 9. & 10. iour, par lassitude, sievre, vigiles, obstruction, & pu-

trefaction des humeurs, le tout auec danger de mort.

Au 15. iour sera par crudité, vers, putresaction, corruption d'humeurs, intemperie du ventricule, sievre, dureté de ventre, douleur d'estomach, mort par vers, sievres pestilentes, colique, & grauelle, & du 17. rheumes.

Au 19. iour sera par abondance de sang, sievre continuë, defaut de cœur, frenesie, vigile, stupeur, & instammation de tout le

corps.

Au 22. iour, fera par humeurs acres & fubtils, douleurs de iointures, fievres auec rigueur & refrigeration des extremitez, pestilences, desaut de cœur auec danger.

Au 24.iour fera par vomissement & cholere, crudité d'humeurs, & des viandes, perte d'appetit, inflammation du thorax, fievre &

flux de ventre, auec salut de vie, moyennant secours.

Au 29. iour, par rheume subtil, sievre continue, soupirs; pointure aux mammeles, dissention des intestins.

SEPTEMBRE.

Vi tombera malade au premier iour, sera par mal deteste, sievre continuë, veilles auec grand soif, ardeur d'estomach, & du soye, auec danger de mort, par humeurs de qualité veneneuse.

Au 5. iour sera par douleur de ratte, sievre, lassitude & chaleur de

tout le corps.

Au 8-iour fera par fang, cholere, & subuersion du ventricule, les

hypocondriaques & maniaques vexez.

Au 11. iour par froid, rheume subtil, toux, fievres, obstructions, mal de ventre, & de vers, cholique & grauelle, & douleurs des reins.

Au 15. iour, par plenitude de sang, d'humeurs, sievre, inquietude, inslammation de tout le corps, endormissement, pesanteur, auec pessilence, & mort d'ensans par vers.

Au 18. iour de nuict, sera par rheume, subtil s humeurs acres, se-

vres auec horreur, refrigeration des extremitez, fievres tierces, doubles tierces, & quartes, telles maladies prinfes à telle heure, feront la plus part lethales.

Au 22. iour sera par vomissement, ou cholere, ou crudité, inconcoction, & perte d'appetit, slux de ventre, & instammation du

thorax, fans grand danger.

Au 27. iour, par fievre continue quarte, tenfion des intestins, soupris & instammations, les hypocondriaques seront affligez.

Au dernier iour fera par mal deteste, de col, plenitude de sang, opilations, fievres continuës, pestilentes, & quartes, auec symptomes facheux.

Les trois mois suiuants ne se trouuent point specifiez.



of the land of the second of t

## APOLOGIE

CONTRE IEAN FERNEL.



VICONQVE voudroit fermer la bouche à tous les enuieux, médifants, & calomniateurs qui mandient leur gloire aux despens d'autruy, il auroit besoin de beaucoup de fumier. Leur condition est miserable, dit Cardan 1. 3. p. 205. de Sapientia, & escriuant contre

telles personnes, il vaut mieux taire, que diuulguer leurs noms; cette nomination estant rustique & preiudiciable : car de telles personnes, quale dixeris verbum, tale audies, & comme dit le Comique cotumeliam si dices, audies. Ce qui est obserué par plusieurs grands & doctes personnages, qui taisans les noms, ont poursuiuy les vices, comme Erasme, Cardan & autres, la solie, la presomption, & l'ignorante malice d'vn langage affecté, & bien elabouré, est tres dangereuse, principalemet estant conduite par vn humeur bijare & melancholique, qui croit que toutes ses réveries doiuent estre receuës pour oracles, dautant que personne à son iugement n'a connoissancé de ce qu'il ignore. Ce fol qui ne se chaufde Tessa. fe l'qu'en passant ses mains sur vne petite bougie allumée, qui entrant dans vne chambre, où il y a'du feu flambant dans la cheminée, en quelque temps que ce soit, fait mettre vn linge ou drap au deuant, qui craind que tous les chiens qu'il voit, soient grands ou petits, le veulent mordre és iambes, veut que tout le sang qu'on pisse, procede des reins vlcerez, & dilacerez par les pierres qui sont au dedans, à quoy Louys Duret qui a commenté les Coaques d'Hippocrate c. 1. §. 6. de Vomitu, reconnoit seulement rupture de veine sans pierre, & luy monstrant Hippocrate de Locis in homine S. 7. dit ne l'auoir veu.

Mours

Hippocra-Histoire.

Vn homme d'Eglise aagé d'environ quarante ans, assez replet, les veines moyennes, tout à coup pisse de sang, sans auoir iamais fenty, ny fentir encores aucune douleur ny incommodité, ny aux reins, ny vescie, ny ailleurs, va trouuer Thessale, luy raconte le APOLOGIE CONTRE IEAN FERNEL: 567

pissement de ce sang, ce luge precipité prononce aussi-tost sa sentence: disant que c'estoit vne pierre à ses reins qui faisoit ce mal; Poj Pare aussi interrogats, dict qu'il y auoit enuiron sept ou huict iours, il trasse qu'estant couché dans son liet, songea qu'il se battoit auec le Dia- du sangés ble, que l'ayant chasse de sa chambre, le battant tousiours à coups pus, qui de poing, & le poursuivant par les degrez, il tomba de son lict, sans pennent s'éveiller: mais le froid se faisant sentir, & luy voulant tirer la cou-estre euauerture sur so, trouna qu'il essoit à terre, & le pot de chambre l'vrine, & s'estant remis dans son lict, se Gilbertus rendormit, sans sentir aucune douleur, tellement que ie colligeay Anglicus cette cheutte estre la cause de son pissement de sang, qu'il ne pissa f.276 1.6. plus, apres qu'il eut beu le laict par deux ou trois iours, à la façon o de exitu que ie luy dis, & sans estre taillé, ny sondé, comme ce melancholi. Sanguinis que luy auoit confeillé, & s'il eust consulté son pere, quib. morbis p. dit le sang 434 sur ce mot nephritis, il auroit veu les reins malades, ou par in- est pissé, on Aammations, ou par veines d'iceux rompues, ou par estre trop plei-par un nes, ou par quelque effort, & trauail, & qu'alors vn vlcere se fait, & sant, on qu'aucunes fois on pisse trouble & rougeastre par vne ordure cras. vne cheuse qu'il nomme proluuies instar ichoris assatzum carnium bubula-rum, & pat vne douleur, laquelle occupe les lombes & iles, com-tranail, ou me il arriue aux femmes, lors qu'elles accouchent, & cette douleur par un vient, à cause de la pituite & bile y amassées, & aussi par trop vsage gradfroid des femmes: que s'il eust encores consulté Constantin c. 16. de de l'air, Sanguine ficum vrina exierit l. 5. de morb.cog. & curat. p. 116. il au- &c. roit veu que le sang sort en quatre saçons auec l'vrine, ou par l'ou-Le sang nerture du foye, ou par la rupture des veines du foye, ou par la ru-vaisse au pture ou incisson des veines des reins, ou par l'incisson des veines en 4 faqui sont entre les reins & la vescie, & donne les signes & marques cons. pour connoistre toutes ces causes, auec les prognostiques & reme- Arnaud. des propres à chasque cause, & Arnaud 1.2.c.37.col. 1276. de Min- Amatus. gentibus sanguinem; Amatus Lusitanus cont. 5 curat. 45. & Hipp. de Hippocralocis in homine §. 7. de natura homin. §. 26. l. 2. §. 10 p. 639. pradictio-te. num, où il dit que le pissemement de sang sans douleur n'est dangereux, & qu'il advient le plus souvent par lassitude.

Cegrand Docteur ayant traicté vn homme de qualité quatorze Histoire mois d'vne fievre quarte, n'y pouvant rien profiter, trouve estrant 2. ge que ie luy cusse ordonné (appellé apres luy) vn vomitoire, pour prendre au commencement de l'accez, & à l'autre accez, s'il arri-

BBbb iji

oracle.

uoit, vn medicament laxatif, pour lascher le ventre par bas à mesme heure, & si la fievre ne cessoit de le mettre dans le bain, & redoner semblables remedes à mémes heures : mais comme il eust veule texte d'Hippocrate l. de Affect. S. 17. dit que cela n'auoit esté suiuy d'aucun (peut-estre il s'arrestoit sans le dire sur le texte Hippocra- d'Hippoc. Derat. vict. acut. S. 42. qu'il dit ne bailler aucun remede, la fievre occupant, ou proche de venir) mais estant conuain-Valescus. cu par Valescus de Tarenta c. 12. de Quartana; par Gaynerius c. 2. par Rhasis c.8. Par Gatinaria, Landulphus, Varignana, & autres bons Autheurs, dont il demeura estonné, & essaye de se couurir par des subtilitez pueriles, & croyoit pour estre proche de ce grand docte Louys Duret, qu'on le deuroit croire, & tenir pour

Histoire

Gayne-

Rhasis.

71745.

Il fut appellé pour voir vn qu'il iugea pleuretique, qu'il fit aufsi-tost saigner, dont le mal s'empire, & par transport ou Metastese sefic vne perineumonie, & comme i'y fus appellé, & luy y suruint, & entendit que ie disoy qu'il ne faut pas saigner en toute pleuresie: mais seulement en celle, laquelle estant au dessus du diafragme, va inf jues aux clauicules, espaules & bras, & no à celle laquelle est au dessous dudit diafragme, selo Hippoc. l. de rat. viet. acut. §. 12. A quoy il ne respondit autre chose, sinon que ie prenoy ce pretexte trop cruëment: mais sa saignée sit le transport si abondant dans sa poictrine & poulmon qu'ils en furent si plains, que le cœur n'en peût estre rafraichy, & rien n'y peût entrer que la mort. Ce Saigneur ne suivoit pas la piste de son parent qui c. 16. S. 9. dit qu'il faut aider par remedes qui amollissent, adoucissent, & font sortir le crachat, & non pas faire & reiterer tant de saignées, lesquelles tuënt plustost qu'elles ne guarissent, pource qu'elle em-Boureaux pesche la guarison, à homines Reipublica calamitosos, atque func-

fortes de pleurcsie.

de Duret. stos ! ipsam pleuritidem, que sua sponte nullius indigens operis, cum p.70. 150. tali sputa quiesceret, ex cuentu reddunt mortiferam p. 252. Hippoc. l. Hippocra- 2. §. 48. Demorbis, descrit trois sortes de pleuresses, la premiere te de trois est, en laquelle la fievre, & la rigueur, ou grande froideur sont, la douleur va de l'espine du dos à la poictrine, & faut acoir la teste haute, pour aspirer, & tousser, & la saliue est blanche, & vn peu jaunastre, ou bilieuse, sortant difficilement en toussant, & la douleur s'estend iusques aux aisnes, & l'vrine est rouge, & non sanglante.

2. En la seconde, la fievre, la toux, le grand froid, & la douleur

du costé va quelques sois iusques aux clauicules, & la saliue est iau-

nastre, & non sanglante.

3. Et en latierce, la fievre, le crissement des dents, la toux seche, palles, les crachats palles, puants par sois, & par sois liuides, la douleur du costé, & le dos rougeastre, la teste & la poictrine s'espenausse, & quelques sois aussi le ventre, les pieds, & depuis les genouils en bas, toussants plus estans assis, le ventre se trouble, & les matieres secales sont palles, virulentes & puantes, & tels meurent presque tous ordinairement le jour vingtiesme; que s'ils le passent, ils peuuent guarir.

Il en met en apres vne autre, à laquelle scule il ordonne la saignée, & l. 3. §. 19. 20. 21. de Dieta, il en descrit d'autres qu'il nomme pleuresses seches, pour ce que le malade ne craehe

point.

La pleuresie, laquelle commence par le dos, & de toutes les-Arnand. quelles il baille la curation aux \$.22.23.24.25. & Arnaud col.1381. c.5. De pleuresil. 4. breuiary, distingue la vraye pleuresie d'auec la fausse, & celle qu'il faut saigner, de celle qu'il ne faut pas, & de celle, du dos, Baillou Medecin de Paris en sa description de Pleuritide dorsali, tirée du 3. l. S. 21. p. 268. de Morbis, d'Hippocrate tout au commencement, p. 284. dit qu'elle est conneuë par peu de gens, & qu'il ne l'a obserué qu'en vne femme enceinte en 18. ans de sa prattique, & en marque tous les signes tirez d'Hippocrate, & toutesfois i'en ay veu plusieurs, & assez souuent; mais comme il dit, à paucis quod sciam observatum, ce qui monstre comme i'ay dit par cy-deuant que ces sçauantereaux ne s'arrestent gueres à l'estude d'Hippocrate, ny des autres bons Autheurs Medecins, se contentans du titre de Docteur, p. 279. par la pleuresse Iean Baptiste Van Helmont, De febribus contre les saignées c.4.p. 41. Marque auoir veu vn paisan qui guarissoit tous les pleuritiques auec trois potions faictes pour les hommes, auec la fiente de Iument destrempée auec de ceruoise, & de fiante de cheual destrempée de mesme pour les femmes,&c'est sans autre remede, & marque au c. a.p. 22. vn anneau magique porté au doigt guarit aussi-tost les hemorroides: Voy aussi Arnaud col. 1404.d'vn pauure mendiant & guaristant, Iean Baptiste Vanhelmot en la page 158 en s'écriant dit, Vah: quelle cruauté de ces Medecins qui ne cessent point de faigner tousiours en toutes maladies, iusques à ce qu'ils ayent faict

570

plusieurs femmes sans mary, & plusieurs enfants orphelins, dequoy i'ay horreur, fans que les escheuins y remedient, ie croy que c'est vne inuention du Diable, qui se plaist à cette bourrelerie, & crisoreinaires de ceux qui demeurét priuez de ceux que bourreaux n'ont pas encores passez par leurs pates; qui voudra voir tout ce qu'il dict par tout son liure, il y trouuera de choses estranges de cette bourrelerie mille fois plus qu'aucun autre que i'ay leu,ny oui dire: son liure est imprime, Colonia Agrippina apud Iodocum Kalcouen 1635. Editio secunda, l'intitulation est Febrium doctrina inaudita dec.

Dodonée.

Dodonée en ses observations Medicales c.22. dit que quel-Ballonius. quefois la douleur violéte du corps, auec difficulté de respirer suruient à ceux qui sont phtyfique par la crassitude des humeurs coulez, & attachez aux membranes qui enuironnent les poulmons, que les estendants font, & la douleur, & empeschent la respiration, & que par la saignée lesdites humeurs, douleurs, & respiration difficile en sont augmentez, & que le tout est plus facilement osté, & plustost par les fomentations carminatifues, comme veut aussi

Aece, Tetral. 2.1. 4.c. dernier.

Tellale.

Tessale Terud veut que ceux qui sont detenus d'vne maladie & fievre aiguë, sans aucune distinction, boiuent de l'eau cruë, sans prendre garde au dire d'Hippoc. de rat. viet. acut. § 30. disart que l'eau est tres pernitieuse entelles maladies pour les raisons apportées en mon Traicté de la saignée. Il dit que le bezoard n'a esté conneu des anciens; ains seulement depuis trente ans, ou quarante au plus, & qu'il n'est propre pour faire pisser: mais son enuie malicieuse & ignorante est conuaincuë par Valescus, imprimé par la diligence de Iacques, De partibus Medecin de Paris, à Lyon par Iean Hleyn Aleman 1401. quil. 5. c. 19. de l'isurie, dysurie, & strangurie, ordonne particulierement la pierre bezoard, pour les marques de laquelle ie renuove le Lecteur curieux à Garcia, Monard, & Acosta, pour les y apprendre. Or Tessale dit que ce mot bezoard est Hebrieu, & qu'il signifie Cardiaque, & que c'est vne composition. Ie sçay bienqu'il ya vne composition dans les boutiques des Apoticaires nommée bezoardique descrite das la Pharmacopée de Ioubert, & autres, de laquelle on sesert, au lieu du bezoard, autressois difficile à trouuer: mais à present nous en recouurons assez facilement, & telles que les susdicts nous descriuent, & nous disent qu'elle est tirée d'ynanimal semblable à vn bouc

Lebezoard coneu des anciens. Voy Arnand, de venereis c. 1533. Rbasis tract.8. f.37 c.11. de his qui acceperut in potu

napellos.

bouc nommé en langue Persienne Pazar de bazar, & qu'en Corazone, on l'apelle corruptement bazar, comme qui diroit pierre du Pazar & Marché, pour ce que bazat en leur langue signifie Marché, & di- ses vertus. sét que cette pierre est propre aux dartres erisipeles, sievres tierces, quartes, pestilentielles, demangeaisons, gales, ladrerie, & tous venins, maladies longues, epilepfies, tant aux petits enfants qui taittent encores, qu'aux grands, à toute vermine, & qu'elle produict des merueilleux effets, contre la melancholie, & qu'il est trespropre d'en mettre quelques grains dedans le medicaments laxatifs, pour ce qu'il en cause l'operation plus commode, Rhasis & Auicenne en parlent en leurs synonymes, Sennertus p. 6 4.col. 2. de Chymicorum, &c. La sympathie qu'ont les saphirs, les perles, & la pierre bezoar, auec le cœur, est assez connuë. Heurnius 1.2.c.s. Methodi ad praxim. Arnaud traicte des drogues theriacales, marque que cette pierre agit par proprieté occulte & inexplicable aux plus entendus. Or les Arabes appellent le bezar, agir, les Perses beiaar, les Hebrieux belzaar, c'est à dire maistre des venins; car bel signisse maistre & zaar venin; toutessois Auicenne en ses Synonymes l'appelle allozaber, & dit qu'elle resiste à tout venin, il en dit de mesme à la partie 3. \$.49. de ses Cantiques f. 571. La terre feellée, autrement Lemnienne, le Bol d'Armenie, & tout ce qui est cotraire à la peste, n'est passeulemet par leur siccité, come quelques vns veulent: mais bien par leur proprieté de toute leur substance.

Terud reiette tout ce dont iln'a connoissance, autant en sont Arnaud. quelques autres, comme Sanctorius, quoy que docte, comme i'ay Marcel. marqué page 17.18. de mon Traicté de la faignée cy-deuant du Aginet-Nahuel, autant en peut on faire de la corne de Licorne, de laquel. le on en voit & manie vne, estant vn don d'vn Empereur de Perse fait à Charlemagne Empereur & Roy de France, lequel la laissée à sainct Denys en France dans le Thresor, duquel vn des Religieux a la garde nommé cette année François Cheurier Religieux Benedictin: cette corne pese douze liures six onces vne dragme; sa longueur est de six pieds quatre pouces & demy, la grosseur du gros bout ou base est de sept poulces & vn tiers, sa cauité est de quatre pieds huict poulces & demy; le tout mesuré exactement, sur laquel le couteau, ny la lime ne mordent que tres-difficilement; chose tres-asseurée, & par moy veuë, essayée & mesurée, aussi-bien que de la lenterne de Iudas, & de la corne de Rinocerot,

delaquellei'ay desia parlé.

\_\_cette ligne quatre fois en sa longueur

fait le rond du gros bout.

fois, fait la longueur de ladite corne tenuë pour Licorne, ce dixié-

me d'Aoust 1645.

Aliments medicamentaus. l'ay aussi mesuré la corne qu'auoit esté sur le nez d'vn Rinocerot ayant en longueur trente-quatre poulces, & dix-huicten sa base, & par icelle y auoit apparence que cét animal s'estoit appresté, ou auoit combattu trois sois : car il se voyoit en cette corne, comme trois emouleures, & icelle alloit en appointant, & tranchât du costé qui alloit vers le front, & la 1. emouleure vers la base, se tiroit come aiguillettes. La 2. & 3. de méme: ç'a esté au mois de May l'an 1639 : enuoyée de Indes, vne au Cardinal de Richelieu, l'autre à M. Martin Gressier General de la Marine, & premier Secretaire dudit Sieur Cardinal, par les Iesuites y demeurant, icelle corne sa cile à scier: la roüelle que i'en ay, pese six onces & demie, est de l'espaisseur d'vn demy-trauers de doigt, & est fort transperente en blancheur, se pouuant separer tout facilement, comme si c'e-

stoient pieces rapportées.

Terud trouue estrange l'vsage des remedes laxatifs que l'ay ordonnez auec la viande à vn qu'il auoit traicté long-temps, sans aucun allegement d'vne subsurdité, disant que c'estoit vne methode nouvelle, tellement que ce Saigneur auoit esté diverty de l'vsage d'iceux; quoy qu'il commençast d'ensentir allegement: mais luy estant monstré que Rhasis 1. 6. Aphor. dit qu'il est plus propre de prendre les medecines, lesquelles purgent le cerueau apres souper à l'heure du dormir ; & peu apres dit, lors que tu purges le cerueau, baille des pilules auant dormir, & apres auoir souppé, pource qu'alors le dedans est plus fort pour attirer, tant du cerueau que des extremitez. Mirepsus §. 32. p. 691. veut qu'on prenne les pilules pour purger le ventre à l'heure du dormir, & c.1.§.2.p.467. il ordonne vne poudre dans laquelle le scamonée entre, pour manger auec toutes sortes de viandes. Arnaud c.19. de son Antidotaire ordonne vne poudre laxatifue où lesula entre, & veut qu'on la donne à l'entrée, au milieu, & à la fin durepas, voire aux delicats, constipez, choleres, & à ceux qui ont quelque maladie de cause froide. Marcel p. 385. ordonne vne poudre laxatifue où entrét trois onces de scamonée, pour vser auec les viandes aux repas. Æginette fait le mesme, 1.7.6.5.p. 630. Æce

Mirepsus. Arnaud.

c. 108. Tetrab. 1. ferm. 3.p. 134. Actuaire 1.5.c.9.col. 280. veut que Ace. ceux qui abondent en pituite, en bile, en gouttes, qui ont mal d'e- Attuaire? flomach, & sont suiets à l'epilepsie, vsét d'vne poudre où le scamonée entre, tant auec la chair, qu'auec le poisson. Aece encores c. 38 59.60. Oribasse 1.5.c. 25.col. 274. Trallian c. 153. Arnaud sufdictordonne des vins laxacifs, pour boireaux repas. Faloppe c. 27. Tralian. de Medicam. purg. simplic. p. 114.116. dit que les anciens méloyent Fallope. les medicaments laxatifs auec les viandes.

Terud auec ses compagnons ont anatomisé curieusement les Fignes la. figues laxatifues que i'ordonne, sans y rien trouuer de changé, ny à xatifues. l'odeur, ny au goust; faisant croire à ceux qui sçauent vn peu moins qu'eux, qu'il y auoit d'antimoine au dedans: mais s'il estoit autant curieux de lire, pour apprendre & profiter à autruy, comme il est de nuire, il auroit appris dans Hippocrate l. de rat. viet.

acut.l.de internis esfect. Aece c. 36. Tetrab. 1 ferm. 3. Pline l. 26. c. 8. Hippocra.

Mathiol.l. 4 c. 159. Seruitor l. aggregat. f. 292. Colum 1. ce qu'il Aece.

ignore, & qu'il furettoit dans ces figues.

Au mois de Iuillet 1634. vn Maistre Chirurgien de cette ville Mathiol. de Paris, dans la ruë Saincte Croix de la Bretonnerie, voulant ef Servitor. fayer fur sa personne vn remede, sans goust, ny odeur, prend du Histoire fublimé surnommé doux, qui le purge si violemment iour & nuict, 4. qu'il croyoit rendre l'ame, auec les boyaux, en cette extreme euacuation & foiblesse, les Saigneurs sont appellez, qui à leur coustume, sans iugement & à l'estourdie, luy ordonnent en peu de iours sept ou huict saignées, & quantité de clysteres remollitifs, puis boire de laict de vache, qu'il reuomit tost apres, puis de l'orge modé; en fin, apres auoir paty ce flux de vetre deux mois, il m'enuoye appeller (plustost il n'osoit, craignat la césure& perte de leurs bonnes graces) lequel ie trouvay sur son bassin, & fort foible, mon aduis fut de se nourrir peu à peu de bons consumés & aliments, adioustant à la cuite d'iceux quelques astringents & corroboratifs, ou apres la cuite qu'il vsast de theriaque, & des pillules de cynoglosse aux heures propres & conuenables, quitter les saignées, le laict & l'orge mondé, comme estans choses trop humides, relaxantes l'estomach, & debilitant la vertu retentrice & concoctrice: mais au contraire, s'il estoit necessaire qu'il vsast de la corne de cerf preparée, terre sigillée, confection de hyacinthe, & par application sur l'estomach & ventre d'huyle de coings, de myrtilles, de mastic, d'absynthe, de muscate, de baulme, de Peru, surnomme Tolu, &

CCcc ij

APOLOGIE

574 semblable, & de l'Antidote de Fernelnommé resumptif pour res parer & remettre ses forces & embon-poinct, à pas vn desquels remedes ces Saigneurs n'auoyent eu le jugement de penser. Dieu a beny mon conseil & remedes, & l'a sorty du tombeau où cette belle preparation du sublimé mal faicte, & tousiours sublimé, comme on le prepare, les saignées & ordre de ces Saigneurs Botalistes l'auoient porté. Par cette Histoire le Lecteur iuge quelle asseurance on doit auoir en ces gents, puis qu'ils traictent si mal ceux qui sont de leur mesme serment & caballe, comme en mon Traicté de la saignée, l'ay assez declaré, & notamment d'vn Greffier ruë des Bernardins, par son beau-frere aussi Botaliste Parisien.

Thessale nie que les vreteres puissent estre tellement dilatez qu'vne pierre du pois d'vne once y puisse passer, sortant des reins, se rendre à la vescie & hors d'icelle, sans incision, dilatation manuelle, ny pincette, ce qu'il dit & debat, sans iugement sur ce qui

s'enfuit.

Histoire

Vnieune Gentil-homme aagé d'enuiron vingt-deux ans, grand, fort, robuste, sanguin, cholere, fils d'vn President de cette ville de Strangu- Paris, ruë des Bernardins, nommé de Brezay, fut attaqué d'vne strangurie, laquelle aduiét souuét par les veines hemorroidales, les internes tendantes vers la verge, & l'enflant, empeschent le canal, d'icelle verge de laisser passer l'vrine. Valescus 1. 4 c. 31. De hemorroidibus p.199 col. 4. Hipp.l. de Natur. pueri S. 7. dit que les mois retenus aux femmes, serret souuent le passage & l'vrine, & causent vne strangurie ou distillation d'vrine, de cette strangurie à vne suppression; autrement ischurie, dont la cause peut estre, ou d'inflammation, ou de dureté, ou d'amas de fang; ou de repletion, ou d'vne pierre tombée dans la vescie, ou d'vn vlcere, ou du débouchement des deux reins, & fans toutesfois, comme ja a esté dit, aucune apparence de goutte, de laquelle Gaynerius Commentariolo de calculosa passione c. 1. fol. 192. dit, summe calculosa passio dominam artheticam diligit, & tantam habent affinitatem, vi vna sine alia rarissime inuadat, & Crato Epistolarum medicab. p. 246. dit, Nullum hactenus vidi arthriticum qui à calculo immunis effet & Tralliar. 1. 9.0.380. dit, Si le malade ne sent aucune douleur, tremeur ny enflure ou tension en la vescie, ny inflammation; sois asseuré qu'il y a pierre aux reins, ou aux conduits de l'vrine, qui cause que l'vrine ne passe point, ou passe goutte à goutte, à quoy ces grands collosses de la Medecine consultants n'auoient pris gar-14 33 38

de. Plusieurs Saigneurs au nombre desquels Terud estoit (commele coq) font appellez, qui le font sonder & resoudre par plusieurs operateurs, sans considerer que le ventre n'estoit aucunemet éleuée par l'ensleure, ny repletion de la vescie, sans douleur aux reins, ny aux cuisses, ny en aucune autre partie de son corps, sans aucune enuie de pisser, & sans prendre garde que les reins, dont les vrines vont à la vescie estoient bouchez, toutes deux ignorace, serorance lourde & bestiale: mais commune à tels sçauantereaux, & sans biurale. trouuer dans la vescie, ny vrine, ny pierre, ny autre chose d'estrange, & sans considerer plus outre, ils demeurent estonnez, & ordonnent leur selle à tous cheuaux; à sçauoir leurs elysteres communs, & les saignées, auec leur reitentur, au bout de quelques iours il recommence de pisser, sans incommodité (ny pendant ladite suppression) dans quelque mois, la suppressions retourne sans aucune incommodité, sut resondé, sans y trouuer aussi peu qu'au commencement, dans quelques iburs il recommence à pisser, & pour dire en vn mot, cette suppression d'viine va & viét 64. iours ii souvent par l'espace de quatorze mois, qu'en fin elle s'arresta sanspisser, nsouvent par l'espace de quatorze mois, qu'en fin elle s'arrella chose ra-plus long-temps que les autres sois; à sçauoir soixante quatre iours, re, & peutà ce que le malade me dit, quoy qu'il beut tous les iours quatre ou effre incinq pintes d'eau, par l'aduis de ses Medecins, & que les autres-ou e. foisil eut demeuré de pisser huict, dix, quinze & vingtiours, sans aucune incommodité, comme enfleure de ventre, & disficulté de respirer, qui sont auant-coureurs de la mort, & faut croire, qu'vne partie des serositez sortoit par les pores, par insensible transpiratio, & par le col qu'il auoit d'ordinaire en sueur : Or à cette fois, & tout à coup il fut saisi d'vne conuulsion fort estrange, en laquelle la teste estoit retirée, tantost en deuant, tantost en derriere, puis d'vn costé, puis de l'autre, les bras retirez, les poings serrez, les cuisses & les iambes, & pieds se roidissants extrémement, les yeux serenuersants, & tournoyants: mais sans escume à la bouche, la cause de laquelle est vn vent mélé auec l'humeur gluant & mauuais, d'vne Causel'esinsigne chaleur, signe de la crudité, laquelle n'est iamais, ny bon. cume aux ne, ny critique, comme obserue Louys Duret sur les coaques §. 6. ques.
c. 12. de dorsi & lumborum affictib. sur ces mots ab elleboro, &c. & Duret. c'estoit tout ce que trois ou quatre personnes pouuoient faire de Sel d'vle garder de tomber, & cela duroit enuiron vn quart d'heure. La rine comcause de ces conuulsions sut iugée par moy prouenir du sel de l'v-me fait. rine arrestée, comme l'ay dit cy-dessus soixante quatre iours : car

CCcc iij

Conuulsio que c'est, & paralyse.

ce sels e recueille par les Chymistes au haut du vaisseau, & non au fond, comme les autres sels, pource qu'il est tellement volatil: que si on en laisse vne quantité aller, il s'y perdra, & euaporera totalement, le sel donc estant monté en haut, y chatoüilloit les membranes du cerueau, d'où ces accidents suruenoient. Ces conuulsions ou symptomes de l'action animale, dépendent du mouuement depraué outre nature; sont contractions involontaires ou forcées des nerss ou muscles vers leurs principes symptomes de la fonction volontaire blessée, de laquelle le muscle est le premier organe, & instrument, principalement, selon la partie nerueuse nommée tesnec ou principe, à ce irritez par l'acrimonie du sel de l'vrine retenuë, en ce suiect, ou par quelque autre maligne & veneneuse qualité, procedante des parties basses qui chatouillent les muscles & ners d'iceux. Duret c.12. S. 9. de Dorsi, & c.c.y-dessus marqué, dict que la conuulsion est au muscle, & la paralysie au perf medulaire.

Duret.

Conuulsõs diuerses, & leurs noms.

Des conuulsions, quoy qu'il en ait esté ja dit cy-dessus, les vnes sont nommées Emprostotonos, en laquelle lateste panche sur le deuant, qu'on ne peut que tres-difficilement redresser, l'autre opistotonos, la teste se courbant, & retirant par derriere, auec peine aussi d'estre redressée, l'autre Tetanos, en laquelle la teste est bandée, tant d'vn costé que d'autre des épaules : outre ces trois, on en copte encores d'autres en d'autres parties, comme Strabismus, qui est l'œil louche. Trismos, retirement de la mandibule. Spasmus cinicus, retirement de la bouche. Satyrasis du membre viril, & l'Epilepsie. Hippocrate met toutes ces conuulsions sous deux caufes, comme a esté dit, inanition & repletion des nerfs, ou muscles: cariceux estants trop pleins, ou trop vuides & secs se retirent vers leurs principes ou teste (qui sont deux; l'vn desquels est vers l'espine du dos, l'autre vers la teste) inuolontairem et, en la conuulsi o les feuls muscles attirants patissent: mais à la distension, non seulemet les attirants; mais aussi les extendants, & mesme en la conuulsion le cerueau est le plus assiligé; mais à l'extension, l'espine du dos, & le cerueau par consentement, & la distinction qu'il y a de la conuulfion à la distention, est que la derniere est maladie tres aigue, à cause de la difficulté de la respiration suruenuë par le grand froid du corps, qui a empesché le mouuement de la poictrine, estendu les nerfs, abbatules forces, & dissipé les esprits. Hippocrate 1. de diebus indicatoriis S. 5. de internis affect. S. 59. 60. 61. dict que les

à leuer, le trop courir & femblables causes peuvent émouvoir la conuulsion, & comme aussi font les vers, soient-ils au ventre, estomach, & autres parties du corps, & l. 4. § . 45 . de morb . dit qu'il y a des vers plus longs de deux ou trois coudées, & qu'ils sont comme racleures de boyaux, plats & larges, qu'ils se rompent, & qu'on les tend aussi en forme de boyau, & que la personne qui en a, estant à jeun, les vers motent vers le foye causent des douleurs au ventre, Vers c'e d'escume à la bouche, empeschant la voix, debilitent tellement, les mans que difficilement se peuvent-ils remettre, quelquesfois ils causent qu'ils fot. douleur au dos, pource qu'ils sont là arrestez, que si ces vers larges ne sont poussés hors par remedes, ils ne sortiront pas d'eux-melmes: mais ils vieilliront dans les boyaux, les vers ne s'engendrent pas de toute pourriture; mais seulement des humeurs cruds, crasles,& se pourrissants,& tels qu'on trouue aux boyaux; mais nullement dans les veines, & 1.4. S. 28. de morbis popul. dict qu'vn vieillard estant malade, & comme furieux, fut guary aussi-tost qu'il eust vuidé par vomissement un gros ver, auec un peu de viande. Mercu-Mercuriel l. 5. c. 8. p. 488. de febrib. Amatus Lufitanus centur. 7. cu-rial. rat. 63. marquent des vers sortis & tirez hors des yeux, sans aucune Amatus incommodité de la lógueur de demie paulme, & Guillemeau l. 11. meau. c. 3. des maladies des yeux, descrit dans le blanc d'iceux y naistre quelques vers, comme des petits pouls ou cirons qu'on tire auec vne aiguille. Duret c.13. §. 19. p. 218. de hamorrhogia aux coaques, dit la matiere des lobrisest le chyle, qui n'est iamais qu'au vétricu- Duret. le & boyeaux grefles; mais les tenis ou vers larges s'engédrent dans le fetus, tandis qu'il est au ventre de la mere. Hippocrate confirme encores cecy, l. 4. §. 43. p. 287. de morbis, & en donne & la caufe, & la raison. Et Sanctorius 1.13.c. 2.p. 502. Method. vit. error. dit que les pilules faites d'aloes, & therebentine tuent promptement les vers, vne dragme de coralline en poudre beuë auec du boüil-Pilules lon, ou d'eau, ou de vin blanc tuë, & fort du ventre les vers du mé-contre les me iour. Beniuenius dit que les vers causent des consulsions, epilepsies, & autres incommoditez. Linscot Hollandois c.6. de sa na-nius. uigation des Indes Orientales marque des vers comme cordes de luth-de deux ou troisaulnes de long, engendrez aux iambes, & le moyende les tirer. Aux Histoires admirables de S. G. S. p. 515. est marque Versde

des vers larges sortis des corps malades de quarante pieds de 40 pieds

de long S.GS. Plater. Bodin.

long, & allegue Plater en ses Observations dans le chap.des vers Bodin en son Theatre de nature 1.386. marque en vn ver trouué dans les entrailles d'vn homme qui avoit trente cinq pieds de long, cobien que la longueur des intestins de l'homme ne pas passésept fois sa hauteur. Amatus Lusstanus centur. 6. curat. 74. marque vn de quatre coudées de long sorty par vomissement. Duret e 11. de hypocondriis § . 14. sur ces mots Ventris fere des coaques dit que les lombris, & le tenies s'engendrent au ventre: mais les vers afcarides s'engendrent au siege, qu'on fort assez facilement les lombris & escarides; mais non les tanies, qui sont vers plats, & aussi

Arnaud.

longs que sont tous les boyeaux, & ne les croit pas plus longs, mais Monard l'experience dés cy-dessus nommez, & ce que l'ay veu, moncontre le stre le contraire. Monard l. des medicaments des Indes Occidentales 1.2. de la Verueine dit que beuuant par plusieurs iours le suc de Verueine depuié, chasse admirablement les vers hors du corps. Arnaud 1.2. c. 21. de lumbricis & ascaridibus col. 1229. dit que la diuerlité des vers procede de la varieté du flegme: car du flegme, salé sont faicts les vers longs, & ronds, du slegme aigre, les courts & rons, les longs & larges du naturel, les courts & larges nommez cucurbites, pource qu'ils ressemblent à la graine de courge, & quelques-vns veulent que ceux qui sont longs de deux brassées appellez ceinture, soient engendrez de slegme vitré, & quelques fois ronds aux boyeaux, grefles & maigres, & principalement au

borgne ou c.ecum.

Retournons donc à nostre Histoire: car ceste digression estoit necessaire, si l'arrest de l'vrine auoit troublé, les parants au commencement, ces conuulfions furuenuës les troublent encores plus, tellement que le conseil rappellé, la resolution sut de le clysteriser, saigner, & puistrepaner, ce mot de trepaner sit apprehender les pere & mere, de perdre leur fils, sur ceste apprehension, on leur donne aduis de me parler, on ameine le malade chez moy, où estant, & respondant à mes demandes, il sur soudain saiss de ladite consulfion, & empesché d'en tomber partrois hommes qui l'auoient accompagné chez moy, la conuul sion estant cessée, & ayat donné à connoistre à M. sa mere, la cause de ce mal procedée du sel de l'vrine arrestée, comme ja esté dit, & que le trou qui seroit fait à la peau par le caustic, ou couteau, & à l'os par le trepan, n'osteroit, ny le sel monté entierement, ny n'empescheroit vn autre d'y entrer, d'y monter, elle connut, tant par ces raisons qu'autres que

que i'apportay que ce conseil trepanatoire auoit esté doné sans raison, sansingement, fort temerairement, & à l'estourdie, tellement qu'ayant escrit monaduis, & ordonné les remedes propres, & specifiques, il ne fut plus parlé, ny de faignée, ny de trepan; mais d'yn diligent & fidelle Apoticaire, (rare auiourd'huy) qui bailla les remedes faits en ma presence (qui sçay, Dieu mercy, connoistre tout ce que l'ordonne) que Dicu benit, par lesquels des pierres grosses comme de petits pois sortirent, puis de plus grosses, & en fin ensortit vne pesant plus d'vne once de figure quarée & rabboteuse qui le trauailla cruellement, passant par l'vretere gauche, laquelle en sa descente se faisoit assez sentir par le malade qui monstroit l'endroit de la descente & douleur de moment en moment, iusqu'à ce qu'elle fut tombée dans le bassin que Mosieur Bouuard son Medecin ordinaire, & à present premier Medecin du Roy, tenoir, apres laquelle vne autre plus longue & plus large; mais non si pesante, pource qu'elle estoit spongieuse, & comme pierre de touue ou ponce: & ce qui est à noter, c'est qu'il en auoit desia rendu plusieurs toutes seches, sans aucune vrine, & lesquelles ne retournerent couler à l'accoustumée, qu'apres qu'vne vingtaine de pierres furent sorties, lesquelles on m'ennoyoit monstrer à mesure qu'il les auoit renduës, & que ie leur renuoyois. Or apres toutes ces pierres sorties vn couple de jours, le malade bien-dispost me vinst voir, auquel ie donnay l'ordre & le regime qu'il deuoit obseruer pour ne plus engendrer des pierres, ou empescher que celles qui pouuoyet rester dans les reins, ne s'y grossisfent : s'il a suiuy mon conseil ou non, ie n'en veux rien dire, vne chose sçay-ie bien, c'est qu'à son retour des guerres de Piedmont, il m'asseura n'auoir senty, ny sentir aucune incommodité, & par apres s'en alla à la guerre en Hollande, sans avoir encores sent y aucune chose des maux precedents par la grace de Dieu. S'ensuiuent les figures de pierres forties par la verge, sans incision du fils de M. President le President de Bresay aagé d'enuiron vingt-deux ans, se tenant à de Bresay. la ruë, & tout ioignant des Bernardins. Quoy que Duret c. 22. §. 5. Duret. de morbis vesica p. 361. sur les coaques n'estime aucun remede propre pour oster le calcul que la taille; mais plusieurs grands & doctes Medecins monstrét le contraire, outre l'Histoire cy-dessus,& Fallope c. 13. de compos. medicam. p. 169. marque les remedes pour Faloppe. rompre la pierre en la vescie, & Ioannes Rudolphus Camerarius Camera, Observations 34.35.36.37. Centurie 34. Syllogos memorabilium rius. DDdd

Trallian, medices de lapide nephretico. Et Trallian 1. 9.c. 3. de affectibus renum marque comme par miracle, Colomn. 279. auoir employé la myrrhe troglotite brûlée à appaiser les douleurs causées par les pierres, & faict sortir icelles brisée dans la vescie, auec quantité de crasse, & ce remede peut estre (dit-il) appellé Main de Dieu.

> pierre quarrée deux grains pierre marquée par 3 est platte d'vn costé, finissant en pointe de couleur grise, ne pesant qu'vne dragme, a, a, c'est la logueur, a,b, c'est la grosseur d'icelle, & en a rendu vingt deux au. tres de diuerses figures, & pois dedans six iours, & toutes amassées n'ont pefé que neuf dragmes, entre lesquelles y en auoit une pefant demie dragme, blanche, claire, transparante, & vne autre vn peu moindre quarrée, blanche, grise, & transparante, c'estoit le 26. Mars 1619. son vrine ne sortoit du tout point, auoit esté saigné trente deux fois par ses premiers Medecins.

4 2 \_\_\_\_\_ b Ceste marquée 4 fut renduële Ieudy 28. fuiuant, il en a rendu quatre autres, dont l'vne est longue, a, b, sa couleur est grise, va vn peu estrecissant, pese trois dragmes &

demic.

5 2 \_\_\_\_ 2 | \_\_ b Ceste 5 a, a, c'est la longueur, à b, la largeur, sa figure est en poire lissée, pese deux dragmes & demy scrupul, & n'a encores pisse b est celle de la pierre qui a esté rendue le Vendredy suiuant 29. rabboteuse, ronde, vn peu creuse d'vn costé, de l'autre rousse, blanche, & solide, ne pese que quatre dragmes & demie, & ceste ligne est celle de sarondeur, toutes ensemble ont 

La derniere pierre estoit quarrée comme la premiere, de diuerses couleurs, tellement dure qu'on en tire le feu auec vn fusil, & pese neuf dragmes, & icelle estant rendue, a pisse, & du depuis a vescu cinq ans, sans auoir ressentiment, ny de pierre, comme i'ay dit cydessus, & ace qu'on m'a dit, est mort de peste à son retour d'Holan-

de, hors de Paris. Dieu en tout soit loue, Amenage and

1,5000

Sur la dureté des pierres. Voy Beotius de Booth l. de gemmarum & lapidum historia l.1.c. 16.p. 27. & fur ces difficultez d'vrine on a fait ces vers, the last the de total solution of

Beetius.

Curia nihil, frangur guttas, dissurque per horas. Qu'il faut entendre ainsi Iscuria, Stranguria, Dissuria, i'ay veu vne pierre pesante enuiron deux onces, ayant la forme d'vn oyseau, la teste tres bié formée de couleur noire, lissee, polie, le corps gris, la queue noire entre les mains de Bonnet Chirurgien de robbe Chirurlongue, & excellent Lithotome, & hommede bien à Paris, se te-gien. nant pres de l'Hostel de Bourgogne, qui l'auoit tirée de la vescie d'vn Aduocat, sans danger. Zacutus Lusitanus observation 135. Zacutus. 1. 3. de praxi medic. Adirab en marque vne trouuée en vn ieune garçon aagé d'enuiron quinze ans, estant mort, tout de mesme qu'on depeint le Soleil, grosse comme vne petite paulme: mais il n'en descrit pas le pois. Pour les causes de la pierre & sables, Voy

Gilbertus Anglicus c. de lapide renum & vesica, il metauec les autres doctes la quantité de l'humeur, & matiere, la viscosité d'icelle, la petite estressisseure des passages, & la debilité & foiblesse de

la vertu expulsiue, lesquelles trois sont ordinairement aux enfants, c'est fueille 268.

Cette cure arriuée, plusieurs Saigneurs, entre autres Terud, ne pouuant comprendre cet œuure, publierent que l'auoy supposé les pierres, les faisant tomber de mes mains dans le bassin que ie tenoy, le pressant de pisser, à quoy il n'obeissoit que difficilement, à cause, disent ils, qu'il estoit melancholique, hypocondriaque: Mais estans conuaincus d'imposture & calomnie par les pere & mere, & autres qui l'assissoient chez luy, où ie n'auoy iamais esté, six ou sept d'entre-eux assemblez sous l'estendart de Ferud, allerent trouuer conduicts de rage, d'animosité, & d'enuie contre moy. Monsseur du Vair Garde des Seaux (qui parloit fort à mon aduantage, & de cette cure, & d'autres que Dieu auoit faictes,& faisoit encores par mes mains, voire dans le conseil d'iceluy, qui occasionna plusieurs grands Seigneurs & Dames, & de me consulter, & voir le malade, & les pierres lesquelles mesme le Roy voulut voir, & luy furent apportées lors qu'il disnoit: car ie ne les auoy pas gardées; ains renuoyées, apres les auoir veuës aux pere & mere) luy disant que ce que l'auoy fait en cette cure, estoit par Magie, & que restois vn grand Magicien, dequoy ce sage & docte Seigneur se moqua, & par raisons euidentes, leur monstra leur grande ignorance, & extrême enuie, leur ignorance groffiere, & enuie auaricieuse, veut qu'ils disent le pis qu'ils peuuent que ie suis vn lar-DDdd ij

L'Antheur accusé de Suppositio.

rien du leur, & puis ie die à qui ie l'ay pris, & mesme de quelle bource. De la poudre de simpathie, par laquelle les playes sot gueries, en l'appliquat sur le linge, teint du sang d'icelle, sas mettre sur la playe autre chose que du linge blac, & sans voir le blessé, la poudre n'estant faite d'autre chose que du vitriol blanchy au Soleil, ie dy vitriol bleu & transparant, auquel quelques-vns adioustent peu de gomme tragagant, (ce que ie n'ay encores fait) observant de ne tenir la boëté où est la poudre en lieu trop chaud, & de peur d'eschauffer le lieu malade; mais pource que la guarison est prompte & asseurée, ils la mesprisent du tout, ils ne sont qu'amuser le peuple, sans entrer en la deffence de leur ignorance, & n'osant prendre les liures des anciens approuuées, ils iargonnent par leurs Voyc,3.4. médifances & calomnies de ceux desquels ils ne peuvent surmonter la science, l'experience & la bonne conscience, taschant de renuerser les meilleures loix establies par l'antiquité des plus celebres Medecins receuës par les plus celebres Vniversitez du monde, aufquels si on oste le babil, il demeureront comme vne flutte sans vent: les iniures, que mes enuieuux disent contre moy c'est la lie de leurs meschancetez, & leur ruse, finesse, & ferocité ne manque, pource qu'elles ont pris la place de la vertu, & la mefchanceté n'a iamais que trop d'esprit, pour executer ce qu'elle pretend: ils disent que c'est par fortune que ie trauaille: mais Hippocrate leur enseigne l. de locis in homine \$. 57. p. 125. que la fortune ne fait rien, mais bien la science, que le curieux voye ce passage, où il trouuera dequoy se satisfaire, ils ne m'osent attaquer l'espée aux poings, ils font pour me rendre odieux, courir des bruits sçandaleux, au preiudice de ma reputation: ce sont des taureaux furieux, des centaures, des cheuaux indomptez, desquels, pour escume comme Cerbere, n'ont que le feu & la rage en bouche. L'in. firmité humaine, & ignorance és choses les plus hautes & excellentes, ne permettent d'en connoistre la cause, qui fait que nous en attribuons l'action au Diable, & lors que les ignorants manquent de connoissance & de raisons, ils recourent à l'iniure, médisance, & abboyement comme chiens: & tels sont mes enuieux, qui publiét mesme que ie dy que si Dieu ne guarit pas, que le Diable guarit ces maladies pour lesquelles ie suisappellé à leur honte confuse. Mais ie ne suisseul en ce traictement : car les envieux de Cardan

voyants les cures admirables qu'ils n'auoyent peu faire, & qu'il

L'Autheur cacusé de Magie. 1.26.de l'Histoire naturelle de Pline.

faisoit, l'accusoient de Magie l. de curationibus admirabilibus p. 131. Ces vulgaires, Rabauds & dommageables Medecins marchent en tenebres, fuyant la lumiere, ne pechent pas seulement par ignorance; mais par malice endiablée, ne sçachants les vrays preceptes & lumiere de la Medecine. Ie ne m'amuse point à beaucoup dire, & à bien faire, eux au contraire, à caqueter, charlatanner & bohëmier pourattirer l'argent de la bourse, leur entrée est sans sortir de chez les malades, & si on leur dict qu'on les enuoyera appeller, s'il est necessaire, ils diront effrontement qu'on n'en prenne pas la peine, veu qu'il est necessaire qu'ils retournent, si que plusieurs malades ont esté contraints de leur dire qu'ils ne se vouloiet plus seruir de leurs conseils; mais moy, mon entrée est ma sortie, pource que la où il est necessaire, i'ordonne, ou verbalement, ou par escrit tout à coup, tout ce qu'il faut iusques à la guarison, eux peu à peu; mais tousiours leur saignotterie, clystere, casse, syrop deroses palles, & pour authoriser leurs actions, appellent leurs semblables qui participent à leur butin, appellent les autres loups pour en manger; le confesse ingenuëment ne m'estre iamais plu an caquet, eux au contraire, ignorants la vraye prattique de traiter vn malade s'amusent à discourir des neges passées, c'est à dire des choses qui ne touchent point le fond du mal; mais bien le fond de la bourse. Rien ne deuient pire par leurs médisances & moqueries: mais par le contraire, ce qui est bon (comme l'or estant tiré de la miniere, & mis en pieces) en reluit clairement, & se rend plus resplendissant; ie suis ennemy d'arrogance, de cautelle, de mensonge, d'insolence, & hay toutes telles manieres de gens coinquinés de vices; mais ie suis amy de verité, d'honnesteté, de sincerité, & de ces singes qui se vestent de larobbe d'Hippocrate, Galien, Auicenne, Rhasis, & autres grads doctes Medecins, comme ceux desquels Lucian liure premier, Dialogue des Reuiuants p. 156. parle, qui se disoient Platoniciens, Aristoteliciens, & semblables, sans en auoir rien que le nom, comme de mesme remarque Hippocrate l. de lege, tout au commencement, disant que l'ignorance de plusieurs qui exercent la Medecine, lafait mespriser. Or dessus ceste Magie, ledit Seigneur Gar- Mages de des Sceaux leur fit bien connoistre qu'ils ne sçauent pas que quels. l'Antiquité appelloit les Sages en Grec Mages, en Egypte Prestres & Sacrificateurs, en Perse aussi Mages, aux Indes Gymnosophistes, en Gaule Druides, lesquels George Venetien 1. 2. c. 7. p. 60. DDdd iii

de l'Histoire du monde, dict les Thalmudistes vont materielement, les Caballistes spirituelement, & peuvent estre mis au rang des Mages, & t. 4. c. 9. ceux qui sont nommez Mages, ont premierement estudié en la Medecine, pour apprendre & sçauoir que cest qu'il conuient à chasser la cholere, le flegme, la melancholie, ce qui est propre à temperer le cœur, le foye, l'estomach, & telles autres parties, & à fin de le faire mieux, ils y ont adiousté l'Astronomie, estimants que les infirmitez, & les natures des herbes, des raeines, & des autres choses medecinales se pouvoient facilement iuger par les Planettes & Estoilles, à qui elles conviennent. Ce mot ou nom de Magicien courant parmy les compagni svn docte, & duquel l'estoy conneu, respond; ces Messieurs ont raison de le nommer Maziscien, l'affeure qu'il l'est, en quoy il les surpasse, qui les fit tous rire, après qu'il leur eust declaié comme il le prenoit, à la confusion de mesenuieux, & adiousta : ceste enuieuse calomnie est témoignage affeuré qu'il est plus qu'eux, veu que iamais on n'enuie vn moindre que soy, & sont si iniques, qu'ils le haissent, non pour sa personne; mais pource qu'ils ignorent ce dequoy il a connoissance, & que leur faute d'estudene leur permet de comprendre; mais qui voudra voir la rage de mes ennemis enuieux caloma niateurs, au vray & naturel depeinte, Voye attentiuement Lucian en son Traicté intitulé, qu'il ne faut croire temerairement à ca-Tomnie, Tome second p. 626. iusqu'à 637.

L'orete rese de la te comme vne veine G vn artere.

Or mondit Seigneur le Garde Sceaux leur fit cette demande fil'vretere ne se pounoit pas aussi bié dilater comme vne veine.laquelle se rend variqueuse, & vn artere, (laquelle est cinq fois plus espaisse en fa tunique interieure, que n'est delle de la veine, comme plusieurs ont obserué, comme Paré l. 1. c. 13 des esprits p. 24.) & laquelle attire de tous costez l'humeur qui s'y trouue, ayant deux mouuements, l'vn pour rejetter & pousser hors, comme en s'epraignant, les superfluitez de la brûleure, l'autre pour receuoir de la fraischeur en s'élargissant: car rienne conserue mieux la chaleur naturelle, que de vuider les fumées qui la pouroient estouffer, d'euenter le sang qui est son domicile, qui se rend aneurisme, surquoy s'estants trouvez d'opinions contraires, sortirent auechonte: sur ce discours vn Chirurgien de cette ville dist que cette sortie de pierres & dilatation d'vretere n'estoit chose extraordinaire, qu'il auoit veu plusieurs fois vn qu'il nomma, lequel rendoir de pierres de même groffeur que celles marquées cy-del-

sus par la verge, sans difficulté, dequoy il s'estoit estonné qu commencement; mais enfin, ayant esté pendu & estranglé, il fut ouuert curieusement par luy, auquel il trouua les vreteres si dilatez, qu'il mettoit au dedans d'iceux deux doigts dépuis Crato. l'infertion de la vescie insques à la sortie des reins. Crato en sa premiere Epistre medecinale à Monauius Medecin de l'Empereur v. 184. dit que Ferdinand rendoit presque chaque iour des pierres par la verge, sans aucune douleur ny incommodité. Mais pour- Demanquoy est-ce que les vreteres ne pourront estre dilatées fort ample: de. ment, puis que les petites veines & arteres n'estans pas plus groffes que les fers d'aiguillettes, s'elargifsét si fort qu'elles ressemblét des boudins ou boyeaux plains de lang; que nous nommons varices & aneurisme: Car la varice est une dilatation immoderée de que c'est. la veine faicte par abondance de sang crasse, melancholique ou Aneurispituiteux quila remplit, & la rend grosse sans douleur : Etl'Aneu-me. risme est la dilatation de l'artere quelquesfois aussi grosse qu'est le poing, comme observe Fernel 1.5.c.12. de cordis affectu, quoy que l'artere soit six sois plus espaisse que la veine, comme remarque Galapres Herophile, laquelle ouuerte, le fang qui est contenu, s'escoulant emporte le plus souvent l'ame auec luy, l'aneurisme peut aussi arriuer par la faute du Chirurgien, lors qu'auec sa lancette il passe plus outre qu'il ne doit; mais tels Aneurismes, ne sont pas si fascheux que celuy qui est fait par dilatation, & Durete. 12. 6. 6. aux coaques de Dorsie lumborum affectib. dit que lors qu'il y a quelque tubercule ou enfleure douloureuse aux lombes, elle passe à la veine située ausdits lombes, & par icelle les varices se font auxiambes, & lors que l'humeur, faisant la douleur est suppurée, (& non auparauant) passe aux intestins, les dysenteries se Varices font qui guariffent, & les tubercules, & les varices & les courbu bes difres des reins qui se remettent à leur premiere droiture; l'obmet-senteries. roy ce qui est à la seconde Edition qui est, que lors que ce calculeux rendoit les pierres, Monsieur Bouuart son Medecin ordinaire, & à Bounard. present premier Medecin du Roy, tenoit le bassin dans lesquel lesdites pierres tomboient, chose considerable, & pour cause.

Au mois de Ianuier 1633, ie fus appellé pour voir vne ieune fem-Histoire merue saince Anthoine, proche l'Hostel de S. Paul, alittée depuis 6. deux ans, quelques iours apres estant morte, sans que ie luy eusse rien ordonné, voyant la mort prochaine, fut onuerte, & fut trouué dans sa vescie vne pierre de la grosseur d'vne noix anec son en-

Mucosité dans les wrines.

ueloppe, sa matrice plus petite que sa pierre, le rein gauche presque en sa figure proportionnée; mais plein de matiere, partie purulente, partie muqueuse; (& plusieurs voyant telle mucosité au fond de l'vrine iugent la pierre estre aux reins, laquelle estant pissée auec douleur, marque aussi bien yn vleere fordide au col de la vescie, qu'vne pierre en icelle ou rein, comme Fernel obserue c. 16.1. 3. de Vrinis p. 168.) & son vretere plein de mesme matiere, le rein droict dilatté, gros, & quatre fois plus long que l'autre, & de telle façon, que le Medecin & Chirurgien le mescognoissoient presque, tout le dedans consumé, & n'y ayant que la peau exterieure, pleine de matiere muqueuse, & de pus, letout si puant, qu'on n'en pouuoit supporter l'odeur, & telle qu'elle avoit accoustumé de rendre en quantité par les vrines, comme l'auoy veu, & l'vretere de ce rein estoit si large, que le Chirurgien y mettoit facilement le pouce au dedans, depuis ledit rein, iusques à la vescie, son Medecin ordinaire estoit Motagate, & le Chirurgien qui l'ouuroit, estoit Pertian, qui m'ont raporté ce que dessus, come chose rare & digne d'e-Hippocra. stre notée. (Hipp.. 5. S. 12. p. 527. des maladies populaires, dit qu'on tira vne de la matrice d'vne femme, apres quoy elle fut en fanté.) Les vreteres donc se peuvent dilater, & par nature, & par art; mais les ignorants n'en peuuent comprendre l'ordre, le iugeant impossible, dautant, disent ils, que les vreteres (qui sont les vaisseaux par

large.

lesquels l'vrine descend dans la vescie) ny mesme les vretres ou sistule vrinaire (qui est le canal par lequel l'vrine passe de la verge au dehors, & qui est commun aussi à la semence) ne peuvent estre dilattez que par vne grande humidité, où cette grande humidité est contraire aux actions qui en doiuent proceder, comme il se void aux paralytiques, desquels les nerfs sont par trop relaxez & remollis, tellement que pour les remettre il y a de grandes difficultez, & pour les dessecher, comme ils estoient, & souvent tout ce qu'on y fait, est sans fruict: & par consequent, selon leur aduis impossible; mais ces Saigneurs se trompoient, pensants parler à vn ignorant, croyants qu'il ne sçauoit distinguer les veines, arteres, nerfs, tendons, vretres, vreteres, les vns des autres, la structure desquels il connoissoit tres-bien, sçachant que les vrines vreteres & vretre ont cauité apparante, mais les nerfs sont imperceptible. Je dy des nerfs, tant de ceux qui naissent desos, & qui sont nommez ligaments, que de ceux qui viennent des muscles nommez tendons, que de ceux qui naissent du cerueau que Galien nomme organes du sentiment,

timent, (ou par les nerfs la vertu animale, & par les veines la vertu alimenteuse sont portées par tout le corps, & par les arteres la Sanctorius p. 106. c. 16. Methodi vit. error. de rius. sympathia) & du mouuement volontaire, dautant qu'ils portent la faculté animale, & les esprits du cerueau aux parties, & de ces trois sortes de nerfs veut que le ligament soit sans sentiment tresexquis, & le tendon d'vne nature moyenne, entre l'vn & l'autre; Nerfs soror on compte les nerfs qui sortent du cerueau au nombre de sept tants du paires, que les Grecs nomment syzigie, les Latins paria, pairs ou cerueau. coniugaison, coniugia.

1. D'iceux la premiere est nommée visuelle, pource que par iceux

nerfs les esprits visuels sont portez aux yeux.

2. La seconde sizigie va aux muscles des yeux pour leur mou-

uement.

3. La troisiesme vne partie d'icelle va à la langue pour le goust, vne autre au front, sourcils, machoires, & levres leur causant le mouuement.

4. La quatriesme s'estend vers la bouche, & le palaix.

5. La cinquiesme va aux oreilles, y causant l'ouye, & aux muscles des tempes.

6. La sixiesme s'estend par plusieurs rameaux aux parties inte-

rieures du corps, qui causent le sentiment.

7. La septiesme preside sur le mouvement de la langue, en ses

muscles, aux tonsilles, palaix & ligaments.

Des nerfs qui sortent du cerueau par l'espine du dos; quelques Anatomistes en font vingt-neuf sizigyes ou paires, qui seruent à bailler ou porter les esprits, qui causent le mouuement volontaire à tout le corps, & iceux estants separez à propos de l'espine du dos, ressemblent à vne queuë de cheual (ce que plusieurs Anatomistes nient, plustost pour contredire, que pour la verité confirmée par l'experience : car ayant le tout bien separé, & mis dans l'eau suffisante, on trouuera du tronc sortir les petits rameaux, & iceux se tenir attachez, comme les poils d'vne queuë de cheual, ce que l'ay veu quelquesfois à Montpellier aux Anatomies decoupées par Cabrol, y presidant du Laurens) & même puis qu'ils n'ont point de cauité apparante, les esprits ne sont point portez, ou ne passent point par iceux; mais par les meats insensibles serrez parmy la molesse d'iceux, & aucun nerf n'a trou apparant, & le nerf estant piqué demande d'estre traicté, élargissant la piqueure par re-EEee

A nerf pique, ce qu'il faut faire, le nerf est de nature terrestre, froid & sec. 4. Pituites.
7. Biles.
3. Melancholtes.

medes attenuants désechants, & corroborants les nerfs affinés. temperez en chaleur: car le froid est ennemy des os & ners, & ces remedes sont propres pour donner issuë à la sanie ou serosité, qui se faict austi-tost audit nerf ou tendon blessez, qui ne pouuant fortir, cause des conuulsions par la sympathie qu'il a auecle cerueau: tels remedes sont huyles, & l'ichorosité est vn excrement subtil de la troisiéme concoction qui est consumée par remedes désechants, tels que sont les sarcotiques burre, aloes, tuthie, hypericon, iris de Florence, myrrhe, mastic, poix-resine, sang de dragon, & autres, & faut noter que ceste ichorisité est à chaque espece des quatre humeurs, comme aux quatre pituites acide, vitree, salée, douce, & toutesfois Archangelus Picolomini en son commentaire sur le liure de Humoribus de Galie, & sur ce mot de Pituita f. 127. deux especes de Pituite, la naturelle, n'ayant ny saueur, ny odeur, & la non naturelle, de laquelle il en fait six, la vitrée, laquelle s'engendre au ventricule des viandes, ou trop pituiteufes, ou trop abondantes, ou de toutes deux, par la chaleur foible, & principalement froideur. Acide, laquelle est engendrée comme la vitrée, differente toutes fois en froideur & espaisseur, aigre par la chaleur intemperée, douce par la chaleur, fort peu temperé, & peu froide. Salée, à cause de la pourriture par mixtion de l'humeur salé & sereux, d'où l'vrine & la sueur sont faictes, l'Aqueuse salée est engendrée aux veines, de la naturelle, & de la substance, aqueuse refout l'humeur crud, duquel Galien traicte bien aulong. Les humeurs ont leur mouuemét, come s'ensuit. Gilbertus come Anglicus dit fol. 90. Signa specialia humorum abundantium, le sang a son mouuement, depuis les neuf heures du soir, iusques à trois heures du iour, la cholere, depuis la troisiéme heure du iour, & occupe la partie dextre de la teste, la melancholie se meut depuis la neufiéme du jour jusques à trois heures de nuict, occupe la partie senestre de le teste, la flegme, depuis la troisséme de nuict, iusques à 3. heures de iour aux sept biles, palle, iaune, vitilline. Lorracée, erugineuse, bleu &rouge: aux trois melancholies, crasse, qu'est la lie du sang, icelle brulée, & bile noire, & ceste ichorosité estant en trop grande abondance blessé: mais non si fort que le même humeur.

Adioustans pour accompagner les nerss, le nombre des muscles, qui meuuent les narines, les levres & la peau de toute la face, comme Fallope marque p. 425. de ses observations Anatomiques, le premier est descrit par Vesale, comme aussi le second & le troissé-

Nombre des muscles.

me: mais à la place du quatriesme qu'il a oublié, & a mis le cinquiéme, comme aussi le sixiesme à laplace du cinquiéme, duquel il conte pour vn, quoy qu'il puisse estre separé en deux, le septiéme a esté aussi obmis par ledit Terud, le huictième il l'a mis à la place du septiéme, & le neufiéme dernier, est celuy qui fait l'vne & l'autre levre.

Ie ne veux pas passer outre à descrire les muscles des autres parties, pource qu'on a les Anatomistes: que si ces Messieurs les estonnez eussent eu du sçauoir à suffisance, ils n'eussent trouvé estrange ceste sortie de pierres par la verge, puis que plusieurs en ont mar-Histoire qué de plus grosses. Au thresor des Histoires admirables premier 7. Volume p. 76. & Viuier l. 4.c.17. p. 418. dit qu'vne fille Venitiene ayat auallés yne aiguille de la longueur de quatre trauer de doigts la rendit au bout de deux mois auec son vrine; mais en merueilleuse forme: car vne pierre de la grosseur d'vn œuf de poule s'estoit concreée autour d'icelle, dequoy Sanctorius 1. 14. c. 11. p. 561. Methodi vitand. errorum, demande le passage de ladite aiguille, par le foye, dans la vescie, & de la matiere de la pierre (car il allegue aussi céte Histoire) ce qui raduint pas de mêmé à vne Damoifelle de la Duchesse de Iulliers, laquelle aualla cinq espingles qu'elle rendit auec l'vrine deux iours apres, sans aucun dommage, telles qu'elle les auoit auallées, & Albucasis l. 1. c. 94. marque Albura. d'vn homme qui auoit esté blessé d'vne slesche sept ans aupa-sis. rauant, & la playe estant bien 'consolidée par le dehors, ladite séche sortit par ladite playe, & Fallope marque aussi auoir tiré d'une playe en la poidrine depuis neuf ans, le fer affez gros, duquel il auoit esté blesse. Et pour leur fermer la bouche sur ce qu'ils pourroient dire, qu'il y a différence du canal de l'vrine d'vn masse, & d'vne femeile, outre-ce qu'il a esté dit cy-deuant d'vn pendu & anatomise; Au Volume 3. du même liure p. 310. dict qu'vn ieune enfant de l'aage de treize ans, vuidoit par la verge de pierres de diuerses coureurs, les vnestransparantes, les autres, iaunes, griffes, rouges, comme ceuillies sur le bord du Rhin, & en ietta enuiron trois cents, les vnes aussi grosses que noix, & chastagnes, cecy marque que les reins, ny la vescie ne colorent pas toussours les pierres & grauiers, comme plusieurs disent.

Sur ces pierres Hippocrate, l. de aere, aquis & locis \$ 22.1. 4. S. 46. de morbis l.de natura homin. §.24. diét ceux qui ont le ventre Hipp. des lasche commodement, & la vescie sans violante chaleur, pissent sa- Pierres.

EE ee ij

cilement, sans que rien s'amasse, & s'incrasse au dedans, que si le ventre est trop chaud, la vescie sera de mesme, alors les vrines ne fortent pas aisement: mais s'y cuisent & brûlent, la crasse s'amasfant & espaississant, & nouuelle matiere peu à peus'y adioustant & cuisant, vne pierre s'y forme, (le plus subtil de l'vrine sortant de iour en iour :) Or la matiere de cette pierre est crasse & espaisse, la chaleur des reinsou, de la vescie estant la cause essiciente, resoluant le plus subtil, & endurcissant le reste (& y a à ce conte quatre causes, l'efficiente, la materielle, la formelle, & la finale, l'efficiente est celle qui agit en autre suiet qu'au sien propre, & à soy different, la materielle & formelle est hors du suiet, auquell'effet est, la finale n'est pas proprement cause: mais seulement analogie, pource qu'elle est intentionelle, & non reelle, & Fernel c. 3. l. 2. de symptomats, laquelle (vice de substâce,) outre nature en tout genre, p.147. les enfants estants plus suiets d'auoir la pierre dans la vescie, pource que le canal d'icelle leur est plus estroit qu'aux homes, qui au conrraire ont les reins plus amples, desquels le plus subtil passe (parles vreteres, le plus crasse s'y arrestant, dequoy les pierres sont faictes, comme dit est,) l. de affect. §. 15. p. 317. Ceux qui ont la pierre aux reins, sentent vne douleur piquante, au rein, aus lobes, & aus testicules du même costé, & pissent souvent, & l'vrine s'arreste peu à peu, & quelque sable sort auec l'vrine, & en sortant fait douleur au canal & passage de l'vrine (si le sable & grauier; c'est à dire, est gros & rude; mais non estant subtil;) mais lesable estant sorty, la douleur cesse: mais tost apres elle reuient, & en pissant se frotte la verge, à cause de la douleur, dequoy les Medecins vulgaires & ignorants, disent qu'il y a pierre dans la vescie, ce qui n'est pas:mais elle estaurein, & c'est luy qui est malade. Et Auicenne 1. Canticorum §. 315.p. 565. dict si l'hypostase (de l'vrine) ressemblantà la semence, va au fond, & qu'elle soit crasse & cruë, & qu'auec icelle y aye du sable mélé, c'est signe de pierre pour asseuré, que si l'vrine est puante, il y a vlcere à la vescie, ou du moins la puanteur vient d'icelle, & non d'ailleurs. Pour les remedes des pierres, Voy Libauius de iudicio aquarum mineralium, c. 76.p. 181. (l'Histoire cinquiesme cy-dessus marque que tousiours ces signes proposez nese trouuent, ie ne dis pas seulement tous; mais mesmes vn feul: mais ce qu'Hipprocrate dit ; c'est pour l'ordinaire, & monstre qu'il n'y a Loy, ny Edict si absolu, qu'il ne s'y trouue quelque exception.)

CONTRE TERVO

Amatus Lusiranus centur. 5. curat. 100. fecherche la raison de ce frottement: mais il veut aussi qu'il soit commun, tant à la vescie qu'au rein, & certes i'ay veu vn petit garçon de l'aage de cinq ans qui se frottoit, & tiroit ordinairement le membre, de la vescie duquel il fut tiré par l'Operateur vne pierre pesante enuiron deux onces: mais quelques années apres estant mort & ouuert, on en trouua vne autre dans le rein, d'où ce frottement & tirement de verge procedoit, comme dit Hippocrate, mesmes celle de la vescie, ayant esté ostée, apres il donne les remedes pour la guarison. A tout cecy, ayde fort le laict de la nourrice noire & bilieuse, qui eschauffe encores la vescie de l'enfant sorty des parents calculeux, & l'vrine de l'enfant nourry de telle nourriture est si chaude qu'elle brûle les parties de l'enfant qu'elle touche, & pour bien Les marconnoistre la bonté du laict Paulus dict, qu'il doit estre ne trop es-ques du pais ny trop clair, ou coulant, de couleur blanche tirant sur le brun bon laitt (car l'extremément blanc n'est pas bon) d'odeur bonne, de saueur de la nour. agreable, se caillant facilement pour peu qu'on y mette de presu- risse. re; Que si par accident, comme froideur & debilité d'estomach; le laiêt se cailloit (qui tel est estimé venin par Dioscoride, Nicander, & se remeautres bons Autheurs) alors il faut donner à boire de vinaigre bien des. fort auec de la presure ou caillé de lievre, ou autre, ou de nepthe feche en poudre, se gardant bien de prouoquer le vomissement, de peur de suffoquer, que le laict ne soit dissoult, & attenué: Gar tou qui caille te presure a cela de propre, de faire cailler, & prendre le laict:mais fond & appliqué apres, le faict fondre; au contraire, le sel mis dans le laict endurcie

le garde de se cailler, mais mis dessus le caillé, le durcit dauantage, le lait.

ce qu'il faut bien noter.

Pour les marques d'vne bonne nourrisse, ie les ay descrites am-

plement en ma Physiognomie, cy à la finioincte.

On demande pourquoy ceux qui ont la pierre aux reins, ont la Demands cuisse du mesme costé comme endormie, à quoy Galien respond, sur le calque c'està cause de l'appuy & conionction de la veine-caue, & cul. grande artere au dos, reins, & cuisses, & non du meat vrinaire, ou membranes, ou nerf, ou peritoine, que quelques ignorants croyat s'accoupler auec les cuisses, vn autre dict, que lors que la pierre s'engendre dans le rein, la veine qui descend à la cuisse, est affligée, ceste veine affligée & pleine presse le nerf, ou le muscle, & par ainsi l'esprit qui doit passer, est empesché & arresté, de quoy Galien n'a parlé, à sçauoir du nerf, notant aussi que le testicule EEee iii

du costé du rein malade de la pierre, est retiré ordinairement en haut. Retournons à Messieurs les estonnez, ie desireroy bien qu'ils me

Histoire d

dissent, comme se peut saire ce que le messme Autheur des Histoires admirables raconte, l. dernier p. 748. qu'vne ieune sille aagée d'enuiró dix huict ans, & tombée malade, pissa en deux mois mille se sept-cents vnze liures d'eau, quoy que son manger & boire qu'elle prenoit par chacun iour ne pesast pas plus de sept liures. Ceste demande n'est pas sans raison, veu que Fernel, l. 2. c. 21. de vrinis, dit qu'vne grande quantité d'vrine ne peut sortir d'vn corps; dans lequel la matiere d'icelle vrine n'ait esté mise que i'entend boire ou manger: car la matiere mangée humide, tient lieu & partie de breuuage: que si quelque Sophiste dict qu'il y coprend

les autres, le dit cha. monstre le contraire: Mais sans attendre leur

Hippocra-

Contre

Fernel.

responce, prenons celle d'Hippocrate, l. de flatibus §. 18. (car quelques vns s'estimants doctes Medecins, ausquels i'ay faict ceste demande se sont contantez de respondre, cela ne pouvoir estre, & que c'estoit vn conte à plaisir) si dit-il, on vuide totalement les eaux qui sont dans le ventre des hydropiques, dans trois iours il y en autres autât, ce qui arriue par l'air attiré, (ce qu'il costrme encores l. de carnibus §. 19. p. 74. disant que tout le corps tire à soy l'air, lequel il amasse aux lieux caues) rien autre ne pouvant causer cela, veu que le breuvage n'est avalé en si grande quantité, ne les chairs ne se sond entre pas (comme remarque Duret sur les coaques p. 410. tales enim sunt desperatic. 1. §. 3. trastatu. 2. de tromatis, où il

dit la bile, surcroist, & les chairs liquuntur, se fondent ou liquefient, qui prouoquent des vomissements par sympathie qu'il y a du ventre auec le cerucau) ny les os, ny les nerss, ny les tendons,

Durev.

Gatinaire Merenrial.

- Campa. nella. desquels mesme les eaux n'en peuuent estre augmentées, l. de locis in homine. Ceux qui se nourrissent par trop d'aliments humides, & qui ne sont pas sains, viénét hydropiques. Gatinaria & Mercurial, de affest ventris c. 30 p.374. disent une Histoire séblable à celle de ceste fille, à sçauoir Mercuriale de vrinis c. 6. p.230. qu'une fille âgé de dix-huict ans à Milan pissa durant 40. iours 15. liures d'eau par

iour, quoy que son boire & magerne pesat pas plus de quatre liures, chap. de Sudorib. p. 346. & plusieurs autres veulent, & l'experience monstre que souuent les chairs & les humeurs se sondent, & causent les sueurs & vrines, & Campanelle 1.3.c.4. article 11. \$.6.

veut que l'hydropisse soit causée par la trop grande chaleur du

foye qui conuertit leur chyle, non en sang espais: mais en eau, & en

vent par sa vehemence.

Dodonée en ses observations Medicales c. 42. de vrina prosu- Dodonée, wio, dit auoir veu vn homme qui pissoit tous les iours enuiron quarante liures d'eau: mais il beunoit aussi à proportion, pource que tant plus il pissoit, tant plus il auoit foif, & se descichoit, en fin la ficcite s'augmenta de telle façon en luy, qu'il mourut, sans qu'au-

cun remede luy profitaft.

Voicy encores pour s'émerueiller, Hippolite d'Est Cardinal sit Yeux ossés arracher les yeux à Iules son frere bastard, pource qu'vne fille qu'il & remis, aymoit, les trouuoit plus beaux que les siens, auquel ils furent re- Guicharmis par la prompte diligence de ses Medecins, sans perte de la din. veue, comme dict Guichardin l. 6. f. 149. l. 7. f. 153. de son Histoi- Hippocras re des guerres d'Italie, ce qui est toutes sois contre ce qu'Hippocra-te. te l.2.§. 28. pradictionum. dict, que ceux aufquels les yeux sortent hors de leur place, ne peuuent estre secourus, ny par le temps, ny par l'Art, pour en recouurer la veuë.

Beniuenius c. 74. de ses observations Medicales dict qu'vne fille Beniue aagée de quatorze ans, maniant vn couteau par mesgarde s'en donna dedans l'œil dextre, duquel, la tunique rompuë, coula quantité d'humeur, tellement qu'en apparance la veuë estoit perduë: mais enfin par application des remedes propres, l'œil fut guary,

& la veuë remise.

l'ay traicté vn Gentil homme aagé d'enuiron quinze ans, à l'œil Histoire droict duquel suruint vne ophthalmie: à icelle succeda vn charbo, 9. à iceluy vne rupture de la cornée, à icelle la sortie de l'vuée de la diners vegrosseur d'un grospois, de toutes lesquelles maladies a esté tres-nans les bien guary, par la grace de Dieu, contre l'esperance & prognostic uns apres des Medecins & Chirurgiens qui l'auoient veu, & deuant, & auec les autres. moy, & le tout sans difformité de l'œil, ny diminution de sa veuë. Ce qui suit, a esté iugé de plein-abord par Terud, & autres sçauatereaux impossible, & fabuleux à vn Iuge grand Anatomiste, pource que le disant en bonne compagnie où ils estoient, m'enuiant secretement, & m'en croyant l'inuenteur: mais ayant vn peu appellé sa conscience, il chanta le lendemain en mesme lieu la palinodie.

Les Medecins & Chirurgiens de Paris remonstrerent au Roy Histoire Louys XI. l'an 1474. que plusieurs & diuerses personnes estoient 10. trauaillez de la pierre, colique-passion, & maladies de costé, &

594

qu'il seroit fort requis de voir les lieux où lesdites maladies sont concreées dans le corps humain, laquelle chose ne pouvoit estre mieux sceuë, qu'en ouurant le corps d'yn homme viuant : ce qui pourroit estre fait en la personne d'vn franc-archer qui deuoit estre pendu & estranglé par Arrest, & qui auoit esté trauaillé desdites maladies, laquelle incision & ouuerture sut faicte au corps dudict franc-archer, & apres qu'elles eurent esté veuës, ses entrailles remises dedans, sut recousu, & par ordonnance du Roy tres-bien pansé, tellement que dedans quinze iours apres il fut guary, & eut remission de ses cas sans despens, & si luy sut donné auec ce argent. Histoire de Monstrelet sur la fin intitulé autres nouuelles Chroniques f.178. Paré l.25.c. 16. des monstres. Celse de re medica.l. 1 p. 122. prefatione, veut qu'on ouure les corps humains viuants, & en dict le pourquoy, & ne faut croire qu'on aye commencé en cestuy cy de connoistre l'ordre de tirer les pierres, comme ce grand Anatomiste vouloit faire croire, veu que du temps d'Hippocrate en son serment il promet de ne toucher point aux calculeux; mais qu'il les laissera aux Operateurs, & céte Histoire ne doit estre trouvée estrange, puis que Galien asseure auoir veu plusieurs animaux marcher apres que leur cœur leur a esté arraché.

Monstre let,Paré, Celse.

. yrad.

Pyrad de la Val au liure de son voyage aux Indes Orientales 6.4.7.142.dit qu'en Calicut la Reyne & plusieurs Dames & Seigneurs, ont leurs oreilles si longues par artifice, qu'elles vont iusques aux mammelles, & à d'autres plus outre, & François Martin de vitre. p. 42. de son premier voyage aux Indes Orientales, di qu'au bout de l'oreille percée de ces Indiens, vne matiere grosse de quatre doigts (en trauers) y peut passer, aisément tellement que la porte de leur entendement, en ce que disent les Philosophes est

bien grande, puis que ces oreilles sont si grandes.

Martin.

Ican Le

au traicté du Caire, celuy qui commet quelque homicide entrahison, est puny en ceste maniere il vn des valets du bourreau le tiét par les pieds, l'autre par la teste, & l'Executeur de Iustice le met auec vne espée en deux parties, dont celle deuers la teste est mise sur vn soyer de chaux-viue (& chose autant merueilleuse qu'émerueillable) ce buste demeure en vie par l'espace d'vn quart d'heure, parlant toussours à ceux qui luy tiennent propos.

Pour respondre à ceux qui doutent, s'il y a moyen de briser,

& dissoudre le grauier & poudre des reins & vescie, sans offencer 11 y a des l'estomach, & les autres parties par où le remede passe, auat qu'ar-remedes riuer aux reins & vescie, i'asseure auec bon nombre d'Autheurs pour bricelebres qu'ouy; y ayant des remedes, lesquels par proprietez oc-fer les cultes & specifiques, passent par vn lieu, sans l'incommoder, ny pierres des laissertrait de leurs actions, pour aller agir en vn autre, comme vescie. Aristote dit, Probleme 1. num. 41. qu'il y a des remedes qui las- Rhassad chent le ventre, & non les vrines, & d'autres les vrines, & non le Almanventre, Alexandre aussi Problemes 42. 43. 34.90. 105. quoy que sore trast. Sanctorius 1.13 c. 4. p. 515. Methodi vit. error. dit le contraire, outre 9 f. 47. c. Pline, Horatius Augenius, allegué par Baricellus en son Hortulus 74. de la-Gentalis p.218. S. admirandum auxilium ad vesica calculum, &c. dit 98.075. qu'à Rome le fils d'vn Imprimeur ayat fait prix auec Nursin Ope-Baricel rateur pour estre taille, fut guary entierement, sans incision par lus. vn remede qu'vn Iesuite luy donna, duquel luy, & plusieurs autres auoient esté guaris, & escrit ce remede: mais il le faut bien choisir, fans croire qu'vn animal plante ou mineral cheilly, nourry, & tiré en tous lieux, aye mesme force, pource que tous terroirs ne sont semblables, & toutes influences des Astres n'operent de mesme sorteen tous lieux : sur la verité de cecy, voy Almanach nouum Petri Pittati de electione pro purgatione & medicaminibus p.21.22. & Pittatus. Mizaut des secrets de la Lune c. 4. &c. & Hippocrate qui se sett d'vne plante cueillie plustost en vn lieu qu'en vn autre, comme appert par sa lettre à Crateua, lors qu'il sut appellé pour guarir Democrite, que ses Citoyens iugeoient malade, pource qu'il rioit presque ordinairement, & Andromache qui ne dict pas simplement en son theriaque iris: mais adiouste d'Ilyrie, nauet, adiouste fauuage, Dictame de Crete, perfil de Macedoine, & ainfi de plusieurs autres. Cecy seruira contre ceux qui veulent que les ressorts avent mesme vertu à Paris qu'en Prouence, où ils sont fort piquants, & que les animaux qu'on nomme à Paris cloportes, lesquels s'enfuyent en les touchant, soyent semblables de vertu à ceux de Prouence qui s'arrestent & arrondissent en les touchant: l'experience confirme que les aulx du Daufiné & autres lieux circonuoifins colent tres bien le coral rompu, adioustant piece contre piece: mais celuy des autres Prouinces où ie l'ay essayé plus difficilement, l'herniaria nommée à Paris turquette, y fait de grads effets, de melme à Laufanne; mais non à Montpellicr, Lyon, Grenoble, & autres lieux d'autour, icelles y croissant, au contraire le

596

paliure, trifolium hemorroidale operent merucilleusement aux lieux susdits, & fort lentement à Paris. Ce que ie dis, c'est à celle fin que le Medecin qui ordonnera, prenne garde d'auoir des drogues bien choisies, bien cueillies, bien mixtionnées & baillées en temps conuenables.

Arnaud.

Arnaud en son commentaire dessus vita breuis, dit que par la forme des plantes on peut souvent juger de la qualité du pays, comme les choux qui ont les fueilles larges, rondes, & molles, monstrent que l'humidité domine en eux, & par suite en ceste

contrée, le curieux voye la fuite.

On adiouste à ce que dessus, qu'vne pierre du poids d'vne once, voire moindre ne peut sortir de la vescie par la verge, sans incision, à quoy (encores que i'aye assez respondu) Senertus, Alpin, Beniuenius marquent la façon comme on les fait fortir en Egypte, sans incision. Alpin 1.5.c. 15 part. 1. S. 2 p. 933. Beniuenius c. 80 p. 249. on tire la de ses Observations Medicales, & Baptiste Porta 1. 1. e. 18. p. 49. de la Magie naturelle, dit qu'il y a des fontaines aigres (ie croy en Egypte. qu'elles sont vitriolées) comme à Lyncestre, & en la terre du Labour, qu'on nomme tacée, & en plusieurs autres lieux. Et Fallope de thermis c. 8.10, lesquelles estant beuës rompét la pierre en la vescie. En Angleterre il y a aussi des sontaines où y a la pierre nommée gagate ou iayet, l'eau de laquelle ceux qui en boiuent, ne peuuent contenir leur vrine, & si on y méle vn peu de ceste gagate en poudre, auec l'eau propre d'icelle, fait vuider le fable. Mathiol en son Histoire des plantes, 1.4.c. 15. raconte les vertus admirables de la grande faxifrage, & Auicenne l. 3. fol. 18. tract. 2.6.19.

Or les pierres ne se font pas seulement aux reins & vescie: mais aussi dans l'estomach, poitrine, boyeau, soye, ratte, vescie du fiel, matrice, ioinctures. Hippoc. l. 5. S. 12. p. 523. des maladies populaires, marque qu'vne femme aagée de foixante ans, rédit vne pierre par la matrice, & croy que l'enfant de pierre, duquel i'aye parlé, qui fut tiré du ventre d'vne femme morte; & qu'elle auoit porté si long-temps, n'estoit qu'vne pierre du commencement, & non vn enfant petrefié, à ce induit, par ce que i'ay cy-deuant escrit de la Dodonée pierre tirée par Bonne d'vne vescie, en forme d'oyseau. Dodonée en ses observations Medicales c. 23. dit qu'vn Baron en crachant auec violence, sortoit des pierres de figures longuettes menuës & blanches auec le crachat; mais enfin, la toux fut si forte, que le

pierre de la vescie

Comme

grand vaiffeau du poulmon se rompit, & l'abondance du sang efpandu l'emporta, Voy Fernel, l. 6.c. 6. de intestinor. morb. caus. Fernel.

& fignis.

Zacutus l. 1. de praxi, medic. admir. obseru. 72. de vitiis lingue, Zacutus. marque qu'vn homme ayant vne grande ensleure & douloureuse au bout de sa langue, fut ouuerte par incision, d'où sut tirée vne pierre de la groffeur d'vne auelaine, sans aucun pus, & l'vlcere guari & consolidé, il recouura la parole que ceste tumeur luy auoit empeschée, & observation 131. remarque vn, auquel estant mort, furent trouuées trois petites pierres au ventricule dextre, du eœur pesante chacune vne dragme en forme longue,& de couleur grise, veues par plusieurs homes doctes, & observation 53.1.3. marque vn au sang duquel, furent trouvées de pierres dures & grosses comme grains de moustarde en grande quatité (peut-estre estoit-il ladre) i'ay dans mon estude des pierres renduës auec les matieres fecales, d'autres tirées des ioinctures des doigts des mains, les vnes fort blanches & dures, les autres comme touues, d'autres tirées du fiel d'vne femme morte hydropique (de laquelle l'Histoire est cy-deuant traicté de la saignée,) du ventre de laquelle surent tirés deux plains seaux d'eau aussi claire qu'eau de fontaine, vn seau par le nombril, l'ayant fait ouurir auec vn poinçon, l'autre parmy ses entrailles, ayant fait ouurir le ventre, & la superficie des boyeaux, quoy qu'ils nageassent dans l'eau estoit aussi noire qu'encre, & vn autre seau sorty des cuisses & iambes fenduës par le rasoir, & est à noter, qu'estant morte, son ventre estoit plat & large ; mais dans vne heure apres il parut aussi gros, haut, &éleué, comme si on l'eust enssée, comme on faict les bestes qu'on veut écorcher, ceste hydropisse commença par vnessevre quarte, ces trois seaux pesoient du moinstrente liures le chacun, & ne se trouua vne seule goutte de sang en tout son corps, comme l'auoy dict aux siens qu'elle viuroit autant de temps qu'elle auroit de sang, aussi mourut-elle sans sentir gueres de mal, peu à peu, comme vne mesche à faute d'huyle, & en parlant à sa garde, & regardant ceux qui estoient prés d'elle, sans changer de couleur: ces pierressont au nombre de trois, en la forme & grosseur, & couleur, ja cy-deuant escrite, & Beniuenius c. 3.19. 24. 94. de ses observations Medicales en a veu des forties, & du fiel, & du foye, & Hippoc. comme ja a esté dict , l. 5. S. 12. de morbis popul. en a veu vne tirée de la matrice.

EFff ii

Histoire

Le Mardy 3.iour de May 1634, le mary de ceste Damoiselle, derniere escrite pendant que ie la traitoy, aagé d'enuiron cinquanteans, estant dans vn bain d'eau tiede, que ie luy auoy accordé, à cause d'vne dysurie ou pissotement de temps en temps, auec cris & douleurs, n'y sentant aucune douleur, le pissotement cesse, ayant quelques iours auparauant rendu vue pierrette ou grauier rabboteux, rouffastre & friable, qui me fit iuger qu'en passant elle pouvoit avoir vn peu escorché le muscle de la vescie, & mesme le col d'icelle, & qu'encores il y pouuoit auoir quelque reste sabloneux, qui en passant ioint à l'vrine acre, causoit ces douleurs; l'Operateur Giraud est appellé, qui le sonde pour la premiere fois, sans trouuer aucune pierre, la seconde fois, qui estoit le jour que dessus dict, que la sonde estoit plus asseurée apres le bain & le clystere, tel que ie l'auoy ordonné, & le syrop de violettes & de nenufar au pois de six onces que le luy agoisfait boire, ce à quoy le malade s'accorda, & qui fut fait, moy absent, par la sonde, dist y auoir pierre attachée à la vescie, pource que ie luy auois dict en presence du malade qu'il falloit estre asseuré, non seulement s'il y auoit pierre: mais si elle estoit attachée, pource que si elle l'estoit, on romproit la vescie, & dechireroit l'interieur pour la tirer, laquelle rompue où l'artere ne se refaisoit plus, comme estant partie nerueuse & spermatique, luy dis aussi que Baricellus en son Hortulus genialis, marque qu'vn qui deuoit estre taillé à Rome par l'Operateur Nurcin, ne le fut pas: mais fut guary, luy dis aussi que i'auoy fait sortir des pierres des reins du fils du President de Brezav qu'il auoit luy-mesme sondé (c'est celuy duquel l'Histoire est cy-dessus) & qu'il sçauoit que luy, ny la Barre ny Ayme-Dieu, n'auoient rien trouué par leur fonde dans la vescie : il en auoit rendu entre autres vne, laquelle pesoit plus d'vne once, quarrée & si dure, que frappant par dessus du fusil, le seu en sortoit, & concluoy que, connoissant ce qu'il y auoit dans la vescie de ce malade, il pourroit estre guery sans incision; mais en mon absence il imprima si bien le danger de vie miserable à ce malade, adjoustant qu'il sçauoit tres-bien que i'estoy habile & docte: mais qu'à la fin il faudroit venir à la taille, & peut-estre au temps qu'on le desireroit, les forces n'y seroient pas, tellement que la taille fut resoluë au Vendredy suiuant cinquiesme la taille faicte se trouua, non vne pierre:mais vn amas de sable rougeastre, tres-friable, & ne peût estre tirée qu'auec vn cuillier à diuerses fois, & tres-grandes douleurs. Que le docte Medecin & Chirurgien considere si la vescie ridée en ceste action, n'aura rien retenu de ladite matiere sabloneuse, & si à l'aduenir sa taille sera sans douleur & difficulté d'vrine, laquelle sera tantost strangurie, tantost dysurie, tantost ischurie: mais voicy ce qui est remarquable, ledit Operateur nie que la pierre puisse estre remollie dans la vescie auat qu'il operast, & sans se souvenir de son dire, voyant le sable, (son operation faicte, & trois cents pistoles dans sa bourse) Triable dit que le bain, le clystere & les syrops ont remolly, dissoult, & rendu la pierre en sable, contre ce que dit Ballonius, traicté de calculo p. 72. à sçauoir que le calcul des reins eftfriable, & celuy de la vescie est dur, indissoluble, & nullement friable, qu'icelles sont grandes &accrues promptement: mais celles des reins sont petites, & faictes par longueur de temps, & par l'Histoire precedente, i'ay monstré la forme, grandeur, poids & consistance des pierres arrachées des reins d'vn ieune Gentil-homme, sans iamais auparauant y auoir senty aucune incommodité, comme l'ay desia dit, & dis qu'il y a plus de causes cachées des maladies que de connues, & desquelles les disputes les plus subtiles ne peuuent contenter, que s'il sçauoit & vouloit ratiociner, il diroit que la pierre se remollissant par remedes internes, ou externes dans la vescie, il se pourra faire de mesme, & plus facilement dansles reins, siremollies'y comminuer, se dissoudre, s'y dissoulte donc estre propre à estre sortie sans grande peine par le conduict ordinaire, & donc sans estre taillé: mais disants cela, ses grand gains ordinaires seroient diminuez. Or ie luy nie que ce sable fust auparauant pierre, & par suite qu'elle aye esté remollie: car les pierres que l'ay fait dissoudre à plusieurs, ne se rendent pas en sable grossier: mais bien en forme de limon ou argille destrempée; mais quoy qu'il arriue à ces pauures gents ainsi taillez, soit par mort subite, ou vie languissante, n'incommode point tels Operateurs. Et! combien en meurt-il entre leurs mains, qui auparauant la taille auoient de grosses pierres: mais apresicelle elle se trouue inuisible, & de semblables ainsi charcutez, i'en pourroy faire vne Legende. Marfole est fondé par Bonnet en ma presence, & de Transtour Medecin du Prince de Nemours & plus vieux Medecin que moy, on n'y trouue qu'vne carnosité dans la verge, Giraud le sonde, trouue vne grosse pierre, prend son argent, le taille, n'y trouue rien, meurt le lendemain. Vn Conseiller du Parlement, ruë, & proche les Bernardins nommé FFff iii

Villautray, auquel i'auoy dit vn an auparauant la caufe de fon mal, est sondé par Giraud (presents trois Medecins renommez, pere & fils & Brayer, ) luy trouue vne grosse pierre, la pierre est si grosse qu'elle ne peut sortir par la taille, laquelle ne peut estre plus agrandie; mais qu'icelle se presentera à l'ouverture, alors on la brisera & fortira, le temps venu, rien ne se presente, il est ressondé par l'ouuerture, rien n'y est trouué, le danger fut grand. Enfin la force du malade surmonte l'ignorance, & guarit; certes le Magistrat deuroit mettre la main sur tels voleurs, & les punir exemplairement, ils secondent les bourreaux, en le faisants payer auant la main, sinon tout, à tout le moins la moitié, & l'autre moitié auant la fermeture ou consolidation de la playe. Le Gentil homme duquel céte Histoire est, se sert encores de mon conseil, & des remedes queie luy ordonne pour chaffer ce reste de sable, & empescher qu'il ne rentre plus à ce premier combat, Dieu luy en face la grace, Amen.

Quant aux traictez de peste, auant que i'examine celuy duquel pluticurs ont fait estat en ceste ville, je diray que ceux qui trauaillent comme il faut, soit par feu, soit par eau, soit par fer à combattre & abbatte cet hydre, sont dignes de louanges, & meritent bien de la republique, cette maladie estant si estrage, qu'il ne se-trouue aucun qui en puisse donner aucune definition entiere, qui est cause qu'elle a esté descrite & nommée diuersement, les vns la nom-De la pe- ment playe de Dieu & mortele contagion, verge de Dieu, maladie contagicuse, & mortelle, & Mercurial de peste c. 4. p. 12. ladite maladie contagieuse & mortelle, commune, gastant & trauaillant en mesme temps plusieurs regions, & p.17.c. 5. dict que l'air en est la cause commune.

Ceste difficulté & impossibilité de definition assez facile aux autres maladies qu'elles que ce soient, marque que la cause de toute peste nous est cachée, ie dis prochaine, & faut necessairement que montant d'eschelon en eschelon, nous allions de nos pechez à Dieu, où nous trouuerons qu'il a des moyens à nous incognus pour nous affliger, & pour nous guarir: Car difficilement trouuerons-nous que la peste suruenante en vn lieu, soit ville, village, ou Prouince, soit semblable à celle qui la precedée, & par consequent, qu'on luy puisse resister par mesmes remedes, soientils appliquez ou pris par la bouche, sur quoyMercurial en son liure de la peste parle fort amplement & subtilement.

Meren . rial.

Ferneil. 2.0. 12. de abditis rer. cauf. dit la peste attaque si sub-Fernes. tilement & secretement, soit en Hyuer ou Esté, soit en temps sec ou pluuieux, soit temperé ou intemperé, & le plus souuent sans pourriture puante, qu'elle ne peut aucunement estre apperceuë, & les commencements de la peste sont tellement cachez & imperceptibles à nos sens que nous en sommes attaquez inopinemet, & ne nous en prenons garde que par les effets qui attaquent, non sculement vne region: maistout le monde sans distinction de regions chaudes, froides, feches, humides, Esté ou Hyuer. Hé : qui dira, ie vous prie, que la cause ne vienne plustost d'enhaut que du changement des saisons? N'arriue-il pas souuent que la peste tuë seulement les bœufs; autressois les pourceaux, les brebis, poulailles, oyfeaux de l'air, & poissons ? & qui est celuy qui pourra dire la la cause de ceste peste qu'en begayant? puis donc qu'elle nous est inconnuë, nous la deuons mettre au rang des choses qui nous sont cachées, & qui nous est contraire & mortelle de toute sa substance, laquelle ne procede, ny des elements, ny de leurs qualitez: mais du Ciel, non du firmament, ny du mouuement superieur, qui sont tousiours semblables à eux-mesmes, ny du cours du Soleil, mais d'vn certain mélange de constellations ou Planettes, comme en la conionction de Saturne, Iupiter & Mars au dix-neufiesme degré du signe d'Aquarius, tel qu'aduint l'an 1345, comme ont remarqué Cauliac, alors le Pape Clement VI. tenoit son Siege en Auignon, & Cauliac estoit son Medecin, & Professeur en l'Vniuersité de Montpellier, c'est c. 4. de Apostematibus. Ceste conionction fut le 24.de Mars,& qu'elle fut vniuersele, & les autres particulieres & regionales, & Marsile Ficin c. 6. apres laquelle la peste sut si gra-de, qu'elle emporta presque les trois quarts du monde. Bauderon tions. n'aduoue ses raisons en son Praxis Medicinac. de causis effectricibus Cauliac peftis p. 143. & p. 148. reçoit ce qu'on dit de l'araigne qu'on trou-Ficin. ue dans vne galle non percée & verte, estre signe & presage de pe- Baudeste, & lors que les rats & autres animaux laissent leurs trous, estre ron. aussi presage de peste : mais ie luy demande d'où vient ceste infection ences lieux, plustost en un temps qu'autre?certes il n'a dequoy y respondre, que par l'influence des superieurs.

Peucer 1.2.c.1. 92. dit qu'on a remarqué par la consideration de Pencer. la conionction de la terre & du ciel, & par l'emerueillable consentement des corps superieurs, auec les inferieurs que les Estoilles ont certaine efficace de seruir, ayder à quelques pays & climats du

une galle.

Ficin:

Sept degrés que c'est.

Astrologues.

Demade.

Endimie. Epidimie, peste.

monde, ou d'y faire du dommage plus qu'ailleurs; & Dieu a exposé en veuë les Estoilles, & a voulu qu'on considerast leur merueilleux pouuoir & effets, & qu'on remarquast la sympathie qui est entre le corps celestes & terrestres, pourtant a-il creé les yeux, à fin qu'ils sussent nos guides en la contemplation du Ciel, & combien que nature soit comme voilée, & par consequent la recherche & remarque des corps celestes soit plus difficile, si est ce qu'on la peut aucunement comprendre par longue & diligente consideration, Dieu l'ayant découuert aux premiers Patriarches, desquels elle est paruenuë de main en main à leur posterité. En apres il a fouuentes fois suscité des excellents esprits, qui ont restably, corrigé & eclaircy ceste science, &c. l. 2.c.11.p.127. & Ficin sur Denis Areopagite des noms Diuins dit, Dieu distribuë les rayons de ses benefices par sept degrez, qui sont les Anges, les ames raisonnables, les ames sensitiues, les ames vegetatiues, les corps celestes, les corps Elementaires qui subsistent par la matiere, & par la forme,& par ces variables concoctions, l'air est tellement changé & alteré, qu'il en est corrompu, non totalement; mais en quelques lieux particuliers: car pour exemple vne pomme ou autre fruict sera gasté & corrompu en vne part, & non en l'autre, le corps d'vn animal sera gangrené en vn membre, & non ailleurs, & c'est d'où naist vne qualité veneuse, qui cause la peste, tantost aux hommes, tantost aux bestes (comme ja a esté dit) & comme la chaleur celeste, conserue les forces naturelles, de mesme, la chaleur prouenant du mélange excessif des Elements, corrompt les forces, est pernicieux & engendre la peste, & comme disent Ptolomée, Albucasis, Albunazar, Alcebitius, & autres Astrologues, l'Esphere du feu, & l'air sont quelques fois tellement changez par les corps celestes, que toutes les choses de la terre en sont necessairement changées: mais si elles sont changées, on demande pour quoy tous les animaux n'en sont-ils entachez : à quoy Hippocrate l. de flatibus, respond §.8. dautant que les corps différent les vns des autres de nature, & de nourriture. Nous disons bien que trois genresde maladies dependent de l'air, & Fernel 1.2. c.12. de abd. rer. cauf. est de la mesme opinion, comme l'Endimie, laquelle procede des exhalaisons qui s'y mélent, l'Epidimie, qui est causée par le changement extraordinaire des saisons, & la peste, laquelle a sa cause de plus haut. Quelquesfois ces maladies se monstrent simples; mais aussi quelquessois mélées causes auec causes, & alors les pcut-

peut-on facilement distinguer, & des que la propre & particuliere constitution, & preparation qui rend les lieux & les corps suiets à la peste, nous est caché entierement, & ne nous peut estre connu,ny par les fens, ny par la raison; mais seulement par l'euenement, & par l'experience, & faut croire de mesme de la petite-ve- Petite verolle, rougeole & senipon qui arriue aux petits enfants, voire à des rolle. grandes & aagées perfonnes, desquelles toutes sois la cause est plus debile, & moins veneneuse. Theucidide 1. 2. de ses Histoires raconte vne peste si horrible aduenuë en son temps, qu'elle fait dresfer les cheueux de la teste à ceux qui la lisent. Mais qui me dira on Israel.
de la peste, laquelle arriua en Ierusalem, & autres lieux au temps de Dauid leur Roy: Car voicy comme il est escrit 1.2. c. 24. de Samüel, la fureur de l'Eternel se courrouça contre Israël, si incita Dauid contre eux, de dire; va, nombre Israël & Iuda, & 1.1. des Chroniques ou Paralipomenon c. 21. Satan s'éleua contre Israël, & incita Dauid de nombrer Ifraël. Et lequel veux-tu, ou sept ans de L'Hissoid famine, ou trois de guerre, ou trois jours de peste? Le te prie que je re est icy tombe entre les mains de l'Eternel: car ses misericordes sont en abregée. grand nombre, & l'Eternel enuoya pestilence en Israël, depuis le matin infques au temps qu'il auoit conclud (c'est trois iours) & moururent du peuple depuis Dan iusques en Bersabée, soixante & dix mille hommes; & David voiant l'Ange qui frappoit le peuple, dist à l'Eternel; voicy, c'est moy qui ay peché; c'est moy qui ay fait iniquité, & ces ouailles qu'ont-elles fait? Le te prie que ta main foit contre moy, & la maison de mon pere, & dont Dieu sut appaisé enuers la terre, & cessala playe d'Israel; Je demande: Dieu Demans'est-il seruy de la conionction & influence des Astres, ou de la cor-de. ruption de l'air, de la terre, ou des humeurs du corps humain, & s'il s'en est seruy, les auoit-il preparez, & disposez auparauant, ou tout promptement, & si auparauant, auoit-il rebouché l'esprit des grands doctes qui estoient parmy ce peuple, pour ne connoistre cette corruption, ou auoit il caché ce iugement qu'il vouloit faire à ses Prophetes, ou s'il a fait & preparé cette cause tout subitement? Ie croy qu'il faut mettre le doigt sur les levres, & confesser que les secrets de Dieu, & ses iugements sont inscrutables, pour lesquels euiter, autre remede n'est plus propre que la priere ardante à Dieu, auquel nous deuons rendre nos vœux; qui dit, inuoque moy en afflictio, & ie t'ayderay, & tu m'en rendras graces. Qui me dira la cause des viceres virulents qui arri-

GGgg

uerent tout à coup à Iob, & aussi de sa guarison si subite? n'est ce

point œuure du Diable permise de Dieu?

Ceste peste particuliere & autres, lesquelles sont causées par les supposts & Anges du Diable, qu'on nomme Engraisseurs, comme a esté veu en Prouence par vn Espagnol Cordelier l'an 1580.00 enuron, qu'on nommoit le Sainct Hermite, qui sut brûlé tout vis (apres auoir fait mourir des millions de personnes en icelle Pro-uince) à Aix par Arrest du Parlement, comme empoisonneur & engraisseur, ou mettant la peste, & tres-bien conuaincu, tant par témoins, que par sa propre confession le pourtraict duquel en taille douce, n'y auoit que fort peu de personnes qui ne portast aupres du cœur, n'empesche point que nous ne reconnoissions certaines causes de cét Hydre en certain temps; Ie dis qui la presagent, & ausquels Dieu nous a donné le moy en & remede d'y pouruoir (la prière à Dieu premise.)

Fernel de lapeste. Ptolomée.

Fernel 1.4. c. 17. de maligna pestilentaque febre, & 1. de abditis rerum causis c. 12. de pestilentib. morbis quod illorum occulta sit causa: Ptolomée & autres Astrologues ont marqué que l'année en laquelle y a plusieurs Ecclypses; principalement du Soleil, & pluficurs grandes & malignes conionctions & oppositions (ainsi dites, à cause de leurs effets) qu'vne ou plusieurs Estoilles parroissent en plein midy, & l'air estant fort serain, c'est presage de peste, aussi bien que de guerre, famine, & autres choses qui sont enchaisnées les vnes aux autres, les Cometes, les lances ardantes, buiffons ardants, chevres fautantes, feux volants, & femblables inflammations qui sont engendrées de l'onctuosité & graisse de la terre causée de la corruption prognbitiquant la peste, comme aussi les tonnerres, foudres, tempestes, & esclairs de longue durée, en quelque saison que ce soit, & en temps clair & serain, pource qu'ils aduiennent par alteration & corruption extraordinaire, les exhalaisons & meteores (qui signifient matieres sublimes, ou éleuauation en haut) comme est l'Itis, ou arc-en-ciel composé de trois couleurs, que les anciens ont appellé fille de Thaumantias; c'est à dire d'admiration, pource que les Meterologiques ont accoustumé d'éleuer en haut les plus beaux esprits, & par telles exhalations, les nuées, pluyes, gresles, tonnerres, & semblables choses sont causées, eschauffées ou refroidies, ou par le Soleil ou Astres qui est afsemblée d'Estoilles, notant que l'exhalaison monte au plus haut; mais la vapeur s'arreste plus bas, comme crasse, & l'autre subtile,

I'vne chaude & humide, l'autre chaude & feche; c'est pourquoy Aristote appelle l'exhalaison seu, & la vapeur & la continuation des vents Meridionaux & Occidentaux causent la peste, pource que'les vents Meridionaux ouurent les pores du cuir, dissipent la chaleur naturelle, troublent les humeurs, les poussent ou atrirent aux extremitez, qui engendrent des gales, apostemes, & autres incommoditez, hebetent les esprits, & causent les recidiues des maladies. On tient de mesme des vents Occidentaux, ausquels les vents Septentrionaux & Orientaux sont contraires, l'air aussi remply longuement de broüillards puants & humides, fans pleuuoir, l'air pur estant celuy qui n'est point infecté, ny des estangs, ny des Airbur puits, ny des cauernes profondes, ny des cloaques, ny efgouts, ny quel, voyries, ny des fumées, ny des lins ou chanvres qu'on met rouir dedans les eaux, ny de la pourriture des legumes, ny de la vapeur ou fumée crasse du charbon brûlant : car l'air ainsi crasse, espais, & estouffant rend les personnes mal colorées, foibles, de courte vie, suietes aux douleurs de teste, & defluxions, tantost par le nez, par le gosier, sur les poulmons & autres parties, d'où viennent les fquinances, la chassie aux yeux, paralysies, apoplexies, surditez, & L'air autres incommoditez de l'air, lequel Bodin 1.2. \$ .5. p. 209. 226. de froid & son theatre tient estre froid & sec, pour refroidir & dessecher; di- sec. fant que cet vn erreur inuetere de croire qu'il soit chaud & humi- Bodin. de, que tant plus qu'il est agité, tant plus promptement il desseche; & sa froideur, est de mesme plus grande par la mesme agitation, à laquelle opinion incline Iean Rudolphe Centurie 1. S. 63. Sylliges memorabilium medecinap.57. alleguant le mesme Bodin disant Rudolphe. estre omnium Elementorum frigidissimus, outre que les nuées, les vapeurs, les neges se congelent, & convient, & s'allie auec le seu, par sa siccité, & par sa froideur auec l'eau & lair, ne se pourrit iamais signe asseuré de sa froideur & siccité, qualitez ennemics de la pourriture. C'est contre l'opinion commune des Philosophes qui le disent chaud & humide; mais par accident froid & sec, froid en sa moyenne region, où les pluyes, les gresles, & autres cho. fes froides se font, & fec par les vents quis'y font, principalement les Septentrionaux : mais aussi est-il plus chaud & froid en vne partie qu'en l'autre: car on compte trois regions en l'air: à sçauoir la plus haute, & en icelle come trois degrez le plus haut, le milieu & la bas moyenne region; aussi trois degrez le plus haut, le moyen, & le bas, la plus basse aussi a le plus haut, milieu & bas. Zonardus

GGgg ij

Printéps. Esté. de triplici vniuerso, tractatus secundus questione 14. p. 210. Le Printemps non pluuieux, froid, trouble, clair, variable, chaud, agité des vents du midy prognostic de peste, l'Esté suiuant n'estant point chaud: mais trouble, obscur, froid, la peste suruenant sera tres-maligne & difficile aux remedes. On remarque aussila fuite des oyseaux de contrée en contrée; principalement au temps de faire leurs nids & petits, leurs actions mornes, leur mort subite signifie la peste prochaine (si elle n'est desia en ce lieu-là, principalement si les oyseaux charonniers s'y amassent, comme de mesme, lors que la huppe vole, & crie souvent le iour, & non la nuict, & que les coqs chantent plus au midy, & sur le jour qu'apres la minuict, & au matin, la puanteur des caux croupissantes (principalement celles où les chanvres, lins, cuirs ont seiourné) des puits, fonteines, cisternes, rivieres & estangs, les ouyes des poissons vifs, palles, molles estants cuits, leur fiel creué, quantité extraordinaire de reptiles, comme rainettes, grenotiilles, crapaux, chutte d'iceux parmy la pluye, le tout engendré d'abondance, d'humidité, auec peu de chaleur, vers, chenilles, sauterelles, mousches, formis volantes, rats, souris, taupes, & semblables, & principalement lors qu'ils fuient d'vn lieu en vn autre, & meurent ; c'est vn grand signe de peste, comme aussi lors que les choux-pommés se trouuent pourris, & autres herbes & racines, qu'on a coustume de coupper ou arracher lors qu'on les veut manger, la secheresse, & comme brûleure des arbres, le pain moisi, pour auoir esté mis au soir à l'air, la rage frequente des chiens, l'entrée des loups dans les villes, les galles des chesnes non percées, ayants vne araigne au dedans, signisie peste; mais si c'est vne mousche presage guerre, les rosiers & violiers sleuris, pour la seconde foisen Automne prognostique peste. Voila la plus grande partie des signes obseruez par l'Antiquité, qui ont accoustumé de deuancer la peste, & pour nous faire tenir sur nos gardes, par corrections & amandements de nostre mauuase vie & actions, & par nostre priere à Dieu, & par remedes propres, chasser de nos corps les humeurs corrompus, & à renforcer toutes les parties de nostre corps pour resister puissamment à tous les mauuais accidents qui les pourroient attaquer, principalement par qualitez occultes, lesquelles agissent & alterent l'air, & toute la substance. Pourquoy bien entendre, nous disons que les qualitez sont diuines & manifestes en toute la substance, par les manifestes on entend les quatre qualirez premieres: sçauoir chaud, froid, sec, & humide, & celles qui en dependent, comme secondes & tierces; pour les secondes Gal. de vsu partium c.6. entend la mollesse, durté, lenteur, friabilité, rareté, densité, aspreté, douceur, pesanteur, legereté, espaisseur, tenuité, odeurs, couleurs, faueurs. Par les tierces, il entend, net-Par qua. toyer, couper, amenuiser, restreindre, lascher, & semblables, to litez, co. tes lesquelles se rapportent aux quatre premieres, comme au cen-pilexious tre, d'où elles naissent, & sont faictes. Or entend qu'elles sont ma- & degrez nifestes par leurs actions, on les dict telles: mais pource qu'on ne du mesme peut pas voir le fond d'icelles, & qu'il faudroit des yeux de Lyncée, chose par & vn Esculape pour les expliquer, elles sont dites occultes, & ne les Au. font substances operantes: mais accidents appartenants à la Cate-theurs, & gorie de qualité, & ces deux-là se pourroient reconnoistre, sans ad - notammettre les qualitez substantifiques, comme remarque Sanctorius ment par question 98.p. 583, artis paru. Gal. & l.8.c. 1.p. 400. 420. vitand. s'entend errorar.

ce qui est plus bas

ou plus haut, comme une chose froide & humide: mais des deux, l'une surmonte l'autre, & ainsi des autres composees: carveu que toutes choses sont composées des quatre Elements, tom quatre nepeunent estre en mesme degré, donc quelqu'on est plus baut, & cette hauteur est le degré dominant metaphoriquement, dequoy a esté parl p. 18.19. voy le chef de gradib. l. 3. p. 142. & Gilbertus Anglicus. Fallope c. 3. p. 149. de composit. medic.

Espluchons maintenant & sommairement le liuret intitulé Examen Aduis sur la maladie, imprimé à Parischez Claude Morel 1618. du Traiqui est renu pour chef d'œuure de mon Tessale, qui l'intitule Ad- Eté de l'anois sur la maladie, comme si la peste de laquelle il traicte, avoit ce peste la nom par excellence, que les Grecs nomment Catexoquin par dessus toutes les autres maladies, Contre l'influence de l'air pourris- Cardan. sant. Cardanp.240. artis parue, duquel ce donneur d'auis pou-uoit tirer ceste forme d'air, comme aussi de plusieurs bons Autheurs: mais puis qu'il y a manque, on le trouuera cy-dessus, de mesme i'en dis sur ce qu'il dit Vents Salutaires, que Hurnius 1.2. c. 16.p.256. Methodi ad praxim. dit estre froids & humides, & defquels i'ay assez parlé au traicté de la saignée cy-dessus, Chacun sera auerty de porter des tuyeaux de plumes plains de vif-argent. Sil'atgent vif enfermé dedans vn tuyeau de plume, ou dedans vne coquille d'auelaine transperce par sa vertu, & va iusques au cœur (car sa vertu n'est pas manifeste, comme celle de l'aymant & autres) il GGgg iij

n'est pas homogenée, comme tous ceux qui le connoissent à fond, asseurent, & proquent estretel. Arnaud Tome 2. c. 1. col. 1994. de son Rosaire des Philosophes, dit que tout s'en va, ou tout demeure au feu, & ne peut estre brûlé, se remede est donc inutile à le porter; le scay bien qu'il tuë les poux : mais appliqué, qu'il tuë les vers dedans le corps: mais auallé tout crud; mais estant porté, il n'y a aucune apparance de raisen: Ie sçay bien que Fernel 1. 7. de curatione luis venerea, dict qu'il est des parties subtiles, & doue d'vne telle vertu purgatiue, ny par brûlure (s'il le peut estre) ny par lauature, & Amatus Lusitanus en l'Escholie, curation. 22. Ceturie 5. le dit estre froid & sec; ayant des parties subtiles & penetrantes, comme le vent Boreal ou de Septentrion. Mais non de l'arsenic, lequel peut vlcerer le cœur d'un homme eschauffé à trauers sa poietrine, & plus loin, Mercurial l. de peste c. 23. dict ainsi arsenic cristallin deux onces, dictame blanc, saffran de chacun deux dragmes, camfre, euforbe de chacun vne dragme, du tout faut faire vne paste auec eau-rose & gome Arabique, & la porter sur le cœur. Cappiuacce 1.6.c.30 p. 1164. conseille, auec plusieurs autres Medecins de porter dedans yn fachet fous l'aisselle vne once d'arsenic, de dichame cretic, de moustarde, & de canelle, de chacun dix grains d'ambre gris, & de benioin de chacun cinq grains, tout cecy messé attire, à raison de la similitude ou forme ( cette attraction par forme ou similitude n'est pas receuë par plusieurs graues Medecins) qui a vne tres grande activité, & les choses qui operent par raison de leur similieude sont renduës plus efficacieuses, si on leur aiouste l'arsenic qui attire validemment par sa similitude. Heurnius l. de febribus c. 19.p. 115. quelques-vns portet sous les aisselles (en téps de peste) & à la regió du cœur des venins, & croy que c'est auec profit, pource que par similitude vn venin tite à soy vn autre (l'attirant estant plus fort que l'attiré) ce que le theriaque ne fait pas; caril, chasse le crapaut, seche, & appliqué attire aussi le ne l'orpig-veninà soy, soit entier ou en poudre. Que sques-vns doutent de porter sous l'aisselle aucun fachet, dequoy qu'il puisse estre, pource que l'aisselle est vne partie-caue, & qui n'est perspirable, & quoy

qu'on y porte, y acquierent vne puanteur, comme les sueurs par la

chaleur humide de la porter, laquelle est tellement penetrante,

que ceux qui s'en approchent, la sentent : mais ce craintif n'oseroit donner par la bouche d'Orpigment, duquel Constantin donne

aux Afthmatiques c.19.p.175. de remedioru & zgritud. cognit.c.19.

Fernel. Amatus.

Mercurial.

Cappi-BACCE.

Arnaud de Ville пенбиес. 7.col 1023 de afthmate don ment en parfum aux asth matiques. Constan-I orpigmet

de asthmate, & Zacutus 1.2. Observat. 18. donne auec Auicenne de matiques l'aisenic en petite quantité à boire aux Asthmatiques, & à autres, Gilbertus quiont des viceres rongeants dans les corps, & Rhasis l. Divisio- Anglicus num, f.80.c.34. baille de l'arsenic en parfum aux asthmatiques. Il l. 4f 183. n'oscroit aussi bailler à boire du suc de Solanum au poids de cinq e de raceonces, quoy qu'Hippocrate l'ordonne à vn hepatite l. de internis ne l'orpigaffectionib. §.32. p. 325. & Constantin c. 11. de Icteritia, Mathiol l. ment auec 4. c. 66. de Solano. Dorpigment messé auec autres remedes pour un anfér appliquer sur vne dent creuse, comme Arnaud ordonne, tant l'i-en pilules. gnorante arrogance est mere & maistresse de bestise.

Quant aux pilules de Rufus composées de mirrhe, aloes & Saffran, Solanum'a elles ne sont pas bonnes que pour les vieillards, encores veritablement l'hepatite, pituiteux, & d'un temperamment froid & humide. Tous les bons Constan-Autheurs sont contre ce donneur d'aduis. Hollier commenté par tin. Louys Duret en son Traicté de peste p. 845. Hurnius l. 2. c. 32. p. Mathiol. 299. Methodi ad praxim. Raoul de Mont verd f. 56. Auicenne, Arnaud. Cardan qui en son Ars parua Curandi p. 237. marque que les Grecs Hollier au lieu du saffran mettoyent l'ammoniac, & puis l'aloes & la myr-Ment-

rhe egalement.

Cappinacce & autres tiennent qu'elles dessechent les humidi- Anicene, tez, euacuent les premieres superfluitez, foitifient le cœur: car à Cardan, ce que dit ledit Louys Duret, le saffi an resserre, l'aloes chasse les Cappinashumiditez, superfluitez de l'estomach, & la myrrhe empesche la ceputrefaction, & font nommées pilules pestilentielles, & contretoute corruption. Valeriole c. 2 p. 63. Appendix loc. comm. recomman-Valeriole. de fort ces pilules de Rufus, & le messange des noix, sigues, ruë, & sel, auec autres remedes.

De ne boire point de l'eau de riuiere (de Seyne) laquelle à Paris au dessous des Ponts ne vaut rien; Sa raison peut-estre, est qu'en haut, depuis la porte saince Anthoine en bas, tant d'vn costé que d'autre ony laue les lexives, les tripailles, & y iette-on quantité d'immondices, à quoy on pourroit pouruoir, si ceux qui ont la charge de la Police; faifoient faire tout ce mesnage au dessous des Ponts, tirant à la grenouilliere; car ceste eau beuë, & mise pour potage, & à paistrir le pain, estant trouble, comme elle est, bien souvét par la bourbe & limon espais que les eaux grossies par les pluyes y charrient, nuist, dautant que par le feu le plus subtil & pur de l'eau s'en va, & le plus crasse & ord demeure: le parle de ceste eau ainsi trouble; car de celle laquelle est claire, la flatuosité, tardiuité, & crudité est

Anicene.

corrigée par la cuite d'icelle, témoin Galien 1.6. §. 4. ad fentent. 10. Epidem. & auffifur le meslange du vin en icelle, comme aussi par la distillation, & par ce moyen n'est si facile d'estre enslammée, & reduite en bile, comme a esté dit en mon Traicté de la saignée, & descend plus facilement contre l'opinion de quelques-vns, qui croyent que le plus subtil de l'eau s'euapore par la coction, & comme ce que dessiss'entend de l'eau de la riuiere, trouble & limoneuse, le reste se doit entendre de l'eau tres-claire, nette, & pure.

Figues & noix.

Pline. Rhasis au premier c. Traitté8. Mercurial. Valeriole. Paulus. Apollonius. Hollier. Ficenes. Alexitai-Alexi. pharma. tique dif. ferent.

Le mestange des figues, rue, noix, & sel, ne semble pas de bon vsage, non plus que le theriaque, l'angelique, l'enula qui pourroient causer des fieures violantes, ardantes aussi mortelles que la peste. Pline 1. 23.0.87. deux noix seches, deux figues de cabas, vingt fueilles de ruë, vn grain de sel, le tout messéentemble, & au regime Salernitain est diet; les aulx, la noix, la ruë, les poires, les refforts, & le theriaque sont antidotes contre le venin mortel, Mercurial 1. de peste c. 12. recommande le messange des noix, sigues, & ruë, & dict que c'estoit l'antidotte de Mittidate Roy de Pont Valeriola, Paulus, Apollonius, Hollier, Ficinus, au Traicté des Epidimies, Ferier au Traicté de la peste, Dioscoride 1.3.c.45. de la ruë, & c.141. de la noix, Paré/de la peste, Mizaud L.i. des secours contre la peste, & plusieurs autres contredisent à ce donneur d'aduis, nomment ce remede Alexitaire asseuré; c'est à dire remede contre le venin, duquel de Gorry parlant en ses definitions medicales, estime que le remede nommé Alexipharmaque est celuy qui est pris par le dedans; c'est à dire mangé ou beu, & l'alexitaire estre celuy qui est appliqué par le dehors, autres disent que les Alexipharmaques font ceux qui resistent aux venins des plantes & mineraux, agissants par faculté occulte ou antipathie; & les alexitaires ou theriacaux estre ceux qui resistent aux venins des animaux. Or nous donnons par dedans, & appliquons par dehors le theriaque, & semblable, laquelle tous les plus doctes Medecins affeurent estre contraire au venin, duquella fievre pestilentiele est causée, auquel venin on doit auoir principalement egard: car encores que l'on empesche la putrefaction, si on n'esceint le venin, la cure sera inutile, comme remarque Monard 1.2. du Bezoard, en fon 1. des medicaments des Indes Occidentales; Ie sçay bien, dit Heurnius 1. de febribus c. 19. p.128.que quelques doctes Medecins reiettent le theriaque en la peste, à cause de sa chaleur & siccité: mais nous en vsons par l'effet.

admirable.

admirable que l'vsage nous a fait voir en le baillant aux pestiferez, & Constantin p.154.c.9. de cauenda & medicinanda mortifira potione 1.7. de cognit. & curat. dit, le theriaque d'Andromache desseche, & destruict le venin, mondifie, & le pousse hors des membres principaux: à sçauoir du cœur, cerueau & foye, & les fortific tellement, qu'en ceste maladie ce donneur d'aduis a esgard à la pierre, & non à celuy qui la iette, c'est à dire à la fievre, laquelle tous les doctes Medecins postpose à la cause d'icelle, voyos à present sa grande prattique illustrée par ses contradictions.

Ceux qui s'approchent des malades se fieront à la theriaque & metridat, les plus forts en prendront cinq grains, les plus foibles un grain, & les autres à proportion. Cy dessusila dit que le theriaque pourroit causer des sievres ardantes (car par sois la peste peut estre sans fievre, gastant seulement les parties exterieures du corps, fans se communiquer au cœur) estant toutes fois vray que la fievre pestifere est causee d'vn venin chaud, & pourrissant, tellement qu'il y a distinction de la fievre pestilentielle à la peste, la fievre pestisentiele estant souuent sans peste, comme dit Amatus centur. 7. cu-Signes de rat.27. Gal.3. de prasag. ex pulsu 4. dit que la fievre maligne peut la sievre estre connue par trois voyes, la premiere est, que leur pouls est sem-maligne. blable à celuy des sains; c'est à dire qu'il ne change point; ains est Aucene. tel qu'il estoit en pleine santé, & sur ceste egalité de pouls; il y a Conciliaplusieurs raisons differentes, le squelles i'obmets à l'escient, soient-teur. elles d'Auicenne, & deson commentateur Dinus que du Conciliateur & autres. Le second signe est que les vrines sont de mesme qu'en sa santé; le troissesme, qu'ils disent ne sentir aucune fievre, toutesfois au commencement ils ont quelque violent symptome, ou sur la fin, ou comme ils meurent, comme desaillance d'esprit le pouls petit, & tres iuste, la froideur des extremitez, & par fois si quietes, qu'on iugeroit n'auoir point de fievre; & aussi telles fievres venants de la gangrene interieure, ne sont point violantes par chaleur: mais toutes fievres caufées par pourriture, & lesquelles sont vehementes par icelles sont aussi vehementes par la chaleur, & de ces fievres malignes y a plufieurs causes lesquelles demandent diuersité de remedes, que le Medecin pourra ordonner, ayat la connoissance. des causes specifiques, comme dit Sanctorius de Sanctoremedior.inuent.c.6.p.45. & Mercurial traicté des fievres, l. 5.c.8. Mercup. 497. dit, aucune fievre putride n'a sa cause procathartique, im- rial. mediate, manifeste, & toute sievre putride a son commencement Fieuxe

HHhh

putride blement.

gue.

par rigueur, tremblement, & froideur, & plusieurs assauts & recommence doublements, lesquels cessants, la sievre ne cesse pas du tout:mais la sevre hectique est tousiours de mesme; dauantage, les sievres putrides ont diuers & differents symptomes ioints à elles, comme douleur de teste, soif, chagrin, chaleurs suantes, douleur au dos, noirceur de langue, & autres marqués par Gal. & Auicenne trop longues à transcrire icy. Notant que la noirceur de la langue n'est de la lan- pas signe asseuré de la fievre putride, pource que ceste noirceur peut arriuer par autres causes: car les signes asseurez, propres, & inseparables de la fievre putride sont la vistesse du pouls, en son fystole & diastole, & la crudité des vrines enson commencement, ce qui se connoit en ce que l'inspiration sert à l'expulsion des vapeurs fuligineuses, comme tres necessaire au commencement des fievres puttides, estant leur ordinaire de finir, ou en partie, ou totalement par les sueurs abondantes, & les autres seulement

par les moiteurs.

Mais ie demande à ce docte donneur d'aduis fi la fievre ardente saisit, qui se siera à ce theriaque? quelle asseurance de n'estre point attaque de la peste, & s'il en est saisi, quel secours donnera il au malade qui l'aura appellé? Voyons son erreur auec ses doses d'un grain, voire cinq grains: le croy qu'escriuant cét aduis, il n'a pas bien pensé à ce qu'il conseilloit : car l'Autheur de ceste composition demande trois poids de miel pour vn poids de poudre, & souuent les Apoticaires pour rendre (disent-ils) ceste composition plus delicate & agreable (comme si on s'en seruoit souuent sur iour, & par delicatesse) y mettent quatre parties de miel pour vne partie de poudre. Ie luy demande donc ce grain de theriaque qu'il donne, que sera il, poudre ou miel? car le tout est pesse-meslé, encores à cinq grains pour le plus forts (dit-il) y aura vn grain & quart d'vn grain de poudre qui seruira, comme on dit communementautant qu'vn grain de miel en gorge d'asne: Certes Paré plus docte en Chirurgie que ce donneur d'aduis n'est en Medecine, en son liure de peste c. 50. conformément aux plus doctes Medecinsanciens & modernes veut qu'on donne aux enfants tettants theriaque. infques à vingt-quatre grains de theriaque destrempé auec le laict

Henr.

dela nourrice. Heurnius 1.2.c.17.p. 291.ad praxim. fuiuant Auer-Amatus. roes, en donne trente-fix grains, & Amatus centur. 2. curat. 43. af-Mathiole, seure qu'on en peut donner sans danger aux petits enfants. Mathiole en sa Preface sur celle de Dioscoride l. 6. descrit yn Antidote

admirable, duquel il baille aux empoisonnez d'vne dragme iufques à trois, & aux pestiferez plusieurs donnent aussi demie-dragme de sel, & autant de soulfre meslez en poudre à boire, auec quelque bouillon, ou eau propre, & puis couurent bien le malade, & le font bien suer auec alegement & guarison : que si à la premiere fois le profit n'en est obtenu, tel qu'est necessaire, il faut reiterer le remede. Mercurial donne aussi demie dragme de violettes en Mercupoudre, destrempée auec d'eau de scabieuse, beuuant vn peu de temps apres l'eau d'orge faicte auec de figues & d'orge pour boire à la place d'autre breuuage, c'est c. 25 p.12 4. de peste.

Mais dautant que le feu de la sievre se peut allumer par le theriaque & methridat, en dechassant la pourriture, voicy comme ie m'y voudroy gouverner. Prenez done quarante grains de theriaque, de camfre , einq grains, de cristal de roche dix grains, destrempez-les auec quatre onces des eaux descrites, & demie once de syrop aceteux; ou de ins de citrons, faictes breuuage, auquel si vous adionstez dix grains de topaze, autant de iacinthe & de rubis pour ceux qui en ont

le moyen, vous en ferez quelque chose de meilleur.

Auicenne au Traicté de viribus cordis c. 4.p. 551. des diuers Anicens. moyens de réiouir & fortifier, dit les ignorants d'entre les Mede. ne. cins croyent qu'en la theriaque & metridat, il y aye vne extrême chaleur, & craignent d'en donner vne demie-dragme, & cependant ils ne font point de difficulté de donner quatre dragmes de diaciminum ou de diatrionpipereon, ne considerants pas, qu'il y a plus de medicaméts chauds dedans deux dragmes de ces compositions qu'il n'y a dans demie-dragme de theriaque. Et apres il s'estend à la description de chaque ingredient, & conclud qu'on peut vser du theriaque tres-asseurement en tout temps, soit de peste, ou nó en plus grade quantité que de trête six grains, & Alexandre Aphrodisée 1. 1. Probleme 151. demande pourquoy la theriaque chaude & seche prise par la bouche, n'augmente pas: mais esteint la sois causée par la morsure du serpent nommé Dipsas?

Respond, il ne faut pas penser que le theriaque puisse esteindre la soif, à raison de son temperament : mais par le secours qu'il apporte aux parties offencées, comme aussi, à cause de son naturel & proprieté : car il est composé de plusieurs herbes, lesquelles ont consentement & familiarité à chacune des parties principales, de comle dictame est familier au cœur, l'eupatoire au foye, l'escolopender à la ratte, le perfil à l'orifice du ventricule, l'hysope au diafrag- dic. mil

HHhh ij

Alexandre du theriaque, voy Fallope c. 25.26,270 posir.me

fort au long du o des operations qui enprocedent, & c. 10. de aquis thermalibus,parlant du theriaque p. 253. il l'appelle medicabastiplu-

discourt

tost par l'experience que par la raison, sion prend chalque poids par poids, o degrépar degré des proprietez

me & poulmon, l'enula campana aux reins, la ruë à l'intestin laf-& dispute che, la gentiane au cerueau, le sezeli à la vescie, toute partie donc attirée & allechée par la douceur de quelque chose, comme du miel tire pour se conseruer & maintenir, ce qui luy est familier. En de diner-toutes ces choses sont mélées chairs de viperes, lesquelles naturelses matie- lement sont propres contre tous venins, & tout autre mal qui en est resenune, cause, puis donc que toutes parties prennent secours du theriaque, il appaise le mal necessairement qui excite la soif, & par ainsi elle est infailliblement esteinte.

Beniuenius en ses Observations medicinales c. 36.p. 315. dict, l'ay donné à boire de theriaque à vn qui auoit esté piqué d'vn scorpion, dont tout soudain il a esté guary. Or nostre donneur d'aduis ne metaucun correctif à cinq grains de theriaque; pourquoy en veut-il à present quarante grains, qui auec les correctifs eschauseront plus que dix grains sans correctifs. Tout bon practicien qui connoit tres bien les degrez de chaleur, froideur, ficcité & humidité des medicaments, en juge: mais voicy vn grand aduertissement, duquel les riches luy sont obligez, adioustez pour les riches topaze, ment Em hyacinthe & rubis, il croit que les Apoticaires prennent les plus pirique belles & grandes topazes, hyacinthes & rubis pour les preparer & reduire en poudre sur leur marbre (lesquelles si cela estoit, les pauures ne le pourroient payer) & non les fragments, comme ils sont ordinairement, qui sont à bon marché, & qu'on achete à poids, & non à piece, come on fait ceux qu'on enchasse en or pour ioyeaux; & en ap Voicy encores vne autre réverie, Pour destremper ces dix grains portequel- de theriaque pour ceux qui s'aprochent des malades, faut prendre deux que raiso, onces des eaux susdites, qui sont d'eau d'oz eille,borrages, d'oxitriphi-& de fait, on,buglose, sabieuse, renouée, soucy, melisse, chardon-benit, royne des sion prend prez, bethoyne, rofmarin, scordium, angelique, archangelique, & ceingredient pendant, apres auoir donné la liste de toutes ces eaux qui sont quinze en nombre le ius de citron, ou vinaigre, ou syrop aceteux, faisant les seize, il dit que les six premieres sont d'vsage plus commun à ceux qui ne sont point malades, & les autres pour les malades, ou ceux qui en approchent, hé! pourquoy tout de suite les demande-il toutes ensemble, n'a-il pas besoin d'estre plustost condechasque seillé, que de donner aduis? Voyons ses contradictions. Ceux qui chofe, on se sentent frappez du charbon, ou qui auec assoupissement, ou furie, trounera estincellement des yeux sont trauaillez de vomissement, & de la scheté vnegran des forces, qui sont marquez pour croire ou soupconner de peste, viende confusio

office.

dront à deux scrupuls, le premier iour ( qui sont quarante huict qu'on ne grains) quatre (scrupuls) le second, s'ils s'en sont oubliez le premier, s'en poura & deux dragmes, le troissesme, s'ils s'en sont oubliez aux deux pre-desselopmiers, & serareiterée la dose de huiet en huiet heures. Voicy vne te-per. ste bien tymbrée, pour laquelle racommoder, il faut toutes les herbes de la sainct Iean, auec toutes les eaux d'icelles pour destremper vn peu de theriaque: mais comment veut-il entendre apres toutes ces grandes doses cy-dessus, celle de quarante grains, auec cinq grains de camfre qui brûlera & s'enflammera dans Ironie. le corps, s'il s'y brûle & s'enflamme, comme il fait au dehors, mesme dans l'eau, ce sera bien pour accommoder le pauure malade, à quoy le cristal de roche au poids de dix grains ne pourra resister, ny le ius de citron, ny les trentegrains de topaze, hiacinthe & rubiss Certes, i'auroy à faire voir plusseurs autres erreurs qu'il met au iour: mais que cecy fusfise; voyant son regret qu'il dit, Estre inutile d'auoir planté la maison de santé au lieu d'où le vent de Septen-Situation trion qu' on appelle chasse-morte nous l'apporte. Qu'on mette la bos-de la maisole en lieu conuenable, on trouuera que sainet Louys, qui est la son des maison nommée de Santé, en laquelle les malades pestiferez sont pestiferés. portez, & les Chartreux prés l'Hostel de Luxembourg gisent au North eft, & fu surouest; la porte Sainct Martin & celle de sainct Iacques au Su,la Bastille & le Louure sont Est suest, & Ouest North ouest; tellement que le North passant par le centre de S. Louys se porte vers la Bastille, & s'éva vers le faux bourgS. Anthoine; Mais quoy que i'aye parlé amplement de ces vents au Traicté cy-deuant de la saignée; le diray encores que ces vents sont icy nom- Vents & mez, selon les matiniers qui nomment celuy d'Orient Est, les au-leurs nos tres Subsolanus, Apelliotes, que les doctes disent estre semblables & verms.

à l'enfance, au feu, à la cholere, & à l'Esté. Celuy du midy Su Auster, Notus semblable à la ieunesse, chaud & humide, à l'air, au fang, & printéps. Celuy du couchat onest, Fauonius, Zephirus froid & humide semblable à l'âge viril, eau, pituite, Automne. Celuy du Septentrion, North, Aparctias, Tramontane, Aquilon, froid fec, vieillesse, terre melancholie, hyuer, & chacun de de ces quatre vents a ses collateraux, & en tout sont comptez trente-deux, desquels Midas n'en peut iuger, laissons donc les asnes aux chardons, & essayons de profiter quelque chose.

I ay dit cy-deuant nauoir trouvé aucune definition complette Especes de de ceste hydre & maladie, & croy qu'elle est impossible; mais pour peste.

HHhh iii

les especes d'icelle, plusieurs s'y accordent; à sçauoir qu'il y en 2 vne simple, & vne composée: la simple n'infecte que les esprits, & par consequent est plus dangereuse, & doit estre combatuë par remedes plus puissants & actifs: mais sa peste composée ou putride, laquelle vient du Ciel, attaque le cœur, & est plus veneneuse que celle qui vient de la terre, & qui attaque le foye, & ne voy encores que les signes qui paroissent ceste année en vne ville paroissét vne autre année en mesme lieu, à quoy tous les plus doctes,. curieux, & experimentez Medecins & Chirurgiens s'accordent, co. me de n'auoir esté encores trouué vne Methode certaine & asseurée pour guarir toute peste, tant simple que composée, & est à defirer d'auoir la connoissance de quelque excellent & specifique remede qui chassast & abbatit ceste beste tant cruelle & pernicieuse: Mais ie croy qu'il faut que Dieu qui nous bat souvent de ce sleau pour nous amener à nostre deuoir, éueille l'esprit d'vn chacun particulier, i'entend de ceux qui font appellez pour la guarison de ce mal si estrange, pour resister à sa furie, munissant à chaque renouveau de ceste hydre, les parties infectées du corps qu'elle attaque, soit cœur, foye, cerucau, & autres par vne qualité veneneuse subtile, laquelle s'y fourre, & entre par la bouche, nez & pores, dont ceux qui sont de plus rare texture, & qui sont plus cacochymes, mal habitucz, intemperés& impurs, en sont plustost surpris que les autres.

Tout ce qui est de commun en ceste cruelle maladie, soit qu'elle procede de la corruption de l'air ( qui pourtant ne tuë ny n'attaque tous ceux qui y habitent) ou de celle de l'eau, ou de la terre; ou des humeurs corrompus, ont presque mesmes effets;à sçauoir la mort, ou en cas de conualescence, laissent quelque difformité à la partie attaquée, & vn horologe, par lequel la fortie des dents & griffes de cet ennemy furicux, donne tesmoignage du-retour d'vne peste nouuelle, pource que la cicatrice du bubon ou charbon redonne quelque douleur, lequelle continue de chatouiller, presque autant que la mortalité dure. Surquoy Pline l. 28. c. 3, dit que ceux qui autresfois ont esté mordus, ou de serpéts, ou de chiens enragez, r'engregent les playes de ceux qui en sont malades à s'approcher seulement d'eux ; dautant que le venin est encores demeuré dans le corps, en telle force, qu'il les rend veneneux eux mesmes. Louys Duret 1.1. S. 72.p. 38 des coaques sur ces mots, que linent in febre, dit que la liuidité ou couleur plom-

Noter

Pline. Duret. Linidite & noirseur. bîne, marque qu'il n'y a rien resté de bon au cœur; mais qu'en la noirceur le mal tombe souvent sur la partie, laquelle tombant, le reste demeure en vie; tellement que la partie liuide est tousiours plus dangereuse que la noire, & la couleur verte aux veines qui sont sous la langue des Epileptiques, monstre la foiblesse de la chaleur naturelle, & Hippocrate aux prognostics 8. dit si le corps se trouue pefant, les doigts & ongles liuides, la mort est proche : car comme dit Gal. la couleur liuide, ou de plomb marque l'extinction de la chaleur naturelle, tellement qu'elle est tousiours plus

mauuaise que la couleur noire.

Puis donc que la curation & remede pour toute peste se peut difficilement escrire (l'indication estant prise en seize façons marqu'es cy-deuant au traicté de la saignée ) veu mesme qu'elle nous est souvent cachée, il est besoin, outre les medicaments communs d'vser des remedes nommez Antidotes, & Alexipharmaques qui est autant que i'ay de salutaires, qui agissent par proprieré specisique,&occulte, desquels plusieurs grands & celebres Medecins ont parlé & escrit, & monstreray seulement les marques & signes de la peste, lesquels ie mettray en deux ordres : à sçauoir ceux lesquels precedent le plus souvent la mort, & ceux qui souvent la Signes deffient, à celle fin que ceux qui douteront de quelque chose, se manuais resoluent, à ce qu'ils doiuent esperer de ce mal, decouurant quel- de peste. ques fautes qu'on commet au foulagement des pauures pe-Hiferez.

100

Les syncopes, foiblesses, euanouissements, perte de force, vigueur & connoissance sont signes mauuais. L'vrine plombée, rougeastre, noire, trouble, pourrie, puante, infecte. M. Surquoy Reusnerus de remediorum ab vrina p. 339. dit que si dans l'vrine du pestiferé, on met vne goutte du laict de femme qui est accouchée d'vn masle, si celaict va au dessus de l'vrine, il guarira tost, si au milieu, non fitost, s'il va au fond, il mourra. Les excrements du ventre, comme gras, & de mauuaise couleur, & de mesme qu'est son vrine, liquide, puante, & souuent auec des vers, M. les vomisfements frequents, continuels, verds, puants, noirs, ou gris, ou rouges, iusques au sang. M. les glandes, ou pourpre, ou charbons, ou bosses se retirants au dedans, M. le nez, oreilles, & ongles plombines, M. l'hydropisie suruenant subitement, M. le tremblement par tout le corps, M. les diuerses couleurs à la face, M. Haleine puante & defaillante, M. le charbon noir & sec, qui ne peut venir à maturité, M. la sueur froide enuiron la teste, & le cost puante, telle que celle nommée Anglicane, par laquelle on mouroit le mesme iour, & grand refroidissement du corps par apres. M. le sang sortant par le nez, ou par la bouche, ou par la verge, ou par le ventre, M. le charbon en la gorge, M. l'appetit perdu totalement, M. desquels signes, tant plus y en a, tant plus sost si n'y en a qu'vn ou deux, & que le malade soit ieune & sort, il y a esperance d'échapper.

Hippocra-

Hippocrate dit qu'aux maladies aiguës les Prognostics sont douteux & ambigus: mais non mortels, necessairement commeles precedents, & faut noter que tous les signes, tant precedants que suivants, n'attaquent pas tousiours ensemble vne seule personne, la fievre continuë: mais le plus souuent douce par dehors, & comme imperceptible: mais brûlante au dedans, la douleur de teste, la difficulté d'haleine, la toux, la face rouge, hydeufe, fureur, cruelle, reverie, soif vehemente, aposteme, la poitrine ardante, hoquets, estenduë de membres, veilles, inquietudes, morves par les vrines, les yeux ardants, sanguins & difformes, alienation d'esprit, sommeil profond, bosse, charbon, sousse puant, marques ou pourpre violettes, bleues, noirastres, ou plombées, frenesse, douleur d'estomach; douleur de cœur, estourdissement, quand le charbon se fait, baillements, la langue aspre, seche & noire, l'vrine tantost belle, tantost non, le pouls lauguide, obscur & variable: mais plus de nuict que de iour, pesanteur de tout le corps insupportable, & comme resolution de tous les membres, tellement que les malades ne se peuvent soustenir, tous ces signes font incertains & ambigus.

Les fignes suiuants en la peste, ne sont ordinairement dangereux; à sçauoir quand le malade est souvent en repos; qu'il a quelque appetit, que la fievre se resentit, que la tumeur pestilente est
grosse & large, qu'elle est eloignée du cœur, qu'elle est longue &
mobile, quand le charbon est rouge & citrin, le dormir prosond,
les frissons reiterez souvent; principalement és corps sanguins, c'est
signe que le pourpre ou le charbon ou bosse sont prochains.

Tumeur Lla teste.

Si la tumeur doit arriver à la teste, le malade a grand sommeil, ou tourmenté de trop veiller la nuice, la douleur de la teste est grande, auec le tremblement de teste, de cerueau, & des yeux, semblable à vivertigo, où toutes choses semblent tourner, reveries, bruit d'oreilles, dureté d'ouye, inflammation de face, le pouls bat &

619

bat & tempes plus que de coustume, l'vrine plus claire auec la re-

sidence ou enereome en haut.

Si au derriere des oreilles, qui est l'emonctoire du cerueau, le dormir est excessiuement profond, auec grande stupidiré, comme en des oreilla lethargie, dureté d'ouye, grande douleur de teste, & l'vrine les, aiselle. trouble.

Si sous l'aisselle, qui est l'emonctoire du cœur, vn grand tremblement du cœur aduient, frequent defaut du cœur, la respi-

ration est difficile.

Si aux aynes qui sont emonctoires du foye, la soif est vehemen-Aynes. te, defaut d'appetit, le pouls vehement, l'vrine trouble, & puan-

te, la fievre ardente, & le fang fort par le nez.

Toute fievre pestilente est communement accompagnée de bosse, pourpre & charbon; autrement elle est mortelle, ou fort dangercuse, & lesdites bosses ou charbons occupent non seulement les parties exterieures: mais aussi tout à la fois les interieures: car file cœur est saiss, tout paroistra apres plusieurs desaillances & foiblesses la mort survient.

Si à la cauité du poulmon, ou aux membranes de la poirrine, il Poulmon.

mourra, ou sera en tres-grand danger de suffoquer.

Si au cerueau, la frenesie appelle la mort. Cernean.

Si le foye est saisi, l'inflammation suruenante, la mort y arriue.

Toutes bosses & charbons paroissants auant la fievre, ne sont

pas si dangereux qu'apparoissant apres.

Or le charbon pestilentiel est vne petite pustule, quelques sois Charbon rouge, ou brune, ou perse, plombée ou noirastre, laquelle brûle que c'est. enflamme,& corrompt tout ce qu'il y a autour, molestant le malade de douleur nompareille ayant à son circuit, comme des petites veines, representants à peu prés la couleur de l'arc-en-ciel, n'excedants la grandeur d'vne lentille, ou teste d'espingle, petite pustule, bien souuent accompagnée de plusieurs autres, comme grains de millet qui puis se rassemblent sous la couleur dicte: mais le plus souvent enflammée, auec vne petite escarre ou crouste, qui puis apres s'vlcere, & brûle plus que le feu ardent, les Grecs le nomment ANTRAX, Gal. de boni & mali cibis succi, crainct la Antrax. la faignée aux maladies & constitutions pestilentieles par l'experience des vieillards & anciens. Mercurial adiouste à cecy, c. 29. de620

peste, veilles, soif, chalcur violente aux intestins, réverie, assoupitsement par sois, vrines enstammés ou troublez.

Le charbon est plus dangereux que le bubon, ou autre tumeur,

fic. & tant plus petit, tant plus dangereux.

Le charbon, bubon, ou autre tumeur à la teste, ou au col, est plus dangereux qu'aux aisselles, celuy des aisselles que celuy de l'ayne, celuy de l'ayne plus que celuy de la cuisse, ou de la iambe.

Le vomissement de sang en ces maladies contagieuses & pesti-

feres, est mortel.

Les charbons, bubons, exanthemes, & semblables poussées par force de nature sont bons: mais s'ils demeurent au dedans sont

mortels.

Siles esprits sont saissed peste, le pous est inégal, la foiblesse est vniuerselle, les inquietudes trauaillent sans douleur, vne petite attaque le front, tout cela marque que les esprits ne peuuent reluire par tout le corps, à cause du venin qui leur fait ombre, comme vn nuage espais, & meurent tost.

Sila douleur attaque la teste auec frenesse, ou endormissement, ou tumeur en quelque partie du corps, ou charbon, la peste est aux

esprits, au corps, & aux humeurs.

Si la tumeur ou charbon est depuis la teste, insques aux clauscules, où au bout du col, c'est signe que le cerueau est plus malade que les autres parties.

Si le charbon ou bubon est sous l'aisselle, ou depuis le col, iusques au diafragme, ou à l'estomach, la respiration empeschée, & que la palpitation du cœur soit grande, c'est signe que le cœur est gasté.

Le charbon ou bubon estant depuis le diafragme, iusques aux aisnes, cuisses, ou iambes, l'alteration grande, l'vrine rouge & trouble, le soye est le plus malade, alors la saignée est requise, pour

Lusitanus ce que le sang est infecté.

Amatus centur. 5. curat. 50. baille vn remede qu'il recommanpour l'efcarboncles.

Coustume

fel trois dragmes, le tout tres-bien messé, & appliqué sur le massusiere en façon d'emplastre.

Fabry en son Traicté contre la peste imprimé à Paris 1580. c. 12. f. Enanus. 29. dit difficilement une mauuaise coustume est delaissée, & Hua-Pindarus. nus dit, Consuctudo valet, longos mansura per annos, illaque natu-

ram vires si sumpserit aquet, & Pindare dit qu'elle est vn puissant tyran, dautant qu'elle establit sa domination és entendements des hommes, leur fait approuuer sa domination, & les engage à maintenir leur propre seruitude. Et combié que le temps consume toutes choses, ceste-cy seule croist par l'vsage, s'authorise par les ans, & se fortifie par la vieillesse, ainsi il n'ya chose si dissorme qu'elle ne facetrouuer belle, ny si execrable, qu'elle ne rende souhaitable, quoy que la raison, sçauoir, & experience soient contraires, telle est celle en laquelle on saigne tous les pestiferez du commencement, ce qui procede d'vne trop lourde & crasse ignorance, suiuie d'vne issue malheureuse, comme l'experience, depuis longtemps en fait foy. I'ay tousiours eu esgard, plustost à la fievre pestilente simple, & composée, & à la qualité veneneuse, qu'aux humeurs, & soustient qu'il ne faut commencer par la saignée, ny en la fievre simple, ny en la composée en toutes personnes indisferemment; ains il faut attendre deux ou trois iours apres que les parties nobles seront renforcées, & le venin pestilent chasse, & alors saigner auec grande prudence : car tous ceux qui sont saignez, ayants frequents deffauts de cœur, vomissements continuels, verds, noirs, liuides, gris, rouges, pourprez & puants, ou tremblement de corps, ou diuerses mutations à la face, ou haleine puante, ou hydropisse subite, ou excrements liquides, onctueus, gras, ou vn charbon noir, ou l'vrine trouble, noire, puante, plombée, pourrie, ou sueur froide, ou puante, ou hoquet, ou appetit perdu, meurent bien-tost, pource que la qualité veneneuse n'est encores au sang, & la saignée euacuant le sang encores bon, debilite les forces, & les veines vuides attireront l'air pestiferé qui sera entré par la bouche, nez & pores, & non par les veines, & le fang qui estoit en repos, se mouura, & s'infectera plustost, tellement qu'il ne le faut pas tirer, lors que la peste simple est seulement aux esprits, & non aux humeurs, & ceux qui fuvent tost loin, & reuiennent tard, sont sauuez. Que si en la peste composée, la bosfe & charbon paroist, & que l'on saigne, le venin rentrera dedans, que s'il faut saigner, on le fera comme s'ensuit, & s'il faut purger, ce sera tres-iudicieusement, n'estant icelle tousiours necessaire.

Sile charbon est à la teste, derriere les oreilles, face, ou col, faut Ordre de saigner la cephalique ou saluatelle du bras.

Ilii ij la peste.

Si à la bouche ou gorge les ranules ou veines sous la langue : mais

premierement la cephalique.

Si depuis le col insques aux parties honteuses, comme aux bras, aisselles, poirrine, costes, espaules, & dos, la basilique, mediane, ou commune.

Si aux aisnes, parties-honteuses, & lieux plus prochains du dedans de la cuisse, ou en la iambe, la saphene ou dedans la iambe vers la cheuille, ou celle qui est entre le gros orteil de son voisin.

Si en la hanche, au dedans de la cuisse, ou de la iambe, on saignera la veine dite scyatique, au dehors de la iambe, vers la cheuille, où celle qui est entre le petit doigt du pied & son

prochain.

Si és parties hautes & basses on saignera la Mediane commune du bras, & les saignées se feront tousiours des veines, qui sont du mesme costé du mal, que si quelque incommodité empesche de saigner la veine, on appliquera des ventouses aux lieux marquez, & même ceux qui auront esté saignez, pourront encores estre ventousez, s'il est necessaire, comme si le mal est au derriere de l'oreille, la ventouse sera appliquée derriere le col, ou espaule, si derriere le col, bras, ou dos, au dessous du mal, & aux sesses.

Ventou-

Siaux fesses, la ventouse sera appliquée aux cuisses. Si en la poictrine, ce sera au dessous des costez, & au dos.

Sile mal est auventre, la ventouse sera appliquée au dessous du mal, s'il est en l'aisne, la ventouse sera appliquée aux sesses, si au

genoüil, la ventouse au jarret, ou iambe, ou talon.

Si en la iambe, les ventouses au talon & scarissées; Surquoy Amatus centur.2. curation. 58. dit qu'vn garçon de neuf ans atteint d'vne sievre continuë, sut guary par l'escarisscation du gras ou mollet de la iambe, de mesme, cent.7. curat. de causs pessis. Les incommoditez qui peuuent empescher de faire la saignée, & qui font auoir recours aux ventouses, sont la prosondeur des veines, ou enfants, ou vicillards, ou delicats, ou semmes enceintes ou debiles, ou autres causes cy-deuant, Voy Zacutus Lustanus Observation 119. de bubone pessis pessis qui monstre quand, comment, & pourquoy il faut, & ne saut saigner & purger aux bubons pessis ferez.

Les signes du charbon ont esté baillez, reste ceux du bubon, parlequel mot on entend, comme dit Louys Duret §. 79. sur les coaques, l'inflammation des glandes, qui sont au derriere des Hippocra-orcilles, aisselles, & aisnes, & Hippoc. Aphor. 55.l. 4. dit que les te. fievres, lesquelles surviennent aux bubons, sont tres-mauvaises, Bubon hormis l'ephemere, ce qui s'entend des bubons qui aduiennent qui est. sans aucune cause apparente, ou auec inflammation des visceres, fur, ou auec lesquelles la fievre est tres-dangereuse, & c'est ainsi qu'il faut entendre ces deux sentences. Or ce bubon (duquel nous Auicenparlons) pestilent, c'est vne aposteme qui n'a ny vescie, ny couleurs diuerses, & que les verolles pourprées & pustules sont rouges ou tannées, ou violettes, ou noires, semées en diuers lieux, & noires és corps morts, desquelles Auicenne dit qu'il est plus salubre que la fievre survienne sur les variolles, bubons & pourpres, que si les variolles & pourpres venoyent sur la fievre pestilente, comme jaa esté dit. Le bubon, quoy qu'il signifie proprement aisne, & qu'il vienne ordinairement en ceste partie, si est-ce pourtant que sa matiere qui est, ou interne, ou externe, decoule aussi bien sur toutes les autres parties, où il y a des glandes, comme sont le col, aisselles, & autres parties. Autres disent estre vne tumeur, qui est du commencement de forme longuette & mobile, & en son estat ronde & pointuë, & immobile, fixe, & attachée fort profondement aux emonctoires, comme du cerueau à la gorge, du cœur aux aiselles, du foye aux aisnes, & est fait de matiere plus crasse & visqueuse que le charbon, lequel est fait d'une matiere plus acre, Mercubouillante, & furieuse, faifant scarre où il s'arreste. Mercurial c. 27. rial. p. 153. de peste, dit que le bubon qui procedera du cœur offencé premier sera auec fievre; autrement non tousiours. Paré parle assez clair du bubon, charbon, & de leurs causes. Le remede suiuant Remede est fort recommandé: poudre de crapaut desseché estant pendu à du cral'air vne once, leuain bien-aigre trois onces, theriaque vne once, paut. ruë fraische vne poignée; tout cecy sera bien battu dans vn mortier, auec suffisante quantité de miel crud, & appliqué & renouuellé deux ou trois sois le iour sur le bubon ou charbon, dont il tirera tout le venin à soy. Autant en fait le crapaut seché, comme dit est, & l'appliquer tout entier sur ledit mal, & estant ledit crapaut enslé, le fautietter, & en appliquer vn autre, & ainsi continuer iufqu'à guarison, que si le crapaut ne s'ense point, c'est signe IIII iii

que nature est suffoquée, & la mort proche; autres prennent une grande quantité & nombre de crapaux vifs, & les calcinent dans vn pot neuf de terre, & le luttent bien, que si à ceste premiere fois. la cendre n'est pas bien blanche, ils la calcinent encores; portant de ceste poudre dans vne petite bourse, en lieu de la personne éloigné du cœur, que si la bourse s'ensse, l'air est corrompu, alors il faut vuider ladite poudre dans vn pot de terre, ou cucilliere de fer, & faire le tout rougir au feu, & s'en seruir comme auparauant: mais ces calcinations seront faictes en lieu aëré, & à l'escart : Orsi la personne est pestiferée, appliquez sur la peste, ou sur le charbon, ou la boursette ou vn emplastre de diachylon, au milieu duquel mettez vn peu de l'adite cendre, ou sur l'emonctoire du mesme costé, & vous verrez des merueilles: onne se gardera pourtant d'vser de quelque antidote, voire de saigner, s'il est necessaire, sans craincte d'attirer le venin au dedans : car la poudre l'auraattiré au dehors. Vuier 1.3. des empoisonneurs c.37. p.340. raconte que Horstius Medecin tres-experimenté marque qu'il y eut vn hydropi que qui fut longuement malade à Rome, la femme duquel se delibera de le faire mourir par poison, pour autant qu'il dépensoit trop en maladie; parquoy elle luy sit aualler la poudre d'vn crapaut brûlé en vn pot neuf, dont il rendit vne grande abondance d'vrine, derechef, elle luy en bailla de la mesme poudre: mais ayant ietté vne plus grande abondance de sable aqueux par la vescie, il sut guary : car le crapaut estant appliqué en certaine partie de corps des hydropiques, fait sortir les eaux par le conduier de l'vrine.

Histoire remar quable. Au commencement quela fluxion de la bosse se fait, les malades disent sentir à l'emonétoire, comme vne corde tenduë, ou vn nerf dur, auec douleur poignante, puis la matiere s'assemble comme vne glande, & peu à peu, & en bref temps se grossit & s'en-samme; que si la tumeur est rouge, & se grossit peu à peu, c'est bonsigne, celle qui est tardiue, liuide, noire, à venir est dangereuse, come aussi sont celles quiviennent subitement auec instammation, grande tumeur & douleur intolerable, lesquelles sont presque rosiours mortelles. Pour conclusion, ie dy conformément aux plus doctes & expers Medecins, que la peste est plus aspre aux lieux suitets aux exhalaisons putrides, qu'aux lieux où l'air est plus pur & sec, plus cruelle en Esté qu'en Hyuer, plus farouche durant.

les vents du Midy, que durant ceux du Septentrion, ou Bize, & Endymie. rne saison inégale, & intemperée, qu'en vne égale & temperée, & plus forte, estant messée auec vne maladie Endymique, qui est vne Epydemaladie commune & familiere au pays, tant aux vns qu'aux au-mie. tres, ou Epydemique, qui est vne maladie commune, ayant cause commune, mais non pas familiere au pays, mais venuë d'ailleurs, de laquelle il y en a de deux façons, ou pestilentiele nommée par Limodes. les Grecs Limodes, ou non pestilentiele dite Milimodes, que si el-Milimole est toute seule, elle est aussi plus à craindre aux lieux maritimes, des. battus des vents meridionnaux, chauds & humides, & des exhalaisons puantes, ausquelles ils sont ouverts, que les lieux Mediterranés battus de la Bize seche & pure. Hippocrate 1. de la nature des hommes \$. 18. monstre que lors que plusieurs personnes sont malades en mesme temps, & de mesme façon la cause en est commune : à sçauoir l'air, qu'en inspirant nous attirons: ce qu'il confirme encores l. de flatibus S. 8. p. 146. disant, il y a deux sortes, ou genres de fievres, l'vne est la peste commune à chacun par l'air corrompu, & lequel chacun attire, l'autre particulier à chacun par la nourriture, & non ce que nous mangeons ou beuuons, veu que tous n'vsent, ny de mesme viande, ny breuuage: mais si plusieurs sont malades diversement, la cause doit estre attribuée à la façon de viure.

Mais on demande pourquoy est-ce que la peste attaque plu- Demanstost vn lieu que l'autre? Les Astrologues disent que c'est leur gi- de. bier, & non des Medecins, & que cela depend de ce que chasque Responce. lieu a son Planete particulier, qui estoit l'ascendant, lors qu'on le batissoit, & qui estoit lors le plus fort, & comme dominateur des autres ascendants: que si ce Signe ou Planete fait la huictiesme maison, où se trouue en icelle, c'est maison de mortalité, ou d'infortune, que si on ne sçait pas le commencement de la fondation, ou posement de la pierre premiere, l'onne pourra aussi sçauoir la Planette Signe, ou dominateur de ce lieu basty, si cen'est par quel-Ganinet. que grand accident qui sera arriué du depuis à ce lieu qu'on dict, à posteriori, comme remarque Ganiuet en son Amicus medicorum, differentia 3.c.1.p.198. Exemple, le Signe de Vienne est la Balance, son Planette Saturne, le Signe de Rome, & son dominateur est le Soleil, & le Planette de Lyon est Venus.

Les personnes qui sont chaudes & humides, & qui abondent

en humeurs faciles à pourrir, comme sont les hommes plus que les femmes, qui ont les pores ouverts, & le corps lafche, sont plustost sais de la peste que les personnes froides & seches, & qui ont l'humeur pur & le corps peu moderement serré : car le corps trop serré (i'entend les pores) aussi bien que les trop lasches sont propres pour la peste. Que si la peste saisit vn corps auparauant pur, ceste peste est dicte simple, alors il se faut abstenir totalement de la saignée, comme a esté dit, ou seroit que la repletion sut tresgrande, l'antiquité ayant essayé & experimenté que tous ceux qui ont esté saignez, ou au commencement, ou vn peu apres, ou sont morts, ou sont tombez pirement : car la saignée n'emporte, ny diminuë, ny empesche ce mal, dautant qu'il n'est pas dans les humeurs, & pourtant le malade, au lieu d'en receuoir allegement, s'en trouue plus trauaillé: car le venin qui enuironne, trouuant le fang & les esprits qu'il contenoit, vuide, faisit & panche plus facilement les poulmons, cœur, veines & arteres, où il execute plus furieusement sa rage, & qui plus est, le sang agité par la saignée attire plustost la corruption, comme cela se void en l'eau, dans la quelle on a ietté vn peu de fiel, laquelle sera plustost amere, si on l'agite, que si elle est en repos, comme dit Valeriole: ce qui est encores veritable, les forces en estans diminuées, ne pouuant si bien resister au mal attaquant. Galien, Auicenne, & autres bons Autheurs, veulent qu'en la peste, si la personne est plethorique, on saigne, & si cacochymique, on purge, ou par medicament laxatif, ou par vomitif. Valeriole c. 2. p. 69 de son Appendice en ses lieux-Valeriole. communs & p. 70. approuue plus les ventouses, que l'onverture de la veine, & p. 72. sur la fin dict que Fracastor a parlé de ceste Fracastor, maladie plus amplement qu'autre Medecin. Les raisons alleguées & confirmées cy-dessus, par l'experience, monstrent qu'il ne faut pas tant seulement euiter la saignée : mais aussi les purgations violentes: mais si la necessité le requiert, faudra vser des medicaments & clysteres benins, veu donc qu'en la fievre pestilente, tout le mal procede d'vne qualité veneneuse, il faut à ce mal extréme appliquer vn remede extréme, non point purgatif violent: mais d'vn qui soit commodement & legerement froid & astringent, arrestant, & reprimant par sa proprieté particuliere, & de toute sa substance (comme on dict, ) ses esprits, le sang, & les autres humeurs, comme la grenade, citrons, oranges, verius, fcor-

dium,

CONTRE TERVD.

627

dium, dictame, gentiane, & ozeille, theriaque, mitridat, terre sigillée, bol d'Armenie, bezoard, & autres qui agissent, non seulement en dessechant: mais par toute la proprieté de leur substance : Notant qu'en la peste, il ne faut attendre la concoction de la matiere pestilente aussi peu qu'au calcul des reins ou vescie; Note auffi qu'Auicene l.t. Fen. z. doctrine 4.c. dernier l. 4.c. 4. Fen. 1. traca. 4. demande en l'vn l'habitation des lieux bas & souterrains, qui sont froids & humides, & à l'autre l'air froid & see, auquel dernier, tous les Autheurs s'accordent, & ces deux passages ont troublé quelques-vns, & croit on erreur au premier passage: Or le Lecteur soit aduerty que la reiteration des causes, Signes prognostics, & remedes pour la peste, n'ont esté escrits en ce Sommaire par melgarde: mais pour te les mieux imprimer dans l'entendement & memoire, desquels tu te seruiras, si tu en as besoin, ou pour toy, ou pour d'autres. Dieu te conserue en santé d'esprit, & de corps, & moy aussi par sa grace, Amen.





# EXAMEN

DV LIVRET INTITVLE

## MEDECIN CHARITABLE

A PARIS.

Aduis de l'Au. theur. Quæ publice tãgunt, carpere est concessú,



E prie le Lecteur, auant que lire cét Examen, de croire que ie n'ay vn esprit de contradiction, pour m'opposer à ceux qui ont bien escrit, pour l'vtilité publique : mais contre ceux qui se servants du titre honorable qu'ils ont acquis, en quelque façon, veulent paroistre au detriment d'autruy; & par

dit Arist. au 6. des Ethiques non fufficit ad alicuius quod sciatur in yniuerfali confuse, tet scire natè & distincte: omnis cnim dopræco-

er comme dessus les autres; comme cet Autheur, lequel i'examine, & duquel y a apparence que ses compagnons se sont seruis, comme le singe de la patte du chat. Hippocrate, les preceptes duquel ie suy de tout mon pouuoir, dict en son premier liure de la diete, tout au commencement, qu'il ne veut reprendre ceux qui ont escrit descientiam uant luy de la Dicte, encores qu'ils n'en ayent pas bien escrit, lesquels doiuent estre louez d'auoir tasché de faire quelque bien: mais qu'il taschera de saire mieux, & se seruira de ce qu'ils ont bien fait, & escrit, porté à ce, non de ruiner, & d'vn costé & d'autre, comme ce pretendu Charitable, qui comme vn serpent se glisse, non sed opor- seulement parmy l'ignorante populace; mais aussi parmy les plus releuez en opinion, esclaues de l'auarice, lesquels il veut rendre determi- semblables à luy, c'est a dire Charlatans & Imperits, sans regarder ny confiderer la maladie, ny fon commencement, ny fon accroissement, ny fon estat, ny sa declinaison, ny fa cause, ny fon siege, ny les sexe, ny l'aage, ny la faison, ny si elle est simple, ou compliquée, Arina ex ny par sympathie, ny aucune des autres choses, ausquelles les doctes Medecins ont accoustumé de considerer. Ce qu'on doit trou-

uer plus estrange en luy qu'en aucun autre, puis qu'il se qualifie gnitis ve Docteur, Regent en la Faculté de Medecine à Paris. Ce Maistre de praco Guybert me fait souuenir d'vn Maistre doubteux, qui croyoit auoir le pouuoir de lire, interpreter, & corriger les liures de ce, de quoy il se messoit (qui estoit la Medecine) se delectoit de voir les caratio ordonnances des autres Medecins, & y vouloit corriger les do-agibili, ses, voire mesme la façon d'escrire : car trouuant vn iour vne re-sapientiacepte capiat cum cochleari, effaça ce mot cum difant à l'Apoticaire que est que ce Medecin n'estoit pas Grammairien, pource, disoit-il, que ce mot cum estoit mis contre la regle de la Grammaire, surquoy l'A-aliarum poticaire plus habile en sa pharmacie que luyen sa Medecine, se scientiamit à rire. Ce Maistre l'entendu en ses ordonnances, desquelles rum. i'ay quelques-vnes escrites, & signées de sa main, met ses poids d'vne admirable façon: car escriuant quelque remede, principalement laxatif, il mettra comme diacarthami. z vi. 9 i. s. ž. iiii. & d'autres comme poudres cordiales z ii. ) i. g iii. & ce n'est pas en vne scule ordonnance : mais en toutes, voire à celles des Epithe. mes, clysteres, & autres remedes externes; mais reuenons à nostre Charitable, qui veut que l'on le tienne pour compagnon d'Hippocrate & de Galien, au milieu desquels il s'est fait depeindre en taille-douce au frontispice de son liure intitule Les œuures du Medecin Charitable, & au dessus trois figures, celle de main droicte est d'Hippocrate, la suiuante de Guybert, & l'autre à costé de Galien; tout homme d'esprit pourra iuger de mesme de cestuy cy, contre lequel vn de ceste Faculté a escrit ce qui s'ensuit, qui est tombé entre mes mains, apres auoir veu escrit contre ce sameux liuret, comme l'ay marqué en ma seconde edition, & que l'ay mis au commencement de ceste troissesme. Aduersissement au public sur Le Comte les ouurages du Medecin Charitable, par Pierre le Comte Docteur contre le Regent en la Faculté de Medecine de l'Vniuersité de Paris, à Paris Medecin 1629. anec Prinilege du Roy, dedié à Messieurs, Messieurs le Doyen Charita-& Docteurs de la Faculté de Medecine, par lequel il monftre l'ex-ble. cellence de la Medecine, & la difficulté qu'il y a, à la bien exercer: disant, Iln'y a rien au monde si difficile, ny sipenible que de se bien acquiter de ceste charge, de laquelle chacun se veut mester. Marquant affez clairement que Guybert qui a composé ce Medecin Charitable, est un de ceux-là, disant à la page premiere, Pour se vanger de quelques particuliers Apoticaires, il a s'abriqué un ouurage aussi peu ville au public, qu'il est composé auec bon ordre & methode, il a KKkk ij

plus fait : car ne se contentant pas de ce premier, il en a par apres adiousté d'autres plus inutiles: à sçauoir, le pris des medicaments, l'Apoticaire Charitable, & la manier e d'embaumer les corps morts, & du depuis celuy pour de scouurir les tromperies du bezoard, lesquels libelles ont cours à l'interest du public, & du deshonneur de la Faculté: y ayant encores adiousté dans celuy imprimé chez Estienne Saucie au mont saince Hylaire, ruë des sept-Portes, à l'enseigne saince Hylaire f. 101. Conservation du Thresor de la Santé, ou Aduis Salutaire sur la saignée, qui est mon premier Traicté, ou premiere edition, coppié mot à mot de celuy imprimé à Paris par Ican Moreau ruë sainct Iacques, à la Croix Blanche 1624. sans y mettre mon nom: mais separant de mon trauail, comme la corneille d'Esope, des plumes d'autruy. Par ce moyen le Comte marque que Guybert est vn feint Charitable & malicieux Vindicatif, & que fes œuures ne seruent de rien qu'aux brouillons & gaste-mestiers. Obsequium amicos, veritas odium parit. Quoy, Monsieur le Comte, vous voulez qu'on tire de vostre escrit que Monsseur Guybert est vn brouillon & gaste-mestier? que vous voulez confirmer par vo-Are affirmative suivante? car yous dites. Veritablement ceste auure est fortbelle:mais sion prend garde aux fondements, on trouvera que ce Bastiment de receptes est un perileminent, & lequel ne peut longuement sub sister, sans tomber en ruine, & ceux qui s'en voudront seruir, s'ils ne prennent garde à eux, pourront facilement en receuoir du desplaiser. Et pour monstrer plus clairemet son hypocrisse sous ce beau mateau de Charitable, adiouste: Il ne peut celer sa passio, donnat trop à connoistre que ce n'est tant pour le bien public qu'il trauaille que son profit particulier. Et pour monstrer l'enuie odieuse à Dieu, & aux hommes & fille du Diable, adiouste! Et pour mettre les Apoticaires en maunaise odeur, qui le peuuent auoir repris de quelque sienne ordonnance mal faicte; Disant que le modus faciendi (qu'il baille) des medicaments composez (lesquels il dit en son Epistre estre bagatelles) est imparfaict, & qu'il est impossible à ceux qui ne sont du mestier de les pounoir entendre : car mesme les Apoticaires , apres dix ans d'exercice, sont bien sonuent empeschez passants Maistres, de bien & deuëment preparer les remedes, & en ce qu'il conseille composer les medicaments dedas la maison des malades pour le meilleur marché, il le reprend ; disant tout de suite, Les medicaments sont à meilleur marché, plus profitables, & mieux administrez par les Apoticaires que par les serviteurs & servantes des malades, comme

veut nostre Confrere, peut-estre l'Imprimeur a adiousté ces mots, nostre Confrere: car il n'y a point d'apparence que Monsieur le Comte soit Confrere d'vn brouillon & gaste-mestier, tel qu'il appelle Monsieur Guybert, & d'vn mauuais escriuain (luy qui est docte en plusieurs langues & sciences, principalement Mathematiques, lesquelles il enseigne publiquent) dans les escrits duquel dit, y pourrez remarquer plus de vings ou trente endroits où il y a du manque, soit en la forme, ce qu'il prouue; disant si quelqu'on se plaint de la colique, un ignorant de l'Art choisira dans le Medecin Charitable un remede, lequel peut-estre, au lieu de la diminuer, l'augmentera par les douleurs intollerables qu'il fera souffrir au malade: ce qui n'arriveroit, s'il avoit la connoissance du mal, & de sa cause, d'où il prendroit indication pour faire chois d'un autre remede plus conuenable; car les coliques bilienses se guarissent par d'autres remedes queles flegmatiques & les venteuses par d'autres que les nefretiques, & passant plus outre, le sieur Comte descouure la vaine-gloire du sieur Guybert, en ce que Toutes les œuures que le Medecin Charitable a faites sont pour grossir le Volume (y mettant des niaiseries:) car le Traité du bezoard n'estoit pas necessaire pour le descrire, aussi bienn'en fait-on plus d'estat, non qu'il n'aye d'admirables vertus: mais , pource qu'ilest difficile d'en auoir de vray. Et pour prouuer encores mieux son enuie de groffir son liure, & de son peu de memoire, il l'aduertit qu'il deuoit effacer la maniere d'en vser, laquelle il a laissée dans son Medecin Charitable auec moquerie du pris qu'il donne aux drogues hors propos. Mais comment peut sçauoir ce pretendu Charitable, ny fes femblables le pris des drogues & compositions des Apoticaires, que par leur rapport mesme, puis que leur pris hausse & abbaisse, selon l'abondance & rareté d'icelles, & felon les faifons & vents de la mer, par laquelle la plus grande partie d'icelles est apportée; tellement que par son compte il faudroit qu'elles sussent toussours à mesme pris: ce que personne ne doit croire, puis que le bled, le vin, la chair, les fruicts, les estoffes de soye, de lin, de chanvre, de cotton, & autres choses qui croissent chez nous, changent de pris de temps en temps. Que file curieux veut voir cet aduertissement entier du Comte, il remarquera encore l'exhortation qu'il semble luy faire de l'estude, auquel il feroit mieux de s'adonner, & au bout d'vn de ces liurets y a Genealogie de ce liuret pretendu Charitable, Vanité a engendré orgueil, orgueil a engendré presomption, presomption a engen-KKKK iij

Generation du Medecin Charitable. dré mespris, mesprisa engendré ignorance, ignorance a engendré bestise, bestise a engendré stupidité, stupidité a engendré paresse, paresse a engendré pauureté, pauureté a engendré songe-malice, songe-malice a engendré médisance, médisance a engendré effronterie, estronterie a engendré ce liure sameux pour les broullos & gaste-mestiers, pour tenir la place des doctes Medecins, Chirurgiens & bons Apoticaires. Vnautre dit que ce liuret a esté engendré par douze peres ou meres : à sçauoir l'ignorance, trissesse, inconstance, cupidité, iniustice, luxure, tromperie, enuie, fraude, cholere, temerité, malice, ce qui a esté tiré du 15. chap. du Pimandre de Trismegiste, comme ie croy, toutes lesquelles Epithetes conuiennent tres-bien à ce pretendu Medecin Charitable, & à ses compagnons, Rabauds, Flud. trastatu I. §. 1. l. 7. p. 130. Miero-cosmi.

Puis qu'on a veu qu'vn de fon mesme banc a escrit & publié par les Colporteurs, qu'on ne trouue estrange si e le galoppe de plus pres, luy marque ses impietez, ses asneries, & de ses compagnons, qui luy ont aydé & fourny à faire ceste bisque & galimastrée. Considerons en premier lieu, l'Epistre du sieur Guybert au Lecteur, où il dict: l'ay descrit familierement en ce petit liuret la maniere de faire, & preparer en vostre maison les remedes qui se prattiquent iournellement par les bons & fidelles Medecins pour toutes sortes de maladies, lesquelles vous pourrez faire facilement vous mesme, ou vostre serviteur & servante, & si vous trouvez quelque difficulté, vostre Medecin ordinaire vous en esclarcira mesmes en moins de deux heures, vous apprendra à faire sous les dits remedes & autres semblables. Ce Maistre Medecin Charitable est plus habile, & plus entendu, & ses semblables, que n'estoit Thessale, qui come remarque Cardan 13.p.221. de Sapientia, disoit que toute la Medecine pouvoit estreapprise dans six mois. Et Hippocrate l. de locis in homine S. 50. dit qu'il est impossible d'apprendre bien-tost la Medecine, pource qu'il est impossible de preserire certaine regle & doctrine en icelle, &c. qu'on voye le premier A phorisme, qui monstre la longueur de l'Art. Fernel marque bien par son liure de la Physiologie, Therapeutique & Pathologie, ne s'apprendre pas si tost : car ces trois parties sont de la Medecine.

fale. Hippocra te.

Promesses

de Thef-

Fernel.

Or ce Traissé aduoué par la publication solemnelle de tous les Colpoteurs & crieurs de gazettes de Paris, marque qu'il ne faut pas beaucoup d'estude pour estre Charlatan, brouillon, & gaste-

mestier, apprenant par cœur tous ces beaux remedes, lesquels assemblez, & comme compagnons de la saignée, dresseront en moins de six mois vn excellent Medecin de ce temps, comme difoient Soranus, Teffalus & autres Medecins Methodiques qui vouloiet que toutes les maladies susset coprises, sous le lasche ou laxe, Medecins le dense ou espez, & tout ce qui estoit copose d'iceux, sans recher-methodicher les differences specifiques, & que cét ordre se pouvoit appren-ques. dre, c'est à diretoute la Medecine dans six iours, si on oste l'indication d'icelle qu'on doit prendre de la partie, & fans considerer la nature du malade, l'aage, la saison de l'année, la region, la maladie, la constitution presente, la force, l'habitude, la chaleur, la couleur & la coustume, l'Art auquel le malade s'exerce en san- Ce qu'il té, à la cause de la maladie: car comme dit le Philosophe, soire est per caus am cognoscere) au licu, au symptome, aux maladies traitant semblabes aux proprietez de la maladie, à la repletion, au mou- un mala. uement du pouls, aux excrements, aux mœurs, à la figure, à ce qui de. luy ayde, & qui luy nuit, le but des remedes ou matieres d'iceux, qui sont quatre en nombre, à sçauoir qualité, quantité, l'occasion & le moyen de s'en seruir, sans se soucier de ce que Galien en dict à Glaucon c. 1. ny d'Hippocrate qui definissant la maladie, la dit estre substraction & addition du mal & rebouchement de l'impetuosité d'iceluy l. de Flatibus. Sur quoy les vers suiuants ont esté faicts, desquels voy Sanctorius 1. 12. c. 5. p. 493. vitandorum errorum.

Ars atas, regio, virtus, complexio forma, Mos & Symptoma, replepletto, tempus & vsus, & bene si numeres, figuram addere debes. Et vn autre dict, Temperies, etas, cali status, ars solida, morbus, vsus, causa, locus, symptoma, innata facultas, confimiles morbi, mors, motus, pharmaca, gestus.

Galien 13. Method. c. 20. dict bien qu'elle peut estre apprise dans fixiours, pourueu qu'on en oste l'indication qu'on prend de la partie, comme font les Empiriques, Charlatans, qui ne recherchent point les subsistances internes des indicants, ignorants l'anatomie & proprieté de chaque partie du corps, nature, quantité & qualité de chaque humeur, & les sympathies de chasque partie, & Sanctorius L. 15.p. 600. vitand.error. dit que le Medecin appel- Santtolé pour vn malade, & quine sçait distinguer ce qui le pressele plus rins. d'entre les causes, & la plus fournissante & empeschante, estiplus

Charlatan que Medecin. Et Pline parlant de ces Sçauantereaux Pline

marchandise de nos ames, & leur experience par nostre mort,

cenne. Sanctorius.

Ironie.

Riolan. Pinet en en sa tra fort contre les Medecins qui me priset la connoissance dessimples, p.100.c. 17. 1. I. de occultis naturæ fait le méme. Pineten Son Epi-

Lenterne de Indas.

Atre dedi-

Roy.

Gal Aui- de mesme Gal. 13. c. 2. method. curand. ad Glauconem, Auicenne 41. c. 3. Sanctor. l. 11. c.1. p. 450. 493. method. vit. error. Ce Saigneur Charitable & ses semblables pourront aussi façonner vn Apoticaire en moins de trios mois: car ceux du temps passe, ne qui sont dits Maistres de chef-d'œuure, sont si grossiers & lourdaus, qu'ils ne sçauroient comprendre, ny apprendre la fabrique de ces belles compositions, auec la connoissance exacte des ingrediens, dedans deux heures, comme les feruiteurs & feruantes, peut-estre aussi que Messieurs les Medecins ordinaires ne leur voudroient enseigner par charité, comme ils promettent ausdits seruiteurs & seruantes, desquels ils veulent la bonne grace : d'ailleurs il s'ensuit la doctrine de son Collegue, Riolan condamnant au nom de l'Eschole en Medecine de Paris la Chymie : disant, Velles ne medicos ad tonstrinos & Pharmacopolia relegare, velles ne mediduction de cos inter artifices operarios à magistrature ferri? artem liberalem, vis-Pline crie ne reddere sebullariam? dy potins te perdant, &c. vetularum est per siluas prata, montes & alia loca quarere herbas. Maiestas Medicatam vilostudium respuit, auersatur. Autant en dit-il de la Chirurgie p. 26. Voy Libanius p. 26. de l'Examen Sententia Parisiensis Schole, & Et l'Apologie de Mayenne Turquet p.29. Voy la suite digre de remarque, trop longue pour transcrire. Fernel en dit bien quelque chose 1.3.c.12. de vrinis: mais c'est pour l'odorement d'icelles. & Lemne Fallope traicte de la composition des medicaments c. 16.p. 173. recommande fort aux Medecins la connoissance des drogues & herbes, & leurs proprietez. Or ceste facilité me fait estonner de ce qu'on a employé par le passé si longues années pour acquerir vne miraculis vtile connoissance de la Medecine & Pharmacie, & qu'à present ces deux parties soient si faciles. Hé! pour quoy donc faut-il passer par la mesme carriere de l'Antiquité, puis qu'on atrouué l'abregé? Seroit ce point pour mine, ou pour attendre que les ja receux se foient engraissez, & comme voulant dire, nos deuanciers nous ont catoire au mangez, nous vous mangerons, & vous mangerez ceux qui viendront apres vous, il y a quelque raison en apparence : car à celle sin d'entretenir les familles à l'hameçon, Guybert dict, Vostre Medecin vous esclairera anec la lenterne d'Iscariot qu'il empruntera du thresor de Sainet Denis en France, laquelle ne s'enuolera pas, puis qu'elle pese neuf liure moins deux onces, & est de cuiure, sur laquells

10.13 g

Cont representées diverses sortes d'animaux, enrichie de trente cinq gros eristaux. Pour vous faire voir l'ordre qu'il faut tenir à l'argent qu'on doit donner à ce Monsieur le Medecin : Mais où est-ce qu'on prédra les racines, herbes, semences, medicaments, &c. Ce sera (dit-il) chez les Droguistes & Herboristes , au poteau que le Medecin choisira, & pour ceux qui demeurent aux champs, les Medecins des lieux, leur donnerent à connoistre lesdits simples. Mais comment ? car Riolan, comme nous venons de dire, ne permet pas que la Maiesté des Medecins s'abaisse iusques-là: mais ie vous demande, Monfieur Guybert, où auez-vous apris la connoissance de toutes les drogues qui sont prises des animaux, plantes, & mineraux, desquelles le docte & experimenté Medecin se sert pour le soulagement des malades, comme a esté monstré cy-deuant au Traicté de la saignée, & desquelles les plus exercitez Apoticaires de Paris, Montpellier, Lyon, Anuers, Venise, & autres lieux receptacles des drogues des Indes, & autres Prouinces ignorent vne bonne partie, & pour lesquelles connoistre ils ont voyagé en diuers lieux & Prouinces esloignées, & vous autres qui auez employé la plus grande partie de vostre aage à enseigner aux Escholes la Grammaire, Dialectique, Rhetorique, & autres sciences & Arts, fans voir, ny malades, ny drogues, ny fimples, ny medicaments composez, comme font les bons Medecins & enten. dus Apoticaires, promettés d'enseigner ce qu'auez besoin d'apprédre, estant veritable que la plus grande partie de vos semblables ne sçauroient discerner (comme desire Galien r. de antidotis, que le Medecin ait autant qu'il sera possible la connoissance des simples) la mauue du pes leonis, la paronichia de l'herniaria, l'hellebore de l'helleborine, la laictue Romaine de lescariole, l'ellenium du bardanna, vne chastaigne d'vn marron, vn mirabolen iaune d'vn chepul, vn emblique d'vn bellerique, vn bezoard d'Orient d'vn d'Occident, celuy des montagnes de celuy des vallées, vn vray d'vn fophistic, vn ambre iaune d'vne gomme de cerisier, vn anacarde d'vn caioux, vn polypode de chesne de celuy des murailles, vn senné d'vn colutea, vn rheubarbe d'vn rhapontic, le sang de dragon de la gomme ainsi teincte : car le mettant f. 147. à seize sols la liure, vous monstrez vostre impertinence, & ne le connoistre, i'en appelle à témoin tous les Droguistes de Paris, qui ne le baillent à moindre pris de seize francs la liure, & pour preuue euidente de Histoire vostre ignorance : le lundy 22.de Mars 1638.ie fus appellé pour 12. LLII

voir vne Damoiselle nommée de Vaux, entre les portes de Bussi & de Nesle, ayant vne sievre hectique, entrant dans le troissesme degré, à laquelle i'ordonne les restaurants, consumez, distillez, chairs de tortuës, d'escreuisses, grenouilles, teinture de coral, syrops de pommes, nenufar & autres: mais le lendemain le Tellier & autres de ses compagnons qui l'auoient veuë & faite saigner aux bras, & pieds, sçachant que i'y auoy esté, la vont reuoir, & d'enuie que mon ordre ne profitast, contrarient en tout, & pource que le distillateur auoit vendu la teinture ou extraict du coral dixhuict liures, ils la font renuover; disants qu'ils en feroient auoir tant qu'on voudroit pour vn quart-d'escu l'once : Ie laisse à juger'à tout vray Chymiste, distillateur & extracteur d'essences, l'ignorance & malicieuse enuie de ces grands ignorants: mais en bonne foy, connoissez-vous bien l'animal duquel les doctes Medecins se font seruis, & seruent, qu'ils nomment aselly, mille pedes & cloporte; combien y en a-il entre-vous qui se sont trompez, prenants vn animal pour autre, & ne voyants l'effet promis, ont creu que fous ce nom y auoit quelque chose de caché: & qui est d'entre vos doctes, qui ayant trouué dans vn Autheur que la racine du cynorrhodon estoit propre contre la morsure du chien enragé, & entre autres Pline l. 25.6. 2. en ordonna chez l'Apoticaire, sans qu'il luy sceut dire quelle beste c'estoit, & ignoroit aussi que l'ombre du sorbier, sous laquelle ceux qui en ont esté mordus, & comme guaris, se reposent, leur mal se renouuelle, comme on lict dans la page 352. des Histoires admirables de S. G. S. Hippocrate en son Epistre à Crateua, monstre bien que la connoissance & collection des plantes a besoin d'une personne diligente & experimentée en ceste partie, & confesse que nous nous seruons de plusieurs choses, par l'experience, dont plusieurs ignorent l'origine : car i'ay demandé à plusieurs & diuers Medecins & Apoticaires & Droguistes quelle matiere, & d'où vient, & qu'est-ce qu'on nomme communement sperma ceti, ou de baleine: maistous m'ont respondu, ne le sçauoir au vray: car ceux qui ont ouuert les baleines, n'ont iamaistrouué de telle matiere dans leurs corps; & d'ailleurs, tout sperme ou semence se seche, & brûle au seu, & ceste-cy s'y fond, Sennertus l. Chymicorum cum Aristotelicis c. 11. p. 184. col. 2. dict que cest vne graisse nageante sur la mer: mais cela ne nous donne pas à connoistre d'où elle viet. Or chasque plante, chasque animal, & chasque mineral differe l'vn de l'autre, comme la nuict du jour:

de l'esperme de baleine.

car l'ellebore d'Anticyre est preserable à toute autre, l'aloes, helan ou afne de Suede & Pologne à celuy des autres Prouinces, l'or des Indes à celuy du Rhin, le bol de Lemnos à celuy de France, & connoistrez-vous facilement la chair d'vne vipere à celle d'vn serpent, la semence du naueau sauuage de celle du domessique, le distame cretic de celuy qu'on cueille aux hautes montagnes du Dauphiné, le Rhapontic recent de celuy qu'on a laissé tremper (comme on fait les vieilles noix) le gingembre troué & reboufché de l'entrée, & en somme les drogues sophistiquées ou cueillies en maunais endroict, & hors de faison, d'auec les bonnes; car le docte Medecin & expert Apoticaire doiuent auoir ceste exacte connoissance, comme se void en la description du theriaque, & autres compositions, & l'Antiquité nous a appris que les plantes plus chaudes ont leurs fueilles plus longues & estroites, les humides plus longues & plus courtes, & Arnaud allegué cy-deuant sur l'explication de l'Aphorisme vita breuis col. 168.c. 1. dit que les choux qui ont la fueille large, ronde, blanche & molle, sont humides, & que l'eau y domine, les chaudes & humides plus longues & larges: car la chaleur & humidité estend les corps en longueur & largeur, la chaleur & siccité allonge, & restreint : mais la froideur & ficcité fait les corps longs, maigres & deliez, comme remarque Goclenius en sa Chiroscopie art. 18.f. 166. Fernel. 1.2.c. 13. de abdit. Goclenius. rer. causis, dit de cueillir les simples en certaine saison, observant Fernel. le cours des Astres, par lesquels se sont des œuures presque miraculcuses en la Medecine, & l'Antiquité nous a aussi appris que les medicaments laxatifs soient herbes ou racines, doiuent estre cueillis és mois de Mars, Iuin, Iuillet, & Decembre, les astringentes en Herbes en Auril, Septembre, Octobre, & Ianuier; les anodins, en Feurier, quel temas, May, Aoust, & Nouembre, les medicaments amers sont plus cueillies. forts, & pires, estants vieux que frais: mais les piquants sont meilleurs vieux que recents. Apollonius Menabenus en fon Traicté de l'alce ou helan c. 4. dit que la corne du cerf doit estre mus de couppée sur l'animal, depuis le quinziesme d'Aoust, iusques au l'alce. quinziesme de Septembre, si on veut qu'elle aye grande vertu pour tuer les vers, la poudre de laquelle beuë à jun, auec vn peu de vin ou d'eau de chiendent, ou autre propre, fait de grands effets: ear elle resiste au venin, & à la pourriture, & dit de mesme de la corne du helan, tant distillées en eau qu'en huyle, l'eau beuë, & les arteres oinces de l'huyle d'icelles cornès. Nicolas en son Anti- Nicolas.

LLII ij

dotaire tout au commencement dit que les racines, les herbes, & les semences doiuent estre cueillies & conseruées en saison & lieux propres, à celle fin qu'elles ne se corrompeut pas, Campanella Medicinalium l. 5.c. 2. artic. 5. S. 2. dit qu'il est necessaire de sçauoir en quel lieu les plantes naissent.

Campanella. Fernel.

Saladin.

Seruitor.

Fernel 1.3.c.5. des temperaments dit que les vertus des simples sont entierement cachées, & que la foiblesse de nostre jugement ne nous permet pas de connoistre la quantité de chaque element qui est en iceux, & que ce que nous en connoissons, ne procede que dessens qui impriment dans nostre entendement, ce qui en est. Hartmannustraicte de la collection des plantes, Mathiol 1.4.c. de Hartmala Fuchiere, Saladin particula quinta de colligendis herbis, florib. seminib.radicib.&c.f.302.& in sexta particula de conservatione medici-Mathiol nar. simplicium & compositarum & Seruitor. Hippocrate à Crateua, Hippocra. Mecenas au commencement duliure de Marcel, & Arnaud remarque l. 2.c. 10.col. 1208. dit que la catapuce purge ou haut ou Mecenas bas, selon qu'elle est cueillie. Mathiole en son Commentaire sur la Preface de Dioscoride, descrit fort au long le soing qu'on doit Arnaud. Mathiele.

auoir à cueillir & conseruer toutes les plantes,

Certes, Monsieur le Charitable, Hippocrate témoigne bien qu'il faut vne plus longue experience en ceste connoissance que vous ne dites, & pour laquelle il y a certaines marques pour les distinguer, l'vne de l'autre, voire pour connoistre si que que animal ou autre chose d'estrange les a corrompus. Ne croyez-vous pas que ce cuisinier qui entrelarde son rosty d'vne sauge qui auoit esté l'habitation & couuerture d'vn gros crapaut en eust eu la connoisfance par l'odeur ou couleur, & fes hostes qui l'auoyent mangée auec le rosty, ne fussent pas morts, & luy en peine, de laquelle il sur hors par la sagesse & science du Iuge, comme remarque Paré 1,21. c. 31. la sauge infectée par le venin des bestes qui repairent parmy, a ses sueilles noirastres, & seiches en leur bout. Arnaud du regime de santé 25. de potu, article 24. sur la fin, & Mathiole 1. 6. c. 31. du crapaut & de son infection aux animaux & herbes. Tout ce qui corrompt quelque chose quelle que ce soit, laisse quelque marque de soy, comme font les crapaux la sauge, sous laquelle ils séiournét presque toussours noire, & comme brûlée au bout de ses sueilles, (& pour garder que les crapaux & serpents n'y séiournent, il saut planter de ruë auprés) & les plantes prouenantes en vn lieu propre, sont plus excellentes que celles qui n'ont vn terroir si com-

Paré.

Note.

mode. Voyla d'où vient que la ciguë de ce païs ne tuë pas, come en Italie, Grece, & autres lieux, l'hermaire communement Turquet. te à Paris, & à Lausanne opere plus puissamment que celle qu'on cueille en Languedoc, d'où vient que l'herbe nommée yuca, de L'herbe laquelle les Indiens font leur pain, doit estre preparée d'une façon yuca. à sainct Dominique, qui appellent leur pain cacaui, & celle laquelle croist en terre ferme, doit estre preparée autrement: car en vn endroit elle est mortelle, en autre tres-salubre, comme dit Monard 1. des medicaments des Indes Occidétales c. Cacaui p. 692. Puis donc que ceste connoissance a besoin de longue pratique, & que c'est le talent des Apoticaires, ausquels l'Antiquité a laissé ce soin, sionsnous en eux; c'est leur fait, duquel ils sont responsables, cela n'empesche les doctes Medecins de les releuer, & aduertir s'ils connoissent qu'il soit necessaire : mais que ce soit charitablement, s'ils font dociles: & au contraire, s'ils sont trop outrecuidez, comme cest impudent Apoticaire de Milan nommé Castallin, duquel Cardan dit en son Traicté de curationibus admirabilibus S. 28. p. 230. qui à l'absence dudit Cardan, conterolloit son ordonnance, & n'eust dequoy maintenir son dire en sa presence, qui fut cause qu'il fut congedié honteusement, & vn autre employé, ce qui m'est arriué de mesme en ceste ville de Paris par semblables impudents, ignorants & outrecuidez que l'ay fait chasser des maisons où ils auoient voulu paroistre d'asnes estre cheuaux, desquels i'espargneles noms, à cause des leurs, & cét ignorant duquel parle Zacutus, observat.135. de pharmacopai inscitial. 3. qui pour filo vno prit du philonium qui tua le malade, Ioubert l. 1.c. 20. p. 140. des erreurs populaires dit, feu Monsieur Torrillon Lieutenant princi- Ioubert pal, au gouuernement & siege Presidial de Montpellier, quand on a'vn Apol luy parloit de la reformation des Apoticaires, racontoit volon-tisaire tiers d'vn de Paris qui le servoit en vne grande maladie au faux-meschant bourg saince Germain, estant pansé d'vn des plus sçauants Mede. de Paris. cins de la ville, quand il fut guary, il paya liberalement ses parties à l'Apoticaire, sans en vouloir rien rabatre, comme on fait communement: l'Apoticaire voyant son honnesteté, luy dist, vrayement Monsieur, i'ay bien merité cét argent, & il vous a bien fait besoin que ie vous aye esté amy: car si l'eusse fait tout ainsi que le Medecin ordonnoit, vous fussiez mort, ou tard guary : lors ledit sieur Torrillon en s'escriant luy dit. Ha! meschant homme, voila pourquoy i'ay esté si longuement malade, si vous eussiez fait com-LLII iij

1 3

Mistoire 13. D'un A poticaire, rue sainst Anthoine à Paris, voy au premier liure de l'Introdu-Etion, & d'Henry Estienne p.214.

me le Medecin ordonnoit, ic fusse plustost guary, &c. Ce Maistre aliborum a plusieurs disciples, témoin, ce Maistre l'entendu, qui au mois d'Octobre 1641, au lieu de bailler le frottement seul d'yne coëne de lard à vn ieune fils aagé de cinq ans, duquel la petite verolle commençoit à secher, luy bailla vne pommade faite auec l'eau rose, le camfre & autres remedes froids & astringents, qui font r'entrer le tout dans le cerueau, & la matiere y arrestée & renduë muqueuse, tomba par les narines en grande quantité, & dans la bouche, & ferme la trachée artere, d'où il fut estouffé, & mesme estant mort, rendit encores grande quantité de ladite mucosité, & par le nez, & par la bouche, si qu'on en remplist vne pleine escuelle à oreilles, ce fut le Ieudy 24. fur les 7. heures du foir, & 17. iour de sa maladie, & quant au mesme, on demanda d'aigret de vitriol, on respond n'y en auoir point: mais que dedans vne ou deux heures on en auroit fair.

Mais, Monsieur le Charitable, pourquoy enuoyez-vous les malades acheter des medicaments composez chez les Droguistes, ignorez-vous qu'en la Fabrique d'iceux ils employent leurs vieilles drogues desquelles ils ne se pequent defaire, & qu'en la compofition d'icelles, aucun Medecin, ny Apoticaire, ny Iuré n'y affifte, & vous mesme voudriez-vous vous en seruir? l'en appelle vostre cofcience à témoin, telle qu'elle est: mais patience, c'est vostre excez de charité qui vous incite à donner cét aduis, disant : Pour les medicaments que vois indiquerez, ou on les trouvera à bon compte, & en ce lieu que vous indiquerez, n'y aura ny iuleps, apozemes, electuaires, poudres ny autres bagatelles : car Monlieur le Charitable, vous ne voulez point de ces medicaments de grande composition, lesquels, quoy que disent les doctes Medecins, entre-autres Arnaud c. 4. de son explication de vetabreuis, vous ne voulez point reconnoistre pour bonnes, quoy qu'il dit auoir plustost esté faits par inspiration d'en-haut, que par industrie humaine : car ce vous seroit vne honte d'apprendre, & l'ordre, & l'vsage desquels ces vieux réueurs & ignorants Hippocrate, (quoy qu'il dise en son liure de affe-Etionibus p. 304. que les remedes n'ont pas esté trouuez par l'intelen pandre ligence des hommes : mais plustost par fortune, & non seulement par les artistes, mais aussi par les idiots) Galien, Auicenne, Rhasis, Actuaire, Eginette, Myrepse, Celse, Mercel, Prepositus, Oribase, Fernel, Riolan, Syluius, de Gorry, Lieband, Hollier, Duret, Cappiuacce, Fallope, Mercurial, Heurnius, Valescus, Villeneusve, Ron-

Bagatelles.

Arnaud que les re. medessont anspirez. denhaut, comme le gui dechesne beu anecvin, o à la colique ap. plique fur le nobril.

delet, Joubert, Gordon, Cauliac, & mille autres Medecins indi- l'antimojgnes de délier la corroye de vos souliers, se sont seruis, & pour la composition desquels ces grands ignorants d'Apoticaires de Paris, Montpellier, Lyon, Rouen, Toulouse, & autres se pennent, tant pour apprendre l'ordre de les faire, & sont contraints respondre plusieurs iours à ceux qui les reçoiuent à la Maistrise par Edicts de nos Rois, & qui annuellement monstrent leurs compositions & remedes simples aux Iurez qui visitent leurs boutiques ( sans soument connoissance de ce qu'on leur monstre, pour la plus part, comme l'experience le monstre, & dequoy mesine les Apoticaires se moquent.) Certes, Monsieur le Charitable, il n'y a pas grande charité en vos actions; mais bien vn grand abregé en vostre procedure, qui voulez employer vne selle à tous cheuaux, sans iamais quitter les estrieux, c'est à dire, viser tousiours à remplir vostre bourse, aduertissant tousiours les malades en charité frauduleuse, & telle que connoissez bien, de ne faire aucun remede, sans premierement auoir pris l'aduis du Medecin, auquel il faudra tousiours de l'argent, tellement que vostre charité assise sur vostre profit de bourse, ne s'estendra pas plus loin que le cuir d'icelle; car vostre honneur ne s'amplifie qu'autant que vostre gain, fourré de larrecin; & ne craignez point qu'on die de vous (tant au ez le front rompu) ce que Fallope c. 14. de medicamentis purgantib. dit de Rhasis : à sçauoir qu'il a esté vn mauuais & imperissime Medecin, pource qu'en toutes fievres causées de matiere froide & tenace, il bailloit des purgatifs, sans au prealable auoir preparé l'humeur, & Fuchse e. 16. p. 191 de son Commentaire sur Gal. de Sanguinis missione, appelle Auicenne bourreau, & qu'il doit estre chassé des Escholes, pource qu'aul. 3. Fen. 10. tract. 5. c. I. fol. 254. de cura communi apostematum partium pectoris & pulmonum, conseille les saignées, qui selon la maladie, ses causes, symptomes, le temperament du malade, la partie affectée, aage, force, & autre circonstance qui sont facilement connuës au Medecin, il faudra souvent changer & diversifier les remedes, diminuer & augmenter, les doses des medicaments, & faire autres choses que ieseroy trop long à raconter. Voicy encores vne repetition d'aduis, Pourtant vous ne ferez rien sans en prendre son aduis, de peur de somber en grand inconuenient, mesme d'en mourir, comme il est aduenu, & aduient trop souvent par l'ignorance, & charlatanerie de certains, contrefaisants les Medecins, suivez donc (pour la troisième fois) sculement l'aduis de vostre fidelle Medesin, qui vous conseruera la vie,

ne crud, o infusé en eau, garde les yeux de la petite verolle. en estant lauez. Ironic.

& espargnera vostre bien, pour en auoir tousiours quelque portion, cela s'entend, Monsieur le Charitable : car sine ille factum est

nihil.

Le Charitable affamé prepare vne table garnie de toutes sortes de viandes pour les affamez, aufquels estants assis, il dessend sur peine de coups de baston d'y toucher sans permission. Tout de mesme, il propose aux malades diuers remedes faciles à faire; mais il faut qu'ils ayent, & obtiennent le passe port & liberté d'en vser, & s'en seruir, sur peine d'en mourir. He! qui est si idiot de ne descouurir cestebourde captieuse de cét hapelourdeur de descrire quantité de remedes pour tel & tel mal, & puis dire, Ne vous en seruez pas sans auoir l'aduis de vostre fidelle Medecin, de peur d'en mourir. Ic priele Lecteur bien sensé, de considerer attentiuement ceste façon digne de risée, de moquerie, & d'hypocrisie, comme le Comte rete remarque. La fin de son Epistre est digne de son bonet, duquel sa memoiren'a esté bien couverte, La dragme de Medecine est de soixate grains, & parlant comme il croit à des ignorants, adiouste, & la demie-dragme est de trente grains. C'est vne belle leçon, que la moitié de soixante soit trente, plusieurs se rompent la teste à apprendre l'Arithmetique, qui au bout de quelques années ont seulement appris ceste excellente diuision, par laquelle ce Charitable merite vn giad-mercy, & peut-estre vne hecatombe: mais à quoy faudra-il adiouster foy, ou à la page sixiesme de son Epistre au Lecteur, laquelle nous venons de voir, ou la page nonante cinq, qui est le Chapitre del estat des medicaments necessaires aux riches, où il dit, La dragme contient septante-deux grains, peut-estre pourra il donner difficilement sentence, à laquelle des deux opinions il se faudratenir. Entrons à present, & voyons ses remedes, & commençons par la page septiesme, qui est

Clystere pour purger le ventre. Fallope c. I. tract. de Medicam. purg. simp, dit que la purgation laquelle est faicte par le medicament purgatif, euacuë les matieres, par lesquelles, ou les esprits, ou les humeurs, ou les parties solides du corps sont renduës impures. le laisse le discours que ie pourroy faire de la purgation naturelle, & des artificielles, pour demander & apprendre de Monsieur le Charitable, s'il luy plaift, quel humeur euacuera ce premier clyflere : car ce n'est pas le tout de dire elystere pour purger: mais il faut adiouster tel humeur; car si l'humeur est visqueux, crasse, tenace, subtil, chaud, froid, pituite, vitrée, gypsée, si vents subtils, crasses,

froids, sulphureux, nitreux, bouracineux, arides, vostre clystere les euacue t'il ? (ne vous arrestez pas sur ces mots & l'escorce, comme font quelques Medicastres de ce temps. Hippocrate en a vic l. de veteri medicina §. 30. de viet. rat. acut. Auicenna, Valescus, Bertrutius, Gatinaria & autres) vous n'oseriez dire qu'oity ; i'en dy de mesme de vostre second & troissesme clystere, puis que vous vous seruez de mesme decoction, à laquelle vous adioustez, comme fait vn tailleur sur vn mesme drap, diuers passements. Certes L'Antiquité fondée sur l'experience & bon iugement, a fort bien reconneules remedes qui euzeuent & purgent chacune des matieres cy-dessus peccantes, ou en quantité, ou en qualité, qu'ils ont descrit fort particulierement, & desquels peut-estre vous, ou le Medecin appellé pour ce clystere, ferez mettre dedans, puis que vous vous retenez ceste prerogative : disant, Veus dissoudrez ce que le Medecin ordonnera : Mais que me respondrez-vous, si on Signe d'vvous dit que ceux qui sont constipez, à cause que la bile a comme ne bonne desseché & rosty les matieres fecales, & qu'à ceste occasion, sen-eau. tans au dedans vne grande chaleur & acrimonie, ayant besoin de boire, & l'eau tres-froide, & tres-douce, c'est à dire, sans aucun gouft, & tres-legere, qui passe facilement, sans s'arrester dans vne autre partie du corps sie n'enten pas vn diabete, ) telle eau rabbatant l'ardeur de la bile ne permettra-elle au ventre de se decharger? Or les caux en degré de bonté sont celles de pluye, puis de fontaine, de riuiere, de puits, de glace, de lacs, & la pire de toutes est celle des paluds, & Fallope c. 7. de thermis, dit que l'eau Fallope. propre à boire, est celle, laquelle n'a rien de messe en elle : mais que celle qui contient quelque chose en elle; comme sont les eaux minerales, est medicamenteuse, & Hippocrate 1. 2. §. 2. p. 484. de morbis popul. dit que la bonne cau est tost eschauffee, & tost re- Hippocra froidie, & Gal. dit, non en poids: mais telle n'appefantit pas les te. boyeaux; mais qui passetost : cartel est de parties subtils, enco-Deaere, res qu'il ne nie pas la legereté en poids, telle qu'est celle de pluye, & locis.

de Sanitate tuenda l. 1. p. 12. Clystere detersif, & quelle matiere? car à mesime proposition, melme demande; sçauez-vous pas que deterger est oster ce qui fallit, y a-il pas le fang, la pituite, la melancholie iaune, verdastre, bluastre, rougeastre, la noire, & autres matieres qui sallissent les boyeaux; apres vous baillez Ciffere pour le commencement de la dyfenterie. Mais il falloit en Charitable specifier, si c'est de la première MMmm.

Galiena

CONTRE

Troisefpeces de dysenterie.

espece que vous entendez, en laquelle vne matiere muqueuse fort, puis comme vne graisse messée de peu de sang, ou de la se conde, en laquelle la tunique interieure des intestins est en partie emportée en forme de racleures de parchemin, ou de la troisiéme, en laquelle se trouue, & suruient vn vleere rongeant, & deuiez donner le moyen de connoistre ces trois especes, outre cecy; disant que le lieu douloureux, & la façon & la force de la douleur marque assez le mal.

Duret.

Duret c. 20. p. 344. des coaques, dit que tout flux de sang sortant par le siege, d'où qu'il vienne soit nommé dysenterie, & est double, à sçauoir hepatique & intestinal : aussi p. 348. & marque que si elle commence par melancholie, c'est signe de mort, pource que par son humeur acre & poignant elle blesse les intestins, & y fait vn vlcere semblable au chancre : Or estant ainsi que le chancre ne se peut guarir que fort difficilement, s'il est attaché aux parties exterieures, combien plus sera-il incurable, s'il a gagné les intestins, où l'on ne peut pas bien appliquer les medicaments, sections & cauteres, & qui est irrité sans cesse par les excrements qui y passent, entédant par les parties exterieures, les os des bras, iambes, ou costes. Arnaud l. 2. breniary c. 23. de dysenteria col. 134. auec cela vous deuiez aduertir quelle difference il y a du fang hemorroidal au dysenterique, pour ne proceder ignoramment, comé me a fait vn de vostre cabale, qui voyant vn Prince qui estoit entre fes mains, vuider le fang tout pur par le fiege, puis quelque matiere comme purulente, iugeoit qu'il auoit vn abscez dans le corps, la lettre duquel sera cy-apres examinée; & vne autre de mesme farine, voyant des vrines noires: & des excrements noirs sortis d'via

qui auoit eu la fievre quarte, & la ratte grosse par long-temps, & apres auoir vsé par l'aduis d'vn paysan, & mangé au matin à jun quelques füeilles d'ache, & quelque heure auant-disner des füeilles d'absynthe, par lesquelles, son foye, & son estomach estans for-Ache & absynthe. tifiez, ces matieres auoient esté iettées dehors, & luy le sçachant, & reprouuant, prognostiquala mort, dont moy appellé prognostiquay le contraire, auec conseil de continuer, puis que la fievre auoit ja cessé, & ses forces augmentées, Dieu le face sage, Amen. Voyons ce qui s'ensuit, apres auoir appris qu'Hipprocrate dit aux coaques que le flux de ventre abondant & aqueux, & fortrouge, est mauuais, & Actuaire de mesme 1.1. c. 15. de vrinis.

Histoire

Enuiron la saince Martin 1633, ie fus appellé pour voir vn Pro-

cureur qui rendoit ses vrines, lesquels se mesloient auec les excrements du siege, rouges & claires, comme si c'eust esté de vin vermeil, sans fievre, ny douleur, auec vn peu plus d'alteration que de coustume. Ceux qui le virent auant moy, iugerent aussi-tost estre fang dysenterique, & d'autres hemorroidal ou dysenterie sanguine, dés la premiere visite que ie sis, voyant la quantité, ie commanday qu'on gardast les deux bassins auec la matiere rouge y cotenue jusques sur l'apres-disner, laquelle je troutay de' mesme qu'au matin, sans y auoir rien de changé, ny en la couleur, ny en la consistance, n'y ayant rien de figé, qui me fit croire que ce n'estoit, ny fang dysenterique, ny hemorroidal: mais vrine, de laquelle nature & les visceres se deschargeoient, puis qu'aucune incommoditéne se monstroit en tout le corps, ce qui m'apparut en ce que luy ordonnant des choses refrigerantes, & vn peu stupefactiues, & rebouchantes la pointe de la bile rouge trop abondante, se messant auec l'vrine, causoit ce sux rouge & bilieux, ie l'appaifay dans deux iours, au bout desquels il rendit quantité de matiere molle, égale, & fortiaune par vniour, & le lendemain mesme matiere, mais plus blaffarde, & fans auoir rendu aucun fang;ny eu aucune fievre; mais quelques legeres & telles quelles sueurs, & sans auoir esté saigné. Mercurial l. de Fecibus c. 5. p. 104. aduertit de ce rial. meslange de bile rouge, auec les excrements : mais c'est parler à des sourds qui n'entendent rien, & à des aueugles qui ne voyent rien en la lecture des bons Autheurs.

La vraye dy senterie a presque ordinairement vne douleur mordante, procedante de la bile. Aphor 24. S. 4. quelquesfois (comme a esté dit cy-dessus ) procede de la melancholie, laquelle alors est mortelle, selon Hippoc. autressois la pituite pourrie & mordante descendent du cerueaul. 3. Aphor. 12. autresfois d'vn medicament acre, mordicant & veneneux, tel qu'est le sublimé, doux, mal preparé, & pris par vn Chirurgien, duquel l'Histoire a esté rapportée cy-deuant au Traicté de la saignée, & comme arriua au sieur de sain & Remy intendant de la maison de Monsieur le Histoire Mareschal Deffiat, & Surintendant des finances, qui rendit par le 15. fiege enuiron vingt-cinq liures de fang pur, & aussi tost figé, par la prise d'vn remede extréme & corrolif qui luy fut baillé par vn Charlatan nommé Defmoulins, tenant ses drogues & boutique dans la Cour & grands degrez du Palais de Paris, & toute ceste grande quantité de sang dans cinq ou six iours, auec estonnement MMmm ij

fans qu'il nous fust possible de l'arrester, que par la faute d'iceluy, & la mort qui le saissift, ayant mesme donné l'esmeraude en poudre tres-subtile, suicant l'aduis d'Auenzoar, messée auec la conserue de coings, qu'il dit estre remede, & admirable & (souvent esprouué par moy estre tel) en la dysenterie veneneuse, & c'estoit au poids de dix huict grains, qui est plus de douze, comme dit Zacutus Observatio 87. de dysenteria venenosa qua smaragdi vsu curatur 1. 3. dans cinq prises ou doses, & mesme liure Observation 119. Apres done, si la mort ne suruient pas si promptement, sortent comme racleures de boyeau ou parchemin, par apres vn peu de fang, & alors est la vraye dysenterie, c'est à dire vicere aux boyeaux, duquel, s'il n'est tost guary, sort vne sanie ou pus : ces raclures sont espesses, larges, auec quelque graisse nageante par dessus aucc peu de sang meslé, & souvent sans aucun sang, & telles racleures fortent du gros boyeau, les racleures petites subtiles fort meslées auec les autres excreméts, & quantité de sang procede des boyeaux gresles auec douleur lacerante & poignante dessus le nombril, & tres-grande, auec faute d'appetit, nausée & vomissement: mais comme i'ay dit, les racleures espesses, & larges, auec peu ou point de sang, auec douleur sous le nombril & tranchées par apres, cela marque le mal au gros boyeau, & Arnaud 1. 2. c. 26. breuiarij, dit que plusieurs se trompent, en ce qu'ils ne sçauent distinguer le flux dysenterique, tenesme & hemorroidal les vns

Arnaud.

I'8 998 6rande à la

dysenteris

WEMENEN-

Dyfenterichepatique.

des autres. En la dysenterie hepatique, du commencement le sang ou sanie est petite, par apres s'augmente, & vient comme lie de vin, l'vn & l'autre sans douleur, quelquesfois aussi il sort comme crasse de fang, & en quantité l. 2. c. 5. de locis affectis, n'y ayant aucune raclure, ny aux humeurs, ny au fang; mais bien les autres fignes d'vn foye imbecille, quelquesfois ce flux s'arreste deux ou trois iours: mais par apres retourne plus fort, & les matieres plus corrompues qu'auparauant, le sang donc de la dysenterie cruente ou sanglante, qui est pur, & en quantité vient de tout le corps, de melme que celuy des hemorroides, & des purgations feminines, dequoy Syluius traicte en ses tables des signes insalubres p.3.

Hippocrate 1. 2. S. 29. predict. dit: la dysenterie, auec fievre & varieté de deiections, ou auec inflammation de foye, ou entrailles, ou ventre, ou qui auront esté douloureuses, qui ostent le manger,

Hippoerase.

& donnent l'alteration, est mauuaile, & tant plus y a de ces incommoditez, tant plustost la mort aduiet, & les enfants de cinq iusqu'à dix ans, en meurent plustost que les autres, & Duret remarque sur le 1. 2. §. 8. des coaques que les vieillards sont suiets à la dysenterie, & les ieunes à la saignée du nez, autremét hemorragie, & c. 20. p. 344 de la dysenterie, & Hippocrate au commencement de son 1. des hemorroides dit que les begues sont bilieux, tel est celuy duquel l'enten parler à present, & de sa cause. Sanctorius p. 165. Beques biduquellenten parier a present, & de la catile. Sanctolad p. 1091 lieux. 168.c.2.l. 3. Methodi vit. err. parle principalement de ceux qui Histoire. ne peuvent prononcer R, outre cela, sa langue est longue, espesse, & le dessus d'icelle blanc, qui monstre la quantité de la pituite dans son estomach: car telle qu'est la langue, telest l'estomach & les vrines, selon l'opinion la plus commune (à laquelle toutessois quelques vns contredisent) lors que la bile ou la pituite est tombée aux veines de l'intestin rectum, il y eschauffe le sang, les veines eschauffées attirent le sang, qui est aux petites veines d'autour, duquel estans remplies, la partie interieure s'ensle, & principalement le bout ou teste des veines, lesquelles pressées, ou par la matiere fecale, ou par la force de nature, se voulant decharger du Diaurofardeau, darde & iette le fang impetucusement, ou par diaurose se. ou erosion, voye tres-dangereuse, pource qu'elle est faire par quelque cause acre & mordicante par dedans, ou par dehors, comme par le feu ou medicament acre & mordicant, tel qu'est l'orpigmet, Dianostes, mysi, antimoine, & autres, ou par dianostomose, ou dilatation non mose. tant dangereuse, laquelle aduient, ou par imbecillité des vaisseaux qui ne peuuent contenir le fang, y venant auec grand effort, ou par trop grand effort du fang; ou par quelque qualité acre & maligne qui tombe dans lesdits vaisseaux, comme dit Gal. 1.6. Methodi Diapedemed.ou par Diapedefe, refudation moins dangereuse, comme estant fe. plustost serosité que sang, aduenant, ou par rarefaction de la tunique des vaisseaux, ou de l'ouverture des petites veines, tellement que ce coulement est plustost serosité que sang, que si c'est par la derniere le sang sera plus aqueux, & en petite quantité: Si par la feconde, le sang sera vn peu plus crasse, & en plus grande quantité, & si la veine ou hemorroide est pressée par les matieres secales, le fang sortira goutte à goutte; si par la premiere il y a ordinairement auparauant vn vlcere vers lesiege, & le sang sort sans estre presse, Veines he. morroids -& en plus grande quantité.

Or ces veines hemorroidales, selon Vesale & du Laurans, sur la les.

MMmm iii

fin de la question 25.1.6. procede de la veine-porte, laquelle est à la partie-caue du foye, & Spigelius 1. 5. c. 5. p. 192. de humani corporis fabrica, distingue les veines hemorroidales en internes & externes, (voy tout ce chap.) les autres Anatomistes disent l'hemorroidale interne venant du rameau splenique de la veine-porte par le mezentere, s'estendant par le colum & rectum, & finisfant à l'anus & intestin interieur, auquel s'accouple vers les lombes l'artere, par ceste voye la ratte, & la premiere region du corps se purge, & par l'hemorroidale exterieure s'épendant de la veinecaue triplement auec ses arteres vers le cuir du foye, & la seconde region se descharge de la plethore. A aucuns ceste veine est aussi grosse que le petit doigt, & se va rendre au muscle du siege nommé Sphincter, où elle se decharge lors qu'elle est trop pleine de sang, & qui s'ouure par vne des causes ou trois voyes dites, suiuant ces vers,

Diabrosis venas corrodit, rixis easdem Findit, anastomoses has aperire facit.

Santtorius.

Sanctorius c. 5. p. 35. 47. de remedior. inuent. remarque que le sang fortant par le siege vient souuent, ou par l'intestin droict, ou des hemorroides: mais s'il est meslé auec les matieres fecales, il sort ou Vulité des du foye malade, ou des intestins greles. Et Hippoc. l. de humorib.

des.

hemorroi- §. 8. ceux ausquels les hemorroides coulent commodement, ne font fuicts, ny a pleuresie, ny perineumoine, ny aux vlceres nommez phagedenes, ny aux charbons, ny aux humeurs, ayants la figure du therebint, ny par hazard à la lepre, ny vitiligo, qui sont taches blanches, ou d'autre couleur venants sur le cuir ou peau du corps:ou marque hemorroides verrucaires, à cause que son extreroidesver- mité & bout est dur comme vne verruë, d'autres molles comme vn grain de raisin, & pource dites Vuales, d'autres molles & noires

Hemor. rucarres vuales, moralles.

comme meures, & pource dites Morales; les verrucales à cause de leur dureté sont plus incommodes, & puis les vuales comme moins dures, & puis les morales encores moins dures. Arnaud traicté des hemorroides col. 812, dit que si on lie ses bouts auec l'escorce de la laureole, elle sera tost tombée, venons à la cause de tout ce discours, & à la lettre qu'vn de ces grands Saigneurs (du-

quel on peut dire à fol fortune y escrit au Medecin d'yn grand. Prince qui me l'enuoya pour y faire ce qu'il desiroit.

Ie vous aduertis que le flux de ventre bilieux du cinquiesme iour, d'une let- qui continuale six & sept, donna untel tenesme au rectum, que de l'inflammation, la fieure, le flux de sang & l'absces en fin s'en engendre,

& creua le huittie sme iour finissant, au grand soulagement de la fieure, & de tous les accidents qui metoient le malade (Prince) en danger. C'est comme s'il disoit, il est suruenu à N. vne cephalalgie à la teste, vne colique au ventre, vne corize au nez; vn rheume, à la poictrine, ie laisse à discourir sur ceste inslammation, sievre, flux de sang & absces pour vn autre lieu, comme aussi de l'abscez qui s'est creué, non au soulagement du malade: mais de la fieure, & de tous les ascidents, façon de parler à ce grand docte; il adiouste, La poche ou le sac une fois estant tout unide, n'a laissé aucune marque de l'ulcere resté. Ie voudroy qu'il m'apprist les marques de ceste afseurance: car si ce sac pretendu est ouuert en bas, quelle connoissance ena-il? Ily a quinze iours desia qu'il n'est sorey aucune sanie ny pus du siege. Preuue fort legere. De Gorry en ses definitions medi- De Gorry cales dit que le Tenesme est causé quelques sois par vne inflamma - 6. Fernel tion edemateuse, & Fernel, que cest un vleere à l'intestin droiet, des tenes-foit que ce tenessne du rectum ait sait sac, & qu'il se soit creué le huictiesme iour, quin'est point vray critique estant commencement du second septenaire, & que ce Maistre escriuain semble reconnoistre: disant tout de suite que ces crises auoient esté precipitées (non par nature ) par irritation des humeurs auant une parfaicte maturité, & que pour cela l'empireume n'en avoit esté totalement esteinet, ny les restes, tant du ventre que des veines entierement enacuées, bien que depuis le neufiesme insques au dix-huictiesme nous les ayons purgees par trois fois pour les purifier, & parle regime exact tasche d'esteindre ce feu caché.

Si donc la crise a esté precipitée, elle n'est donc asseurée, non donc parfaicte, le sacn'est donc du tout vuide, non consolidé, non donc hors de dager de se tourner réplir, & de recidiuer: mais, dit-il, ily a quinze iours que rien ne sort par le siege. Tous les doctes Medecins disent que l'edeme est cause de pituite, laquelle demeure vingt & vn iours à se pourrir : mais, dira-il, si dans vingt-vn iours rien ne sort, le sac sera donc vuide & consolidé, il pourroit auoir quelque raison: mais si on luy nie par la collection de sa lettre, & par les symptomes qu'il n'escrit point pour ne les connoistre, & d'autres qui ont obserué & escrit qu'il n'a point conneu la maladie, & que l'ignorant il a mis ce Prince au hazard de la mort, ne pouuant remedier à ce qu'il ne connoissoit pas ; que respondra-il? car il dist au Religieux qui l'affistoit, qu'il ne pouvoit eschapper de mourir dans le iour, sans que Dieu fit miracle: mais ie luy demande encores ou

Arabe.

estoit ce seu caché : car il n'estoit point au tenesme du rectum: mais il ne connoissoit pas ce tenesme qui estoit à la partie-caue du fove, d'où les veines hemorroidales partent, & qui luy estoit caché, coment & auec quoy, & en quel lieu le vouloit-il esteindre ? car il doit sçauoir & connoistre, non seulement la maladie, mais aussi la cause d'icelle, le lieu où elle est, & le lieu d'où elle vient, & comme dit Duret c.19:5.1.p.327. de l'hydropisse aux coaques, le Medecin doit considerer l'essence de la maladie, la partie assiegée, la cause les symptomes, les signes, les periodes, ou fins, les paroxismes & les crifes, & p. 398. O Hypocrites & loups-garoux qui abusez lo contre les peuple par vos menteries, faisant semblant de connoistre la maladie, ta-Medecins stant de vos denx doigts le pouls, & regardant les vrines, & par des subtils ambages, mettez la vanité pour verité en ces mots, Nec cos imitemur, qui sola inspectione contenti vrina : cum rhythmo vena micantisperfunctorie duobus digitis explorato, quamuis ad lyram afini, tamen composito bene vultu, totoque corpore, ad summan hypocrisim vanitate ambagibus folertissima, pro veritate ostentat, ô larue! ô lemures! & sur ce dire de Durer, on peut adiouster ce que dit Fernel 1.6.0.4. p.212. de partiu morbis: sape illecebris blanditur hostis infensis imus, & sui amantissimis clamiugulum petit, n'estant pas de ces Medicastres, que les Anciens entendoient en leur peinture du vray Medecin, fur la teste duquel ils mettoient vne Couronne Royale, pour monstrer que le malade le doit estimer tel, obeyssant à ses ordonances, s'il veut guarir, luy faisoient la barbe chenue signe de grande experience, aupres de luy vn coq, symbole de vigilance, puis vn chien pour la fidelité, de l'autre costé vne couleuure, signifiant la Prudence. Et Hippocrate en sonliure de lege, erie fort contre ces ardelions medicastres qui ne se soucient de la honte, pourueu qu'ils remplissent leur bource; disant qu'ils sont tels, à cause qu'ils ne sont point punis de leurs sautes par le Magistrat qui les doit chasser, comme dit Hip. liure de Decenti ornatu §. 1. p. 32. O ignorants tasteurs & fourbeurs de pouls, ausquels vous n'entendez rien, lifez & estudiez les bons & approunez Autheurs, voyez Fernel Oracle de la Medecine, voyez Gorrée en ses definitions, fameux, doctes & sages Medecins de Paris, iene vous enuoye pas à Rhasis, l'Arabe en son Traicté dixiesme chap. 12.24. de Pulsa, ce vous seroit trop de peine de recourir souvent à ses synonimes, & Auicenne pour expliquer ses mots que le traducteur a laissez en

Duret meschants \$50.246.

Or ce seu luy estant caché, il a procedé en aueugle, qui est cau- Fernel s. fe qu'auec sept saignées, & ses trois purgations, il n'a totalement 14. p. 381. esteint l'empyreume (ou chaleur restée du brasser) ny les restes, nomme tels Metant du ventre que des veines euacuées entierement, ce qu'il prou- decins Pa. ue doctement en tel qu'il est; disant neantmoins le dixhuietiesme la urgos, & fieure n'a pas la sse de nous regagner, & s'est rendue tres-aspre, & conti- Auicenne nue auec deux grands redoublements chasque iour. Ces deux redou- Canon.3. blements marquent ce que i'ay dit, que ceste maladie & sa cause traité 2. lay ont esté inconnuës: car puis qu'il y a eu deux redoublements c. 7. dit chasque iour, donc il y a plus d'vn lieu, où la cause & matiere d'i-guarira-ceux s'amasse & cuit (que le Lecteur iudicieux voye la table des on une fievres-quarte & tierce mise dans mon Traicté cy-deuant de la maladie, si saignée) mais il a si bien sureté & tastonné comme l'aueugle auec on ne la son baston, qu'il a rallie la mature & degagé, qu'elle a fast encores un connoist, Fres-grand effort par un fr son critique, le vingtic me iour, & de la en se & sa can-sorte par une forte & copicuse sueur, & restere plusieurs fois. Il deuoit naud dodire si ceste sueur estoit vniuerselle, naturelle ou non, chaude ou Etrine 2. froide, fetide ou non, & si c'estoit par excretion, ou expression, ou aphorisme exolution: car ces trois voyes font ordinaires: car Hipp. l.1. de mor. 1. des pabis §. 39. p. 230. & l. de indicationib. §. 8. p. 595. & Duret sur les raboles coaques c. 16. S. 33. p. 278. fur ces mots, Sudant circa collum & iugulum, ou par rarcté du corps, ou par subtilité des excrements, ou des mala par abondance d'iceux, comme Gal. dit l. 3. de simpl. causis, puis dies, dit le qu'il dit bien tenesme au rectum, & si c'estoit de concoction ou de mesme. crudité: car Gal. dit au mesme liure, que la sueur n'est autre cho- Sueur que fe qu'vne portion de ce qu'on a beu, alterée par le foye, & enuoyée c'eft : la aux veines par le sang & nature, chasse par les mesmes veines au nient à dehors par les meats ou veines occultes & cachées, & par ceste ma-cause de la tiere potable on entend tout ce qu'on mange d'humide aussi bien rareté des que ce qu'on boit, n'estans les sueurs, vrines & larmes engendrées corps, ou que par vne mesme nature, la sueur participe plus de la chaleur subrilisé & des esprits. Les sucurs ne demonstrent pas seulement quels des excrehumeurs y a dans les veines & arteres; mais aussi aux muscles qui par l'abocouurent les os: car ils demonstrent où l'abondance des humeurs dance d'icontenus aux parties suantes, ou la foiblesse de la vertu retentri- ceux, voy ce, & la sueur laquelle vient en dormant, sans cause manifeste, est Amatus figne de plenitude d'humeurs, comme dit Hippoc.l. 4. Aphor. 41. Lustranus 61.1.7. & en plusieurs autres lieux, comme 1.2. \$.44.de morbis 1.de p. 245. indicationib. §. 8.p. 595. & dit que fila sueur est froide, & que n'em. curat. 32.

NNnn

porte pas la fievre, quoy qu'elle soit abondante, presage vne longue maladie, ce qui n'est receu de ces Saigneurs Rabauds, qui mesme aduenant vn iour de crise, disent que telle sueur n'aduient que par foiblesse de nature, & quoy qu'elle soit parfaicte, & le malade guary, ils sont si opiniastres en seur ignorance qui les a empeschez d'en preuoir le iour, qu'ils ne veulent aduouer la crise, ny s'abstenir au jour d'icelle d'vser de la saignée, & autre euacuatif, soit le malade, ou fort, ou soible, & que les sueurs qui se sont de crudité, soient manuaises, & qu'elles aduiennent par humidité surabondante, ou de la foiblesse de la vertu, ou de la subtilité des excrements, ou de la rareté du corps, & toute sueur qui n'est bonne, doit estre arrestée, comme dit Beniuenius e. 53. observat. medic. & Hippoc. l. I. S. 2. constit. 2. de morb. popul. Es par une libersé de ventre, de matieres bilieuses bien cuites: Et faut remarquer en passant que les remedes sudorifiques, c'est à dire qui prouoquent la sueur, comme est la salse-pareille & autres, c'est en fondant les humeurs crasses, espes, caillés, qu'ils chassent par les pores du corps, & non par leur chaleur violente & particuliere; ains par leur subtilité & renuité fondante, poussée d'vn peu d'estrictiue, comme au gajac, chyne ou apios & autres. Or il ne remarque pas ce qu'vn autre a escrit que ce Prince malade est allé au bassin en moins de vingtquatre heures, pour le moins quarante fois, rendant le fang tout pur à chaque fois, qui a esté cause que ce grand docte a creu que c'estoit tenesme au rectum, ce qu'il faut examiner serieusement, pour monstrer qu'il est ignorant par B mol, par B carre, & par nature. Hippocrate l. de affectionib. \$.26.dit, que le sang & les mucositez fortent, & les douleurs sont au bas ventre, lors que les malades se present au bassin, alors il luy faut humecter, engraisser, & vn peu rechauffer le ventre, & attirer au dehors ce quiest au dedans, & le lauer tout, horsmis la teste. Duret c. 4. de deiettionibus § . 9 . P. 550. des coaques sur ces mots sanguinem de gciendo clarum, malum, le pouuoient épouuanter, & faire desesperer de la santé: mais s'il eust eu bonnez, il auroit dit auec ledit Duret, se exceperis hemorroidas: car Hippocrate au mesmes coaques dit 566 §.42.que ceux qui ont les hemorroides & douleurs aux lombes, vuident le sang pur, & le mesme Duret dit que le foye oppressé se décharge critiquement par ceste voye, à quoy ce grand personnage n'auoit pas bien pris garde, Et Constantin c. 19. de hemorroide p. 90. l. 4. de

morb, cog. & curat. remarque ceste ensleure des costes, & princis

Benine .

Hippocrate.

Buret.

Constantin. Riolan. palement du costé du foye.

Riolan l. partic. Method. bene curandi de tenesmone, ne va pas à Riolan. tastons, comme cestuy-cy: car distinguant de cause à cause, dit : le tenesme qui deuance la dysenterie, est causé de la pituite salée, ou de la bile piquante l'esphincter d'ordinaire: mais le tenesme qui suit la dysenterie, est fait de la sanie de l'vlcere, comme aussi des matieres fecales endurcies; en ces deux il n'ordonne aucune faignée; mais si ce premier tenesme procede de l'inflammation de l'esphincter, alors il l'ordonne, & du bras, & du pied, auec d'autres anodins.

Hollier 1. 1. c. 44. du tenesme des maladies internes le dit estre Hollier du irritation de la partie b isse ou derniere de l'intestin droict qui con- tenesme traint le malade de se leuer souvent, rendant des matieres muqueuses en petite quantité, auec quelques goutres de sang, il y en y a vne autre, laquelle suit la dysenterie, en aucune n'est parlé de la saignée; mais des remedes anodins & detersifs pour emporter la matiere pituiteuse, crasse & viscide arrestée & comme colée à l'intestin; mais si ceste maladie procede de l'inflammation d'iceluy

boyeau, il faudra saigner, pourueu que rien n'empesche.

Cappinacée l. 3: c. 17. de affect. intestin reconnoit vn tenesme Cappinaproceder des vents qu'il nonime faux, & traitant au mesme chap. eee. de la dysenterie, flux de sang, &c. dit qu'on doit bien aduiser auant que saigner, si ce flux de sang vient des hemorroides ou non; difant que le flux hemorroidal est sang pur auecensteure ou tension vers Flux heles veines (que ce grand docte n'a obserué, & que ce Prince auoit) morroi-& y marque les signes pour connoistre si c'est par diaurose, anasto-dal. mose ou diapedese.

Paulus 1.3.c. 41. Ætius 1.9.c. 43. Pereda 1. 1.c. 39: disent que le Atius

tenesme est vn desir d'aller souvent au bassin, sans rien faire: mais Paulu:, aussi souuent aucc des matieres muqueuses, visqueuses, auec peu Pereda.

de fang.

Valescus 1.4.c.27. du tenesme dit que c'est vne passion de l'inte-Valescus flin droiet, auec vne grande douleur & grand desir d'aller au bassin, du tenessans gueres rendre, & que ce qu'on rend, est matiere slegmatique ou bilieuse retenuë à l'intestin rectum, ou matiere fecale y retenuë & endurcie, à quoy il ordonne des remedes, selon les causes, sans parler de la faignée, finon en cas qu'il arriuast quelque inflammation, & que rien n'y contrarie, & pour la fin Hippoc. L.S. 4. dit au tenesme il y ainfailliblement enuie & desir d'aller souuent au NNnn ii

bassin, & sur ce sang par Duret c. 20. de la dysenterie p. 344. sur les coaques, monstre qu'il falloit auoir bonne opinion de ce vuidange de sang, comme aussi la fin en sut tres-bonne Dieu-

mercy.

Stoit tenesme.

Tout cecy monstre que ce mal n'estoit tenesme au rectum, deque cen e- quoy l'ay monstré les signes en chacune partie cy deuant en mon Traicté de la saignée, puis qu'il appert que le sang sortoit tout pur du siege, & sans douleur, ce qui n'est pas au tenesme, come dit Arnaud c. 24.26. col. 1239. 1249. l. 2. breus arij, & qu'auparauat de ce pretendu tenesme, la dysenterie n'auoit precedé, ny depuis n'a succedé, & par consequent, qu'il n'y a eu aucun sac ne poche, & que ce Prince malade a esté poussé proche du tombeau par l'ignorance de ce Maistre douteux ; contre l'opinion & remedes duquel Dieu seul l'a sauué: que s'il me veut respondre, ce que ie n'atten pas: car ces grandes cornes ne voudront s'abbaiffer de respondre à mes petites, & soutenir que c'estoit vne dysenterie, laquelle procedoit, ou de l'imbecillité du foye, ou d'vn vlcere aux intestins, ou d'vn tenesme au rectum, il m'en monstrera, s'il luy plaist, les signes, & ieluy monstreray par le succez, qu'il les controuue, & on luy monstrera que c'estoit sang hemorroidal, pource que la veine hemorroidale estoit ouuerteau siege, au contraire de la dysenterie, l'vicere de laquelle est ouuert dans le reply des boyeaux, qu'il lise Duret c. 20. p. 346. fur ce mot dysenterie aux coaques ; il manque aussi de dire si ce sang estoit messé ou non auec les matieres fecales, comme Mercurial obserue eract. de fecibus c. 18. p 322.

Ce Maistre Saigneur est remply de vanité pour le rang auquel il est eleué peut-estre mis à present à la teste de ceux, qui desireux des biens & de la reputation, comme dit Barclay en son tableau des Esprits c. 11. p. 300. ne traictent pas les malades, selon la saincteté de leur charge, ou selon l'affection du genre-humain; mais comme victimes dedices à leur gloire, par vne impieté affeurée, & pourtant frequente, ils essayent au peril de ceux qu'ils pansent, des remedes non experimentez ou suspects, ne se contentans pas des maximes de leur Art, ny des regles des Anciens, au contraire ils accusent l'Antiquité, afin d'imposer leur nom à leur nouuel Art, s'ils en estoient creus, si le hazard fauorise leur temerité, & que le remede qu'ils ont donné pour la mort, ou pour la fanté (car ils ne scauent pas lequel des deux) ait apporté guarison, ou par rencorre, ou pource que le mal estoit sur le declin, ou par coplexion vi-

Barclay.

goureuse du malade, incontinent leur reputation vole parmy le peuple, comme d'vne science certaine, & presque diuine; mais plusieurs payeront par leur perte la guarison de cestuy-là, pource que cela fait que les Medecins en ont plus de hardiesse, & font des fautes grandes, auec l'applaudissement de ceux qui en perissent, & contre ce Maistre Saigneur; on peut dire ce que disoit Sanctorius à vn de semblable farine c. 23.p. 48.l.1. vitandor. error. in morbis. O hebetem & stupidum! ad quod examen debeam te reuocare in pernoscenda sanie! quod erit certius techmirion, quod videre album pus in aqua fundum petere, qu'um in igne tetrum redolere odorem, qu'am specillo diuidere, & nihil participare viscosi, & omnis tenacitatis expertem perspicere saniem: hoscine est consulere, vesane? hunc in modum the saurum comparas? non flore veleloquentia fuco, vt credis tu, sed vt ego reor verbis sexquiped libus, tuoque pharisaico supercilio facieque illa tua vultuosa, quibus conculcas bonorum medicorum ingenia, fallis agrotos & authoritate qua polles, & non ingeny robore in vitium vniuersam medicam physiologiam vocas veritaiem, violanda gratia, gratia medicam socium obruendi & conculcandi, ne randem ventet ille dies in qua lucrum merito tibi arripiet. Apage, apage has mendacia que in populi prospectum perpetuo eqcis, alioquin vel breuitibi polliceor fore, vt aserna apud manes te expectet pæna.

Voyons encores, & examinons vne Lettre, laquelle le Medecin Histoire du maladem'a enuoyée, qui auoit mille escus de gage par an, en 17. datte du 9. d'Octobre 1630. & fon malade mort le 6. de Nouembre suiuant dernier iour, & renouueau de la Lune, selon mon pro-gnostic, il estoit de l'ordre des Saigneurs, & auoit traicté celuy de

ceste grande colique p.239. hist. 67.

Monsteur le President Leunres ( dés le commencement il monstre comme il entend ce dequoy il se mesle, ne marquant, ny son aage, ny fatemperature, ny l'ordre de son viure, à moy qui ne le connoisfois point, & nel'auoy iamais veu, ny ouy parler ) est suiet à un erysipelle, peut estreveut-il marquer qu'il est bilieux, puis ne dit pas erysipelle edemateux ou scyrreux; & à une goutte, ne disant point si c'est par fluxion ou congestion, par heritage, ou par reliqua d'autre maladie, ou venerienne mal traicté, l'erysipelle commence toussours parun grand accez de fieure violente qui luy dure vingt-quatre heures, marque quantité de matiere : mais manque, ne disant passi au bout de vingt-quatre heures la partie erysipellateuse est entierement sancommodité, mauuaise couleur, & sans ensieure, La NNnmiij

goutteest anec fort peu de douleur, ou à faute de matiere gouteuse, ou qu'elle auoit esté cousumée par la fievre, l'eryselle luy venous fort peu souvent, ou faute de matiere, ou foiblesse de la vertu sensitiue, ou d'vn esprit par trop occupé, ou d'vn viure plus moderé, ou des precautions, ou autres causes: Mais depuis huict mois elle l'a pris de deux en deux mois, & la derniere qui a esté, il y a environ enze sepmaines luy vint imparfaite, l'accez de fieure ayant esté fort foible, la douleur de mesme, & la goutte meslée auec icelle, qui fut ausi fort foible. Cecy monstre la continuation de l'humeur erysipelateux, & goutteux, non si violent; mais lent & tardif, & voulant estre sorty; car tant plus l'humeur, ou cause effectiue de la maladie est lent, tant plus demeure-il à produire ses effets, comme en cestui cy, Neantmoins il entint le list quinze iours, en suite dequoy, apres s'estre leué dans la chambre deux ou trois iours, il fut encores attaqué de la goutte. Matiere lente, laquelle couloit peu à peu, ou du cerueau, ou d'autre partie, où icelle mesime se vouloit dégager de l'humeur qu'elle contenoit, laquelle n'estoit gueres aspre, piquante, ny abondante, Qui ne fut point si violente qu'elle avoit accoustumé, qui luy dura auec douleur sourde, enuiron trois sepmaines. Preuue de la lentitude & foiblesse, ou de l'humeur, ou de nature ou stupeur de la partie: Et les quatre ou cinq iours derniers il se leua dans la chambre, & faifoit estat de sortir le Samedy 28. d'Aoust; mais il en fut empesché par un accez de sieure qui le print ledit iour, & à une heure du matin, auec frisson qui dura deux heures, & la chaleur cinq houres, à la fin de laquelle il eut sueur, il ne marque le lieu où le frisson commença, ny si la sueur sur foible, forte, chaude, froide, puante : En suite dequoy il fut fort inquieté le reste de la iournée, qui marque vne sucur non suffisamment critique. Et le lendemain sur les six heures du soir qui commença son second accez, qui n'estoit point, ny exquise, ny limple tierce, puis qu'il venoit à heure differente de la premiere, par un second frisson de trois ou de quatre heures, la matiere du frisson s'est augmentée en quatité, suiuy d'inquietudes extraordinaires durant six heures, deiettements du corps d'une extremité de son liet à l'autre, matieres piquantes & lacerantes les muscles, defaillance de sœur, nausée & vomissement, une sueur gluante en la plus grande partie du corps, auec froidures grandes aux extremitez, laquelle a continué prés de douze heures, tous ces signes marquent, qu'auec ces humeurs y auoit vne cause conioincte, virulente, maligne & cachée, contractée & acquise déslong-temps. Apres quoy, il sembloit y anoir intermission

de sieure cinq on six heures, peu d'espace, au bout desquelles la chaleur est retournée insensiblement auec inquietude non si grande que les premieres estans presque continuées insques au troisiesme, qui a retardé de trois heures, au lieu que le precedent auoit auancé de sept à huiet heures. C'est auancement n'a point esté icy marqué; car il dit, le premier accez à vne heure & demie du matin, & le second à six heures du foir, qui est retardement, & non auancement, Et a continué au temps des sueurs que le precedents: mais non pas auec si grands symptomes. Ces interruptions & detraquements de nature ne marquoient qu'vne confusion d'humeurs & embarras de nature, & décharger diverses parties, & cependant ne peut pouruoir aux forces du cœur qui menace de quitter sa sonction, & succomber à l'effort de la maladie virulente & maligne, Le quatriesme accez presque de misme que le second, tant en durée que symptomes, & ayant retardé encores de trois beures plus que le precedent. Ceste sievre n'estoit reglée, & auoit sorme d'erratique. Le cinquiesme proportionné au troisiesme : mais falloit dire mesme heure, mesme durée, & mesme fin. A esté purgé le sinquiesme accez, le sixiesme & le septiesme, il ne parle pas cy-deuant de tant d'accez; mais Hippocrate ny autre de ses sectateurs & di - Fieure sciples n'enseigne pas de purger aucune sievre intermittante, au iour de l'accez, horsmis la quarte, pource que la cause d'icelle est pourquoy crasse, épaisse, terrestre, ( & messée auec quantité de serosités, qui est la cause que les melancholiques crachent beaucoup, pissent beaucoup, & suent beaucoup; & à cause de cela Hippocrate dit que l'homme & la femme ont quatre especes d'humide: à sçauoir, le sang, la bile, la pituite, & l'eau, que tous les Medecins entendent pour la melancholie. ) Voy Arnaud à la fin du regime Salernitain, où il monstre bien au long le biens & les maux qui aduiennent par les vomitoires, dequoy voy Durant p. 11. & plus facile d'estre emportée émeue qu'en repos; mais des autres plus difficile, à cause de la subtilité d'icelle, & de l'épanchement par toutes les parties, ou plus grandes partie d'icelle, aussi adiouste il, ayant toustours les mesmes sentiments de fieure; mais non si grands, pour les causes cy-dessus, ou faute de matiere, pour peut-estre auoir esté emportée, ou foiblesse de nature, ou de stupeur de la partie, Le hui-Etiesme accez fut comme les precedents derniers, le lendemain, duquel sut purgé par un hemetique, Le vomissement, disent les doctes & expe- Vomitif rimentez Medecins euacuë l'estomach, le foye, la ratte, le me- & son efzentaire, le pancreas, & fait ce que le medicament laxatif; voire fett.

quarte, purgée au L'accez.

p.76.de virginum & mulie. rum morbis, racopte une Histoire d'une fille d'Orfevre malade dés longreps quarie par le vo missemet. Voycy-de-Hant p. 11.

Ballonius la hiere ne peut faire, pourueu que l'humeur soit crasse; mais s'il est trop subtil, c omme celuy qui a trop croupy, & qui a acquis nature virulente, ou de luy mesme, le vomitoire l'irritera plustost qu'il n'en arrestera l'effet; mais si la cause morbifique est messée, il accroistra les symptomes pour vn peu, Le lendemain il fut sans sieure & sans alteration, & les vomissements luy ont esté plus frequents depuis iusques à present, qui monstre, ou quantité d'humeurs que nature veut sortir, qui ne l'a peu estre, ou pour la foiblesse du remede, ou de nature, ou pour la viscosité de l'humeur, ou pour la subtilité d'iceluy, ou pour sa venenosité, Le trossie/me iour il fut purgé d'une purgation commune, sans dire qu'est-ce qu'il entend par commune, aussi peu de quel vomitif il s'est seruy, tellement qu'il n'explique point si ce sont tous les humeurs, ou vn, ou deux, ou trois qu'il ait vou lu purger, ou par toute l'habitude du corps, ou en vne seule partie, ou en la premiere, seconde ou troisiesme region du corps, aussi n'a-il point marqué quelles matieres ont esté celles qu'il a iettées, ny par le fondement, ny par le vomissement, observation necessaire pour connoistre l'humeur peccant, restant ou en quantité ou qualité, qui le purgea autant que le vomitif, & demeura deux ou trois sans fieure, il a oublic de dire sours ou heures, en suite dequoy il commença auoir l'infl mmation au siege auce douleur & difficulté d'vrine, ceste incommodité dura deux eu crois iours fort grande, durant lequel temps il fut saigné deux ou trois fois du pied & dis bras, la suite marque ou l'acrimonie du purgatif nommé commun, ou de l'humeur sorty du siege, ou d'hemorroides, ou des parties voilines de l'intestin droict, ou du muscle d'iceluy, à quoy ces saignées ont contribué, ostant le sang frain de la bile, & adoucissant la pointe de l'humeur lancinant & piquant, & attirant encores dauantage la fluxion en bas par les faignées au pied : car en suite dequoy a esté tranaillé d'une nefretique tres-grande, sans estre exempt tout à fait de la douleur du costé gauche, de laquelle il n'auoit encores esté parlé, & falloit encores marquer si ceste douleur estoit dessus le diafragme, humorale ou spiritale pour saigner au bras, ou appliquerfomentations, ou seches ou humides, ou autre remede, ou dessous ledit diafragme pour saigner au pied; car la saignée au bras & au pied destraque tellement nature par ces euacuations contraires, que nature ne sçait quel chemin prendre & suiure, Et enuiron ces derniers iours a paru à diuerses fois du pus blanchastre, autresfois moins messé auec les excrements : Ce pus pouvoit estre (si c'estoit vray

vray pus, dequoy n'y a pas grande apparence) de la partie enflammée, laquelle se communiquoit, & estendoit iusques au siege; Est à remarquer que dés le commencement de sa maladie, son ventre a rendu des serositez fort claires, meslees de quelque excrement verd; & aureste par fois plus espesses. C'est ce que i'ay dit, que ceste matiere blanchastre nommée pus estoit plustost serosité épaissie que pus hors des veines, & par consequent ne deuoit estre saignée. Et le vingt-quatriesme du mois passé, en suite d'vne mauuaile & facheuse journée de vingt-quatre ou trente heures, finissant au matin, duditiour, il fat un peu soulagé, par une descharge de serositez sur la iambe gauche, à laquelle on avoit fait une saignée quatre tours auparauant, & appliques de vesicatoires quinze iours deuant, ayant ladite saignée & vesicatoire appellé les serositez, il a esté pareillement saigné du pied droiet, premier que du gauche, & l'enfleure du pied droiet a commencé auec quelque douleur, monstre ou l'acrimonie de l'humeur, ou abondance d'iceluy, auec distention de la partie contenante ou contenuë, & tenuité humide dudit humeur, qui pour n'e-Are dans les veines, ne demandoit la faignée, huiet ou dix iours apres celle dupied gauche a augmenté depuis quatre iours, & est à noter qu'au commencement de sa maladie il a esté saigné deux ou trois fois au bras. Saignée diametralement contraire à ceste maladie virulente & inconnuë à ceux qui l'ont assisté, qui a assoibly les facultez animales, vitales & naturelles, infectées par l'air empoisonné, sortant de ceste virulence de ladite maladie, a esté presque toussours accompagnée de defullances de cœur, & mesme à son resueil, par fois il avoit des moiteurs qui luy montoient au col, & à la teste, signe de ce que i'ay dit: à sçauoir de la subtilité procedante des humeurs corrompus & virulents, la nature desquels est de monter en haut, & des crasses plus lents & froids de descendre en bas. Mon prognostic fut du peril-eminent, & pource que c'estoit au renouueau de la Lune ie conseillay qu'on le fortifiast tant du corps que de l'esprit, à celle sin qu'icelle venant à decroistre, il ne succombast, comme il sit le dernier iour d'icelle, & commencement de son renouueau, qui fut le fixiesme de Nouembre 1638. auquel temps elle manque de chaleur, & est à remarquer, comme l'apris sur la fin; qu'au temps que ceste Lettre me sut escrite & enuoyée, il y auoit quarante deux iours qu'il n'auoit bougé de sa place au lict, & qu'il n'auoit estérefaict pour n'auoir la force de s'ayder, & ne pouuoit supporter les douleurs de toutes les parties de son corps. 0000

Par ces deux Lettres, le docte & pratic Medecin peut iuger de l'ignorance de ces Saigneurs, contre lesquels i'ay escrit en mon Traicté de la saignée cy-deuant: I'vn est du Medecin du plus grand Prince, l'autre l'est d'vn des plus grands Financiers, qui est la cause que i'ay dit qu'il auoit mille escus de pension par an, & par ces deux on peut iuger des entre-deux. Mais pource, qu'examinant ce tenesme du rectum, ie monstre assez clairement que ce sont Medecins de nom, & que i'ay parlé des crises, i'ay estimé necessaire d'en mettre icy vne Table, selon la doctrine d'Hippocrate, par laquelle les iours critiques & indicatifs d'iceux se verront par ordre septenaire, qu'on compte ainsi, notant que les maladies aiguës vont iusqu'au quatorziesme iour, les peraigues iusqu'au septiesme, & les perperaigues iusqu'au quatriesme, & parmy ces crises ou iugements M. Iean Hucher Chacellier de l'Université de Medecine de Montpellier, mon Maistre, en son premier liure des Prognostics medicaux traicte de la force des corps celestes, de l'Astrologie divinatrice, Meteorologie, Physiognomie, & Chiromantie, puis des deiections naturelles par le ventre, par vrines, sueurs, vomissements, crachats, flux de sang, de quelque lieu que ce soit, & en suite des iours critiques aduenants à chaque sievre faut aussi noter que si le commencement de la maladie est prompt, toute la maladie sera prompte, & ceste soudaineté est causée par vn humeur fubtil & prompt, ce sera donc la bile: si tardif & lent, la maladie sera de meline, à cause de l'humeur crasse & lent, comme plusieurs remarquent, entre autres Valeriole 1.3. c.7.p.532. locorum communium, & Sanctorius 1.5.c.4.p.274. vitandorum errorum. Apres auoir monstré clairement contre Gal. que la Lune ny les Astres ne sont cause que ces iours critiques marquent plustost vn iour que l'autre, dit que cen'est au Medecin de le rechercher, & que l'experience doit suffire, enseignant en ce Hippocrate l. de Septimestri partu, qui se contente de marquer les iours, sans en dire la cause, quoy qu'au commencement du 3.1. de la Diete p. 180. il dise qu'il est l'inuen-

teur des Prognostics du corps humain; c'est à dire de la sin des maladies qui arriuent, que sile curieux veut s'instruire plus particulierement, principalement pource qu'Hippocrate recommande au Medecinl'Astronomie en plusieurs endroits de ses œuures, lise le liure intitulé Claudij Galeni Pergameni, Mathematices scientia Prognostica de decubitu instrmorum, Iosepho Sturtio interprete cum Paraphrasi Claudij Fabri Medici Surregiensis, Lugduni apud Theobaldum

Paganum 1550. qu'on lira cy-deuant.

Desiours critiques.

Hucher.

Note.

Hipp./.1.des maladies populaires \$.3 p.474.475. dit que les ma- Crise que ladies qui s'aigrisset aux iours impairs sot iugées aux iours impairs, c'est, & pre & si aux iours pairs sot aussi iugées aux iours pairs,& marque quels miers obiours sont dicts pairs, & quels les impairs, comme sera dit cy-apres. Sernateurs

Faut aussi noter, qu'entre plusieurs definitions de crise, la meil-Constanleure est celle qui dit que c'est vn combat de la nature auec l'humeur morbifique,& ce combatfe fait ordinairement aux maladies & de de ces aiguës par la force de la Lune, & par le Solcil aux maladies Chroniques pour exemple, si quelqu'vn tombe malade la Lune estant tiques, du au Mouton, signe chaud & sec, & que le mal continuë iusqu'à ce premier qu'elle soit à l'Escreuisse, Signe froid & humide, là pourra estre vn commencement de combat, & crise premiere, le Conciliateur & autres, & Gal. l. 3. c. 6. de Critice : disent que les Egyptiens ont meen son esté les premiers observateurs des jours critiques.

iour iufques an vingtief-Tritti de crisi die-

bus decretoriis, mis au commencement de ces Centuries, p 1. iusques à lap.19 imprimé infolio à Baste 1556. par Froben.

# TABLE DES IOVRS CRITIQUES.

| I. | 1. 2 3. 4.<br>4. 5. 6. 7.        | 6. 34.35.36.37.<br>37.38.39.40.   | II. 67.68.69.70.            | 16. 101.102. 103.104    |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2. | 8. 9. 10. 11. 11. 12. 13, 14.    | 7. 41 42.43.44.                   | 12. 74.75.76.77.78.79.80.   | 17. 107. 108. 109. 110. |
| 3. | 14. 15. 16. 17.                  | 8.   47·48·49·50.<br>51·52·53·54· | 81 82.83.84.<br>84.85.86,87 | 18. 114. 115. 116. 117. |
| 4. | 21.22. 23. 24. 24. 25.26.27.     | 9.   54.55.56.57.57.58.59.60.     | 87.88.89 90.                |                         |
| 5. | 27. 28.29. 30.<br>31. 32. 33.34. | 10. 61.62.63.64.<br>64.65.6667.   | 15. 94 91. 96.97.           |                         |

Apres le vingtiesme iour on n'a plus d'esgard au iour quatriesme: mais seulement au septenaire, comme 27.30.40.

Apres les 40. les septenaires ne sont plus contiderez; mais seulement les vingtiesmes, comme les 60. 80.120.

0000 ij

Apresles 40. les septenaires ne sont plus considerez ; mais seulement les vingtiesmes, comme les 60.80.120.

Apres les 120. on ne compte plus par iour, mais par mois

& an. Les iours Critiques sont impairs aux maladies aigues: mais aux

maladies non aiguës, font pairs.

Les aigues sont causées de la bile; mais les autres du sang qui critiquent aux pairs, qui sont 4.6.8.10.14.18.20.24.28.30.34.40. 48.60.80.100. Heurnius p. 181. sur les Prognostics d'Hippocrate dit que les maladies aiguës sont celles qui se meuuent promptement, soient-elles essentielles, & considerées par le vice de l'humeur, ou de la maladie sans fievre en la partie, de l'office de laquelle la vie ne se peut passer: les aiguës exactement, finissant en 20. iours, les aigues simplement, en vingt iours, les peraigues en quatre iours ou moins, les non exactes peraiguës vont des 4. au 7. & faut noter qu'és iours Critiques on peut saigner & purger, pourueu que nature n'aye, ou ne puisse commencer la crise, que si l'ayant commencée, ne peut l'acheuer, les faut ayder auec renfort conuenable. Voy l. de Humoribus p. 204.

Les iours impairs font, 3.5.7.9 11.17.21.27.31. Hippoc. 1.1. § 3.

p. 475. des maladies populaires.

Les iours suivants monstrent presque ordinairement vne bonne crise, 7.14. mais les suiuants moindres, 9.11.20, les 3.18. encores moindre.

Les 27.34.40. sont bons, mais les 24.31.37. sont moindres.

Les iours suiuants ne sont pas bons, & la crise qui se fait en

iceux, est imparfaicte, 6.8.10.12.16.19.

Le 13. a quelque chose de l'ordre bon; mais les suiuants ne marquentrien de bon, 23.25. 26.29.30. 32.33 35. 36.38.39. & faut Note de la noter, que tant plus la Lune est lumineuse, tant plus les crises sont Lune. parfaictes.

> Apres les 14. iours, les fievres ne sont nommées aiguës; mais chroniques, selon Arnaud c.31.36.l.4. Breuiary, & suiuant le mouuement du Soleil, comme les autres, celuy de la Lune, Valescus

1.7. c. 12.f.319 de Quartana.

Les sucurs sont bonnes à vn febricitant les iours 3.5.7.9.11.14. 21.31.selon Hippoc, que si non, presagent douleurs §. 4. de Iudicationibus p. 594.607. Aphor. 36. S. 4. & adiouste 17.27.34.

Des crises, les vnes sont imparfaites, comme est celle qui

laisse encores quelque chose.

Infidelle ou incertaine, lors que la recidiue aduient perilleuse,

lors qu'elle est auec symptosmes fascheux.

Obscure, aduenant sans rien pousser au dehors, mauuaise quittant le malade, le laissant plus mal qu'il n'estoit.

Absoluë ou parfaite celle qui ne laisse aucun mal; sidelle & seu-

re celle qui ne retourne plus.

L'affeurée, celle qui aduient fans aucun symptome dange-

Manifeste celle en laquelle quelque absces se void...

Pour bieniuger de la crise à venir, il faut connoistre la matiere de la maladie, la saison de l'année, l'aage & la temperature du malade, le iour & l'heure du commencement de la maladie, que si c'est comme Zinchius, dit lors que la fievre paroist euidemment, il y aura bien de trompez; car plusieurs sont malades, & qui n'ont i amaiscu sieve, & cependant ont des longues & dangereuses maladies & iugées mortelles parles Medecins desquelles Dieu les a releuez: mais retournons au lieu d'où nous sommes partis: car il mesalloit faire paroistre la suffisance de ceux contre lesquels i'escry, par ces deux grands Personnages, comme arcs-boutants de tout ce grand bastiment d'Arcadie.

cliftere rafres hissant & detersif, quelles sont les parties occupées de ceste chalcur ? est-ce le toye, la ratte, la matrice, les reins, les boyeaux, le mezentaire, la vescie, la teste, la poitrine, l'estomach ou autre ? & encores cét eschaussement procede de la partie mesure, où de ce qu'elle contient, ou de ce qui la touche ou enuironne ?ne connoissez-vous pas, qu'à tout autant de causes du mal, il faut autant de remedes differents ? mais tout ce qui est detersis, tient quelque degré de chaleur : vous rafreschissez donc, & eschaussez tout ensemble aussi bien que le Charbonnier d'Esope, qui d'vne mesme bouche eschaussoir ses mains, & restoidissoir

fon potage.

Clystere de laist pour adoucir. Et quoy? les vlceres, fentes, escorcheures, hemorroides, inflammations, erysipelles, humeurs virulents, acres? Iln'y a aucun bon pratticien Medecin qui vueille se

seruir de ce clystere à tout cela.

Clystere ques therebentine pour la colique ne fretique. En bonne conficience, si elle provient de l'inflammation des reins, s'appaiseraelle par ce clystere? si la fievre & le vomissement l'accompagnent, O O 00 iij n'en sera-elle pas augmentée? s'il y a vn vleere en iceux; & si c'est pituite vitrée, ou sable ou grauier dans les boyeaux, reins, vreteres, ou vescie? mais vous y pouruoyez par vostre aduis Charita-

ble : disant, selon l'aduis du Medecin.

Clystere astringent, il falloit marquer le temps de resteindre, mais peut-estre voulez-vous attendre que sa durée aye sait enster les pieds, dequoy Celse 1. 2. c. 7. de re Medica vous aduertit : car ste c'est vn sux de ventre critique, vous ne voulez pas empescher le mouuement de nature : or le peuple ne sçait pas discerner vn slux de ventre de l'autre, comme le tenesme, lienterie, diarrhée, dyfenterie, celiaque & autres, vous le luy deuiez donc apprendre charitablement, & si vn humeur sale descend du cerueau trop eschaussé dessus & dedans les boycaux qui cause le slux de ventre, vostre clystere l'arrestera-il ? que le docte considere ce qu'en dit Hippocrate § 5.3. de merbis.

Clystere pour colique ventense. Tous les trente deux vents n'ont pas mesme proprieté, pour ce qu'ils ne sont pas causez par mesme matiere, & ne passent par mesme lieu, c'est de mesme des vents qui trauaillent le ventre, à quoy donc vostreclystere? toutes sois vous y allez en prudence charitable: car vous adioustez auce le conscil de vostre Medecin qui aura d'eau pour son moulin, & peutestreil distinguera la colique de la nestrete, comme l'ay ja marqué cy-deuant, & peut-estre ne pouuant tost appaiser ceste colique, luy ordonnera vn remede narcorte, ou par le haut, ou par le bas, com-

me les bons pratticiens enseignent.

Clystere pour l'apoplexie, les Latins la nomment attonitus & syderatio: mais les Grees apoplexia, par vostre soy, si vous en estiez attaqué, voudriez-vous que celuy qui vous secourroit, s'arrestat à vostre clystere, & où est-ce qu'on prendroit la hiera paebij, puis que vous & vos semblables l'auez banie auec les autres compositions, desquelles toute l'antiquité s'est seruie, & que vous nommez bagatelles, & accusez en tous lieux ceux qui se seruent des autres compositions laxatifues, soient opiates, syrops, pilules, desquelles les descriptions sont dans Mesué, Nicolas, Fernel, & autres bons Autheurs approuuez par tous les plus doctes & experimentez & pratties Medecins que vous & vos semblables n'estes, d'estre trop violents en leurs remedes, de tuer les malades par iceux, & d'yser de violence en la nature; Certes vostre ignorante malice commence tellement d'estre découuerte, que le commun discours est, que

pour estre de vostre serment, il ne faut que sçauoir ordonner une Prattique saignée, vn clystere, vne infusion de senne, ou vn bolus de casse de Parez. auecla reiteration, tant que la maladie durera, & laquelle vous allongez tant que vous pouuez, aussi il ne faut pas tousiours suiure le grand chemin : car Ballonius p. 98. l. de Virginum & mulierum morbis, dit en ces mesmes mots. Tamen vt non omnia ad unquem accipienda sunt, nocetque plurimum in arte medica exactam nimis methodum sigui, (& pourquoy?) quod agendorum cognitio valde sit difficilis, & a qui ? aux ignorants outrecuidez, & Boue dit, de disciplina schole, vsus sine scientia parum vel nibil prodest, sicut scientia fine v(u. Dieu vous amende par sa grace; mais comment voulezvous que ceux qui sont ignorants de la Medecine, reconnoissent vne apoplexie d'vne suffocation de matrice, d'vn Caros, Catoche, Catalipfis, Lithargie, Epilepfie, tetane, opistotone; voire vne apoplexie forte d'auec vne legere, vne desquelles estant guarie, par vous autres, vous vous vantez d'auoir guary vne apoplexie, par cofequent est plus docte qu'Hipocrate, qui dit §. 2. Aphor. 42. qu'il est impossible de gurir vne apoplexie forte, & difficilement vne interpreté legere, & sur ceste fausseté vous chantez vos louanges parmy ceux par Conquine sçauent distinguer vne maladie d'auec vne autre; car par stantia. ceste impossibilité Hippocrate n'entend pas la mort absolument; mais de le mettre tels malades au premier estat & santé premiere, comme dit Constantin 1.1.c.23.p.22. de corp. cog. & curat. de maiori apoplexia, les sens sont arrestez, la respiration empeschée auec sterteur ou ronflement, laquelle estant saignée, tuë bien-tost si ellen'est fanguine, comme dit Aece, & icelle aduient, selon Hippocrate 1.6. Aphoi.57. depuis l'an 40. iusques à l'an. 60.

En la suffocation de matrice, les sens ne sont totalement arre- Suffocastez: car si on les pique auec vne aiguille, ils sentent; mais obicu-tion de rement, & monstrent auec la main qu'elles mettent au col qu'elles matrice. estranglent, leur face est passe, & les parfums bons leur nuisent au

nez, & profitent mis au bas.

En la catalepsie, ne sont point roides ne froids, n'ont point les Cataleyeux ouuerts; mais oyt, & ne sçait parler. En l'epilepsie, on n'a souvenance de ce qui s'est passé durant le Epilepsie.

mal, & l'escume de la bouche cesse à la fin de l'accez.

En la lethargie, la fievre y est, la teste est dolente, le pouls est Letharondeux & grand. En la comuultion, on ne sent point si on les pinse auec les doigts. Connustion Syncope.

En syncope, qui est une perte ou defailsance subite des forces y a moiteur froide vniuerselle, la face semblable à vn mort, sont aydez par le parfums agreables, & sont comme sans pouls, ou fort rate & profond, au contraire, les parfums puants leur nuisent. Voy vne curation admirable d'vn apoplectique qu'on alloit enterrer, descrit par Arnaud I. 1. Breuiary c. 14.col. 1080. Ignorez-vous que ceux qui attirét, vn air crasse, espes & condanse, sont ordinairement trauaillez de maux, & douleurs de teste, enroueures, squinances chassies, paralisies, apoplexies, surditez, & autres? & que ceux qui abondéten humeurs deprauez, comme cacochymiques, catharres, pulmoniques, apoplectiques, lethargiques, & séblables, mourir le plus souvent environ la pleine Lune, comme au contraire, les hectiques, tabides, vieilles gens, & ceux qui fontaccablez de longues maladies, mourir, ou se trouuer plus mal sur le decours de la Lune, sin, vicillesse ou renouueau d'icelle qu'en autre temps? à quoy Amatus carat. 22. cent. 5. prend garde, disant si la Lune est contraire à la maladie, elle sera plus difficilement guarie, pource que les humeurs qui la causent, ne peuuent estre ostez facilement.

Sçauez-vous pas que l'apoplexie, comme i ay dit cy-dessus, est privation subite du mouvement, sentiment, & de toutes autres sonctions de la personne, comme la mort est l'extinction de la chaleur naturelle? Sçauez-vous pas qu'il ne saut pas bailler vn remede pour autre? Ignorez-vous que l'Apoplexie & l'Epilepsie se sont en mesme lieu, & par mesme humeur, qui est froid, crasse & visqueux; mais qu'ils diferent, en ce qu'en l'Epilepsie le mouvement est depraué; mais qu'il est osté en l'apoplexie? remarque qu'en sont plusieurs, & entre autres Sanctorius c. 3. p. 28, de remed. invent. disant qu'en l'Apoplexie tous les ventricules sont faisis, templis & bouchez totalement; mais non en l'epilepsie: mais ie m'abuse: car puis que le vulgaire ne peut, & ne sçait connoistre ceste maladie; ie croy que vous voulez enseigner Minerve.

Autre clystere pour colique pour les panures, vous obligeriez mieux les panures, voire les riches, à vous dire grand mercy, si vous leur enscigniez les causes de la colique, & pour chaque cause, vous leur enscignassiez vn remede propre; car ce clystere, ny son suiuant ne sont propres à toutes coliques, comme M. le Compte vous a remonstré: mais ne faites-vous point comme Georget, qui dit à vn maçon de luy saire vne maison sans en bailler l'entrée: car Friquet, qui commande à vn tailleur de luy saire vn habit sans dire l'essos-

Raillerie.

fe, ny la façon, ny les mesures; prenez le soin d'acquerir reputa-

tion honorable & perdurable.

Clystere nutritif, pourquoy y mettez-vous du veau, qui par son humidité lasche le ventre? croyez. vous qu'il soit de la nature du pain, duquel Hippocrate dit, l. 2. §. 11. de la diette qu'il nourrit mieux estant tendre & bien cuit, qu'estant sec & comme brûlé, pource qu'il contient plus de suc alimentaire? mais vous auez eu esgard au bœuf qui a son sang crasse & aspre, & par consequent, sa chair dure, forte & difficile à cuire, & au pot, & a l'estomach, & qu'il constipe le ventre, comme Hippocrate l. sus dit.

Or si le veau est humide, le clystere ne s'arrestera pas longtemps dans les boyeaux, & ne s'y arrestant pas beaucoup, il ne pourra pas beaucoup profiter, comme i'ay assez clairement monstré par cy-deuant en mon Traicté de la saignée; mais vous deuiez marquer en quelles maladies, & en quel téps & saison, tant pour les pauures que pour les riches, si ce sera au comencement, à l'augmét, à l'estat, ou à la declinaison qu'il falloit ainsi nourrir les malades: car tous les bons & prattiquez Medecins distinguent la nourriture par temps & saison, tant pour les vns que pour les autres; mais vous communiquez liberalement, & auec certaine mesure ce peu de charicé qu'auez, & de peur qu'elle ne prejudicie à vous, & à vos semblables collegues, aduertisse charitablement, que le tout se face auec conseil du Medecin, n'estant pas raisonnable de retrancher autant de prosit du Medecin, que du prosit de l'Apoticaire.

Remede certain pour lascher le ventre de ceux qui sont constipez, & ne veulet vfer de clysteres ou suppositoires, desquelsie n'ay voulu parler, pource que la charité est par iceux assez bien employée: mais ie vous demande, Monsieur le Charitable, ce remede proposé estil bien asseuré ? il laschera donc toute constipation de ventre, quelque cause qui le sace, soit que la vertu deiectrice soit soible, & la retentrice forte, ou que les visceres soient trop chauds; car vn soye trop eschauffé, plein de bile, & comme rosty, attire l'humidité des boyeaux, deffeche la matiere fecale, retarde sa sortie hors des boyeaux, & enfin fortant, c'est en forme de crottes de chevre: & le ventre constipé cause vne confusion au corps, & vne impureté aux vaisseaux, le pylore affecté, ou trop serré, ou ayant que lque tubercule, arrest non seulement la matiere de passer : mais mesme empesche la matiere attirée par vn medicament purgatif de passer par le bas, nature estant contrainte de le sortir par le vomissement, PPpp

Concoctio, & Son effet. Plusieurs confondet aneclacocottion la digestion, qu'elle est qu'une preparatio del'humeurexcitant la maladie à Sortir du lieu où il eft. Arnaud p. 972. Fernel.

ou qu'on ait mangé viandes groffieres, visqueuses, & de difficile descente, ou que nature soit empeschée ailleurs, ou que la bile n'aiguillonne les parties seruantes à cet vsage, ou pour y auoir condylomes, ragadies. Gal. 4 de sympt.causis, & Auicenne Cantique premier, texte 329. marquent les causes suiuantes, le retardement de la concoction du chyle, quoy que toute concoction, ou cuite incrasse & assimile, ce qui est trop liquide & dés-vny, (Hippoc. disant l. 4. S. 20. de morbis, que la viande sort du boyeau ou siege (aux sains) le lendemain; mais les humeurs sortent le troisiesme iour, l'imbecillité de la vertu expultrice causée par quelque intemperie; principalement froide, aliments astringents, du peu de viande, comme aussi la trop grande quantité de celle magée, laquelle ne peut fortir, comme Hippoc. dit §. 10. p. 146. de Flatib. car ceux qui ne dissent point, l'ayant accoustumé, leur ventreseressere, du peu de ressentiment des boyeaux. Rhasis 1. Diuisionum c. 68. en marque encores d'autres, comme la retention des vrines, l'air trop eschauffé, trop grand trauail, rarcté du corps, flegme crasse continue dans l'estomach & boyeaux, apostemes aux intestins, vents, vers contenus en iceux. Sur ceste retenuë de matieres fecales, voy Fernel 1.6. c. 9. de Partium morbis & sympt. d'vne fille à laquelle on fit manger de cotignae pour arrester le flux de ventre qu'elle auoit; mais il faut prendre garde, & confiderer pourquoy Hippocrate §. 2. & Aphor. 20. dit que ceux qui en leur icunesse ont leur ventre lasche, l'ont serré en leur vieillesse, & Heurnius sur le liure de Purgatoribus remediis d'Hippocrate p. 171. dit auoir connu vne fille, à l'aquelle le ventre estoit lasche vne fois en trois mois, & encores auec peine, & moy i'ay conneu vne femme, laquelle n'auoit le ventre libre que de huict en huict iours, aucc pleine santé, en l'aage de quarante & quelques années, ayant fait plusieurs enfants, fils & filles, & tous en tres-bonne santé, & la mere & les enfants d'vn naturel iouial, comme aussi le mari, & les vns & les autres auec l'appetit bon, & sans excez; mais ce seroit trop profonder pour ceux qui ne veulent que despecher befogne. Puis donc que le remede que vous affeurez, laschera le ventre, il pourra donc sortir toutes ces matieres, & remedier à tous ces obstacles: l'espreuue en fera foy, & alors ie croiray que le senné, auec vn peu d'anis infusé dans l'eau, & jus de citron peut emporter toutes ces differentes causes de constipation, tant aux riches qu'aux pauures: Mais encores de grace, Charitable, ie vous deman-

de, est-il vray, qu'en toutes fievres le ventre soit constipé, tant par la fievre mesme, que par les matieres fecales chaudes & seches, lesquelles sont encores dessechées, & comme brûlées par icelle, comme aussi, si la matiere est froide, & la fonction empeschée ou le sée, de quel clystere ou purgatif vous servirez-vous? car à raison de la fievre il faut vn remede, & à raison de la constipation vn autre, & s'il y a vn flux de ventre, le dy à ceux qui en ont besoin; & ne veulent point vser, ny de clystere, ny de suppositoire, ny prendre aucun remede par la bouche; si vous n'en sçauez point, vous en Epompha. trouuerez das Myrepsus au ch. Epompholia, & Guillelmus, Antonius lium ad-Guertheus dit que l'huyle tiré par la retorte d'vne liured'aloës, amirable. uec vne once de myrrhe appliqué sur le nobril & vetre, esmeut comodemét le vetre, sans aucun dager, ny des semmes enceintes, ny des enfats, ny des personnes delicates, & ceste purgatió se fait, pource que les arteres, par leur cotinuel mouuemet attirent l'air à elles, & de suite par tout le corps, & parmy iceluy les parties & esprits plus subtils des remedes appliques la xatifs, come remarque Fallope c.3.p. 31. de medicam.purgant. simplic. & c.27.p. 116. dit que Aece marque des remedes laxatifs, en frottant la plante des pieds, & au c.2. du mesme l. dit qu'vne Abbesse qu'il traictoit, & luy ayant ordonné des pilules, elle ne les aualloit pas; mais d'icelles n'en faisoit qu'vne auec de sa saliue, & l'appliquoit sur son nombril, dont elle estoit fort bien, & commodement purgée, dans quatre ou cinq heures, ce qu'il a obserué durant deux ans, chose qu'il estimoit miraculeuse, Maisie m'auise, Monsieur le Charitable, conseillezleur d'aller habiter en vnlieu aquatique, & air humide : car Hippoc. l. de aere aquis & locis, dit que ceux qui y habitent, ont quantité d'excrements, & vont souvent au bassin, pource qu'ils amassent quantité de pituite au cerueau, laquelle tombe dans les intestins, & lasche le ventre, & que tels ne sont suiets à la pleuresie, perineumonie, fievre ardante, ny à aucune maladie aiguë; & qu'ils se gardent des lieux froids & secs soufflez de la bize qui les constiperoit dauantage, à ce que dit Hippocrate (auquel vous ne croyez gueres, pource qu'il n'a pas esté à Paris) l. 3. Aphor. 5. Les vents d'Aquilon resserrent le ventre, & Gal, en rend la raison.

Maniere de faire iniections, ceste piece est trop pesante pour vous, aussi s'en faut-il remettre au Medecin presant qui y pouruoira, les faisant faire à la maison auec fidelité.

Iniection pour Gonorthée p. 25.p. 51. bol. de casse auec therebenthine PP pp ij

freschissement arrivera-il, ostant la matiere, ou rebouchant sa pointe, ou par reuulsion, ou par deriuation? mais de quelle Gonorrhée parlez-vous, encores que les doctes Medecins n'en reconnoissent qu'vne; mais plusieurs causes de ce slux ou coulemêt desemence, toutessois il est croyable que vous entendez de la furnommée virulente, vulgairement chaude-piffe: foit, certes l'experience iournaliere marque au preiudice de plusieurs, & fascherie des Medecins & Chirurgiens que ce mal n'obeit pas si facile. ment que vous marquez par vostre remede, qui ne peut empescher la cause antecedente de couler, & estant coulée de se corrompre aux lieux destinez pour sa reception : ne faites donc ceste cure si facile: car vous seriez cause que les Satyres & boquins se veautreroient sur toute sorte de charogne, ne se souciants d'en rapporter le malheur qui les plongera dans vne mer d'angoisse : car raffeure que ceste iniection n'est suffisante pour remedier à la Gonorrhée virulente, de laquelle i'ay parlé affez amplement en mon Traicté de la saignée; mais puis que vous voulez paroistre si charitable, vous deuiez bailler les remedes refrigeratifs qu'Hippocrate a mis au 3. de morbis p. 272. au nombre de 33. l'vn desquels est de prendre trois ou quatre blancs d'œuf, & les battre auec vn peu d'eau, & les boire: car ce remede rafreschit merueilleusement, & lasche le ventre; ou bien des semences de cocombres & melons nettoyez de leurs escorces, & mis en poudre, & les boire auec d'eau, & la foif sera oftée & arrestée, l'vrine sera laschée, & le corps fera refroidy; principalement s'ils ont demeuré toute la nuict à l'air pour ceux qui n'auront le flux de ventre.

Refrigeratifs D'Hippo. crate.

Mistoire 16.

Dodonée 41, de ses observations Medicinales parle d'vn qui auoit gardé vne chaude-pisse durant dix-huict ans, auquel si on eust donné vostre remede, il ne sust pas mort, & cust empesché que ses deux reins se fussent agrandis plus que l'ordinaire, endurcis & colorez comme pus, que les vreteres ne se fussent vlcerez par dedans, que la vescie ne se fut tellement endurcie, qu'elle ne se pouvoir restressir, que quantité de pus ne se mit, & logeat entre les membranes d'icelles separées l'une de l'autre, quelques tuberçules liuides estans suruenus au dehors, & plusieurs trous au dedans, & le col de la verge tout vlceré, & plain de sang coagulé, & qu'on irritoit de plus en plus par l'application des bougies de cire qu'on y mettoit fort souvent. Plusieurs m'ont asseuré auoir pris auec du

shaudepiffe.

vin blanc vne dragme de racines seches, & mis en poudre de hous

ou puluerisés par trois matins, & estre tres-bien guaris.

Pessaire pour prouoquer les mois. Vous revezenignorant, aussi bien en ignorant en ceste maladie qu'aux autres : car y ayant plufieurs causes de ceste indisposition, vn seul remede n'y suffit; ie ne dy pas seulement estant appliqué en pessaire; mais pris par la bouche, comme s'il y a taye ou hymen, comme Hippocrate dit 1. de Natura muliebri § 58. p. 360. vostre pessaire n'en pourra venir à bout, veu que souuent on est contrainct y apporter le fer, & pointu & tranchant, ce que moy-mesme ay fait faire à deux desquelles les mois n'ayant iamais coulé, pour estre arrestez par ceste taye estoiét tenuës pour enceintes, à cause de leur ventre enssé: mais ayant coupé ou fendu en croix ceste taye auec le bistorin, si grande quantité d'humeurs corrompus & puants en sortirent, que chacun des assistants en sut estonné; Aussi peu seruira ce remede, si la matrice empesche par sa froideur les purgations de sortir, ou par sa densité ou espesseur, comme aussi si le sang est trop gluant, froid, lent, brûlé, les vaisseaux trop petits, la femme trop maigre, & sans sang, & pour monstrer l'invalidité de ce pessaire. Hippoc. l. de morbis virginum.l.de natura muliebrium, l.de morbes muliebrib.descript.tant de de causes de la retention des purgations naturelles des femmes,& tant de remedes en seze pages, que si vous eussiez pris la peine d'y mettre les yeux, vous n'eussiez donné au public vn remede si mince, & eussiez creu qu'Hippocrate a aussi bien conneu, voire vn peu mieux que vous les proprietez de la mercuriale, de laquelle deuiez encores dire, si c'est de la femelle ou du masle que vous entendez, dautant qu'elles different en vertu.

Pessaires pour arrester les mois, mesme forgeron mesme ouurage, ce pessaire est autant Charlatanesque que celuy-cy-dessus; car si les sleurs des semmes sont empeschées de couler par plusieurs causes, comme dit Arnaud col. 1339.c.7. de retentione menstruor. l. 3. de Breuiaris, tristesse, gemissement, douleur, craincte, cholere, veilles, ieunes, faignées de nez, sievres & semblables incommoditez & accidents trop grands, apostemes en la matrice, humeurs froids, muqueux, & visqueux arrestez dans la matrice; pourquoy est-ce que les trop coulants auront vne seule cause? disons donc qu'en ce slux trop coulant & violent que Guybert veut arrester par son pessaire, il y peut auoir corruption ou rongement de vaisseaux (qui alors n'est pas dit slux menstrual, comme s'il estoit na

PPpp iij

turel; mais flux matrical ou vterin, comme plusieurs doctes & prattiquez Medecins obseruent, & entre autres. Heurnius, de morb. mulieb. c. 4. p. 26. dit lors que ceste matiere (qu'il nomme excrement) fort de la matrice, il n'est pas comme flux menstrual; mais flux vterin; c'est à dire, partant de la matrice, & en baille les fignes, ) ou subtilité de sang, ou desbord de nature, ou foiblesse, ou comme paralysie de la partie, ou vlceres en icelle, ou autres causes, desquelles Hippocrate aux liures des maladies des femmes, & autresfait mention, à quoy ce pessaire serainutile. Mais posé le cas, que ce flux s'arreste tout aussi tost que ce pessaire sera appliqué, quel rauage fera ce regorgement de sang, qui souvent sort par la bouche, par le nez, yeux, genciues & oreilles? Cherchez donc les causes de chaque maladie, & en marquez les vrays remedes, sans amuser & abuser le monde par vos nigauderies: lisez Hippoc. l. 1. de morb. mulieb. §. 59. où c'est arrest & cours extraordi. paire, auec les signes est descrit; & oyez Syluius en son liure de mensib.mulieb.c. de mensium redundantia c. 811. qui dit que si les mois coulent aux femmes durant l'Eclypse du Soleil, ou de la Lune, on ne les peut arrester, ny aussi s'ils ont coulé longuement, pource que la bouche des veines est endurcie.

Maniere de prendre le Bezoard, & ce que coufte le grain. Les remedes qui nous sont apportez des Indes n'ont aucun prisasseuré, & si ie n'auoy parlé assez amplement de ceste pierre en mon Apologie cy-deuant, i'en dirois icy quelque chose, ie me contenteray seulement de dire, que les vrayes & tirées des animaux qui les portent nourris dessus les montagnes des Indes produisent des effets admirables: mais les autres non, & qu'il faut auoir vne bonne connoissance & experience, pour discerner les bonnes & legitimes d'auec les fausses, & contrefaictes aux mesmes Indes, voire en ceste ville de Paris, comme i'ay reconneu: car discourant vn iour auec vn de ces sophisticateurs de drogues, il me monstra vne de ces pierres pretenduës tres-semblable aux naturelles: mais lors i'en voulus voir la verité, & la rompre, asseurant que ie la payeroy tres bien, si son interieur respondoit à l'exterieur, il ne le voulut permettre. Dedans quelques iours apres Madame de Malici gouuernante des filles d'honneur de la Reyne-Mere, m'appella au Louure, pour me communiquer quelque indisposition qu'elle auoit, après quoy, me monstra quantité de beaux & gros Bezoards apportez d'Espagne, lesquels estants rompus, furent trouuez sal-

sifiez; Surquoy Arnaud col. 501.c.de dosibus theriacalibus descrit la pierre Bezoard, selon les Arabes, & telle que i'en ay veu vne pesant neufonces trois dragmes, & Bortius de Boot l. 2. de lipidibus en discourt : aussi la reconnoissance de ceste bonté marquat à ceux chez qui les Medecins l'ordonnent, est cause qu'on employe les mauuaises & falsisiées, les vertus descrites par les Autheurs, tant anciens que modernes ne se voyent pas; & par ainsi on dit que c'est vn remede de nulle vertu, & qu'vn peu d'argille ou terre sera autant que ce Bezoard : que si cela est, pourquoy en donnent-ils? car ce Maistre Charitable & ses compagnons sodales le descrient merueilleusement, auec quelques autres remedes preparez par Pordre Chymique, desquels toutes sois ils se seruent : car ces iours on m'apporta vne consulte en datte du 17. Ianuier 1635, pour vn ieune garçon epileptique aagé de 14. ans, faite par eux en François Ordonna. (ce qu'ils trouuent mauuais chez les autres quine sont de leur ser- ge de tous ment) fignée par Duual, Sainct Iacques, Moreau, dans laquelle ils Medecins ordonnent vn extraict (fans nommer dequoy) d'eau facrée (fans pour vn dire aussi sa composition) des sels d'hipericon, de piuoyne, d'on-epileptigle d'alces, d'huyle d'ambre iaune, d'huyle de myrrhe, de mer- que. cure, sublimé doux, de sel d'escorce de fresne, de sel des pailles de feves, & de celuy de brionia, d'huyle d'aspic, de therebentine, de sel de coral, de chymiques, pierre Bezoard & autres, mais qu'ils confrontent le Bezoard par les marques descrites par les Autheurs qui en ont parfaite connoissance, & ils l'auront en meilleure estime qu'ils n'ont, & qu'ils ne mesprisent ce remede pour le bon pris d'apresent : autressois, à cause de la rareté il estoit fort cher, comme le baume du Peru nommé Tolu, qui du commencement qu'il fut porté à Rome, estoit vendu cent ducats l'once, & estoit fort estimé; mais à present qu'on en apporte grande quantité, & qu'il est à vil pris, à comparaison de ce qu'il estoit, on n'en tient compte, quoy qu'il soit de mesme.

Les hydromels sont assez communs, tant les simples que les composez, & pour la composition d'iceux ne faut l'aduis du Medecin, comme de Charitable dit, si ce n'est pour luy donner d'argent.

Pour les deux Ptisanes laxatifues, chacun en est Maistre à Paris, & leur vlage affez frequent n'empelche pas que ceux qui en vlent, ne tombent malades, pource qu'elles ne sont pas propres pour purger tous les humeurs peccants, lesquels à mesure que chacun d'iceux abonde en quantité, doit estre euacué, alteré, ou purissé

Ptisanne laxatifue aucc senné, rheubarbe ou agaric.

Autre ptisanne l'axatifue auec senné & casse. N'y auroit il point de retentam ou equiuoque; non tant seulement en ces receptes: mais aussi en toutes les autres, outre l'aduis d'appeller le Medecin, mesme en des niaiseries, lors qu'il est dit bonne eau; car vous ne la specifiez point, vous sçauez bien, Monsieur le Charitable, ou deuez sçauoir comme bon Medecin & Philosophe qu'il y a tresgrande difference d'vne eau de puits à celle de fontaine, de riaiere, de pluye, laquelle, comme dit Hippocrate S. 17. p. 133. l. de aëre aquis & locis, est tres-legere, tres-douce, tres-subtile, & tres-claire; mais qu'elle se pourrit tost, à quoy l'experiéce est contraire; car celles lesquelles tobét des toicts de la pluye das les cisternes, s'y coferuet fort log temp, voire en teps d'Esté, & sont agreablesa boire: mais ceste corruption s'entend, estant exposée au Soleil en lieu ouuert. Ie croy que vous n'en voulez pas parler, pour ne le sçauoir; car l'eau qui passe par vne mine d'alun, est acerbé ou aigre, li par vn lieu nitreux, sera amere, si par vn lieu salé, sera salée, si par vn lieu où il y a de calcitis, minium, ou femblables, fera acre, ou aigre, & ainsi des autres lieux, où elle prend le goust, odeur, ou autres qualitez. Perdulcis l. de dieta sanorum c. 16.p. 133. Georgius Venetus 1.3 c.15.p.99.de l'harmonie du monde des eaux bonnes, disent que les eaux different en bonté, & en poids, selon la region & lieu où elles sont, & que par leur poids on peut reconnoistre la bonté de l'air; mais suppleant à vostre defaut, ie dis auec Galien sur l'Aphonfine 27.1.5. que la meilleure eau est la plus legere, non seulement en poids; mais telle qu'elle n'oppresse point l'estomach, ny les boyeaux, apres estre beuë; mais qui passe bien tost, l'eau donc des marais & estangs qui ont vnc odeur & goust desagreable, & vne couleur morte, noirastre, chaude l'Esté, froide l'Hyuer, qui co ile vers le midy, n'est point saine; mais bien celle qui a sa source vers l'Orient, qui passe & coule par les lieux purs, laquelle est froide en Esté, & chaude en Hyuer tost eschauffee, & tost refroidie, claire, & fans aucune odeur ou faueur desagreable.

Pline 1. 31.0.3. enseigne le moyen de trouuer la source des bonnes sonteines & puits, & Valeriole 1. 2.0.7. Locor. commun. parle de l'eau bonne, & du vin; mais ie confesse m'estre trompé en va ruisseau qui en sa source valoit quelque chose; mais par vn bois abominable il sur tellement insecté, que du depuis il n'a iamais rien valu, ayant esté nuissble à ceux qui en veulent vser, le voyant beau.

& Venetus des eaux bonnes, voy de ces eaux fort am. plement, Medicinæviriulque syntaxis l.1. p.3 Aitio. logici p. 166. d: potu de Vuecher vieil traite anßi de toute sorte de vins. Pline. C'est une

inielline

Perdulcis

beau en apparence, au contraire de celuy qui estant nuisible à sa cotre deux

fource, fut rendu sain & profitable par vn bois que Moyse y ietta: hypocrites Mais reuenant à nostre propos, si chacun se sert de ces pussannes & meslaxatifues, obtiendra-il l'allegement de ses maux? nippocrate ne chants. dit-il pas qu'il faut purger l'humeur peccant, & non vn autre à sa place ? le peuple sçaura il discerner & connoistre l'humeur qui domine en luy, & la cause de sa maladie? N'est il pas vray qu'il faut approprier l'emplastre à la grandeur de la playe? Q10y, demie once de fenné non gasté, une dragme & demie de honne rheubarbe, & autant d'agaric, bien choili, corrigez, auec la canelle & gingembre, defquels vous ne dites pas le poids, infuses dans ceste bonne eau pour deux fois, seront-ils donnez distinctement, ou sans choix à toutes personnes, & en toute saison? Certes, Monsieur le Charitable, on Distindistingue le iour en quatre parties; la premiere, depuis les trois stion du heures du matin, ou apres la minuict, iusques à neuf, de neuf iusques à trois apres midy, de trois iusques à neuf du soir, de neuf iusques à 3 apres minuict, l'anée est aussi distinguée, & sivous voulez diviser en quatre saisons, Printemps, Esté, Automne, & Hyuer; En chacune de ces saisons, & parties, vn humeur est plus abondant qu'vn autre, & les maladiessuiuent presque tousiours les saisons, & mesme les quartiers & demarches de la Lune, & stations d'icelle, comme a esté marqué assez amplement cy-deuant au Traicté de la saignée, & mesme il y a des maladies qui sont ordinaires, & familieres aux enfants, & non estants hommes. Hippocrate aux coaques, à la fin de la page 672. 6 l. 1. S. 1. p. 482. de morbis popul. 6 p. 131. de aere, aquis & locu, & antres lieux, marque les maladies qui arriuent souvent en chaque saison de l'année, & en l'Aphor. 2. §. 2. dit : si ce qui est à purger, est purgé, le malade s'en sent allegé; mais si on purge l'humeur non peccant, lemalade s'en trouuera plus incommodé. Outre ce que dessus le Medecina besoin de sçauoir le leuer & coucher du Soleil en chaque mois de l'année, ce qui (st marqué au long cy-deuant en mon Traicté de la saignée: mais ie vous dis encores, Monsieur Guybert, que ce n'est le tout de lascher le ventre; mais il faut que ce soit auec meur ingement, & par consequent, auec des medicaments propres : car pour faite aller simplement du ventre, les villageois, auec des remedes plus faciles,& de moindre coustange, & qui ont meilleur goust que les vostres, le feront: car les racines des tintimaux, d'hyebles, d'espurge, & plusieurs autres ne leur manquent point, & leur sont connus & fa-

QQqq

miliers, voyez encores la Pharmacie Prouençale, par Antoine Constantin Docteur en Medecine d'Aix en Prouence, imprimée à Lyon par Thibaud Ancellin 1597. où vous y apprendrez ce que ne sçauez; pour la casse, i'ay monstré qu'elle n'est que lenitifue; mais le refrain de vostre danse est tousiours, selon l'aduis du Medecin on peut prendre trois iours consecutifs, & vn peu apres, le fidelle Medecin, selon l'exigence des maladies, & les circonstances à luy connuës, y augmétera ou diminuera, ou changera les medicaments, comme il verra bon estre, & vn peu plus bas, toutesfois vous ne deuez vser de ces remedes, sans au prealable auoir l'aduis du Medecin. C'est à dire en bon langage, vous ne ferez rien de tout ce que ie propose charitablement, dans ce petit & malotru liuret, que par l'aduis du Medecin, auquel baillerez argent, & qui aymera mieux que vous languissiez ou mouriez auec ces simples remedes ordonnez & pris à l'aduenture, que si vous guerissiez promptement, & bien par l'vsage des remedes & compositions desquelles toute l'Antiquité s'est servie, & qui se trouuent preparez dans les boutiques des bons Apoticaires qui peuuent iuger du lyon par l'ongle, & du Medecin par l'ordonnance; mais pource que vous redoutez leurs iugements, vous les chassez tant que vous pouuez d'aupres de vous, & de la chambre des malades: car vous dites p. 36. Il n'est necessaire de tant de tesmoins, le Medecin & le Chirurgien y estants seulement necessaires, qui avent seulement le silence à la bouche, vous n'oseriez nommer aucun Apoticaire qui aye diuulgué les maladies secrettes, ny d'homme, ny de femme, icunes ou vieux en ceste ville. Ceste excuse est pure calomnie,&ien'en parle sans bonne experience, pource que i'en ay veu & conneu depuis trente-quatre ans que l'exerce la Medecine en ceste ville de Paris, où i'y ay traicté, & traicte encores des malades de toutes qualitez, autant pour le moins que vous, sans que i'y aye encores veu aucun Apoticaire qui aye decouuert ce qui a deu estre caché: mais tout vostre trauail, & de vos semblables ne tend qu'à introduire la bestise, & vous en dire le Monarche, vous suffifant d'ordonner vn clystere, la saignée, vn bol de casse, vne infusion de senné, auec vos reiterations à toutes maladies, en tous aages, sexes & saisons, sans vous rompre la ceruelle à éplucher l'occasion ou cause de tant de compositions, lesquelles ont esté dressées & faites par meur iugement: tesmoin la These disputée en vostre Eschole le Ieudy 14. de Mars 1647. en laquelle ce grand & docte Patin estoit le President, la conclusion de laquelle a esté, que tou-

Prattique des Medecins de Paris.

tes les compositions & drogues des Apoticaires ne valent rien, &, qu'il suffit pour toutes maladies la saignée, & breuuage d'eau pure; ignorace afinine, effronteric Charlatanefque, contre toute raison, & experience de toute l'Antiquité de la Grece, Arabie, & somme de de tous les doctes Medecins du monde, & particulierement des doctes Medecins de Paris trop longs à nobrer icy, & desquels vous n'estes dignes de delier la corroye des souliers. Seruez vous donc, & des remedes de l'Antiquité, & des Apoticaires; toutesfois s'il s'en trouue quelqu'vn trop outrecuidé de vouloir faire du suffisant, & surpassant son mestier, comme il s'en trouue à Paris qui se veulent mesler de la charge de Medecin; en ce cas il ne doit estre toleré; mais exhorter le malade de le quitter, ou prendre vn autre Medecin; c'est ce que i'obserue coustumierement; voyant continuer l'outrecuidance de tel Apoticaire; mais puis qu'en ce Royaume la coustume est qu'ils portent & appliquent les remedes ordonnez par les Medecins & Chirurgiens, difficilement les peut-on empescher de dire leur sentiment aux malades, estant bien vray que quelques-vns d'entre-eux sont si hardis d'oser, tant en presence des Medecins, qu'en son absence, parler & ordonner imperieusement, quoy qu'ignoramment, les mieux sensez trouuent l'ordre d'Espagne & d'Italie meilleur que le nostre, qui est que le Medecin ayant ordonné les remedes chez l'Apoticaire, les Barbiers ou gardes des malades qui les doiuét appliquer, les vot querir, & par ainsi les malades en sont mieux seruis & soulagez. Que si ce que dit Noroy en son Epistre au Roy sur sa traduction du 2. Tome de Pline fecond, estoit obserué, les malades seroient mieux soulagez qu'ils ne sont, les fautes venants le plus souuent des Apoticaires ignorants, malicieux, & auaritieux. Mais de grace, pourquoy dites-vous simplement Medecin, sans dire Docteur? vous croyez, à ce que ie voy, qu'vn homme peut-estre Medecin, sans estre Docteur, & pourquoy adioustez-vous Maistre Chirurgien? vn homme peut-il pas estre bon Chirurgien, sans estre Maistre passé ? & pourquoy en excluez-vous les Escholiers en Medecine & Chiruzgie? où voulez-vous qu'ils apprennent mieux qu'en vous voyant prattiquer, témoin voître nouveau establissement des Consultes Consulta-Charitables estably en vostre Eschole rue de la Bucherie, l'année rions Cha-1639. (voulant imiter ceste Charité que les Maistres Chirurgiens ritables.

font vne fois lemois, de donner à tous les malades qui leur demandent aduis, gratuitemet l'ordre de leur guarison en leur Escho-

QQqq ij

le, prés les Cordeliers, nommé S. Cosme) là où quelques Escho-

liers en Medecine, vos disciples, vous y ayants attendus auec les malades, vous les faites monter en vne chambre, sans y admettre vosdits Escholiers, de peur, qu'à l'aduenir ils ne se souuinssent de vostre belle Methode, & fissent leur profit de vos admirables conseils, & dignes d'estre enregistrez à la teste des conseils de Fernel: Ie croy que vous estes gens de nuict, Lucifuges, & voulant introduire ceste nouuelle Methode de traicter les malades par la premiere recepte qui vous viendra en main, comme Bridoye qui iugeoitiles procez au dez; vous ne voulez vser des noms de l'Antiquité; mais de tous nouveaux, comme eau de casse, eau de rheubarbe, on fait bouillir ladite casse, & infuser le rheubarbe, puis apres les audir passez par un linge, on les boira. Ce sont donc bouillons, decoctions, & infusions, & non eaux: car par l'eau de quelque chose, on entend communement l'eau qui en a esté tirée par distillation de la matiere, & non la decoction ou infusion; mais la nouveauté quelle que ce soit, vous plaist, témoin vostre Codex medicamentarius, seu Pharmacopea Parisinsis, sortie en lumiere telle quelle, apres quarante-huict ans de trauail, & de laquelle sera parlé en lieu propre, & imiter cét interprete de l'Hebrieu & Grec, des mots nouueaux, commotions, libations, obfecrations, contemnement, cognation, deprecation, miseration, denoration, thymiame, demence, humeral, miserateur, increpation, desponsation, contumelie, deuastation, perturbation, placation, conculcation, & autres nullement

doctes, tant il se plaist en son erreur.

Boüillon de senné purgatif; Boüillon pour les pauures, maniere de fuire & preparer medecines laxatif ves de diuerses façons, & à peu de frais. Autre medecine laxatif ve composée de senné, rheubarbe, agaric, & sprop de roses passes. Maniere de faire plus facilement ladite medecine. Autre medecine laxatif ve, medecine pour ges robustes, medecine laxatif ve pour personnes debiles, Medecine laxatif ve pour personnes debiles, Medecine laxatif ve pour personnes debiles, Medecine laxatif ve pour ve petit enfant en nourrice. Voulez-vous ce syon de cichorée auec rheubarbe simple, ou double; car on le fait en plusieurs sortes; car plusieurs y mettent de rheubarbe qui plus qui moins, & ceux qui l'acheteront, ne sçauront que l'demander? Et le syropeur qui peut-estre ser a autre qu'Apoticaire, baillera le premier qui luy viendra en main, qui gastera tout, pource que vous ne donnez pas aduis d'appeller

entendus du menu peuple, ny mesme de plusieurs qu'on croit estre

Ironici

679

en ce passage le Medecin, comme aux autres planches; corrigez donc vostre escrit, Monsieur le Charitable, & apprenez que toutes vos receptes sont des amuse lourdauts, & sans iugement.

On peut faire seruir le marq desdits medicaments pour un clystere qui sera fort bo; Voicy vostre erreur tres-grossier, la chair bouillie à perfection, de laquelle on a tiré & passe toute la substance, sera-elle propre à faire vn autre bouillon? le marq de raisin duquel on a tiré & pressé tout le vin, sera-il propre à faire de la beuuette ; autrement nommée trempe: le rheubarbe, & semblables, desquels on a tiré toute la teinture, vous fourniront-ils encores quelque chose de laxatif? Certes, lors que le patient a perdu toutes ses vertus prin. cipales, il n'a plus de vie, & aucun agent n'est plus agent, qu'entant qu'il agit actuelement, ou a puissance d'agir : que si en ces drogues desquelles vous parlez, on y met la quantité de la liqueur necessaire, & qu'elles soient bien exprimées; sçachez pour asseuré qu'elles demeureront sans vertu laxatifue; Consultez-en les plus experimentez Apoticaires & Chymiques qui vous diront la verité de mon dire; mais quelle difference faites-vous entre vos prisannes laxatifues & vos bouillons purgatifs? & qu'entendez-vous par gens robustes, & personnes debiles? est-ce celuy qui ne peut facilement endurer le mal, ou bien qui ne s'en soucie ?ou qu'il ait le corps flottet, mince, ou comme perspirable, ou rustaut? car on trouue des corps qu'on estime delicats & soibles, à cause de la couleur & delicatesse, & façon de viure, qui ne peuuent estre purgez, qu'auec quantité de remedes, & encores auparauant preparans, & d'autres qui viuants rustiquement, & trauaillants de mesme font purgez par le moindre remede laxatif. A tout cela ie desire esclaircissement; car ie doute s'il y a pour cause antypathie, ou fympathie, ou obstruction & matiere en la premiere, seconde ou troisiesme region du corps, & d'où le docte & experimenté Medecin les sçait tirer. Ie desire aussi que vostre charitable affection m'instruise à quelles maladies vos remedes peuvent estre appropriés, & le moyen de connoistre le commencement, l'augment, l'estat, & la declinaison d'icelles, auec leurs especes & prognostics, & alors ie pourray librement vser de vostre eau de casse, & bol de casse: car ce que vous dites de suite ne me plaist pas, sentant plustoft le charlatan, & salté in banque, que Medecin Regent à Paris.

Bol de casse pour purger & rafraischir. Bol de casse auce therebentine QQqq iij pour gonorrhée. l'ay parlé de cecy cy-deuant sur les iniections, Autre bol de casse. Bol pour les petits enfans en nourrice. Bol pour les pauures. Autre bol pour les pauures : Outre ce que l'ay dit cy-deffus des humeurs peccants, aufquels peut-estre le lemif, le catholicon double, le rheubarbe, le diaprunum laxatif, le diaphenic, ne seront propres, & où trouuera-on ces Bagatelles? car vous les nommez ainsi en vostre Epistre; car tout cecy est au nombre des electuaires, horsmis le rheubarbe : Ie m'aduise, car vous dites en vostre Epistre 4. que vous indiquerez, ou autre Medecin où ces Ba-

gatelles sont fidelement composées.

Maniere de faire vomitoires, & en baillés de quatre façons, auec vn charitable aduertissement de les prendre, lors que l'estomach est plein de viandes, cela ira bien pour quelques-vns: mais non pour tous; car ceux qui vomissent le sang, & qui n'ont point de fievre, cela est vtile: mais si la fievre y est, cela est mauuais, Aphor. 1. 7. Ceux qui ont la fievre-quarte, doiuent s'abstenir (selon la doctrine des plus doctes & experimentez Medecins) de manger long-temps auant l'accez, à sçauoir pour le moins de quatre heures, à celle fin que la viande soit sortie hors de l'estomach; & si on suit le precepte d'Hippocrate, l. de affection. § . 17.p. 297. suiuy de Trallian, de Rhasis, Valescus, Gaynerius, Gatinaria, Landulphus, Fallope I. de Medicamentis purgantibus simplicious c. 18. p. 88. & autres.

la quarte, G'esver sus.

On donnera le vomitoire au commencement de l'accez, Fernel 1.3. c.3. Methodi medendi, dit que par le vomissement, non seulement l'impureté, qui est à l'estomach, est emportée; mais aussi des parties-caues du foye, ratte, pancreas, qu'il remedie à toutes les maladies causées de l'impureré des entrailles, comme sont la faute d'appetit, l'enuie de vomir, le dedain des viandes, le vomissement frequent, la tension des visceres, la iaunisse, la cachexie, les fievres intermittantes, l'hemicranie, le vertigo, l'incube, Epilepsie, la suffusion & maladies de la teste, & au chap. 8. Methodi curand. feb. dit que le vomissement finit presque ordinairement toutes les fievres intermittantes; mais non pas les continuës, dautant que les matiere d'icelles, qui est aux grandes veines, est poussée aux petites, qui vont du foye aux intettin, & s'esuacuent Mippocra- par le siege. Hippoc. l.de Salubri dieta S. 6. 7. dit, les gras & replets doiuent vomir auant manger, & apres auoir couru, & s'estre pourmenez, & les maigres aussi-tost apres auoir mangé de toute

forte de viande, & l. 3. §. 4. de Diata, dit, ceux qui sont humides, doiuent vomir trois fois le mois, apres auoir mangé, quoy que ce soit; toutesfois les gras vomissent à jeun, apres le pourmenoir, & proche le midy, & les maigres apres auoir mangé, quoy que ce foit, & 1.12. §. 36. p. 176. dit, le vomissement attenuë, à cause de l'euacuation de l'aliment; maisil ne desseche pas, pourueu que le lendemain on y pouruoye; mais il humecte, à cause de la colliquation de la chair, à cause du trauail, en vomissant, &c. & l. 4. Aphor. 18. dit, que ceux qui sont malades au dessus du diafragme, soient purgez par vomissement, & les autres par le bas; à sçauoir par medicaments laxatifs, & en l'Epistre 21. de veratri vsu libellus p.791. il parle fort amplemét du profit qu'apporte le vomissemét fait à propos, qui est (li on a le loisir) de le donner, lors que la Lune est en vn signe ruminant, comme mouton, taureau, ou bouc, comme a desia esté dit, & que Riucrius remarque, Traicté de Arthritidep. 556. Mais pource qu'à plusieurs Almanachs mal imprimez, les Signes par lesquels la Lune fait son chemin chaque iour, qui sont les douze Signes celestes, on pourra recourir aux Tables qui sont cy-deuant, traicté de la saignée, l'vne extraicte de Pittatus, l'autre de Flud cest pages que i'ay laissez en Latin, pource que le commun peuple ne s'estudie pas à ceste connoissance, qu'il ne faut pas temerairement ordonner; mais il faut bien reconnoistre ceux qui le peuuent supporter, & qui en ont besoin, & discerner ceux qui s'en doiuent seruir, ou apres auoir mangé de toute sorte de viande, ou non, & ceux ausquels l'humeur qu'on veut faire vuider, est crasse, pource qu'il faut vn remede fort, & aux autres qui l'ont subtil, non si fort, & dequoy i'ay ja parlé; Heurnius baille vn vomi- Vomitoire toire plus facile que ces quatre; disant que l'ongle raclée des facile doigts, & auallée est vomitifue. Hartmanus en sa prattique Chy-d'Henr. miatre p. 12. §. 7. recommande aussi la racleure de l'ongle beuë nius & dans le vin, ou autre liqueur, & autres, l'escorce seconde des nois, nus. ou les chattons des noyers nommez yules qui tobent d'iceux au Le vomicommencement du Printemps, où la semence du genest surnom- toire est mé à Paris d'Espagne, ou la racine d'asarum, ou la racine des me-propreaux lons, ou la semence d'orties battue & beuë auec l'eau miellée, ou semmes petit laiet; ce Charitable deuoit aussi aduertir que ceux qui ont la succeintes poirrine estroite, le col long, les poulmons debiles, l'estomach & la maladie teste subiects aux douleurs, aux crachements de sanginacoustu-nommée niez, aux vomissements, aux menaces de l'esquinance, ne sont pro- Pica, felon

bus stomachi. Fernel.

Cophon.

Moyen d'arrester le vomis-Sement.

Arnand.

Sympa thie.

pres à vomir: Mais on demande si tous ceux qui vomissent la bile tinp.253: abondent en icelle? Gal. respond, l. de morb. vulgarib. 3 commencap. 24. de taire que Cleonecte vomist de bile erugineuse, & toutesfois la pituite estoit l'hûmeur surabondant, comme il collige par trois Signes. Le premier, qu'elle n'abhorroit point les viandes, le fecond, qu'ellen'auoit point de soif, le troisiesme, qu'elle n'estoit point de affecti- sans dormir, & estimoit ces signes si forts, qu'ils marquoient plustost l'abondance & domination de la pituite, que de la bile, comme remarque aussi Sanctorius 1 6.c.1.p.30. Methodi vit indorum errorum, Fernel 1.5.c.13. Methodi med. que vomitum cient. descrit plusieurs vomitoires fort faciles. Cophon f. 316. artis medendi, dit, le vomissement est bon deuant le repas: maisil est meilleur apres iceluy,& se peut donner aux sains, pour conseruer leur santé, & aux malades pour chaffer la maladie; toutesfois aux malades fera plus propre au matin, l'estomach estant vuide, & aux sains estant plein, & ne le faut point donner à ceux qui respirent dissicilement, ny aux Asthmatiques, ny à ceux qui ont la poictrine estroicte, pour craincte d'estouffer, que si le vomissement est trop violant, il le faut arrester, mettant le deux pieds dans l'eau froide; tous nuds, que s'il continuoit encores, faudroit donner à boire, ou de gomme dragant, ou Arabique, ou fang de dragon, ou bol d'Armenie, ou de mastic, ou de terre sigillée, notant qu'en tout vomissement (non artificiel) la premiere faculté concoctifice est malade, ou à tout le moins est destournée de sa sonction, par quantité d'excrements, & pour destourner ce vomissement, le leuain bien aigre, & vn peu remoliauec de vinaigre bien fort, & de suc de menthe, renouuellé deux outrois fois le iour, chremede singulier, les purgations necessaires ayants precedé, comme observe Arnaud l. 2. Breuiari, c. 11. col.1209. de vomitu restringendo, auec les signes des causes des vomissements, qui sont humeurs froids & visqueux abondants, auec rots souuent sans saueur, quantité de flegmes visqueuses, ou aqueuses, ou melées, pesanteur de teste, sentent l'estomach froid: car l'estomach & le cerueau, ont sympathie entre-eux; que s'il n'y a que la seule froideur sans humeur, alors il n'y a point de vomissement; mais seulemet pesanteur ou froideur au fond de l'estomach, les choses chaudes profitent, & les froides nuisent; que si les humeurs chauds causent ce vomissement, il sera iaunastre, ou verdastre, à cause de la bile amere à la bourche; que si c'est chaleur sans humeur, la douleur, & ardeur, soif, secheresse, sans vomissement aduient.

683 aduient par la malignité de quelque remede prispar la bouche. ou pour auoir trop mangé ou beu, Gilbertus Anglicus de cognitione vomitus, de quo loco sit folio 20. en propose six signes contre le Medecin Charitable: a quoy Guybert n'a pensé, consideration fort importante pour bien y remedier.

Le premier est, si ce qu'on vomit, est entierement iaune, mon-

stre proceder de toute la matiere & nature.

Le second, si la matiere vomie est iaunastre, claire & pure, c'est

matiere du foyer'enuoyée dans l'estomach.

La troissesme estant blanche, palle, demonstrant une bonne cuite, marque opilation aux parties basses, qui la renuoyent dans l'e-

stomach, & principalement du pore bas dans l'estomach.

La quatriesme procede de l'estomach mesme, lequel cuit bien les viandes grosses, mais les subtiles & delicates s'y corrompent, & conuertissent en cholere: que si le vomissement est cholerique & mal cuich, c'est figne que le pore d'enbas est oppilé, & qu'il renuoye la matiere à l'estomach; car comme dit Auicenne, la couleur iaunastre tesmoigne l'opilation aux parties interieures.

Le cinquiesme se prend de l'heure du vomissement : car si aussi tost que la viande est cuite, elle est vomie, cela procede de l'estomach mesme, si long tempsapres, vient d'ail-

leurs.

Le sixiesme aduient de la viande mangée, non aymée de l'estomach, comme porreaux, aux, oignons, & autres matieres, & non de la cholere, laquelle soit dans l'estomach. Voye aussi f. 33. Canones univerfales, de Mesué, où il die, Verum si prapter stamachi de-

bilitatem, &c.

Note qu'en temps d'Esté les vomissements sont profitables; mais en Hyuer les laxatifs par le fiege, & toutes fois Celfe e. 3. l. 1. de re Medica, dit que les vomitoires sont plus commodes en hyuer qu'en esté, dautant que la pituite y abonde plus, & la pesanteur de la teste est alors plus grande ; le curieux voye tout ce chapitre, qui est, Observationes quedam, provt res noue accidunt, & provt corporum genera, & sexus, & etates, & tempora anni sunt, ayant descrit au premier chapitre, quemadmodum sanos agere conuentat.

Maniere de faire masticatoires. Vos trois masticatoires ne sont propres à ceux qui ont les dents gastées, ny à plusieurs autres qui s'en trouucroient plus incommodez par l'vsage, marquez donc qui

RRrr

s'en doiuent seruir, à fin que les poulmons de plusieurs ne se

gastent.

Maniere de faire Gargarismes. Vous en baillez trois receptes, & les pouuez augmenter de plus de cent, tant vous estes fertile: mais à quoy propres, vous n'en parlez point.

Gargarisme adoucissant la bouche & lagorge: mais est-ce que la bouche, & la gorge soient aspres ou ameres? éclaircissez-nous en

charitablement, s'il vous plaist.

Gargarisme anodin pour les pauvres. Il y aura donc douleur à la bouche, & si la douleur vient des vapeurs puantes & malignes qui s'eleuent des parties basses, à quoy seruira vostre gargarisme seul?

Gargarisme astringent & repercusis; dites nous encores qu'est ce que vous voulez restreindre & repousser? car vsant de ce remede,

peut-estre on aura besoin de deterger, & on incrassera.

Emulsion pour rafreschir les reins, & pour l'ardeur d'vrine: Maniere plus sacile, & qui se fait ordinairement. Ie dis comme dessus au
bol de casse, pour purger, & rafreschir les reins, &c. en tout ceey,
Monsieur le Charitable a voulu monstrer aux seruiteurs & seruantes, & autres de telle condition qu'il sçait plusieurs sortes de medecines pour toutes maladies, & plusieurs autres, comme Maniere
de faire laiet d'amende, Orge mondé, tablettes de sucre rosat, à la cuite
desquelles, s'il n'est exercé, il se trouuera bien empesché, témoins
le plus prattiquez Apoticaires; notamment au sucre nommé penit
ou file.

Maniere de faire bandeau pour les douleurs de teste eausées de froid.

Frontal, ou bandeau pour reposer.

Autre bandeau rafreschissant, & peur faire reposer, & encores deux autres. Les bandeaux profiteront, estans deuëment appliquez: mais ie m'emerucille que vous n'ayez appellé le Medecin depuis long-temps, pour marquer l'occasion de les appliquer, & changer le solide en liquide: car à mon aduis, vous sçauez, ou deuez sçauoir, que souuent vn remede solide ne prosite point, & pour cause on recourt à vne autre plus propre à penetrer, tel que pourra estre vn liquide. Ballonius, (si vous auiez esté autant adussé que luy) vous auroit apris en son liure de Virginum & mulierum morbis p. 217. si la cause du mal deteste est chaude & seche, il faut appliquer des remedes humides actuellement; si humide des secs

mais si c'est vn delire venant de la matrice, il faut le remede, ou frontal humide, peut-estre auez-vous oublié cét aduertissement, duquel ledit Ballonius dit, hoc tamen notari potest, &c. Mais peutestre que tacitemét vous vous seruirés de l'exicrat ou exirrhodin, ou Hydreleum, ou des Epithemes rafreschissants les parties intemperées de chaleur; mais d'appliquer sur le front, l'epitheme rafreschissant & corroborrant les parties eschauffées du ventre aux fieures pourprées malignes & pestiferez, ny l'autre, Epitheme pour le mesme, ny l'Epitheme pour les intemperies froides du cœur. Il s'en faut bien garder: car il les faut conseruer, pour appliquer sur les parties pour lesquelles ces remedes sont ordonnez, l'intemperie desquelles le commun peuple entend aussi bien que le diseur, qui par mespris de toute l'Antiquité des doctes & experimentez Medecins, & par despit des Apoticaires, n'y a point mis de ces bagatelles de poudres, dites cordiales, lesquelles aussi peu que toutes ces compositions estimées excellentes de ceste vieille carcasse d'antiquité, ne scauroient faire que les parties similaires, comme os, cartilages, Parties siliens, tendons, muscles, nerfs, veines, (que plusieurs nient, ie dis milaires, veines & arteres estre parties similaires, pource qu'elles sont com-posées de diuerses parties, comme sibres & membranes, vn des. l'Anatoquels est Sanctorius, in artem paruam Gal. 1 partis quastion 18. p. mie de du 67.) arteres membranes & cuir, deuiennent organiques, à sça- Laurens, uoir cerueau, poulmon, cœur, ventricule, foye, ratte, reins, testi- & des or cules, matrice, & vescie, qui sont parties moins composées que la ganiques teste qui contient la peau d'icelle, & le crane au dessous, ayant P;38. 39. dans foy les peaux dites meninges ou dure & pie-mere, & les or-fimilarib. ganes des sens, à sçauoir les yeux, oreilles, le nez & la langue, cha-deprimicune desquelles parties en contient plusieurs autres : car le col con-larib. & tient le gozier, & en iceluy les tonsilles, les paristmies, l'epiglotte, suinant le larynx; le chinon du col, qui a des tendons, des vertebres, & de orga-

La poitrine contient par son deuant les mammelles à l'exterieur, Poitrine. & à l'interieur le poulmon, le cœur, & autres, & au derriere le dos,

& autres parties. Le ventre contient l'epigastrie, le peritoine, les parties genitales,

les lombes, & autres parties. Les extremitez qui sont bras, iambes, qui contiennent sous el- Extremitez.. les plusieurs autres parties.

Disons encores que le cerueau est aydé par les nerfs sensitifs, RRrr ij

par les nerfs motifs, muscles & tendons.

Qu'au cœur seruent la trachée artere, le poulmon qui prepare l'air, renforce le cœur, & l'artere qui espand l'esprit vital, & le sang,

par le corps.

Au foye contribuent le ventricule ou estomach, qui transmuë le boire, & le manger en chyle, la veine-porte, laquelle apporte par la veine mezaraïque le chyle au foye.

La veine-caue qui espard, & apporte le sang par tout le

corps.

Les reins qui attirent l'humeur fereux du sang. La vescie qui reçoit les serositez superssues.

Les intestins pour receuoir, & pousser hors du corps les ex-

crements.

Les testicules aufquels les vaisseaux spermatiques seruent, & la matrice aux semmes qui retient & conçoit la semence virile, notant que les parties spermatiques sont sans sang, ou à tout le moins

tort peu; mais les charneuses ont beaucoup de sang.

Ie dis encores, supposé nostre Charitable, que toutes ces compositions, tant excellentes ne sçauroient faire que les excrements, comme ongles, cheueux (que Gal. l. de locis affectis c. dernier, n'admet point pour parties, pource qu'elles n'attirent, ny reiettent, ny ne retiennent, ny ne cuisent point, comme font les parties du corps) graisse & humeurs puissent estre parties du corps, ny mettre les trois esprits du corps naturel, vital & animal en vn, ny faire que les femelles ayent autant de dents que les masses, & aussi fortes qu'eux; pour n'estre tant suietes, comme elles sont (plus que les masses) aux douleurs d'icelles (Albert le Grand 1.3. traiété 2.c. 6. de Anim. dit que les femelles n'ont pas tant de dents que les masles; mais qu'elles ont plus de sang, comme estans plus molles de corps, plus delicates en viandes, & mangent plus) ny aussi emporter vne fievre par quelque purgatif, soit il de ceste belle antiquité, & desquels nous ne nous seruons point, pource que nous craignons de mettre le feu aux estouppes, veu qu'aucun de ces beaux remedes purgatifs ne peut operer sans eschauffer, & par confequent, la fievre de laquelle nous reconnoissons tousiours le sang estre la cause, qui donne, & est le suiet de nos belles saignotteries, desquelles nous nous seruons si soigneusement, & aduienne ce que pour ra: carsi ie suis creu même en des petites niaiseries, ie seray toûjoursappellé, ou quelque autre de même serment, foy & sidelité,

Mefine.

O HILL

& tous ces Antiquaires ne me garderont de continuer à nouvelles receptes, comme témoigneront les suiuantes, aussi bien façonnées

& fagottées que les precedentes.

Maniere de faire sternutatoires : mais à qui propres, & en quel temps; vostre charité manque, comme aussi en la composition, qui est trop rude, excoriatifue, & viceratifue, & y a apparence que vous deuez donner l'intelligence de la cause, pour laquelle on fait esternuer, qui est diuerse, & de mesme le sternutatoire doit estre diuers: car tantost la matiere ou vapeur est trop crasse, tantost plus subtile, ou est au premiere ventricule du cerueau, (c'est au deuant qui est offencé, ou aux os dits, Etmoides) au contraire de l'epilepsie qui a sa matiere ou vapeurs contenuës aux ventricules moyen, & dernier du cerueau, d'où ils ne peuuent estre si facilement sortis; & m'estonne de vostre charité, laquelle ne s'est pas apperceu du texte d'Hippoc. l. 1. de morb. mulieb. §. 85. l. 2. \$. 5. des maladies popul. qui dit, qu'en esbianlant auec les doigts, l'os ou cartilage du Notessnez, ou regardant le Soleil, qui par la tenuité de l'air chatouille les riense. ventricules du cerueau, on esternuë: mais ieme trompe; car ny vous, ny vos semblables ne vous y occupez pas beaucoup; car il n'auoit esté à Paris.

Maniere de faire fumée ou parfum, les parfumeurs en font de meilleurs que vous, & les villageois en ont des plus commodes; mais disant en chassera le mauuais air, vous deuez mettre en ouurant la fenestre, ou du Couchant ou du Leuant, ou du Midy, ou Septentrion, ou ostant la couverture de la chambre : car si tout est clos, par où voulez-vous que ce mauuais air chassé sorte; mais dites vous en vous éucillant, le Medecin. vous enseignera à le faire auec

grande facilité, & peu de frais.

Fomentation pour la pleuresse, sachets pour la mesme maladie, somentation resolutive, fomentation anodine, scachets resolutifs pour les paurres. Merueille que vous ayez si bonne opinion du peuple, qu'il ait la connoissance de discerner vne vraye pleuresse d'vne fausse, & d'vn autre mal de costé, pour n'appeller point le Medecin, comme vous conseillez faire en des maladies moindres, & non tant dangereuses qu'est ceste-cy, laquelle est au nombre, & nommée peraiguë; C'est chose asseurée, que toute pleuresie est mal de costé; mais faux que tout mal de costé soit pleuresse. Duret au corollaire pour la saignée p. 387. des coaques dit, c'est vne vieille Daret. opinion de quelques vns, qu'aucun mal de coste ne peut guarir, RRrriij

sans la saignée; mais c'est une pure folie, & un iargon sans verité. contre la sage doctrine d'Hipocrate, Aphor. 5. 6. 6 l. de viet. rat. acut. S. 12. p. 573, qui donne le moyen de remedier à la pleuresse qui monte du diafragme iusques aux clauicules, bras & épaules d'vne façon; & d'vne autre à celle qui descend du diafragme en bas. A quoy bon d'amuser le peuple, de se fier, & abuser à vos fomentations & sçachets, à vne maladie si prompte à tuer, & pour laquelle le Medecin souvent, pour diligent qu'il soit, ne peut arriuer affez-tost. Hé! quoy, vous appellez le Medecin pour voir bouillir l'absynthe, de les roses de Prouins dans l'eau, ou vin, ou l'oxicrat pour faire un sachet pour la douleur d'estomach, maladie fascheuse & longue, & non si dangereuse pour l'ordinaire que la pleuresse, quoy que souuent ce sachet n'y vaille rien, veu qu'il y a plusieurs causes de douleur, comme vlcere, écorcheure, matieres estranges y contenuës, pierres, matieres fogueuses, molles, ou dures, ou par matieres mangées ou auallées, ou par estre pressée par les muscles qui la couurent; par fluxions ou autres causes diuerses, à toutes lesquelles il faut d'autres remedes, que vostre sachet, qui les irritera plustost qu'il ne les appaisera: Certes, tant plus i'épluche vostre charité, tant moins i'y trouue d'asscurance. Voyez Aece tetr. 2. sermon. 4.c. 68. où il marque vn mal de costé, que les ignorants Medecins saignent pour pleuresie, & tuent pour estre toute autre maladie, laquelle il descrit au long, & donne les remedes.

Cataplasme pour les apostemes ou tumeurs remollitifs. Les seruiteurs & servantes de village, & mareschaux en ont de meilleures que vous: mais en bonne soy, remedierez vous aux scyrrhes par vostre cataplasme, i'entend scyrrhe pur & indolent, & à l'autre dou-loureux, i'appelle à témoin tout Medecin & Chirurgien experimenté qui vous diront aussi que vostre Cataplasme pour les gangremes & Charbons pestiferez est fort mince, toutes sois onen viera aucc le conseil du Medecin. A la curation du slegmon au commencement de la sluxion, l'experimenté Chirurgien, (exceptant ce qu'il faut excepter) applique les remedes astringents, pour repousser l'humeur coulant, à l'augment appliqué des diaphoretiques, ou resoluants, à l'estat, mettant de l'vn & de l'autre, ou bien s'il est necessaire de suppuratifs, & c'est la cause (à mon aduis) que vous vou-

lez estre appellé par Charité enstammée.

Maniere de faire liniments. Autre liniment, vous monstrez bien que vous vous moquez du peuple, par tout ce que l'ay épluché;

mais plus clairement par ces liniments, la proprieté desquels vous ne specificz point, & monstrez n'estre qu'vn compilateur, ou entasseur, ou embaleur de receptes, aussi bien que celuy, qui ayant trouué vne recepte qui portoit au dessus, recepte à tous maux, la sit faire en grande quantité, & en bailloit à chacun, mesme à vn qui auoit perdu son asne, qui pour decharger son ventre entra en vne vieille masure, où il le trouua.

Onguent pour la brú'ure, vous donnez ceste recepte, à laquelle vous ne voudriez vous sier, comme fait Desire de Combes à la sienne : car il se brûle le dessus de la main, ou d'autre partie du corps, iusqu'à l'éleuation de l'Epiderme en plain theatre, & puis y applique de son onguent, sans que le lendemain y paroisse aucun mal, i'estime que vous ne voudriez vous mettre dans le drap trempé dans l'eau de vie, auquel le seu se prit, quoy que eussiés voitre onguent excellent, & craindriez y estie rosty en cochon, comme sut ce Roy, duquel de Serre parle en la seconde partie de son Inuentaire, sous le regne de Charles Roy de France, p. 996.

Maniere de faire cerat rafraichissant, & de bonne odeur, & à quoy faire, M. le Charitable? vous dites, qu'en y mettant au dessus de l'eau rose, il sera plus rafrechissant, & plus agreable, i'en appelle à témoin les Apoticaires qui vous diront, que ce qui est odorant, est chaud (erreur) mais pour ce bastiment des receptes, ou fagotages, tous bois sont bons, pourueu que le fagot ou coteret se

face.

Colyre pour la gratelle prurigineuse des paupieres. Colyre pour la dou-Arnaud leur des yeux; Colyre refrigeratif & corroboratif au commencement sur le red'une fluxion (s'entend sur les yeux) si ceste gratelle que vous apgime Sapellez, ceste douleur, & ceste fluxion n'auoient entre toutes qu'ven ne cause, ie me tairay; mais en ayant diuerses marquées par les plus doctes Medecins, tant anciens que modernes, fait que ie dis que vos colyres ne doiuent estre appliquez en toute sasson, ny devent sont dans, ny dehors les yeux, & qu'il saut bien aduiser auant que tounaurelecher ceste partie si noble, si vtile, si sensible, suiete, selon les vns à métroids, octante-deux maladies, & selon autres, à cent treze, & autres six dent revingts, & desquelles ie ne veux vous en proposer qu'une, qui est, medes celle qui fait que les personnes vieilles presque ordinairement froids.

voyent mieux de loin que de prés, estants souuent contrainces de Teux & le serveuler de ce qu'ils veulent voir ? mais craignant vostre silence, nombre de ie dis que le rayon qui sort des yeux de telles personnes, estat debi-leurs ma-

les noms en Grec, Latin, a. neclexmoir esté traduit par Mon-Medecin de Paris & Ielu Hali tra-Ctatu tertio C. 27. afait vn ment an 143. des remedes propres pour les yeux, commengant par la far cacole, & fini (ant par le damum , Or Canamu-Sali. De Baldas a afté aussi diligentà la descriprion &

series.

ladies, Pa-le, ne peut s'accorder & proportionner auec la clarté lumineuse d'u réen afait dehors, pour estre trop forte; car il faut, qu'entre ces deux lumiaffez am- naires y ait vne certaine proportion, qui est la cause que certains animaux ne peuuent bié voir le iour; mais fort bien la nuict, auec la lure 17.0: clarté de laquelle leurs rayons visuels foibles se mélent, & pro-5 où il met portionnent tres bien; mais n'auez-vous pas encores, apres que ceste soiblesse de veuë des vieillards est renduë soible & obscure, à cause que la tunique nommée cornée se retire, se retressit, & se ride, & que les esprits visuels n'estants plus accompagnez de l'huplicationp, midité radicale sont plus obscurs, pource que le sang, d'où ils pro-605. qu'il cedent, est gros, & obscur & épais; tellement que la pupile, telle dit luy a- que dessus, & les esprits aussi tels ne peuuent permettre, ne promettre la veuë telle qu'autresfois? n'auez-vous pas appris qu'il y a en l'œil trois humeurs, l'vne nommé aqueux, l'autre cristallin, & seur Capel le troissessme vitreux? que l'aqueux est contenu entre le cristallin, & la cornée l'vsage duquel est marqué par Gal. dans son Arsparua; disant entre autres choses que cét humeur humecte, & estend le cristallin, & l'empesche tant qu'il dure, de se dessecher, comme aussi la cornée de se rider, ne s'estandent plus (comme il souloit) aux vicillards qui sont coustumiers porter des lunettes, que l'humeur cristallina vie, & non les autres deux, pource que le nerf opdenombre- tique qui paruient à luy feul, luy donne le fentiment de voir, & que l'humeur vitré est le nourrissement du cristallin, comme dit Sannombre de Ctorius c. 27. p. 287. Artis parux Gal. Mais ie vous demande quel œil est plus fort pour supporter vne maladie, le droiet ou le gauche? Fortunatius Plemplius docte, & d'vn iugement subril 1. 4. Problème 47. de Ophislmographia croit que c'est le droict; mais Gal. 1.6. Epidem S. 2. comm. 44. Menard 14. Fpift. 4. Mercuriat. in comment. Histor, 10. Leuinius 4. de occult. c. 4. & plusieurs autres veulent que l'œil senestre soit le plus sort pour les raisons qu'ils alleguen . Zacutus Lusitanus I. I. Obsernation 53. de Opthalmia. Mais plusieurs s'estonnent pourquoy en ces maladies de consequence, comme sont ces maux des yeux, vous ne conscillez point d'appeller le Medecin: mais seulement en celles de peu d'importance, comme en l'application de vostre Vesicatoire, remede duquel les gueux s'vlcerent, quand ils veulent : maisnon, selon l'aduis du Mede cin: Mais si vous dissez, quand, où, & pourquoy il s'en faut seruir, vous seriez plus Charitable, & encores, si vous aduertissiez qu'appliqué en certaines parties, il emeutyne certaine demangeaif on aux partics

parties honteuses, & quelques fois cause vn pissotement de sang, remedés vous preuiendriez par vostre aduertissement, la frayeur & incom- des yeux modité qu'vn tel symptome apporte, auquel aussi pourriez don- qu'ilatiré ner le remede conuenable: peut-estre auez vous mis de suite les lu- des lures uements des pieds & iambes, pour exciter le dormir, & les bains, pour deens et mettre ces vescies & escorcheures faites par vos cantharides, aus- Hebrieux quels ils sont souvent necessaires, & vtiles quelquessois (bien cor- voy le diarigées pour euacuer l'eau des hydropiques, comme dit Gal. 11. de logue 11. de facultat. simplemedicam. au commencement) tant l'ardeur que ces l'harmo-bastions ont causée, est grade; mais puis que ce sera apres auoir con-corps husulté le Medecin: toutira bien, cependant Dieu vous sauue la veuë, main ques de peur de deuenir sourd & manchot, peut-estre auez vous oublié le ciel (si vous l'auez sceu) ce que Platon au Carmide dit, qu'on ne peut d'Anthoiguarir, comme il faut vn mal d'œil, si on ne pouruoit à la teste; ny ne Mià la teste, sans pouruoir à tout le corps; ny à tout le corps, sion ne raut. f. 58. remedie aux passions de l'esprit, pource que l'esprit malade ne peut Trois hu-permettre le corps estre sain, toutes sois s'il n'y auoit aucune ma-meurs en tiere entretenant le mal, il n'est besoin, ny de purgation, ny de l'ail. Medecine: car le mal cessera de soy-mesme, ou auec quelque ap- Santtoplication legere & facile.

Vous proposez un Preservatif asseuré pour la peste: mais vous n'en Pisplines baillez pas la description, pource que vostre charité ne s'en est souvenuë, peut-estre c'est cet admirable Antidote que Matheol descript en sa Preface sur celle de Dioscoride sur son 1.6. que vous ne voulez dire, pour n'estre trouué contraire à ce que nominez Bagatelles: mais vous n'auez pas oublié de dire que cét admirable preservatif se vend aux Escholes en Medecine, & dites, quand vous vous aurez craincte d'auoir receu quelque maunaise haleine pestilente, vous aurez alors recours à vingt ou trente grains de bonne theriaque, erc.gardés la cenfure de vostre Maistre, dans son aduis sur la maladie mise cy-deuant n'en ordonne pas tant : car il crainct trop la chaleur: mais passe pour ceste fois, & à vous deux le different, à la marge vous mettez vn Charitable aduis; disant qu'elle constera vn denier le grain, & pourquoy ne voulez-vous pas qu'on se serue de vostre preseruatif asseuré, & à meilleur compte que ce theriaque, qui peut estre falsisié, & qui est plus cher : car le vostre ne vaut que dix sols l'once, & faites valoir le theriaque quarante-huiet sols l'once, preuue de vostre Charité, à vn denier le grain, c'est six sols la dragme, & huict fois fix, c'est (à nostre pays) quarante-huict : car l'once

SSIL

contient huict dragmes, la dragme trois scrupuls, le scrupul vingt quatre grains, la dragme cotient donc, & pese septate-deux grains. 72 grains sont septante-deux deniers, septate-deux deniers sont six fols, & huict fois fix sont quarante-huict; voila donc le manteau de vostre hameçon à nud, sous vostre saincte Charité, & la censure de Monsieur le Comte verissée contre vous: qu'on lise l'Epistre de Pline Second à ses amis, touchant les Medecins, mise au commencement de Marcel, & on vous y trouuera tout depeint p.247.comme aussi en celle de Vindicianus à l'Empereur Valentinian tout de suite, où ceux contre lesquels rescri, y sont de mesme mar-

quez. Or, Monsieur le Charitable, & vous, & ceux qui vous ont si bien

aydé à faire vn chef-d'œuure si rare, auez oublié, à ce que ie croy à l'escient de donner au public des meilleures & profitables instructios; à sçauoir d'éuiter ce qui peut nuire à chaque partie du corps, & d'vser de ce qui luy peut profiter, ce que i'exprimeray auec vostre supportation Charitable, vous donnant aduis que Heurnius me semble auoir si doctement, & à sond escrit de la Medecine en fon liure second, que si vostre capacité s'y estendoit, elle trouueroit dequoy estre plus que n'estes. Petrus Hispanus en son Thesaurus pauperum, a mieux fait que vous, aussi ne serez-vous iamais Pape, comme luy, sous le nom de Iean 21. imprimé à Franc-Fort Hispanus. 1576. Arnaud de Villeneusue de Conferentibus & nocentibus principalibus membris corporis, & de simplicibus c. 73. 74. &c. & Cardan in arreparna curandip. 116. & autres, qui enseignent que la santé est conseruée par fix choses, lesquelles sont l'exercice moderé, le bain, le manger, le boire, le dormir, & le coit, & en suice disent que, lors qu'vne suffocation de matrice, epilepsie, manie, & apoplexie legere trauzille, l'odeur d'vne chose fetide seruira (quelques-vns reprouuent l'odeur & fumée de tels remedes, pource que par la vapeur crasse qui en sort, le cerueau en estant remply s'en trouue plus offencé & opprimé) l'air libre & net, l'aloës, le thin, l'vn & l'autre estecas, l'absynthe, l'vn & l'autre hellebore, l'agaric, le senné, la coloquinte, tous les myrobolans, cubebes, carpobalsame, camonille, anet, polium montanum, cumin, maiorcine, basilic, ruë, moustarde, toutes les bonnes senteurs, pyretre, sauge, tout ce qui réjouit, principalement la Musique, dormir & veiller moderement, manger & boire sobrement, quelques vns mettent s'enyurer vne fois le mois: mais comme la fin de celuy est le vomir, i aymeroy

Heurmius. Petrus Arnaud.

mieux prendre vn vomitoire leger, principalement apres le repas. Mais ce qui s'ensuit, nuit au cerueau dessa vn peu incommodé, le laict & tout ce qui en depend, tous fruicts oleagineux, comme amandres, noix, pignons, auelaines, remanger sur vne viande non encores cuite das l'estomach, se baigner aussi tost apres auoir disné ou foupé, veiller beaucoup, dormir trop longuement, les herbes creuës, les vomussements violents & frequents, la roquette, le nasitor, oignons cruds, dormir les pieds chaussez, & entendre choles facheuses.

Ce qui s'ensuit profite aux yeux, la tuthie, l'antimoine, senouil, Yeuxruë, aloës, verueine, moutarde, suc de grenades aigres, les lauer fouuent auec de tres bon vin en Hyuer, & en Esté d'eau fresche, tout fiel d'animal, principalement rauissant & mis aux yeux ; le regard des choses agreables, comme prés, fleunes, & ruisseaux clairs & coulants, belles montagnes, & lieux spacicux, le sommeil moderé, lauerles mains & pieds dans l'eautiede & claire, toute bonne coction de l'estomach. Mais le iûne, les aux nuisent, comme aussi toute poussiere, le pleuter, les lentilles, les nois, tous legumes, les choux, les chairs salées & sumées, le fromage salé, les prunes, les oignons cruds, l'opium, pauot, iusquiame, mandragore, laictuës, le regard des rayons du Soleil, le vent, le dormir aussitost apres le repas; principalement les pieds chaussez, leserrement du col, la frequente saignée de la basilique ou cephalique, & le frequent vsage de l'aneth & basilie nuisent grandement aux yeux.

Ce qui s'ensuit profite aux oreilles, les tenir nettes, n'y auoir trop Oreilles. de chaud, ny trop de froid, y mettre quelques fois quelque goute d'huyle d'amádres amaires, ou de ruë, le fommeil agreable & temperé, se purger souuent auec des pilules d'aloë & de castor, & en temps agreable & temperé, se pourmener la reste découuerte. Au contraire, nuisent les bains, les legumes, l'yurognerie, la sumée, coucher sur les reins, dormir chaussé, aller teste nuë en temps froid, manger des viandes groffieres, & estre serré vers les oreilles.

Ce qui s'ensuit profite aux dents, le mastic maché, la mille-fueil- Dents. le bouillie, & s'en lauer les dents, y adioustant vn peu de sel & d'alun, le reffort maché, l'escorce de citron, ou de ses füeilles machez. apres le repas, la poudre des noyeaux de dattes, les pilules cochées, l'ouuerture de la veine cephalique, la poudre des roses, la fueille du meurier pour fortifier les dents & gencifues : mais le vomisse-SSIT ij

ment frequent, le vin, ou l'eau froide, l'yurognerie, principalement la nuict, toute chose aigre, comme aussi le laict & le miel, figues feches, dattes & tous fruicks trop durs, toute viande trop chaude, ou trop froide, ou trop visqueuse, les porreaux, aux, & oignons cruds nuisent.

Ce qui s'ensuit profite aux poulmons & poictrine, le beurre fres, Poulmons le miel blanc, la reglice, la semence d'orties melée auec les penides, les raisins de pance, figues, pois chiches, graine des melons mangée auec fucre, amandres douces, gomme tragant, calamant, bonnes chairs, moële desos, farine de feves, auec laict d'amandres, le fenouil melé auec le laict de brebis, semence de lin, capilli veneris, pignons, politric, chairs de cheureau, le vin doux; hysfope, pulege, pfyllium, origan, enula campana, toutes choses qui font pisser, ayant quelque douceur, les amandres amaires bouillies en eau, roquette en conserue auec sucre, siler de montagne, fuc de choux auec miel, la fauge vn peu cuite, le nasitor, le poulmon de renard seché au four, le sagapenum, galbanum, oppoponax, foulphre, orpigment, baulme du Peru nommé tolu, l'exercice moderé de la voix auant le disner, tantost haut, tantost bas, ce qui se fait en chantat. Mais ce qui est nuisible, est tout ce qui est mãge, ou bien estant trop froid, ou trop aigre, ou trop fort, comme la moustarde, poyure, aux, legumes, poussiere, vomissements forts, trop veiller, trop dormir sur le dos, ieuner, trop crier, trop manger & boire, trop de fruicks; principalement aigres ou amairs, tous poissons & chairs salées & seches, le ventre serré & constipé, toute indisposition d'estomach, aposteme de foye ou ratte, trop estudier, trop parler, toute viande flegmatique, l'huyle de noix, auclaines, chastaignes, fromage vieux, & non gras, l'eau fort froide, l'air froid, les forbes, nefles, vin trouble, & autre boiffon trouble, l'encens, le camfre, les pommes desquelles Hippocrate 1. 5. § . 9. p. 182. de Diata, ditles pommes sont trop fortes pour la nature humaine, & est meilleur de s'en abstenir, & 1.2. § . 28.p. 174. les pommes lesquelles ont quantité de semence, lachent mieux le ventre que les autres, & plustost estans vertes que seches, & l. de Affettionibus S. 51.p. 307. les pommes & autres fruiets d'arbres, foit qu'ils ayent l'escorce molle ou dure, sont facheux à l'estomach, apres le repas, quoy qu'il soit sain; mais debile, pource que nature tire seulement d'iceux le suc, & principalement estans mangez à ieun, 1. des Maladies popul. S. 15. p. 523. dequoy Amatus en lescolie de la cura-

Hippocra te despoulmons.

tion 85. Centurie 7. dit les pommes, les melons, les concombres, les bettes, & autres herbes mangées, & non cuites, par & dedans l'estomach, engendrent de bile prassine (qui est d'vn verd blancha. stre, comme est celuy du prassium) laquelle a la nature, comme la pituite. Que si ces matieres s'y corrompent totalement, tant s'en faut qu'elles prennent la qualité de pituite, ains plustost celle de bile tres-chaude, & veneneuse, de laquelle les fievres tres-arden-

tes, & tres dangereuses sont causées.

Ce qui s'ensuit, est profitable au cœur, la ioye moderée, l'vsage Cœur. des chairs sauuages, l'os du cœur de cerf, la poudre de diambre, dianthos, diarrhodon, cristal, hyacinthe, saphir bien blanc, pommes, spode tant crud que bi ûle, santaux, musc, gerofflez, galange. calame aromatique cubebes, spicanard, schenate souchet, canelle, bois d'aloë, balfamite, melisse, maioreine, bourrages auecses racines, stecas, centaure, tin, lauande, satureie, bethoyne, valeriane, roses, violettes, laictue sauuage, dite endiue, scariole, cichorée, abrotanum, pulege mis en bain: enfin, tout ce qui fortifie l'estomach, & purgele cerueau. Mais il est molesté par toute odeur puante, partout poisson, legume, viande ou breuuage piquant, vomissement fort, toute crapule, toute fricassee, crainctes, tristesses, soucis, fievres cotinues, & tierces, toute aposteme, & membres spirituels, trop d'estude, douleurs, tout ce qui nuit à la ratte, l'esculpture en marbre, en pierre, en verre, le boire froid, le souffle puant de quelque personne, dormir sur le dos, trop veiller, trop manger, entrer au bain aussi-tost apres le repas, & boire le vin fort & fumeux.

Ce qui s'ensuit, est propre pour l'estomach. Tout ce qui a bonne Estomach. odeur & faueur, les viandes vn peu astringentes & amaires, le maftic, l'encens, macis, spicanard, costus, canelle, zedoaire, gingembre, stirax, calamite, graine de genevre cuite au sucre, la mente, l'oxicrat, bois d'aloë, myrtilles, escorce de citron, siler de montagne, spode, ammoniac & serapinum en pilules, castor, carpobalsanum, xilobalfamum, rheubarbe, rhapontic, galangue, miel, cubebes, espine-vinette, myrobolans Indiens, roses rouges, peau interieure de l'estomach des oyseaux, grains des raisins de pance, grenates aigres, thyn, fumeterre, pulege, calament, aristolochie longue, & ronde, theriaque, moustarde, bethoyne, lauande, rosmarin, rue, basiliq, laurier, armoise, marrube blanc, hyssop, le pain vn peu rosty, & trempé dans le vinaigre, succer & macher les os SSITiii

moëlleux; l'huyle d'olif vn peu verd, l'huyle nardin, laurin, de muscate, de rue, de mastic, manger moderément, & macher tres+ bien, boire peu, demeurer à repos apres le repas, iufqu'à ce que la viande soit au fond de l'estomach, à quoy ayde deux ou trois esternuëments. Mais les auelaines nuisent, les grosses-raues, pastenailles, cocombres, melons, reffores, roquette, nasitort, oignons cruds, aneth, hache, asperges, bettes, arroches, hellebore, pierre lazulus, scamonée, aloës non laué, écaille de fer, & le long vsage des chofes aperitifues & diuretiques, les veilles, toutes choses froides, dures & difficiles à digerer, tous fruicts nouveaux, pesches, cerises, meures, prunes douces en quantité, huyles, ceruelles, moëles d'animaux froids, chairs, graiffes salces, & poissons salez & endurcis, crapule, chairs rances, laict aigre, burre, diuersité de viandes en mesmerepas, aller & venir, montant & descendant apres le repas, tantost se seant, tantost marchant, le baigner aussi-tost apres le repas, tous legumes auec leurs écorces, tous poissons fans écaille, pieds de bœuf, yeux, pain sans leuain, huistres, moules, tout vin frelatté & fort trempé, tout vomissement trop frequent auant le repas, & demeurer trop long-temps affis apres auoir mangédes

viandes groffieres, toute cholere, craince & facherie.

Ratte.

Ce qui s'ensuit, profite à la ratte, tous les mirobolans, cappres, senné, epithime, thyn, aristolochie longue & ronde, l'hellebore noir, rhapontic, pierre lazulus, armenienne, agaric, squilles rosties, siler de montagne, aymant, camomille, pulege, calamant, hyffope, faffian, bafilic, origan, lauande, creffon, fenugrec, guimauue, fresne, thamarisc, burre, decoction de saule sauuage, cumin, sagapenum, capilli veneris, centaure, hepatique, politric, adianthon, langue de cerf, valeriane, ceterac, sang de bouc desseché, la saignée entre les deux petits doigts de la main gauche sur la fin de la Lune, ou de la veine hepatique du bras, ou au dessous de, la cheuille du pied senestre en Automne, & l'ysage quelque sfois du bouillon de pois ciches, auec vn. peu de sauge & de canelle. Mais le pain sans leuain nuit, comme aussi toute viande de paste cuite à la poille, les dattes, figues, vin-doux, laict aigre, cerises, coings, pommes cruës, chairs de porceaux, d'agneau, canards, oyes, paon; tout legume, choux, raues & rattes de tout animal, toute fie vre pourrie, principalemet quarte, toute eau fioide beuë, principalement de nuict, toute grande repletion, tout vsage frequent des chairs rosties, dormir aussi-tost apres le repas, & quoy que le

Saigneea la main gauche quand.

bain profite aux autres membres, toutesfois il nuit à la ratte, comme aussi toutes chairs & poissons salez & endurcis, & tout ce

qui engendre des vents.

Au foye sont bons le bois d'aloë, d'ambre gris, camfre, canelle, Foye. schenent, casse, thamarins, spicanard aloës laué, rheubarbe, rhapontic, saffran, peltaches, santaux; espine-vinette, spode, gomme Arabique, bdelium, os des myrobolans, blatta bizautia, mastic, gerofflez, calame aromatique carpobalfamű, xilobalfamum, carui, cubebes, zedoaria, amandres amaires, chastagnes, glands, eupatoyre, absynthe, endiue, scariole, cost, raisins de pance ou passerelles, lesquelles n'ensient point le foye comme les autres choses douces, comme dit Egynette, pepins de raisins, de grenates aigres, vinaigres, verjus, fuc de pommes aigres, de citrons, myrtilles, auelaines, roses, huyle-rosat, farine d'orge, semences de laictuë, suc de solanum, de cichorée, d'ache, fenouil, lupins, coings, nesles, poyres, soibes, cuscute, megue de laiet de chevre, aristolochie ronde,iris, tous capillaires, oseille, pourpié, pain de millet, fenugnec bithoyne, sauge, maioreine, plantain, valerian, noyeaux de peches, de cerifes, vin verdelet, chairs de cheureau, de cheureuls, poules, perdris, & femblables bonnes chairs, & auectout cela le contentement du corps & appetit. Mais l'escamonée, l'aloës non laué, le lazulus & armenienne non lauée, & l'epithime nuisent.

Les mains & les pieds lauez souvent auec la decoction de ca- Mains & momille, bethoyne, abrotane, anet, castor, roses rouges, rosmarin, pieds. spicanard, fenouil, anis, ruë, geneure, laurier, & apres estre laué se racler la paume des mains, & plante des pieds; principalement lors que la Lune est en vn Signe humide, comme aux iumeaux verleau, poissons, escreuisse, & à son exaltation. Mais le dormir les pieds chaussez est nuisible, comme aussi ne se lauer point, ou fort peu, & rarement, marcher par lieux humides, bourbeux, fales

& puants deschaux.

Or dautant qu'on dit souuent qu'il faut vser des viandes qui en- Viandes gendrent vn bon suc, les voicy, le bon pain bien leue, le bon vin, debon suc. les chairs de cochon de moyen aage, veau, agneau d'vn an, poulets, perdris, faifans, legumes mondez de leurs escorces, noix, nefles, miel, laictue, fcariole, œufs, poiffons à écaille & pierreux de mer, laiet de cheure, semoule, pusanne, ris, auelaines, iuiules, pesches, dattes, coings, raifins, grenates, pistaches, pignons, blettes, bourraches, & tous ceux qui n'excedent, ny en amertume, ny en saleure, ny en aigreur; mais approchent plus de la douceur sont de bon suc. Mais les suivants engendrent vn suc grossier, pource qu'ils abondent, ou en froideur, chaleur, siccité, humidité, ou facilement se corrompent: tels sont les ognons, porreaux, champignons, cocombres, chairs vieilles de cerf, lievre, choux capres, cheureaux, chevres, vache, agneaux, ours, chairs graffes, raues, moustarde, ceruelles, moëlles.

Ce qui suit, donne quantité de nourriture grossiere, pource qu'ils ont peu de superflu, comme le pain bien pestry, le vin doux & couuert, les chairs de porc, de bœuf, de paon, pigeons, oyes, ceruelles, œufs, testicules, laict, fromages fres, écreuisses, ognons, ris, ache, dattes, figues, eaux miellée, raisins, tripes, poissons de lacs, toute moëlle, chastagnes, feves, graisses, vieux fromage, tourdres, passereaux: mais ceux qui ont leurs qualitez piquantes & violantes, & facilement exhalables ne nourrissent pas beaucoup; telles sont les meures vertes, les prunes, grenades, nesses, l'orge, iuiubes, olifues, millet, panis, pain de son, bettes, arroches, épinards, poulmons, estomach, laict de chameau, concombres, cappres, truites, extremitez d'animaux, & choses salées.

Ce qui a vne substance tendre, qui est facilement dissoulte, sans viscosité & solidité sorte, est de facile concoction, comme raisins, figues, amandres douces, poulets, eheureau, perdris, veau, laictuë, endine.

Ce qui a solidité & grande viscosité, est de difficile concoction, pource qu'elles sont surmontées difficilement par nostre chaleur, commeest le pain sans leuain, l'amidon, les feves, les prunes blanches, coings, squilles, vertes, chastagnes, olifues, iniules, fenouil, choux, raues, melons, coriandre, champignons, ramiers, gruës, tourdres, tripes, peaux de testes, fromages vieux, vin vieux, pignons, oyes, canards, bœuf, cerfs, ours, ciches, glands, auelaines, porc, cœur, reins, foye, ratte, estomach, pans, œufs, volailles, pieds, pommes, citrons, millet, panis.

Les viandes qui engraissent beaucoup sont celles qui engendrent beaucoup de sang, & iceluy espes & visqueux, ou qui engendrent des vents, & enslent la peau : tels sont le pain de froment bien appresté, le ris, la chair d'ours, d'agneau, les ceruelles, les œufs mollets, le vin doux, le refiné, les grenates, le laict cuit, rai-

fins, figues, les peches, le porc.

Ce qui attenue & amaigrit, engendre peu de sang, comme sont toutes

toutes choses salées & piquantes, vinaigre, vin vieux, persil, caruy, cumin, hache, anet, ruë, & toutes choses de difficile conco-

ction, le poyure fait vn fang subtil.

Les Pythagoriciens ne mangeoient point de feves, pource qu'eftants feches & flatueuses, causent des songes obscuis & trifles , 1. 2. de Diata dit qu'elles nourrissent, serrent le ventre, & enslent, dautant que les conduits ne reçoiuent pas vn autre aliment, & serrent le ventre, pource que c'est tout aliment, notant que ce qui corrobore & fortifie vne partie, n'est propre pour les autres: car chaque partie demande vn particulier remede, & propre à elle; comme le cerueau veut son corroboratif qui aye la vertu de dessecher, & restreindre le foye, vn qui soit corroboratif, astringent & refroidiffant, le ventricule vn astringent & eschaussant, comme dit Sanctorius p. 840. Arus parue; H ppoc. l. 2. §. 33. de Dieta, dit que tant plus les choses sont proches de leur origine & vie, estans mangées, fortifient le plus; mais celles qui approchent plus de leur fin

& pourriture, de cant plus laschent elles le ventre.

Disons encores à l'estomach, doit estre baillé aliments chauds (temperez) pource qu'il est toussours farcy de pituite. Au cœur de bon vin, pource qu'en iceluy les esprits s'engendrent; Au cerueau des aliments non fumeux; Au foye des aliments qui fortifient, & soient astringents, comme est le vin vn peu verdellet, les perdris, faisans, poules nourries à la campagne, qui s'y nourrissent de choses diuerses. A la ratte de choses qui fortifient, & desopilent, comme le thamarisc, ceterac, & semblables : que si nous croyons Arnaud en son liure des Simples c. 83. nous dirons qu'il n'y a medecine qui eschauffe plus, qui engendre plus de hayne & de discordes que la cholere, qui refroidisse plus que la craincte, qui conforte plus que la ioye, qui nourrisse plus que la bonne esperance, & qui tuë plustost que le desespoir : mais aussi il marque tout ce qui peut seruir à oster le, mal, & procurer & entretenir la santé, par tout ce Traicté compris en 85. chapitres ou 15. fueillets.

De tout ce que dessus qui sert ou nuit, le Lecteur choisira ce qu'il connoistra le mieux à son goust, soit pour le dedans, soit pour le dehors, ayant les parties cy-dessus incommodées, & là où il rencontrera quelques choses qu'il iugera se contrarier, & ne pouuoir en trouuer l'accord ou la raison, se seruira des autres, où il n'en trouuera point : car la quantité des drogues, remedes fimples,

TTtt

compositions ou aliments ne sont pas mis icy pour vser de tous en mesime temps; mais pour choisir d'iceux, ceux qu'on connoistra plus facilement, & qu'on pourra recouurer le plustost; que s'il se veut esclaircir, le pourra faire lisant Mathiol, (ou autre bo Autheur) qui a escrit la conoissance & vertu de tout ce qui est allegué en ceste addition, laquelle, come l'ay creu apportera plus de profit aux curieux, que tout ce que ce pretendu Charitable a ramassé, plustost pour paroistre, se faire estimer, recommander aux malades, & nuire aux Apoticaires qui ne l'estiment pas beaucoup, que pour ayder au commun peuple qui tombe malade; voicy encores pour profiter au publique, selon Hipocrate 1. de Salubri dieta 1. 3. de diata.

L'Hyuer est tres-contraire aux vieillards, principalement sortants d'vn lieu chaud, & s'exposant au froid. Il faut manger beaucoup (non goulument & excessivement) & boire fort peu, le vin foit tres bon, & pur, le pain & toutes les viandes soient rosties, faut

manger peu d'herbes, pour rendre le corps chaud & sec.

Au Printemps faut boire vn peu dauantage qu'en Hyuer, & le vin vn peu trempé, & les viandes bouillies, ou plus humides, & manger mediocrement des herbes, & Marfil Ficin 1. de vita longa. & c.6.de Vita studiosor, trouue bon que le manger soit au double du boire, le pain soit au double, & encores vne partie & demie plus que les œufs, au triple de la chair, & au quatruple des poissons fruicts & herbes.

L'Esté n'apporte pas des mutations si subites & violentes, le vin foit moins fort ou plus trempé, & plus en abondance, & les viandes plustost bouillies qu'autrement, à celle fin de rendre le corps froid & mol, pour refister à la chaleur & siccité de la faison, qui rend les corps suants, sales & crasses.

En Automne les viandes doivent estre en plus grande quantité, Automne. plus seches, & le boire vn peu moindre, & plus pur que durant l'Esté.

> Ceux qui sont secs, maigres & iaunastres, & noirastres, qu'ils se nourrissent des viandes humides.

Les ieunes mangent viandes molles & humides: car leur aage

tend à la siccité, & leur corps est espais & serré.

Les vieillards doiuent viure de viandes seches se pourmener, & changer de lieux: car ils sont ordinairement humides, mols & froids, & faut auoir égard à l'aage, à la faison, & à la personne pour bien prescrire leur diete, & contrequarer, ou le chaud, ou le froid

Printeps.

Hyuer.

L'Efte.

pour demeurer en santé.

L'Hyuer il se faut pourmener vistement; mais bellement l'Est é ou seroit pour euiter le Soleil : les gens charnus doiuent fort mar-

cher; mais les maigres peu & bellement.

Ceux qui sont trop gras, & veulent s'amaigrir, doiuent beaucoup Amaigrir trauailler estant à jeun, & manger estants encores tous chauds, & & en non refioidis, beuuant vn peu auparauant de vin trempé, & vn peu graisser. chaud, mangeant les viandes & herbages grasses, vne fois le iour, fans bain, marcher le plus qu'ils peuuent les piedsnuds, se coucher durement; mais ceux qui voudront deuenir gras, feront le contraire, & en passant, disons que les animaux qui ont des dents dessus & dessous abondent en graisse; mais ceux qui n'en ont qu'en vne part abon dent en suif, selon Aristote l.deanimal. l.3. c. 17. & leur difference est que le suif est solide, & la graisse est molle, & icelle estant mediocre, monstre la bone habitude & nourriture du corps, felon Auerrois de part.animal.2.c.5.& ceux qui sont fort gras, vicillissent tost, & sont plus facilement attaquez des maladies, pource qu'ils sont froids, dautant qu'à ceste graisse quantité de sang y est employée, & les animaux gras ont moins de sang que les maigres,

Les bains frequents en temps d'Esté sont profitables; mais fort

peu en l'Hyuer.

Les vomissements seruent durant les six mois de froid eur, pour - Vomissece qu'alors la pituite abonde, & à la teste, & au dessus du diafrag-ments me, & les personnes repletes vomiront à jeun, apres la pourme-quand & nade auant midy, & les maigres & foibles apres auoir mangé commens. beaucoup de toute forte de viandes qu'ils auront sans les mascher

beaucoup.

Les femmes doiuent manger des viandes plus seches, & boire le vin plus pur que les hommes, à cause qu'elles sont d'vne char-

nure plus molle qu'eux.

Tous ceux qui ont l'estomach soible & froid, ne doinent pasbeaucoup manger; car la viande ne s'y peut cuire. Que si le curieux veut voir vn plus ample regime pour la fanté, qu'il aye recours au second liure de Celse, où il traicre des saisons de l'année des aages, des corps propres aux maladies, des fignes bons & mauuais, des maladies, de leur longueur, de la guarison, de la mort, des remedes par la faignée, par lancette, ventouses, sangsues, & autrement, petite partie des huist, qui merite vne lecture affiduelle, du tout curieuse & vtile pour bien prattiquer la Medecine, essant re-TITLEY

cueillie de toutes les œuures du grand Hippocrate, & l'intitule de remedia.

l'ay baillé cy-deuant vne Table ample, & pour chaque partie malade du corps des remedes, tant simples que composez, i'appelle simples ceux qui n'ont gueres d'ingredients, & les autres qui en ont plusieurs, composez, & desquels les boutiques des meillears Apoticaires des autres villes de ce Royaume, sont fournies, que si quelques particuliers Apoticaires de ceste ville de Paris en tiennent, c'est eux-mesmes qui les employent, sans appeller ceux quine sçauent ordonner en toutes maladies que la saignée, vn clystere commun, vne infusion de senné, vn bolus de casse, retournant tousiours à mesme dance, sans changer de notte, ny de cadance: ce qui donne l'entrée & l'employ à tous les coureurs Charlatans, salteinbanques, & prometteurs, qui souuent sont des choses extraordinaires à leur barbe, & honte, & radressent ceux qu'ils ont precipité à des maladies non preueuës par leur ignorance, & par leurs sanglantes saignées. Dieu par sa grace les illumine, pour le salut de leur ame, & santé des malades qui se mettent entre leurs mains, desquels ils vifent plustost à la bource qu'à la fanté.

# Tabula breuis & compendiosa febrium , cuius locus sit pagina 280.

Pebris est calor nations præter naturam in corde accensus per venas & asterias, mediantibus spiritibus & sanguine per totum corpus essus actionem per se & primo lædens. Febris igitur essentia est, in genere caloris præter naturam, cuius differentiæ (à quibus Febrium species ducuntur) sunt

Principales, & minus principales.

Principales & propriæ quæ sumuntur à substantia caloris quæ

constat forma & materia.

Forma, qua individua est per se, non ratione subiecta materia à qua dicitur Mitis, halituosus & minus cedens, qualis in Ephemera percipitur, qua spiritibus insidet. Mordax, acutus & squallidus, manum mordens, vt in Hestica qua partibus solidis inharet. Mordax & vaporosus qui manum thoraci admotam mordet, vt in sebribus putridis accidit, quarum subiectum est humor putris.

LE MEDECIN CHARITABLE.

Materia in qua accenditur calor præter naturam à qua sumuntur differentiæ maximè propriæ, & ab Hippocrate vocantur. Im-

petum facientia. Continentia. Contenta.

Impetum facientia, nempe spiritus non insiti, sed vagi, in quibus dum conceptu's est calor præter naturam & toti corpori impertitus, febris Ephemera seu Diaria, accenditur quæ πεμφυγώδης Hippoc. ati dicitur, nempe flatuosa, 6. Epidem. comm. 1. Aphor. 17. quæ vno die soluitur, quoniam in tenui subiecto & facile dissipabili inhæret.

Continentia quæ sunt partes solidæ cordis, quibus inslammatis st Hetica febris proprie dicta, cuius tres annotantur species, nempe Prima, in qua humidum infitum & naturale roridum corporis flagrar, cognitu difficilis & curatu facilis, secundum quosdam.

Secunda, in qua pinguedo, & mollis corporis, cordis & totius habitus caro, vi caloris febrilis colliquescit & humidum primigenium aliqua ex parte exustum est, restibili tamen aliqua eius portione, vnde magnam confequitur latitudinem in ratione maioris &

minoris sitam.

Tertia in qua post omninò assumptum radicale humidum, solidæ corporis partes, nempe eius parenchyma ac fibræ eliquantur, atque tunc dicitur Hetticamarasmodes, cui succedit marasmus qui est viuentis corporis interitus, & est duplex: exoritur enim velà calore & squallore, vel à frigiditate & ariditate.

A calore & squallore, qui nihil aliud est quam Hettica marasmodes dicta, seu tabes torrida, aut saltem ab ea statim ducit initium, atque tunc partes solidæ referunt ellychnium in lucerna valde crematum, cuius facilis est cognitio citra curationis vllam spem, quia

humidum primigenium numquam restauratur.

A frigitate & ariditate, vel Ex legenature, vel preter naturam. Ex lege natura, cum humor primigenius ob inopiam calidi infiti exhauritur & exficcatur, ac ætatis decursu fine dolore ac fine febre, sensim corpus refrigeratur & arescit, tumque nuncupatur absolutè Senium. Prater naturam, in quo partes proprio nutricatu fraudatæ sine sebre tabescunt, & appellatur senium ex morbo, vt accidit pueris nonnumquam ex lumbricis, aut ex hydrope, vel immodico refrigerantium vsu, vel ex partium internarum inflammatione haud rectè curata, maxime verò si purulenta euadat.

Ab aliis triplex differentia statuitur pro magnitudine & graduum diuersitate, cum tamen vnicus tantum sit morbus & diuersa ha-

TTtt iij

bens tempora, nempe dicitur Principium, quando humiditas, quæ Ros vocatur, conflagrat. Augmentum, cim hoc acciderit glutim vel cambio. Status, quando humidum radicale vítionem patitur.

Contenta nimirum humores, in quibus inhæret febris nosiodis Hippoc. dicta, hi verò humores continentur vel Intra vasa, vel

Extra vala.

Intra vasa in quibus toro sebris decursu calor manet par suique fimilis, ac quantum recens inflammatur, tantum dem protinus diffipatur, & febris homotonos dicitur. Autidem calor continuo incremento inualescit, & recens inflammatio maior est quam dissipatio, & dicitur Epagmassica. Aut tandem à summo vigore incipiens sensim minuitur dum desinit, & plus dissipatur, quam recens inflammatur, Paragmastica dicitur, id autem sit vel Citra putredinem vel Cum putredine. Citra putredinem, vt in Synocho. non putri, quæ simplex est sanguinis efferuescentia, & simplex instammatio phlogosis dicta, qua contra putredinem aliamque labem is incaluit, vno trium modorum dicto, eiusque contagione, cor partesque omnes incalescunt, & ab initio vsque ad finem vna est quasi accessio. Huic finitima est febris, quæ ex bilis calidiorumque humorum agitatione nimia sape oritur, ex causis euidentibus quum ex vehementiores in biliosum corpus alioquin sanum irruerint : non enim spiritus more calesiunt, sed & acres humores exagitant, quorum astu febris accenditur fine putredine. Cum putredine vel vulgari, vel venenato. Vulgari vera ac primaria, cum tanta in venis maioribus inest putredo quæ per se ipsa vel suo vapore cor continenter attingat ac labesactet. At si sanguis est Temperatus & ex quatuor humorum aquabili mistione constitutus febrem synocham putridam affert, li calidior est, plus bilis quàm cæterorum humorum in se continet, in valis prædictis stabulans continuam tertianam excitat. Si in pracordiis & circa cordi proximè partes vicinas, verum causum, sebremque ardentem aduehit, lingua eorum est aspera ac sicca & valde nigra, & dum circa ventrem mordetur, dolet & alui egestiones valde liquidæac pallidæ fiunt, & sitis inest vehemens, itemque vigiliæ, aliquando eriammentis emotiones : Hip. rat. vict. acut. §. 34. Si pituitosus sit sanguis Continuam quotidianamasfert. Si Melancholicus, Quartane continue est auctor : sic (sed male dicta, ) hæc enim est triplex quartana distinctos habens suos typos & iisdem diebus & horis recurrit, at numquam vel rarò melancholia putrescit in

### LE MEDECIN CHARITABLE.

venis vt quartana continua fiat. Vulgaris symptomatica, quæ visceris cuiuspiam partis ve putredinem, quasi comes insequitur & quæ ex cuiusuis partis erysipelate, sit Typhodes dicta, & quæ ex insigniorum partium phlegmone est, vt ex peripneumonia pleuritide phlegmonodos dicitur, & vtraque symptomatica est continua acuta, siassfatim vniuersimque sit: at verò consinua, si sensim & lente siat, eaque diuturna esse consinua esse consulua.

Sicum putredine venenata, quam pestilens & perniciosa expiratio intulit, & non vno calore, sed pestilenti malignaque pernicie, aliàs spiritus, aliàs humores, aliàs cordis substantiam contaminat. Cæterum venenata qualitas appellatur, cuius vis & pernicies supra vulgaris putredinis conditionem est, caque gignitur sponte in nobis, vel extrinsecùs inducitur, vel è sublimi, vel aliis ex causis. E sublimi venenata sebris quæ sit, Pestilens est. Aliis ex causis, simpliciter maligna, atque viraque putridæ sebri sæpe coniungitur &

ad cam se applicat.

Extra vala, & sit intermittens quum putredo leuior est in paruulis vasis, aut longius à corde dissita, vt non assiduo id essicere queat; porro humores hi funt magna ex parte non naturales putrescentes, à quibus exoriuntur febres Typica & erratica. Typica, & ordinate à circuitu & motu denominatæ, & dicuntur à bile, tertiana, à pituita, quotidiana, à bile atra quartana, quæ omnes sunt exquisita, si à proprio & sincero humore propagentur. Spuria verò à permistis progignuntur humoribus. Erraticaseu inordinata quæ (quia duplex est ordo typorum & inuasionis) bifariam observantur; nam febres servata typi forma & dierum figura, interdum citiùs tardiúsve, aut certis statis horis redeunt, vt quotidiana quotidie repetit, sed hodie hora tertia, die sequenti hora sexta, aliquando mane, aliquando vesperi, dicitur etiam inordinata secundum partem. Nullum servant ordinem, & ita sunt erratice vt sint typorum expertes, vt modo referunt tertianam, modo quotidianam, modo quartanam, & modo cunctantur, modo anteuertunt, quarum infinita fere obseruantur discrimina & à diuersis humoribus putrescentibus proficiscuntur, in corpore præsertim imbecillo, in quo plerumque subest visceris alicuius intemperies, quæ peccantem humorem ingenerat. Putrescit autem citissimè ob caloris natiui defectum. Iraque curatio à restitutione visceris peccantis exordienda, alioquin erratice nec facile dignosci, nec facile curari possunt, etiam si inter simplices numerentur.

tertiana distinguitur ex natura febris & accidentibus.

Composite quæ ex mistis implicitisque fiunt febribus, vt tertiana duplex, quartanatriplex, & hemitriteos, quæ ex quotidiana continua & tertiana intermittente constat. Exquisitaque dicitur semitertiana, si humores ambo æquales concurrant; non exquisita vero exuperante eorum alterutro, quæ dignoscitur ex propriis cuilibet humorifignis. Licettamen de typis c. 4. tres tradantur differentia, vna parua, altera magna, tertia media quæ differunt longitudine, vel breuitate, ita vt parua sit horar. 24. altera 36. postrema 48. quæ continuæ febri est proxima. Cæterum si tertiana quotidiana adiungatur, prima die inuadit bis, & bis remittitur, die fequenti semel, at die tertio rursum bis. Sic quotidiana quartana commixta prima die bis inuadit, secunda & tertia die semel, quarta bis. Item si tertiana, quartana & quotidiana commiscentur, die primo tres fiunt accessiones, secundo vna, tertio duæ, quarto rursus duæ, quinto duæ, sexto yna, septimo tres: acordo similis in sequentibus diebus feruabitur. In his vt mistæ sunt multæ febres, ita & humores multi separatim putrescunt, non loco vno eodemque confusi, & ideo diuersis horis incipiunt, diuersisque desinunt atque implicita nuncupantur. Porro febres non folum componentur cum febribus eiusdem aut diuersi generis, sed etiam cum aliis morbis acutis qui febres non sunt, qualis existit apoplexia, aut cum symptomate vehementi, quod habeat rationem causa. Deinde connectuntur non rarò febres cum suis causis vt putredine, quæ à putredine excitatæ eandem adjunctam habent, donec foluantur. Præterea inter internas

ternas causas numerantur proprium temperamentum, atas & sexus à quibus sebres quædam dicuntur sanguinea & rubra: aliæ biliose & slaue, quæ vocantur proportionata, si cum temperamento cui inhærent conueniunt: aut non porportionata, si non conueniunt, veluti si causus corpori calido superuenerit. Ad ætatem pertinent pueriles sebres in quibus calor est valde vaporosus & purè acris quibus seniles sunt contrariæ, sie viriles sunt acriores & muliebres humidiores. In causis externis habentur anni tempora à quibus denominantur sebres autumnales, hyemales, æstiuæ & vernæ.

Febres minus principales quas vocant aesidentarias, quoniam accidentibus quibusdam prædictas substantiales species aliquo modo immutant: ideoque ad curationem recte instituendam conserunt, desumunturque à Quanitate, secundum quam nuncupantur magna, parue quibus vocabulum intensionis & remissionis magis

congruere videtur.

A Qualitate acri, vel miti & vaporosa, de quibus dictum est in

superioribus.

Ab Aqualitate, inæqualitate, stabilitate & facili solutione, he-Etica sunt æquales & stabiles, at humorales & diaria sunt schetica: nisi ampla significatione hectica dicatur; quotidiana & quartana, quoniam haud facile frigentur, ambæ graues, prauæ, lethales, aut mites, aut salutares ob effectus quos edunt, existimantur, sic febres componuntur, aut cum febribus generis eiusdem, vt tertianæ cum tertianis, vel quartana cum quartanis, & fiunt duæ, vel duplices tertianæ, aut duæ vel duplices quartanæ, aut etiam continua continue implicatur, si diuersis horis queque inuadit, vel cosunditur, si codemtempore inuadunt ambæ. Aut componütur cum febribus dinersi generis, vt continua, cum intermittente frequenter consociantur. Aut componuntur cum causis propriis externis, quæ ab aëre inquinato progenitæ sunt epidemicæ, vel emtenicæ nempe communes regioni vel orbi. Aut componuntur cum causis propriis internis, quæ funt, temperamentum biliofum proportionatam biliosam facit febrem. Ætas, vnde pueriles aut seniles febres. Sexus, vt viriles, muliebres. Aut componuntur cum symptomate graui quod naturam induit causæ morbificæ, vel sine qua non. Aut cum morbo acuto, qui febris non est, qualis apoplexia censetur, vt fupra.

A Tempore vt nocturnz, diurnz, recentes, vetustz, longz, breues,

primariæ & secundarie quas viscerum affectus pepererunt.

Ab Effettis quos edunt & symptomatibus à quibus nominatur febris Typhodes quæ est symptomatica, vt dixi superius, continua & ardens à typhoincendendo, quam distinguit Aëtius à lipyria & crymode, quod hæc incenditur & pendet ab erysipelate pulmonis; illa ventriculi, sicut prima à iecoris erysipelate quæ Hippoc. 4. epid. §. 18. supidos facit ægros.

Elodes febres, in qua corpus præhumidum perpetuo sudore maddet, resoluiturque citra sebris internecionem, longa enim esse solet

in qua corpus resoluitur & macrescit.

Almirodes (1) sassuginosa 6. epidem. §. 1. tit. 17. que à pituita sassagin y veluti causus hybernus rat. vict. acut. 3. sed Gal. refert ad tactum, non ad gustum, quod salis modo cutem ægri aut manum medici pruritu magno mordeat, quoniam salsuginosa & multum vsta excrementa, per cutem delata sunt, vi pruritus in causis docet Galenus.

Lipyria continua & ardens à ventriculi erypfilate prognata vt dicum in typhode. Interna, vrunt, externa frigent, quod contra epyalæ accidit, lipyria in epyalam transit. Hippoc. de indicat. §. 4.

Epiala in qua simul rigent & febricitant per totam accessionem, hoc à pituitæ crudæ portione iam accessa fit, illud à nondum accessa, idque per singulas corporis partes.

Assorbes in qua ægrotus anxius & irrequietus est atque implacide

molesteque habet 4. rat. vict. acut.

Tarachodes in qua turbantur ægti, & leuiter offensa mente ac sine ratione turbantur.

Phricodes horrida, qualis est maxime hemitritæus ob humoris

à quo gignitur, inæqualitatem.

Pemphigodes, flatulenta & inflata febris dicitur que pneumatodis. 6. epidem. §. 9. aphor. 17. qualis est diaria & à sanguine imputri, à barbaris inflatiua vocatur, qua sanguine feruente & bulliente flatibus distenduntur venæ omnes, pestilens talis quoque nuncupatur. ἡ με Ελ. πεμφύρων, quæ cum pustulis efflorescit.

Aphoritsiros quæ est febris intolerabilis vehemens non fe-

renda.

\*\*\*Erraticarum febriú duę species describi solent. Primę dicutur, quarum materia est heterogenea & admodum diuersa, vt quando biles, pituitæ aut atrę bili permiscentur, eæ sebres nullum ordinem,

TABLE DES FIEVRES.

mullasque periodos seruant, nullaque manisesta signa edunt èquibus salutem aut mortem certò possimus prædicere. Secunda sebris erraticæ species est, quæ febribus continuis succedit, & à slaua bile exusta à præcedente incendio, ac tandem in atram conuersa inducitur. Inuasionis modus interiorem causam, humoremque dominantem demonstrat.

Inæqualiter putrescentibus, non in vno loco vt confusæ, sed in locis diuerfis eodem tépore, feu in maioribus fiue minoribus venis putredo contrahatur, hæque febres à propellente & dominante humore nomen genufque fortiuntur, vt in tertiana notha & illegitima in qua bilis exuperat. In harú implicitarú febrium numerum, quotidiana duplex tertiana duplex, & triplex referentur, fic iudicandum de semitertiana quæ ex tertiana intermittente & ex quotidiana continua constat, hæc semitertiana hæmitriteos dicitur, cuius causæ continentes & proximæ huius sebris semitertianæ sunt bilis& pituita, pituita putrescente in maioribus venis sit continua quotidiana, & à bile quæ minores venas & circa mesenterium, ventriculum, lienem & hepar fitas obfidet, ibique putrefeit, intermittens inducitur. Semitertiana tamen continua est non intermittens, estque duplex exquisita & non, si ambo humores sunt pares viiibus, exquisita sit, si autem bilis aut pituita exuperat, non exquisita fit.

Quædam febrisait Hippoc.l. 2. demorb. §. 44. forisad contraetum est debilis, intrinsecus autem ardet, & lingua ipsius aspera est, & per nares & per os spirat calidum, quinta die præcordia dura funt & dolor inest, & calor qualis in morbo regio apparet, & crafsam ac biliosam vrinam eiicit hinc siseptima die rigor & sebris vehemens apprehenderit & exudarit, bene est, sin minus, moritur

septima aut nona.

Tria tantum sunt genera febrium coniunctarum, hæmitriteus ex quotidina continua & tertiana intermittente, 2. hemitriteus ex quotidiana intermittente longe difficilior primo. Tertiumgenus ex continua tertiana & intermittente quartana præcedente adhuc de-

terius: verùm vt peiora, ita etiam rariora.

Tertiana continua fit in venis maioribus & à corde longius remotis que ab inguinibus ad alas víque recurrunt, remittitur & excandescit, quia vt dixi causa est in venis aliquantulum à corde seiunctis è quibus putredo in cor pari impetu assiduo ferri nequit:sed illarum quæ nunquam excandescunt materia est in venis, corde VVuu ij

proximis, ac proinde putredo cor assiduo pari vehementia assicit.

materia illa est sanguis biliosus putrefactus.

Causus in vero sit in venis cordi proximis veluti in trunco venz cauz ascendentis, & in vena arteriosa & coronaria quam Grzei Stephaniam vocant quod omnem cordis basim coronz instar cingere videatur.

Epiala à pituita vitrea & acida fit putrescens in parte, nam si tota

putresceret, fieret quotidiana.

Symptomatica febris dicitur quæ vel à partis alicuius inflammatione, vel ab obstructione, aut putredine substantie viscerum procedit. He febres eò grauiores sunt, quò pars affecta nobilior cor-

dique vicinior extiterit.

Febrium omnium quintanarum, sextanarum, se similium quæ longius excurrunt causa continens se proxima est pituita exusta que pauca in parte aliqua corporis distantiore coercita tandiu delitescit, donec eam vim nasta fuerit, que sebri excitande satis sit. He omnes sebres in ordine sebrium quartanarum notharum reserri possunt, se eadem methodo curari, sed ea disserentia adhibita quod hæ sebres valentiora remedia requirunt, quia sedes voi morbiscus humor delitescit, remotior est à viis consuetis per quas humores excerni solent.

Compositarű sebium duplexest genus, consusum & implicitum: consusæ sebres dieuntur, quarti ortus vt idem est, par quoque exitus, siunt autem ex variis humoribus codem loco æqualiter putrescentibus, vt cum bilis & pituita in maioribus venis permiscentur, pariterque putrescent, dua continua oriuntur, quia hi duo humores mixti in eadem sede putredinem contrahunt, & simul incipiunt, simulque desinunt. Ex hac consusone vix ac ne vix quidem vlla scorsum internosci potest quod earum signa consusa sur unde his sebribus nomen inditum: implicitæ autem sebres, hæ vocari solent quarum diuersa sedes est, origo motus & exitus dispar. Ex diuersis humoribus emergunt.

Semitertiana febris constatinæquali succo qui partim amaram bilem acrem, partim putrescentem habeat pituitam, & semitertianam horridam appellat Hipoc. l. 1. demorb. pop. §. 1. const. 1. yel horriscam, non tantum, quia inuadit cum horrore, sed etiam quod toto decursu morbiæger totus tremat horreatque constat, ex quotidiana continua & tertiana intermittente, vide Riol. c. 7. generalis Methodi bene medendi, p. 37. de hemitriteo, seu semitertiana.

## TABLE DES FIEVRES

Insultus à sanguine sunt tres différentiz.

Homotoni (i.) vniformes.

Acmastici (i.) crescentes. Paracmastici (i.) decrescentes.

Bilis à quo fittertiano modo est in hepate, modo in mesenterio, modò invariis partibus hypocondriorum.

Quartana quæ fit à melancholia, est in liene; modo tamen melancholia habet sedem in vena porta modo in ceteris partibus.

Pituita à qua fit febris quotidiana, habet semper sedem suam in ventriculo,& quia proximus est cordi, ideò quotidie mouetur; nam si pituita esset in pedibus & ibi putrescens, ob hanc distantiam, non faceret quotidianam, similiter si bilis esset in inguine vel in alia parte inferiori, non faceret tertianam. Sanctorius c. 5.p. 279. l. 5. Method. vitand. error.

Materia peccans faciensque febres intermittentes, seu circuitus, seu periodos putridarum febrium, est in locum venarum portarum,

materia veiò febrium continuarum est in venis cauis.

O quam sæpissime rudiores in vitiosam diuisionem incidunt, dum dividunt febres in biliosam, pituitosam & melancholicam, nec vident per hanc diuitionem fieri transitum de genere morbi in genus causæ, quia intemperies est morbus, humor vero peccans est causa efficiens sebris, vt febris semper est intemperies calida, at causa febris non semper est calidi; quoniam pituita quæ esticit quotidianam, est frigida. Ex hac ergo praua diuisione non poteint colligi remedium. Idem p. 6. c. 1. de remediorum inuentione.

Gal. 1. de Cristb.e. 17. ait morbi principium eousque perseuerare,

donec nullum coctionis signum appareat.

Augmentum perseuerat quousque conspiciantur signa coctionis, imperfecta tamen.

Status dum perfecta signa coctionis appareant.

Declinatio dum que cocta sunt, expellantur. Sanctorius p. 679.

c. 88. partis & artis paruæ Gal.

Pulsuum differentiæ decem vt Gal, Isagoge è Paulo Gorræus transcripsit, l. suo Definitionum Medicarum literatum posuitque in Tabulam.

Ce Charitable deuoit, pour le profit du peuple, les aduertir Diocle. comme Diocle fait, escriuant au Roy Antigone, pour la conseruation de la santé, nous auons quatre parties principales à sçauoir, V V uu iii

la teste, la poistrine, le ventre, la vescie à chacune desquelles aduient diuerses maladies, qui sont signifiées par les Signes Auant-coureurs, ausquelles si on ne remedie par l'ordre qu'il propose, les menaces sont de plus grandes & dangereuses maladies, & le tout Dieu-aydant, ie traduiray en François en vne autre ceuure que ie dresse, si Dieu me donne vie & santé, pour le bien de mon prochain; cari'estime ceste lettre, quoy que bresve, digne, & de l'Autheur, & du Roy, elle est miseau Volume intitule Geargy Valla Placentini viri clarissmi de vrine significatione, sans chisfres en aucune sueille, imprimé Basilia, in adibus Thoma Vuelstri M. DC. XXIX. & l'Epistre est intitulée Dioclis Epistola de bona valetudine tuenda. Diocles Antigono Regi salutem.

Pour vray, tout homme est toute vanité, Quand mesme il semble estre arresté; Certes, il est comme vn songe passant, Et pour neant va tracassant, Pour amasser force biens, sans sçauoir

L'heritier qui les doit auoir. Psalme 39. Louange immortelle, & gloire soit à Dieu, à Iesus-Christ, son seul Fils, nostre Seigneur, seul Sauueur & Redempteur, & au S. Esprit,

Si authoritate nulla sum, tamen vatione me effecturum spero, mode attentos corum habeam animos, qui veritatem, non fraudem sequentur.

A ceux se disants Medecins, contre qui Monsseur l'Aigneau escrit, & qui sont nommez Loups-Garoux, & en Latin Larua, Lemures, par Louys Duret, sur les Coaques d'Hippocrate, & ceans p. 120.

### EPIGRAMME.

Loups qui faites fur nous tant de fanglantes courses,
Pour auoir nostre sang, & celuy de nos bourses;
Consesse que l'Aigneau est plus puissant que vous,
Sa science vous est vn inuincible obstacle,
Et chacun est rauy (comme d'vn grand miracle)
De voir qu'vn seul Aigneau surmonte tant de Loups.
A. La Faisse d'Aulbenas.





Cette fille a eflé conceue le 25 de decembre 1622 est née le 25 de septembre 1623 entre le 24 et 25 susdict, tirée au naturel chez moy le lundi 14 d'Auvil 1642 mayant esté mence par M. Sardin Prestre a s'Môrs pres Parie, sans que inye peu apprendre ni son nom ni sa maison, a vant commencia parcistre malade à liange de quatre ause.



## 

POVR SCAVOIR L'ORDRE QVE IE dois tenir seurement pour la guarison de ceste jeune Damoiselle, & n'aller à tastons, & ignoramment; comme ont fait ceux qui l'ont fait saigner des grosses veines, au lieu de petites, & rameaux d'icelles, baillé des remedes violants & vomitifs, au lieu des doux, benins et lenitifs, enuoyée aux eaux minerales et sulphureuses qui eschaussent en desseichent, au lieu de refrigeratiues et humestantes, en autres remedes contraires, en sans sçauoir si le mal est dés le ventre de la mere, ou du depuis, en veu que ce mal est des plus grand en longs à combattre, abbatre et des raciner qui puis arriver au corps humain. Ie desire qu'on responde aux demandes suivantes; auant que ie passe plus outre au combat en curation.

A SÇAVOIR s'il y a des enfants auparauant, & du depuis Acetteieune Damoiselle, & si le pere se porte bien, s'il y en

y a de morts, de quelle mort, & en quel aage.

2. Si auant la generation de ceste-cy, le pere auoit eu, ou grosse verolle, ou poulain, ou chancres, ou chaude-pisse, ou sievre-quarte, & si enicelles il a esté saigné au brasou iambe; combien de sois, & s'il a esté stotté auec l'onguent, dans lequel on met vis-argent, ou ait pris des remedes par la bouche, dans lesquels il y aye dudit mercure, où si ce mal y estoit au temps de l'engendrement.

3. Si la merc auoit ses purgations au temps de l'engendrement, si elle auoit accoustumé d'en auoir pendant qu'elle essoit enceinte (comme plusieurs semmes) & qu'elles sussent cessées en ce-

ste-cy.

4. Si pendant ceste groffesse elle a eu quelque mauuaise sievrequarte, ou autre, quelques tristesses, cholere violante, peur, ou

effroy violant.

J. L'heure, du iour, du mois, & de l'année de l'enfantement, & combien ont duré les douleurs, si plus ou moins que les autres.

6. Si ceste fille estoit grasse ou maigre à sa sortie.

7. Qu'elle estoit la nourrisse qui l'a allaictée, veusue ou mariée, icune ou vieille, son mary fort robuste, ieûne, foible, maladis, &c de quelle maladie affligé, s'il est mort, de quoy; si la dite nourrisse est morte, de quoy, si elle est viuante, si elle est encores robuste, si elle a des ensants, s'ils sont viuants, & se portent bien,

8. Dequoy ceste ieune Damoiselle, & comment a esté nourrie, & de quelles viandes auec le laict, & combien elle a testé.

9. En quel temps, & comment on a commencé de s'apperceuoir du mal qu'elle à present, & par quel ordre on a commencé à proceder pour saguarison, & si on peut auoir les ordonnances chez l'Apoticaire des remedes ordonnez par les Medecins

qui l'onttraictée, me l'enuoyer, ou leur coppie.

Les demandes ne sont sans cause, & si ceux qui ont traicté ceste fille auant moy, eussent bien consideré le passage d'Hippocrate au liure de Affection bus p. 302. lettre f de l'impression de Froben, ils n'eussent pas fait ce qu'ils ont fait, & Version de Cornarius qui paroit par les ordonnances bien signées des Medecins qui

les ont faicles fort ignoramment que ie garde.

La connoissance de tout cecy m'est necessaire pour bien employer le talent qu'il a pleu à Dieu me donner; le soussile, Dieu mercy, n'est encores puant, les purgations naturelles vont au temps propre, & en couleur, & quantité. La disposition des iambes, pieds & mains est bonne, l'appetit bon, le goust bon, le dormit bon, sanssonges facheux, l'esprit bon, & naif, il saut esfayer d'oster les fueilles, seurs & fruicts, en coupant la racine, sans incommoder le tronc; & prier Dieu, & tant d'un costé que d'autre de benir les remedes, & de retirer ses verges; le prie qu'on responde franchement & veritablement à ce que dessus, cy-derriere, où il y a assez de place, & alors iet auailleray, & pour la cure generale & particuliere de la guarison, à laquelle ie prie Dieu donner sa benediction, Amen.

L'AIGNEAY Medecin du Roy.

De Paris ce 15. Auril 1642.

# 

# RESPONCE FAITE A MONSIEVE L'AIGNEAV.

Monsievr,

Pour répondre au Memoire qu'il vous a pleu de m'enuoyer, ie vous diray que mon mary & moy, sommes derace tres-ancienne, dont les peres-grands, peres-ayeuls, & bis-ayeuls ont vescu quatre-vingt-ans, soixante ans & plus, tous entrés dans de bonnes alliances, qui n'ont aucune mauuaise reputation depuis deux cents ans en ça, ny de connoissance d'hommes. Pour répondre donc à vos Articles; ie vous diray, Monsieur, que ma fille est le second de mes enfants; Le premier fut vn garçon, dont ie me blessay, & vint à six mois mort; i'ay encores deux fils, graces à Dieu, aussi beaux, & aussi sains qu'il y en ait dans le païs, i'ay eu parmy eux vn fils, dont ie me blessay à huict mois, il estoit beau, & vécut huict iours, ie me suis blessé encores deux sois à deux mois de deux petites formes sans vie; i'ay deux filles, graces à Dieu, plus ieunes aussi que leur pauure sour, autant belles & saines qu'il y en ait à vingt licuës à la ronde du païs.

Le pere est vn gros homme sanguin, plein de bonne santé, qui n'eut iamais aucun mal venerien, ny fievre-quarte, ny aucune autre incommodité; sinon qu'il est vn peu suicet à la grauelle, & de

l'heure qu'il est aagé de cinquante vn an & demy.

Pour ma grossesse, i'ay tousiours creu que i'auois mes purgations lors de la conception; du reste ie n'ay iamais eu mes purgations, ny dans ceste grossesse, ny aux autres, m'estant tousiours bien portée dans ladite grossesse, et a toutes les autres, l'appetit bon, meilleur que dans vnautre temps, & nemange que de bonnes viandes, mon accouchement sut plus rude que des autres mais il n'y eut rien d'extraordinaire que comme des autres semes.

Madite fille n'estoit ny graffe ny maigre, à sa naissance elle eut d'abord vne nouvrice veusue aagé de vingt-cinq ans ou environ, le tein noir, elle deuint amoureuse de telle sorte, qu'elle perdit son laiet, elle ne la nourrist qu'un mois, elle n'auoit point d'ensans, ie ne sçay si elle vit encore, & si elle a esté remariée, elle teta vne autre semme quinze iours, qui est morte dix ans apres, elle a eu des enfans qui sont morts, & elle n'auoit iamais eu mauuaise reputation; elle aesté acheuée de nourrir par une femme de tein noir, melancholique, bonne nourrice, son laict fort doux: ie m'oubliois de dire, qu'apres elle teta vne autre nourrice plus d'un an qui estoit rousse de visage, aigre d'humeur, quise porte assez bien, elle a d'assez beaux enfants, il y en a de morts & de viuants, son laiet estoit sale; Madite fille a esté conçeue vers le vingt-cinquiesme iour de Decembre six cent vingt-deux; i' ay accouchéle vingt-cinq Septembre à minuset, entre le

24. 6 le 25.

Madite fille a esté nourrie de bonnes viandes auec son laict, & du depuis, tất qu'elle a esté aupres de moy: absente elle vous pourra dire comme on l'a traictée : car elle a esté en Religion pensionnaire, les maris desdites nourrices se portent tous bien, celuy de la premiere estoit mort, lors qu'elle donna à tetter à ma fille, elle ne luy en donna qu'vn mois ou enuiron, ce dit homme est mort ieune, ie ne sçay pas de quelle maladie la plus vicille de toutes ses nourrices n'auoit que trente ans; bref, Monsieur, nous ne connoissons rien d'extraordinaire, ny aux nourrices, ny aux maris, ny aux enfans, tous sont encore viuants, horsmis ceste premiere veusue, ie m'enquereray, Dieu aydant, comme ils font morts: elle n'esfoit pas de ce lieu-cy, tousiours n'a ce esté qu'vn mois qu'elle l'amal nourrie : car ceste nourrice rousse qui l'a nourrie plus a'vn an, auois таниліfe teste, & pris la fievre-quarte en la nourrisfant, elle la nourrist peu de temps aucc ceste ficure, on la changea à ceste nourrice melancholique qui ent ausst la fieure-quarte un apres que ma fille sut seurée.

Ma pauure fille fat quatre ans autant agreable de corps, de visage, & d'esprit qui s'en puissevoir claire brune, i une le tein vermeil, nulliment suiece à galle, ny à gratelle, ny à maladie : hors quelque fieure déreglée que les vers causoient, elle eut la fievre-quarte à l'aage de quatre aus, qui luy duraprés d'un an, à l'issue de sa fieure-quarie, il luy vint comme vii frongle au bras droit, au lieu d'apostumer, l'humeur se glissa entre cuir & chair, apres cela il y vint vne marque entre les deux yeux, puis deux ou trois autres au visage; enfin, il y en vint au bras, aux iambes, on la fit purger, baigner, & faigner à l'aage de cinq ans, depuis ce temps-là elle cut la veue vn peu rouge, qui luy a conti-XXxx iij

mué, augmentant tousiours: madite fille vous peut dire de bouche comme cela s'est augmenté, comme elle a beu des eaux chaudes de Bourbon-Lancy, elle vous dira mieux que ie ne vous sçaurois mander les remedes qu'elle a pris, tant de Medecins ordinaires que d'yn Charlatan, & de seu Monsieur de la Brosse: Voila, Monsieur, ce que ie vous en puis mander, i'ay brûlé les ordonnances, croyans qu'elles estoit inutilles, si vous ne pouuez lire mon escriture, à cause de ma mauuaise orthographe, ma fille vous la lira, s'il vous plaist, ie vous la recommande de tout mon cœur, Monsieur, ayez pitié d'elle, & de nostre famille, iugez de quel interest ceste affliction nous est; Nous reconnoistrons, Dieu aydant vostre soin, & vos peines; ie vous supplie de vous y consier, & de me crorre,

### MONSIEVR,

Vostre tres-humble seruante.

Co 5. May 1642.

Receuë le 9. May 1642.

l'ay encore plusieurs autres lettres de la mere, laquelle est venuë voir sa fille en ceste ville, pendant que ie la traictois, auec contentement & belles promesses, auec vn de ses premiers Medecins portant vn manteau rouge, pour n'estre conneu de moy, & seulement de la fille, qu'elle me dist bien estre Medecin: mais non son

nom, ny de sa mere, ny de sa maison.

Commeien'ay point mis de subscription à ma lettre, baillée à sa fille, pour m'auoir caché, & son nom & sa maison; de mesme, la mere a fait: mais i'ay bien apris que le pere estoit Seigneur de plusieurs places en ce païs, & lors qu'on me l'amena, elle estoit masquée, toute habillée de soye, ayant un collier de perles de grand pris en son col, & tres-bien accompagnée, laquelle ie sis demasquer, & tirer le portraise en crayon.











gagnera et enrychira par les femmes

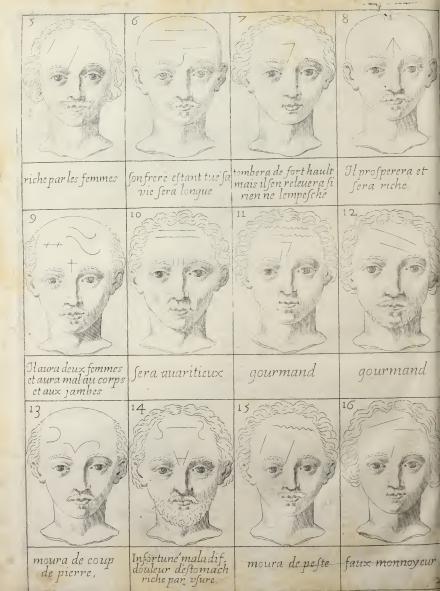

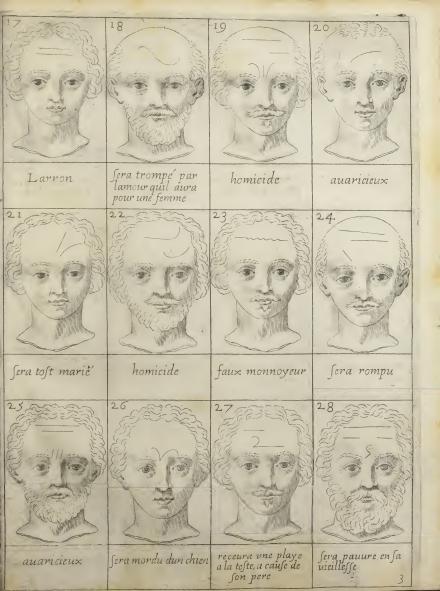



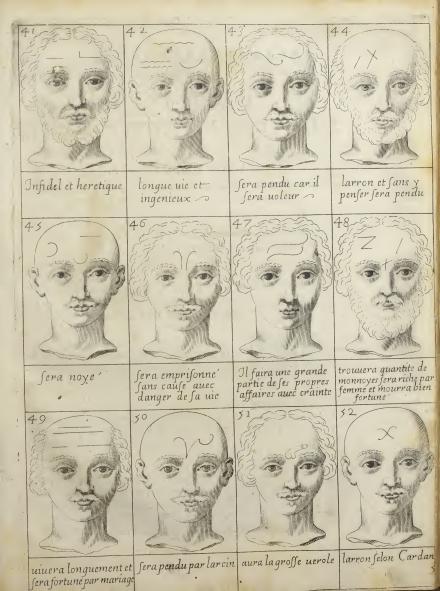



# TRAICTE

# DE LA METOPOSCOPIE,

PHYSIOGNOMONIE,

Oeuure rare, & de nul ainsi traictée, selon les plus doctes Physiognomes, Philosophes & Medecins: comme Hippocrate, Galien, Rhasis, & autres, & tresnecessaire aux Medecins, par DAVID L'AIGNEAV Conseiller & Medecin ordinaire du Roy.

### CHAPITRE PREMIER.

# Aduertissement au Lecteur.

Voy le second trai-Ete C. 25. de Emptione captinorti de Rhasis ad Alma. forem, o" le c. 52. du liure II. de l'Hi-Stoire naturelle de C.Pline of le 0.26.de Occultis

naturæ

ECTEVR, garde que la curiofité trop hatiue ne te precipite à vn iugement inconsideré, suitet à vn facheux repentir : car comme dit Aristotec. 10. de sa Physiognomie, il saut que le Physiognome considere si les Signes qu'il voit, sont permanents & stables; car si tantost ils sont, & ne

font, on ne peut faire vn iugement asseuré, can intantoit is sont, et le font, on ne peut faire vn iugement asseuré, pource que ce qu'ils significat, n'est constant dans l'ame, & la signification pourra estre vraye: mais non l'esset, comme la rougeur, palleur, & autres du visage, yeux & semblables, aux vns demeurans, aux autres s'en vont, & les principaux Signes sont aux parties les plus eminentes; comme les yeux, front, sace, tesse: & pour le second lieu; c'est la poictrine & épaules; le troisses me lieu, c'est la iambe, & les pieds, & ce nom de Physiognomie luy a esté donné par les Grees de deux noms, l'vn est Physis, que les Latins & François disent nature, & nomos, les Latins regula & lex; les François, regle ou loix,

propre pour connoistre les mœurs & les inclinations des person-miraculis nes, pour à quoy paruenir, vn long vsage & experience est neces- de Leuisaire: car comme les nations, les aages, les sexes & vacations sont nius ledifferentes, de mesme leurs staures, figures, couleurs, temperaments, coustumes, & loix different; donc auant que faire vn iuge f. 1,77. de ment asseuré, Aristote c.5. du mesme liure, considere, assemblississible, calcule, nombre & marque tous les Signes qui apparoif- ptis à difsent en chaque partie du corps, pour en tirer quelque fruict : car le persione; naturel d'vn chacun se reconnoist par ses propres actions, & aussi & de Gilbien par la Chiromance (que par la Phyfiognomie,) qui est scien-Anglicus ce, par laquelle on connoist les mœurs des personnes, & tant plus imprimé vne personne a des membres ou marques semblables à quelque à Lyon animal, tant plus communique-il à son naturel, comme entre au- 1510, il n'y tre. Albert remarque, pour ueu que ces Signes soient communs à a aucune tous les animaux de ceste espece, ce qu'il dit apres Aristote. Il faut distinction aussi faire distinction de ceux qui corrigent les dessauts qui sont en aux cha eux, & leurs mauuaises inclinations, les vns pour l'amour de la chisfres. vertu, & les autres pour crainte du chastiment : car comme dit le Sage, Oderunt peccare boni virtusis amore, & mali formidine penæ: Les disciples d'Hippocrate porterent sa peinture à vn Philosophe Physiognomique nommé Philomon, qui l'ayant bien considerée, dist qu'elle representoit vn luxurieux & trompeur, auquel les disciples respondirent, ô sol : c'est la figure d'yn homme de bien, & du tres sage Hippocrate; Que cherchez-vous donc? ce que i'ay dit de ce portraict; c'est selon les regles de ma science; ce qu'estant rapporté à Hippocrate, dit; Gertes Philomon a dit vray, mais connoissant que ces choses sont vilaines, ieles ay refrenées & corrigées en moy. Flud. c. 2. p. 119. tractatu 1. S. 2. de anima animalis cum vitali scientia, de Physiognomia. Socrate sut estime Socrate & par Zopirus Physiognomiste suiet à tous vices, à cause qu'il en Zopirus. auoit les marques, (quelques-vns disent seulement aux femmes) & Alcibiade se mocquant de luy, fut repris dudit Socrate, qui de luy dist, que nature l'auoit incliné à tous ces vices; mais qu'il les auoit tous corrigez par la Philosophie, & voulut estre de ses disciples, & apprendre ladite Physiognomie, laquelle n'impose pas necessité; mais monstre l'inclination, par les humeurs qui peuuent estre corrigez par la raison, comme dit Albert le Grand, l. 1. tract. 2. c. 2. de Anim. Car celuy qui a desir de faire quelque chose, il n'en doit pas demander conseil aux sens; mais à la raison, & c'est la cause

Trois ames.

pourquoy les Caballistes & Thalmudistes disent que l'homme a trois ames, la plus basse la nomment Nephec commune tant aux hommes qu'aux bestes, laquelle, disent ils, est suiete au Diable: c'est à direaux sens; la troissesme est nommée Nessemach, & est sous la protection de Dieu, qui est la raison; la seconde nommée Ruar, & est la volonté, laquelle écoute Dieu, & le Diable; c'est à dire les sens, & la raison, comme estant au milieu des deux, & selon qu'elle encline, est dite adherer, ou à Dieu, ou au Diable; raison pour Dieu, & sens pour le Diable. Socrate alloit si ingenuëment en sa frequentation, qu'vn iour enquis par quelque sien samilier, luy demandant pourquoy il ne chassoit celle de ses femmes (car il en auoit deux) qui se moquoit de sa difformité & laideur, respondit; Ie latien & endure pour m'accoustumer à la médisance du peuple, & vn autre luy demandoit, pourquoy il ne chassoit l'autre, laquelle estoit grande criarde, respondit; & toy, pourquoy ne chasses-tu les oyes qui sont chez toy: (car elles sont grandes criardes,) respondit, pour me faire des œufs, & Socrate: & moy pour me faire des enfants. Estant vn iour en certaine assemblée, & le plus mal vestu, dit, si l'auois de l'argent, l'acheterois vn manteau, & sous ceste plainte de necessité, ses amis & familiers luy baillerent (sans qu'il en demandât ouuertement) dequoy en auoir vn. La vertu est nuë, & ne veut estre voilée, ny fardée: mais le vice se cache, comme il fit en Caïn, pour tuer son frere Abel; en Ioab pour tuer Amasa, & en Iudas pour trahir nostre Seigneur Iesus-Christ, & son Maistre. O que ces méchants hypocrites sont difficilement reconnus (principalement par les ames dociles) lors que couuerts d'vn manteau de Religion, de Pieté, & de Iustice, ils amusent, & abusent les plus dociles : mais enfin, leurs fards & l'eur plastre s'écarte, & donne iour par quelque coin à leur laideur; C'est dequoy ie t'ay voulu aduertir, vne hyrondelle ne fait pas l'Esté: mais elle en donne quelque connoissance: vne ou deux marques Equiuoques n'asseurent pas de la ladrerie: mais donnent suiect de rechercher s'il y en a d'autres : vne seule marque n'asseure pas d'vn larron: mais l'action la confirme. Que donc ton iugement n'aille pas temerairement à dire bien ou mal de la personne de laquelle tu n'as eu la frequentation, ny conneu les actions. D'vne vifue, & claire source plusieurs ruisseaux peuuent découler, qui se rendront sales & puants par le rencontre & mélange de quelque charogne & bois pourry, & plusieurs hypocrites veulent estre estimez

bien sains, qui au besoin se trouuent seulement ceints, feints & planches pourris, tels ressemblants à celuy duquel Lucian discourt en son premier Tome page 340. l'intitulation est Alexandre, ou le faux Prophete, le plus beau & parfait en apparence qui se peut voir : mais accompagné, & remply detoute hypocrisse & malice. On remarque aussi qu'il y a des nations qui font suiets & enclins les vns plus que les autres à certaines vertus & vices, comme dit Almanus f. 212. sur le liure d'Hippocrate, de des nal'air, des lieux, & des eaux; disant que les Iuiss sont enuieux, les tions. Perses perfides, les Egyptiens fins & subtils, les Grecs sages & trompeurs, les Chaldeens legers, mais de bon esprit; les Sarrasins cruels, les Africains variables, les Gaulois gourmands & fermes, les Lombards glorieux, les Hongres cruels, les Suedois sales, les François farouches, les Saxons fols, les Poicteuins lourdaux, les Escossois voluptueux & fidelles, les Espagnols yurognes & subtils, les Bretons choleres & hospitaliers, les Normans rapineux & communicatifs, les Romains graues, les Assyriens ingenieux, & Cardan exhorte les Sages d'estudier à la Physiognomie, & à la Cardans Chiromance, & Platon & Galien à l'Astronomie; Or en ce traicté ie n'ay pas seulement regardé aux mœurs & inclinations : mais aussi aux maladies pour lesquelles predire, ce Traicté est vtile; car le Medecin ne peut subsister sans la prediction, & qui lira bien les œuures d'Hippocrate, verra la verité de cecy; ce qui n'a encoresesté touché d'aucun Physiognomiste qui se sont seulement arrestez aux seules mœurs ; comme estant leur seul suiet, & estime ceste piece proprement adiouster au Traitsé de la saignée, y decouurant ceux qui font sanguins, choleres, pituiteux, melancholiques, en tout, ou en partie; car par tels Signes on peut iuger de la saignée necessaire, ou non, autant presque que des maladies qui trauaillent. Et de fait, ce Traicté est tiré en partie d'Hippocrate, Rhasis & autres doctes Medecins qui ont jugé des Signes salubres, insalubres & neutres par la Physiognomie, ce que Syluius a tres Sylains. bien remarqué en ses Tables intitulées Methodus sex librorum Galeni, &c.

le commence donc la description de la Physiognomie ou connoissance des mœurs & inclinations des personnes par les Signes, Lignes, Figures, grandes & petites, rondes, quarées, triangulaires, longues, courtes, couleurs diuerfes, & autres marques, que chacun porte en soy du ventre de samere, ou du depuisaduenues, & que ic

730

de Masbourg.

Du Gocles recueile des plus celebres, & receus Autheurs, Hippocrate, Ga-Medecin lien, Rhasis, Aristote, Gocles, Porta, Peucer, Camerarius, & autres qui ont marqué l'vtilité de ceste connoissance, particulierement aux Medecins, puis que la plus grande partie d'iceux tire ses Prognostics de la teste ou face, comme Hippocrate 1.2. §. 6. p. 491.

Hippocra- des maladies populaires, & au commencement du premier liure des Prognostics §.2.p.617. veut que le Medecin cosidere de primeabord la face du malade attaqué d'vne maladie aiguë ; à sçauoir si le nez est pointu, les yeux enfoncés, les tempes abbatus, les oreilles froides renuersées, & retirées, le front tendu & dur, la couleur de la face pâle, ou noire, ou liuide, ou plombée : surquoy Heurnius discourt assez amplement en son Commentaire sur ledit liure, p. 178. & outre. Mais voyons premierement les marques de l'homme temperé, & puis nous verrons ceux qui en decheent, & croy que le meilleur, & plus excellent modele, auquel homme du monde ne peut sans sa confusion & scandale contredire, est celuy du Fils de Dieu, Iesus-Christ nostre seul Sauueur & Redempteur, mis dans l'Examen des esprits fueillet 163. traduict d'Espagnol en François par Gabriel Chapuis derniere edition : à Paris, chez Iean Corrozet, dans la Cour du Palais, au pied

Iesus-Christ & Sa Phy. siognomie.

des degrez de la Saincte Chapelle 1624. Lentulus Proconsul efcriuit au Senat Romain de Hierusalem de ceste sorte.

De nostre temps est apparu un homme qui est viuant à ceste heure, de

des petites taches au visage, comme lentilles.

grande versu appellé Iesus-Christ, que le peuple appelle vray Prophete & duquel les Disciples disent qu'il est Fils de Dieu, il ressuscite les morts, il quarit les malades, il est homme de moyenne stature & droitte, beau de Iosephe dit visage, auquel se void vne telle reuerence imprimée, que ceux qui le regardent sont induicts à l'aymer & craindre; Il a les cheueux de couleur d'auclaine bien meure, iusques aux oreilles, ils sont vnis & d'une mesme sorte: mais depuis les oreilles, in sques aux espaules, ils sont de couleur de cire, & pour ceste cause ils remisent da lantage. Au milieu du front, & en la teste, il est ne plus ne moins que les NaZariens; il ale front vny, & fort ferain, levisage sans aucune ride ne tache, accompagne d'une couleur moderée, on ne scauroit trouver à redire, ny à son nez, ny en sa bouche, il a la barbe épaisse à la semblance des cheueux, non large; mais fendue par le milieu, il ale regard fort graue, il a les yeux clairs & efclutans, il estonne quandil respond, & quand il admoneste, il est gratieux, & sefait aymer, il est ioyeux, auec grauité, iamais on ne le vid rire: mais bient'a on veut pleure, il a les mains & les bras gracieux à voir,

en compagnie, il contente fort: mais il ne s'y trouve gueres, & quandil s'y erouue,il est fort modeste en sa representation,il est le plus bel homme quel'on scauroit imaginer. Sur cecy, l'Autheur de l'Examen, examine trois ou quatre Signes de l'homme temperé, auquel ie renuoye le curieux, & passant outre sans m'arrester à la definition de ces mots Metoposcopie, ny si elle elle est subalterne de la Physique, laissant ces Scholaritez à ceux qui en ont assez amplement escrit & disputé, diray seulement que par la Physiognomie, le Medecin peut marquer au malade l'estat de sa maladie & santé passée, presente & aduenir, comme dit Hippoc. en ses Prognostics, & au 6. des Epidemies, dit que sans la connoissance du temperament ou naturel de chaque personne malade qui se met entre les mains du Medecin, difficilement peut il profiter, & paruenir à la guarison de L'homme l'indisposition & maladie. Or Egynete l.i.c. 60. dit que l'homme semperé, tempere est celuy qui subsiste entre toutes les extremitez, n'estant qu'il voye ny gras, ny maigre, ny mol ny dur, ny chaud ny froid, ny fee ny hu- aussi Himide, duquel toutes les actions animales & naturelles sont entie. pocrate, de res, & qui n'est sans poils, ny fort pelu, ny noir, ny blanc, qui estant Medeciieune a eu ses cheueux plustost roux que noirs: mais estant à la vigueur de son aage les a plustost noirs que roux, voy l. 3. c. 17. p. 271. fin. des Meditations historiales de Camerarius.

\* Par le mot de teste on entend tout ce qui est soutenu par le Chap de col, & Hippoc. l. 2. §. 6. p. 490. 491. 617 § 1. prenotionum recom- la reste. mande fort le Prognostic qu'il tire principalement de la face, & 1. 6. §. 1. de morbis popul. met comme en vn blot, ceux qui ont la teste Les esfoigroffe font dorinarts, ceux qui ont la teste groffe, les yeux petits, les marquisont begues sont choleres, ceux qui ont beaucoup de dents quent ce quifont begues font choleres, ceux qui ont beaucoup de dents qui efti-font de longue vie, les begues, & ceux qui parlent vistement sont ré, tant fuiets à la melancholie, & à la cholere, ceux qui ne cleignent point d Hipoles yeux sont choleres.

\* La teste mediocre & proportionnée au corps signifie bon d'autres sens,magnanimité, ressemblants au lyon, qui a vne telle teste: car la dostes teste bien saine, bien formée, bien sorte, & telle qu'il saut doit cor- Medecins. respondre au corps sans aucune difformité, ayant les sutures bien ferrees, pour mieux refister à l'injure de l'air, & toutes ses parties doi-

uent bien faire leurs fonctions.

\* Ceux qui ont la teste grosse, les yeux noirs & grands, & le nez gros & camus, sont bons ordinairement, Galien en son Ars parua, marque des testes grosses, petites, & autres, où les plus doctes Me-ZZZZ

crate que

decins peuuent beaucoup apprendre.

\* Ceux qui ont la teste ronde comme vne boule, & se terminant en pointe, sont hebetez & sols, leur discours est extrauagant, fort enucloppé, on les appelle communément testes pointues, & telle figure monstre que les ventricules sont estroitement logez:ce qui empesche les mouvements, tours & retours des esprits.

\* Ceux qui ont la teste totalement ronde, marquent legereté, in-

stabilité, oubliance, peu de sagesse, & peu de discretion.

\* Par la force des os de la teste, on reconnoist la force de tout le corps, Hippoc. l. 6. §. 6. p. 539. des maladies populaires, & dit le

mesme des ners, veines, chairs, humeurs, &c.

\* Ceux dont le sommet de la teste vient à s'abaiser, comme en planure, tellement qu'elle ait vne prominence ou hauteur égale, & arrondie vers le deuant, & le derriere, les costez de part & d'autre estants pressez doucement, tels ont volontiers bon esprit.

\* Ceux qui ont la teste releuée sur le derriere, ont bonne me-

moire.

\* Ceux quiont la teste vnie, & égaleau deuant, ont la memoire debile.

\* Ceux qui ont le deuant de la teste rond & éleué, ont l'imagination excellente.

\* Ceux qui ont le deuant de la teste plat & abaissé, ont l'ima-

gination debile.

\* Ceux qui ont la teste oblongue, aboutissants des deux costez en rondeurs eminentes, les costes sur le deuant estants égaux, & vn peu pressez, sont les plus estimez.

\* Ceux qui ont la teste enclose, comme en quatre quarrez, s'éleuant également en mode de cube, ou de dél qui a quatre pointes,

ont peu de sens.

\* Hippoc./.2. §. 5. des maladies populaires; ceux qui font roux, le nez pointu, les yeux petits sont mauuais.

\* Ceux qui sont roux; les yeux grands, sont bons.

\* Ceux qui sot grads, chauues, begues, la voix menuë, sont bos.

\* Ceux qui ont mal de teste, les oreilles coulantes, a tels le palaix est caue, & les dents inegales, ne respondant l'une à l'autre, 1.6. 6. r. des maladies populaires.

La teste petite est signe d'estre insensé, dissicile d'apprendre, tels sont les asnes: car leur teste, quoy que grosse, n'est que des os;

& non de ceruelle.

\* Ceux qui ont la teste petite, ne sont ny begues, ny chauucs, pourueu qu'ils n'ayent les yeux de couleur perse; dit des Latins Glancus ou Cassus, Hippoc. l. 2. S. 6. de morb, popularibas.

\* Ceux qui ont la teste mal façonnée, & comme dissorme, sont persides, choleres, & doutent en toutes choses, Hippoc. de la

teste longue.

\* La teste vn peu grande, marque peu de iugement.

\* Le derrière de la teste-caue marque craincte, & faut noter que le derrière de la teste nommée nuque, est plus froid que le reste de la teste, & par consequent a besoin de plus grande chaleur : il est plus of offencée par le froid.

\* Ceux qui ont le deuant de la teste enfoncé, sont insensez. \* Ceux qui ont le derriere de la teste allongé, marque sorce.

\* Ceux qui ont le deuant de la teste auancé & allongé, ont bon fens.

\* Ceux qui ont le deuant & le derrière de la teste enfoncez, sont craintifs & insensez.

\* Ceux qui ont le deuant & le derriere de la teste allongez auec

moyenne groffeur, sont magnanimes & forts.

\* Ceux qui ont le sommet de la teste allongé sont lourdaus & impudents, & quelqu'vn dit: car sembloit que nature eust travail-lé à forger sa nature, il estoit louche, & boiteux, & bossu, la teste aiguë, & le corps mal ossu. Bien peu de poil, tres-longue, & large oreille, en somme laid, tant que c'estoit merueille: cest escriuain imitoit Lucian en son happelopin.

\* Ceux qui ont la teste pointuë, le col gros, sont sorts & robustes communement, & leurs os sont gros & forts, autres disent que la teste pointuë marque impudence & effronterie, Hippoc. 1. 5. §.

I. de morbis popularibus.

\* Ceux aufquels l'os du palais est tombé (ordinairement aussi l'os dunez tombé) & qui ont les dents inegales, & mal rangées, tellement que les dents canines ne se ressemblent point entre elles, ny les incissions auec les incissions, ny les molaires aux molaires, sont fort suiers aux douleurs de teste, & souvent les oreilles leur distillent des serositez, ou vne sanie puante, pource que (comme dit Galien) vne partie soible amasse ordinairement quantité d'excrements, & Hippoc. 1.6. S. 1. des maladies populaires.

\* Baricellus en son Hortulus Genialis, chap. Tranlos Balbos, &c, dit que l'imperfection du begayement ne vient pont de l'intempe-

ZZzz ij

courir.

rie humide du cerueau, pource qu'il se rencontre plusieurs d'iceux qui sont chauds, froids, secs, humides; mais c'est à cause de la varieté des meats appartenants aux instruments de la parole : car l'experience monstre que ceux qui ne peuuent prononcer, ont deux trous au milieu du palais, au lieu auquel le quatriesme os de la machoire superieure est, qui ne sont iamais si ouuerts que ceux qui parlent bien, & trouue-on aux begues les trous vers les dents fort grands, tellement que par iceux, la grande quantité de pituite qui distille vers la langue en sa partie anterieure, la rend begue, ou demie parleurs, ce qui est confirmé ou tiré de Sanctorius 1. 3. Vitandorum errorum, & non remarqué iufqu'à present par les Anatomistes de Paris, peut-estre s'en aduiseront-ils à l'aduenir, aussi bien qu'aux autres erreurs & ignorances qu'ils ont, aufquelles ils font doctes Docteurs, i'entend parler de ceux qui veulent parler, & paroistre par dessus leurs compagnons; que quoy que tres-doctes, leur modestie ne leur permet vn babil importun. Æce teer. 2. serm. 4.c.36.col.388.de Ancyloglossis en baille quelques autres raisons & causes, & pourquoy quelques-vns ont difficulté de prononcer R, autres L, autres K, autres S, aufquel le curieux pourra re-

Sanctorius.

Æce.

\* Ceux qui ont mal de teste, par-cy, par-là, guarissent, s'il leur fort par les narines, ou par la bouche, ou par les oreilles, des eaux, ou du pus, ou du sang.

\* Ceux qui ont souuent mal de teste, sont menacez de con-

uulsion nommée Opistotone.

\* Ceux qui ont mal de teste, ne doiuent point boire de laict.

\* Ceux qui ont des absces vers les oreilles, ont mal de teste.

\* Ceux qui ont mal de teste; qui ont la fievre & suent, si le ven-

tre est serré, & la conuulsion saisit, meurent.

\* Ceux qui ont douleur au derriere de la teste, que leurs os font rompus, s'il coule quelque matiere crasse par le nez; c'est vu mauuais signe.

\* Ceux qui ont mal deteste, endormis, reuants, les yeux comme sarouches, sont menacez de la consulsion au derriere de la teste, de laquelle voy mon Traicté cy-deuant de la saignée.

\* Ceux qui ont mal de teste, stupides, les yeux rouges, vont

saigner du nez.

\* La teste est la source de la pituite, & est renduë pesante par le vent du midy nommé Auster. \* La teste est sur le corps, comme vne ventouse.

\* La teste & les mains froides aux hydropiques, principalement si le ventre & les costez sont chauds, c'est vn mauuais signe.

\* La pituite descendant de la teste d'une semme enceinte sur

son ventre, & si elle estacre, la met en fievre.

\* Les douleurs de la teste presentes ou à venir sont prognosti-

quées par les vrines troubles aux fievres.

\* Les douleurs de teste aduiennent l'Hyuer, si l'Esté a esté sec, & venté du vent d'Aquilon, d'Automne pluuieux, auec le vent du midy ou Austral.

\* Ceux qui ont mal de teste, & chassent, ou veulent prendre ce

qu'ils semblent voir; est signe de mort.

\* Ceux qui sont attaquez subitement de douleur de teste, auec prination de parole, ne pounants se remuer, si la sievre ne leur suruient, meurent le septiesme iour.

\* Ceux qui ont douleur de teste, & bruit d'oreilles (sans sievres,) tournoyement de teste, difficulté de parler, & engour disse-

ment des mains, y a crainte d'epilepsie ou lethargie.

\* Ceux qui ont la teste malade, qui vomissent verdastre, qui

font fourds, & veillent, c'est signe d'vne prompte folie.

\* Les femmes qui ont la teste pesante, frisson par le corps, se sentent, lasses, marque leurs purgations proches; enfin, les Philosophes ont dit qu'en la teste; à sçauoir le lieu d'icelle sans poil, & nommée face, se void l'image de l'ame: car la superbe se connoist aux sourcils, la maiesté au menton, au front la sagesse, la beauté à la face, & l'honnesteté aux iones, & à ceste cause Hippocrate en ses Prognostics conseille au Medecin de bien prendre garde à la sace, & a ses parties.

### CHAPITRE SECOND.

# Considerations sur les poils & cheueux.

Av T noter, auant qu'entrer au particulier, qu'en general les Septentrionaux sont plus pelus que les Meridionaux, à cause de leur secheresse qui les cuit, & les desseche exterieurement, & de la chaleur enclose au dedans, qui pousse le poil en abondance, & ZZzz iij PHYSIOGNOMIE.

Bodin. Gordon. trauersele cuir, qui est plus rare qu'aux autres. Bodin 1.3: §. 16. p. 614. du Theatre de nature. Gordon partic. 7. c. 1. dit que les choleres qui sont de bonne habitude, sont plus pelus, les sanguins moins, les flegmatiques moins, & les melacholiques encores moins. Auicenne traicte de ces poils, chair, yeux, humeurs au premier

Anicenne.

Platon.

Traicté de ses Cantiques p. 561.562. Et Platon en son Timée descrit fort exactement la couleur des cheueux, d'où Galien a tiré ce qu'il en a escrit, & toutes sois ne faut pas iuger du temperament & complexion des personnes, seument par les cheueux; mais auec iceux faut ioindre les autres signes pris des autres parties, lequel amas des signes, les Grecs. nomment Syndromes..

Syndra. 20208.

Or les poils sont faits d'vne matiere suligineuse (comme la suye de la cheminée) causée de matieres crasses & terrestres par la chaleur qui est au dedans du corps, laquelle voulant sortir par les pertuis ou pores du cuir, s'y arreste peu à peu vne nouvelle vapeur s'y attachant, pousse en haut la premiere, d'où peu à peu vne nouuelle vapeur forme le poil, & se maintient, tant que la matiere suligineuse dure, l'exemple peut estre tiré des plantes, & la faute des poils peut estre cause de trop grande humidité, aussi bien que par la faute de la matiere fuligineuse, & icelle matiere excrementeuse & feche, prouient de la troisses me concoction.

Conftantin Africain chap. de Alepecia, marque EES COHleurs des cheueux, or leurs & gnificatios.

Les cheueux doiuent estre plustost considerez à l'enfant au sortie du ventre, & ensaieunesse de mesme que les yeux; car les cheueux crespus & secs se sont tels par la chaleur & siccité, & la crainte. su premier qu'ont ceux qui les ont tels, aduient par la dissipation des esprits, qui au si les rend auares & trompeurs, & leur crespeure peut aduenir aussi par la tortuosité des trous par où ils passent, comme Hippoc. Auicenne, Aphrodisée, & autres ont masqué.

\* La quantité des cheucux demonstre la chalcur, & la grofseur d'iceux, la cholere, la quantité est plus commune aux ieunes gens, que non pas aux enfants & vieillards, pource que la matiere est plus vaporeuse qu'humide, & aux enfants & vieillards plus

humide que vaporeuse.

Ceux qui ont les cheucux droicts & crespus au bout, comme

l'ours, sont courageux & durs.

Ceux qui ont les cheueux mols & deliez, clairs & rouges outre mesure, tesmoignent y auoir faute de sang, & estre trompeurs, & tant plus sont clairs, tant plus sont foibles & effeminez.

\* Les cheueux rous sont causez par la desiccation de leur humidité, & tient-on communement que de tels rousseaux, s'ils sont piquottez de marques tannées, noires & autres couleurs par tout leur corps, & encores plus, s'ils sont choleres, la morsure de tels, est mauuaise, pource que leur baue attachée aux dents & genciues,

se meslant dans la morsure, nuict merueilleusement.

\* Les chauues auant saison, est à cause que le sang est fort diminué aux parties superieures par l'vsage immoderé des semmes, & l'aliment qui est porté au cerueau, n'y pouuant estre cuit, sorce est que les cheueux tombent par faute d'aliment: & faut noter que les chastrez ne viennent point chauues, pource qu'ils n'vsent point de semmes: de mesme, si on chastre vn cerf, les cornes ne luy tomberont point: mais à vn bœus chastré, les cornes croisstront dauantage.

Ceux qui ont les cheueux droicts, sont timides, cecy serapporte

aux passions.

Rhasis dit queles cheucux mols marquent timidité, & les cres-

pus audace.

Ceux qui ont le ventre pelu, sont luxurieux; & ceux qui ont le poil abondant au col, & sur les espaules, sont ordinairement obstinez & sols.

Ceux qui ont les cheueux crespus comme les Mores, sont craintifs

& trompeurs.

Ceux qui n'ont les cheueuxny crespus ny mols, comme le lyon,

font courageux.

Les poils crespus, selon Aristote 5. de generat. animal. c. 3. Gal. c 5. de temper. & Sanctorius quest. 51. p. 230. Artis parue Cal. disent que les poils crespus aduiennent, ou par le temperament sec, ou à cause des trous dans lesquels ils prennent racine, l'exhalution estant soible, ne peut pousser violemment la matiere des cheueux, où elle est trop forte, & le cuir trop dur, qui ne permet la sortie de la matiere droictement; mais tournoyant, & les cheueux crespus par exhalaison chaude & seche sont judes; mais s'ils sont mols, c'est par la tortuosité des conduits, & viennent tost chauues.

Ceux qui ont les poils clairs, ou sont chaunes (pour ueu que cene soit par maladie) sont malicieux, trompeurs, ou luxurieux, & la caluitie (outre ce que dessus) aduient par plusieurs causes, entre lesquelles est le coit immoderé, par lequelle cerueau se desseche, & se retire du crane, & estant retiré n'humeste la peau, comme il

738

fouloit, de laquelle il est couvert, & ne fournissant plus de matiere pour les cheueux, ne peuvent estre agrandis, ny multipliez, ny entretenus. Hippocrate 6. de morb. popul. §. 3. de nat. priori §. 19. dit que les eunuques ne viennent point chauves, pource que n'y-sans point de semmes, ils ne s'eschaussent point, & la pituite n'esstant point eschaussée, ne brûle point la racine des cheueux, & par ainsi ils ne tombent point, concluant que les chauves sont pituiteux, & dit que la couleur des cheueux aduient par la couleur de l'humeur attiré par la chair, surquoy le curieux voye Mercurial, l. de Morbis cutaneis c. 2. p. 8.

Ceux qui ont les cheueux espais, sont de nature de beste sauuage, & principalement vers les tempes & oreilles, sont sins, & veneriques, & s'ils sont rares & subtils, vers les tempes & oreilles, sont

froides & foibles pour Venus.

Ceux qui ont les cheueux, ny rares, ny espais, sont d'vn naturel louable.

Ceux qui ont la cheueleure bien agencée sont effeminez, te-

nants plustost de la femme que de l'homme.

Les cheueux longs marquent vne grande humidité: tels sont les cheueux des semmes, qui ordinairement sont plus longs & mols que ceux des hommes, de mesme aduient de la grandeur du corps, lesquels l'humidité agrandit & relasche; mais la chaleur & siccité rend & laisse les personnes petites le plus communement.

Ceux qui ont la cheueleure molle & applanie, font doux & ti-

mides, comme les lievres & oyfeaux.

\* Les cheueux blancs, & peu sont froids : or ceste blancheur & canitie se fait par la pourriture de la pituite, qui est au dessous de la peau, laquelle aduient par desaut de la chaleur paturelle: par l'ysage trop frequent des semmes le cerueau se desseine, & se retire en bas du crane, & se priue de l'humidité nutritiue, qui est cause qu'il se blanchit auant le temps.

Mistoire.

Vn prisonnier (à ce que raconte Speron en ses Dialogues) à Padouë, ayant entendu que le lendemain on luy couperoit la teste, sut tellement changé dans vne nuict, quoy que ieune, que le lendemain il sut tout blanc & chenu, n'en ayant auparauant aucune apparence: ce qui luy sut causé de la peur, qui retirant la chaleur audedans, demeura tout froid.

Ceux qui ont la cheueleure dure, sont forts.

Ceux qui ont la cheueleure moyenne, sont i ng eniux.

Ceux aufquels la cheueleure descend naturellement iusques sur le nez, sont magnanimes, courageux, & liberaux. Platon les com-

pare & nomme Ours.

Les chastrez ne viennent pas chauues, sont craintifs, sont bons, & les chauues le peuvent estre, ou de race, ou autre incommodite, comme par faute de chaleur, ou de graisse : là caluitie monstre grande quantité de ceruelle au deuant de la teste : car c'est là, que la caluitie aduient. Aristote 16. de Animalibus.

Ceux ausquels la cheueleure monte en haut, sont dociles & amiables. Mais si auec cela sont roides, marque cautele mechante,

fans sagesse & aduis.

Ceux desquels la cheueleure est noire & droicte, sont equita-

bles; mais choleres & melancholiques.

\* Les cheueux noirs, durs, & en quantité, marquent vn temperament chaud.

\* Les cheueux noirs, deliez, & peu, marquent vn tempera-

ment froid. Hippoc. Gal. 1. 2. Epid. 7. 8.

\* Toutes les couleurs des cheueux peuuent estre comprises en quatre principales, qui sont noire, rousse, blonde, blanche, ou grife, & font auffi colorez, selon le lieu de l'habitation, selon Aristote Probleme 25. Albert le Grand, 1. 3. traft. 2. c. 2. de Animalib. & Hippoc. I. de nat. puer. S. 18. dit que telle que fera l'humidité attirée par le cuir & chair de la teste, & de quelle couleur, telle sera celle des cheueux.

Les cheueux, quels qu'ils soient en couleur estants droiets, & ne se pouvants abbaisser qu'avec artifice & dissiculté, marquent tel personnage facheux & hargneux; & s'ils sont espais, sont lu-

xurieux.

Les cheueux, ny noirs, ny rudes, marquent la personne inge-

nieule.

Les cheueux tirans sur le iaunastre, marquent facilité d'apprendre toutes choses; maiss'ils tirent sur le blanc & iaune, & espais sont rustauts, & indisciplinables, voy la colomne 210. Seminary 20tius Philosophia Platonica & Aristotelica, de capite.

Les cheueux iaunes marquent animosité courageuse, & force

comme le lyon.

Les cheueux de couleur d'or, marquent courage; mais ru-

desse.

Les cheueux fort iaunes, marquétrudesse, rusticité & ignorance. AAAaa

740

Martial. Les cheueux rouges, comme ont les regnards, tesmoignent tromperie, desquels Martial dit, Crine ruber, Niger ore, breuis pede, lumine luseus.

· Remmagnam prastas Zoile si bonus es.

Les cheueux roussastes en enfance, iaunastres en puerilité, & iaunes en adolescence & simples, dissicilement viennent-ils chauues, Gal. c. 13. Artis parua.

Les cheueux yn peu roux tesmoignent la cholere.

Les cheueux vn peu rouges tesmoignent vn esprit chagrin, ne sçachant souuent ce qu'il veut: mais en ce temps present il ne saut iuger à la haste de ces couleurs, pource que, tant les hommes que les semmes, pour la plus-part se les teignent de la couleur que leur plaist: ce qui me sait souuenir du dire d'un grand Sage qui est, que ceux qui se fardent les cheueux, & lé visage; c'est pour tromper quelqu'un: mais il saut aussi prendre garde, comme i'ay dit aux climats; car les Meridionaux ont leurs cheueux presque tous noirs & crespus, les Septentrionaux iaunastres, plains, & vnis, les Orientaux beaux & chastains, les Occidentaux plus noirs & rudes pour la pluspart.

Ceux qui ont les poils & le corps noirs, sont bilieux.

Les poils sont colorez ordinairement, selon l'humidité de la teste.

Les poils fortent communement aux parties les plus rares de la peau, & leur nourriture est l'humeur moderé.

Les poils fortent plus tard au menton, & au bas du ventre, pource que telles parties sont comme les dernieres reujuifiées.

\* Les poils tombants à vn tabide, est mauuais signe; principalement le slux de ventre suruenant.

Ceux ausquels les cheueux croissent fort, sont hebetez, tardissen leurs actions; ont le pouls petit, le souffle quasi imperceptible, leur chair est foible au toucher, sont inhabites à engendrer des masses, pource qu'ils sont froids & dormards.

Ceux qui ont quantité de cheueux noirs, crespus de la couleur de leur face rousse, auec quelque rougeur, leurs veines sont grosfes, & tous leurs mouuements sont promps, dorment peu, sont obstinez, quand on les touche & manie on les sent chauds.

Ceux ausquels les cheueux croissent, & viennent tost, viennent aussi bien tost chaunes, sont vigilants, se mouchent peu souuent, & ne sont suiets, ny au rheûme, sur la poitrine, ny sur le nez,

pource qu'ils ont le cerueau sec.

Ceux qui ont les cheueux deliez, qui viennent bien tard, & ne sont point chauues, qui leur coule tousiours quelque chose des natines, qui sont ordinairement incommodez du rheume, qui sont dormarts, & ne sont éueillez en leurs actions, sont humides, &

contraires aux precedents, qui ont le cerueau sec.

Les chauues sont choleres, chauds, secs, trompeurs, desquels on dit communement, Si non vis falli, fugias commercia calui, & de celuy qui est fort velu, Hirsutus fillax; irascens, prodigus, audax. Aristote Problem. & de generat. animal. 4. c. 5. l'homme velu est impudique, & a beaucoup de semence, de mesme Auerroës c. 4. & Galien en son Ars parua des signes du cerueau sec, met pour le septiesme signe, la caluitie prompte.

Les autres lignes sont peu d'excrements, subtilité des sens, faciles à veiller, les cheueux rudes, & naissants promptement, plustost crespus que droicts, sur tous lesquels signes il y a plusieurs opinions, lesquelles si te curieux veut voir auec les resolutions, lise l'Ars parua de Gal. commenté par Sanctorius c. 16. p. 256. de la

ficcité du cerucau.

### CHAPITRE TROISIESME.

# Considerations sur le front.

ORS que quelque proprieté est toute en quelque chose, & espece, alors si ceste proprieté est en vne autre espece, l'esse et y tera auffi; Exemple, les marques d'vn animal courageux & fort, font les extremitez grandes, le front quarré, la poitrine large, les espaules grandes; or tout animal qui a ses parties semblables aux susdites, sera sans doute courageux & fort, & les lignes longues en la paulme de la main marquent vne longue vie, & les courtes au contraire, ces arguments sont d'Aristote aux posterieures Analytiques, l. de Histor. animal. c. 15.

Pythagoras n'admettoit aucun pour son disciple, sans avoir regardé exactement toutes les parties de son corps pour (selon la composition d'icelles) le retenir, ou le renuoyer; disant que l'ame estant accablée par vne trop grande charge du corps, en est beaucoup moins agile; mais il ne faut pas toufiours par vn feul figne.

AAAaa ij

mais meurement conferée (comme l'ay dit ) l'vn auec l'autre, & quels surmontent, ou les forts en petit nombre, ou les foibles en grand nombre, remarquent aussi que si les parties dextres sont plus grandes & grosses, que les parties senestres aux femmes, & les senestres que les dextres aux hommes, c'est signe affeuré que telle personne est mensongere, se ventant beaucoup: car les imperfections des hommes paroissent plus facilement aux parties senestres, & celles des femmes aux parties dextres.

Le front marque les maladies de l'ame, la tristesse, la ioye, la douceur, la clemence, & l'asseurance, & anciennement le front estoit consacré à la modestie, & le front est pris depuis la racine des cheueux ou derniers cheueux du deuant de la teste, iusques à la racine dunez, & la polisseure du front; c'est à dire, qui est sans rides aduient par la siccité, & Pline 1. 11. c. 37. dit, le front de l'homme marques'il est ioyeux ou faché, cruel, ou de bonne nature, froncant le front, & haussant vn sourcil, maintenant l'autre, il monstre la fierté ou modestie qu'il a au dedans.

Le front louable est celuy qui en sa largeur égale la longueur du nez.

Le front duquelles lignes sont droictes, de bonne couleur, & le tout agreable, marquent autant de felicitez qu'il y a de lignes, & integrité de mœurs, & ces lignes sont au nombre de sept, comme est marqué en la figure cy-deuant, desquelles la plus proche des cheueux est appropriée à Saturne, la seconde à Iupiter, la tierce à Mars, laquelle tient presque le milieu du front; la quatriesme le Soleil, & selon quelques - vns à Venus, celle de dessus l'œil dextre à Mercure ou au Soleil, celle du dessus l'œil senestre à la Lune, ou felon autres à Venus, celle d'entre les deux sourcils descendante vers la racine du nez, selon les vns à Mercure, & selon les autres à la Lune.

La ligne du milieu n'estat point entrecouppée, ny trop profonde; mais droicte, c'est un bon signe; mais si elle est couppée, & non droicte, principalement celle de Mars, menace de calamité & grande infortune : car ces lignes tesmoignent les passions interieures de l'ame, & si ces lignes vont selon la largeur du front, c'est marque d'insigne meschanceté; la ligne Mercuriale, tant plus est belle, subtile, droicte, tant meilleure est-elle : si elle est craffe, profonde, entrecouppée, marque vn parleur inconfideré, la ligue de Venus profode, crasse ou large, & entre couppée est signe de luxure.

Pline.

, je

Le front tout plein de rides est marque d'effronterie, autres di-

fent, d'affaires, d'empeschements, & d'esprit subtil.

Quelqu'vn remarque, qu'aucune marque ne paroit au front iulqu'à l'aage de septans, auquel temps vne petite ligne paroist sur le costé gauche de l'oreille montant sur la tempe, & silaligne monte en rond, le front marque dix ou douze ans, que s'il y a ap-

parence qu'elle suiue tout de trauers.

Le front marque vingt cinq ans, & felon sa longueur, les aages oules années au dessous de vingt-cinq ans, s'il y en apparoist vne troisiesme, sont trente ans, & selon la longueur, les années sont : s'il y en apparoist trois sont quarante cinq ou soixante ans, pourueu qu'auec les trois se paroisse vne quatricsme demie, s'il s'en trouue cinq, marque septante ans, s'il s'en trouue dauantage, sont Alfridaries; c'està dire comme inconnuës. Cemot Alfridarie ou Fridarie, & par les Grees Cronocratie est vn certain terme ou nomc'est. bre d'années de la planette regnante & gouuernante la natiuité, & en icelles années nous est influé du bien ou du mal, selon sa nature. Belot p. 47. c. 4. de la Chiromance.

Ceux qui ont le front grand, sont paresseux & ignorants, & s'il est charnu & poli, sont choleres, & auec cela ils ont les oreilles droi-

ctes, sont plus choleres, selon Aristote.

Ceux qui ont le front petit, sont remuants & sots, comme aussi

ceux qui l'ont large ou estroict.

Ceux qui ont le front long, sont dociles, doux, & ont bon sens. Ceux qui ont le front comme quarré & agreable, sont magnanimes & forts.

Ceux qui ont le front comme rond, font choleres, & toutesfois

fans courage.

Geux qui ont le frond rond & eleué, sont insensez, impudents & choleres.

Ceux qui ont le front abbatu & plat, sont effeminez.

Ceux qui ne l'ont gueres applany, sont sages & aduisez, les chiens de chasse l'ont de mesme.

Ceux qui l'ont rude auec des fossetes, & petite duretez, sont trom-

peurs & perfides.

\* Ceux qui l'ont court, estroict, & enfoncé vers les tempes, & out

les machoires grandes, sont menacez des escrouelles. Ceux qui l'ont refroigné, sont songearts ou tristes, si le milieu d'iceluy est éleué, ils admirent tout; mais s'il est abbaissé, ils sont AAAaa iij choleres.

Ceux ausquels le front est sanstides, sont sans beaucoup de soucy, s'il est poly entierement, ils sont plaideurs, & toutes sois on en marque sans aucune ligne, & le visage tres-agreable, qui sont craignants Dieu, & fort gens de bien. Voy cy-deuant la Physiognomie de nostre Seigneur Iesus-Christ.

Ceux qui ont le front entre l'aspre & le poly droict & maigre,

font aucunement forts.

Ceux qui ont le front comme mignard, font flateurs comme les chiens.

Ceux qui l'ont comme fombre, font audacieux comme les

Ceux qui l'ont entre le mignard & le fombre, sont assez bien.

morigenez.

Ceux qui l'ont éleué, sont opiniastres & testus. Ceux qui l'ont rude & seuere, sont facheux.

Somme, le front triste demonstre la personne triste, & le front

ioyeuxlaioye.

\* Ceux qui sont saisse d'vne maladie aiguë, ont le front resserré,

& comme refrogné, & sont menacez de la frenaisse.

\* Le front dénué par vn coup de sa peau (c'est de l'os du front, qu'Hippoc, entend) & s'il vient liuide, & la fievre suruient, il y a

danger.

\*Ceux qui ont prurit ou demangeaison au front, aux testicules, & par tout le corps, & le cuir ou peau fort crasse comme les ladres, s'ils vont aux bains chauds mineraux, ils en seront guaris; mais ils sont menacez de mourir Hydropiques, selon Hippoc. 1.5. §. 4. de Morb. popularibus.

\* Les douleurs du front sont difficilement guaries.

### CHAPITRE QUATRIEME.

## Considerations sur les sourcils & paupieres.

A paillardise de la semme apparoit aux yeux éleuez, & aux sourcils d'icelle: Ecclesiassique e. 26. verset 12.

Ceux qui ont les sourcils allongez & mols, sont pieux & dociles.

S'ils sont tortus, sont virils & choleres.

S'ils sont courbez vers le nez, ils sont seueres, rudes & niais.

S'ils sont panchants vers les tempes, ils sont moqueurs & dis-

figulez,

Pline l. 11. c. 37. dit par le sourcil nous donnons à connoistre ce que nous pensons, ou l'ouy ou le non, & de fair on connoist au sourcil, si vnepersonne est superbe; car encores que l'orgueil prenne son commencement ailleurs, ce neantmoins son vray & droict siege est és sourcils, & y demeure comme attaché, aussi l'orgueil ne pouvoit trouver chose plus haute, & moins accessible en l'homme que le sourcil, pour y regner seul, & c'est pourquoy quelques Philosophes ont dit que c'estoit là le siege de l'ame, entre autres Strato le Physicien.

S'ils sont courbez vers le nez, & espandus vers les tempes, ils sont lourdaux & rustiques. Erastrato disoit que l'ame est logée aux sourcils, & que si les poils d'iceux sont droicts, on est mol, si panchants sur le nez, sont boussons, si vers les tampes, moqueurs, si du

tout abbatus, sont enuieux. -

. S'ils sont espandus, sont tristes.

S'ils demeurent en leur propre place, sont demy-hommes.

S'ils font longuets, font effrontez & audacieux.

S'ils sont en arc, & se meuuent souuent, sont superbes, coura-

geux & menaçants.

S'ils font conioints font Saturniens; c'est à dire nais sous Saturne, tristes, & s'ils sont pelus, sont impies, larrons & trompeurs.

S'ils sont rares, sont foibles, & si comme mesurez, sont dociles &

intelligents.

L'entre-deux des yeux doit estre sans poils, & fort net, que s'il est autrement; c'est signe d'vn meschant & saussaire, brouillon, chicaneur, sale en ses habits, haltier & vanteur.

Les sourcils auec quantité, marque plusieurs soucis, tristesse,

auec parole ennuyeuse.

Les sourcils longs signifient arrogance & effronterie.

Le sourcil dextre est gouverné par le Lyon, & le senestre par le Taureau.

Les sourcils auec les poils longs, & les deux n'estants pres-

que qu'vn, signifie simplicité malicieuse.

Les fourcils auec les poils noirs bien formez, les cheueux noirs, longs, vn peu crespus, conuiennent aux femmes, & aux effeminez, principalement s'ils ont la charnure blanche, & le corps gresse,

& font nais fous Venus.

Les sourcils courts & estroits, de couleur blonde, marquent vne bonne nature, timide, mais vindicatifue.

\* Les sourcils tortus en vne sievre continuë, presagent la mort

prochaine.

Ceux qui ont les fourcils du haut en bas, comme ont les pourceaux, font grands mangeurs, & veulent manier & patroüiller les viandes auec leurs doigts.

### CHAPITRE CINQUIESME.

### Sur les seilles ou paupieres.

SI les feilles pendent en bas, marquent trompeurs, yurognes, & dormarts, s'ils vont en haut.

S'ils se courbent en bas en saçon d'vnarc, ou panchent d'vn co-

sté, sont fiers, effrontez, detracteurs.

Sinoirs & fermes, ont l'ame ferme & constante.

Si le poil est court & délié; c'est sagesse, secret, doux, ennemy des procez & debats; mais amateurs de grandes choses.

Les seilles longues, le poil gros; c'estrusticité, peu d'esprit, &

s'il a audace, c'est presomption vaine.

Les seilles ou paupieres espaisses & rougeastres marquent effronterie.

Les paupieres allants haut & bas, marquent yurognerie, dor-

meurs, mensongers, trompeurs, & fols.

Les paupieres larges, comme celles des brebis, marquent folie. Les paupieres petites, comme celles des ferpents, fignifient malice.

Les paupieres mediocres marquent vne bonne ame.

Les paupieres égales marquent iustice; si inégales, meschants, rez du Biable. Diable.

Les paupieres allant d'un costé & d'autre, marque de pensée à des actions meschantes, ou ont peur, ou sont maniacles.

Si elles sont comme sortans dehors, ils sont insensez.

Se tournants comme joints, leur cœur est plein de malice.
\* Les seilles tenduës aux febricitants, c'est mauuais signe.

Lesseilles

Les feilles groffes en haut & pendantes, marquent vn dormart, & groffes & espaisses en bas, yurognerie.

Les feilles s'estendans en long, monstrent vne mauuaise ame. Si elles se courbét vers le nez, c'est signe d'vn bouston; si vers les tempes, d'vn rieur & dissimulé. Si totalement abbatus, vn enuieux.

\* La paupiere renucrsée, ou retirée, ou liuide, ou palle, ou la levre, ou le nez, auec quelque autre mauuais signe au malade, marque la mort prochaine.

\* La paupiere renuersée ou torseen vne fievre continuë, mena-

ce de mort subite.

\* Les paupieres courbées en leurs extremitez, est mauuais siene à vn malade.

\* Les paupieres qui ne se ioignent ou ne ferment pas bien aux

mala des en dormant, n'est pas bon signe.

Les paupieres de ceux qui meurent pour estre frappez du foudre lors qu'ils veillent, se ferment; mais s'ils sont frappez, lors qu'ils dorment, s'ouurent en mourant, & s'ils sont frappez estants couchez sur le ventre, ils se tournent sur le dos, & au contrairé, & est chose asseurée qu'aucun n'est batu du foudre, qu'il n'en aye esté premierement esbranlé & soussié, & qu'aucun n'en est touché, qui air veu le foudre, ou ouy le tonnerre. Toutesfois Democrite tient que les dormarts ne sont iamais frappez du tonnerre, ny du soudre, à cause que ce qui ne peut arrester le seu celeste, n'est point soudroyé. Or est il que le corps de l'homme dormant se lache, & deuient rare & mol, ayant les pores ouverts, l'esprit defaillant, & partant ce corps endormy ne pouuant relister, n'est point offencé par le foudre; au contraire, ce qui tient coup, & fait resistance, est fondu par le foudre, comme le corps d'vn homme veillant, robuste, plus serré, & plus plain d'esprit est plustost offencé de ce seu du Ciel.

\* Les febricitans aufquels les paupieres, ou les levres, ou le nez deuiennent de couleur de plomb, est signe mortel, & bien tost Hippoc, aux coaques.

Les grands dormards ont les veines petites, ou le cerueau froid, ou la teste grosse contenant beaucoup de vapeurs, ou ont mangé

du lievre, ou ont beaucoup trauaillé.

\* Les femmes qui ont les yeux comme esgarez & ensoncez, & le blanc de l'oreille liuide, sont grosses, selon Hippoc. 1. de Steri-libus S. &.

BBBbb

\* Ceux qui font louches naturellement font impudents, ou insensez. Hippoc. 1.2. §. 6. de Morbis popularibus.

#### CHAPITRE SIXIESME.

### Considerations sur les Tempes.

O MERE appelle ceux qui ont les Tempes blancs Poliorotaphes, pource que la blancheur commence par ceste partie là, à cause qu'elle a plus de pituite, & est plus humide que le reste de la teste, & Ainaud de Conservandaiumentute e. 3. col. 824. dit aux Tempes, & deuant la teste, ou face, pource que les vapeurs cruës & subtiles penetrent plustost à la racine des poils de ces parties, lequel humeur pourry & subtil, est cause de la blancheur de tous les poils.

Les tempes enflez & pleins de veines apparentes, marquent

cholere.

Les tempes enfoncez & caues, marquent ruse & cruauté. Les tempes pelus, & les poils droits, signifient luxure.

\* Les tempes battants fort signifient oppilation, qui est cause que plusieurs mettent les veines dessous la Physiognomie.

\* Les tempes abbatus sans cause maniseste; mais tels parma-

ladie, marquent la mort prochaine.

\* Vn tempe rompu, l'autre se retire, & la conuulsion y est faicte.

### CHAPITRE SEPTIESME.

### Considerations sur les yeux.

L's principaux fignes de la Physiognomie se tirent des yeux, qui sont comme les senestres de l'ame, non qu'il ne se trouue des maladies si cachées dans quelques-vns qu'elles ne peuuent estre descouuerte que par les effets, ou par vne longue conuersation, & ne saut aussi juger de mesme façon tous ceux qui habitent en diuers climats; car Hippocrate, Platon, Aristote, Apulée qui ont tant sait d'observations sur les yeux, disent que les mœurs

de ceux d'vne region different de ceux d'vne autre, à cause de la varieté des fignes celestes, sous lesquels chacun habite: ce qui a esté aussi obserué par Vitruue, & autres, & faut noter que l'homme ales marques de tous les animaux du monde, & pour ceste eause, il les contre-fait tous: mais il communique plus au naturel de l'animal, duquel il a plus de marques, comme a esté dit cy-deuant, & Apulée dit que tout l'homme est dans la face, & Aristote asseure que les signes du sens, & de la sagesse de l'homme se tirent de la face; mais particulierement des yeux, ausquels aussi ya plus à remarquer qu'en autre partie : Car Hippocrate dit que par les yeux on peut connoistre quel est corps; c'est au 1.6. §. 4. des Epidemics, & aux coaques c. 6. & Gilbertus Anglieus l. 3. fol. 129. de fignis oculorum, tire plufieurs Prognostics par les yeux trop grands, trop petits, & autres formes, couleurs, & accidents d'iceux, au nombre de trente sept; mais son chap. de signis sumptis à dissositione partium capitis in morbis agnoscendis f. 157. doit estre leu attentiuement par le Medecin qui se veut deuëment acquitter de sa charge.

L'œil dextre est gouuerné par le Soleil, & le senestre par Venus, & des fignes du Zodiaque le Sagittaire à l'œil dextre, & Geminie

le senestre.

\* Ceux qui voyent les obiets doubles n'ont pas les prunelles des yeux en égale place, & par ces obiets doubles faut entendre vn mesme obiect, veu double d'vn mesme ceil, ce qui aduient par vne maladie qui est en l'œil, nommée en François dilatation de pupille: mais lors qu'yn mésme suiet est veu diuersement, & esloigné l'vn de l'autre par chaque œil, & en mesme temps (incommodité tres-facheuse) la prunelle ny l'œil ne sont point changez, & le maln'est point reconnu par autre que par l'incommodé: alors de ce mal, dit Syluius, sur Gal, en ses Tables, la cause provient de la bile montée au cerueau, & Hippoc. 1.2. des maladies §. 20. p. 240. dit qu'il suruient vne maladie à l'œil, par laquelle la pupille sefend, & alors l'œil voit double obiect, & Fernel 1. 5.c. 5 de part. morb. & sympt. dit que lors que l'humeur cristallin se remuë, tantost haut, tantost bas, tout ce qu'on en regarde, se trouve estre comme double; mais non quand ledit cristallin se meut seulement. vers vn des angles ou coin. Voy fur ce, question, 6.1.11.de l'Anatomie de Laurens p. 575. de motu oculor. Problemat.

\* Les meilleurs yeux sont les noirastres, & les plus approchants BBBbb ij

de bonté, sont ceux de couleur agreable, qui ne brillent pas beaucoup; ny ne sont, ny trop rouges, ny trop iaunes.

\* Les yeux petits, profonds, telmoignent vn enuieux, mechant,

& trompeur, & le cerueau est chaud & sec.

\* Les yeux enfoncez sans cause manifeste à vn malade, sont signes de mort.

\* Vn œil plus petit que l'autre par maladie, n'est pas bon.

\* Les yeux doiuent estre considerez à ceux qui sont hors d'euxmesmes, & en resuerie; car s'ils se remuent souuent, c'est signe qu'ils sont, ou vont estre furieux.

\* Les yeux larmoyants volontairement aux malades, est bon si-

gne; mais si c'est inuolontairement, est mauuais signe.

\* Les yeux fort rouges au malade, presagent la saignée du nez. \* Les yeux ayants les veines rouges, & la langue plus rouge que

l'ordinaire, c'est abondance de sang.

Les yeux gros comme le bœuf, marquent paresse, audace, menteur, lourdaut, à cause de la grande humidité du cerueau.

Les yeux grands & ronds, marquent vne nature louable.

\* Ceux qui voyent les choses plus petites que les autres, ont peine de voir, ont les esprits tres-subtils, & diminués; mais ceux qui ont les esprits grossiers & abondants, au contraire.

750

La lepre. \* Les yeux petits, ronds, & rougeastres, marquent la lepre.

Les yeux fort petits, comme ont les singes, sont pusillanimes, mignards, suiuans leurs plaisirs.

Les yeux grand liuides, & vigoureux, marquent vn effronté,

paresseux, & inobedient.

Les yeux mediocres; c'est virilité, & si sur le bleud, marque vn esprit admirable.

Si les angles ou coins des yeux sont longs, c'est signe de sorcele-

rie: mais s'ils font courts, marquent vne nature loüable.

S'ils sont charnus, c'est signe de malice.

Les yeux gros, & beaucoup aduancez au dehors, comme ceux des asnes, c'est malice, & sottise.

Les yeux le plus souuent éleuez en haut, marquent brusalité, vanité, folie, & s'ils paroissent rouges, c'est yurognerie.

Les yeux panchants en bas, marquent la personne implacable & cruelle.

Les yeux sanguins, sont signes d'yurognerie, & gourmandise.

751

Les yeux pers marquent iniquité, entendement leger, & si les yeux sont grateleux, folie.

Les yeux secs, marquent parricide, filicide, empoisonneur, ou

forcier.

Les yeux petits & enslammez, imprudence sans force de corps,

ny de parole.

Les yeux se dressants, & regardants presque tousiours en haut, brillants, humides, obtus, tesmoignent justice, prudence, & estude.

Les yeux fort enfoncez, c'est malice, & s'ils sont encores petits, enuicux & méchants, & si encores secs, sont sacrilegues & persides.

Les yeux grands, s'ils se meuuent, comme fait l'eau vn peu agi-

tée dans vn vaisseau, ne sont pas mauuais.

Les yeux tendus marquent bonnes mœurs; mais ceux qui semblent s'écouler, sont malicieux, & s'ils sont aucunement mols, c'est signe de solie.

Les yeux n'estants ny trop ensoncez, ny trop hors de la teste,

commeles lyons marquent magnanimité.

Les yeux mis & posez, selon la longueur de la face; c'est noire malice & tromperie.

\* Les yeux de couleur perse & blanche, sont timides. Hippoc. l.

de Visu.

Les yeux de couleur de faffran, font de mœurs fauuages & cruels, que s'ils ont quelques taches rouges, ils font encores plus meschants.

Les yeux qui ont de petites pupilles ou prunelles, sont auares &

changeants.

Les yeux verdoyants ou verdastres, marquent force.

Les yeux de diuerses couleurs, & verds, marquent vn meschant & larron.

Les yeux fort noirs font craintifs, & cauteleux; mais les noiraftres obscurs sont meilleurs, & ceux qui les ont fort noirs; maisti-

rans sur le iaune sont courageux, selon Aristote.

Les yeux iaunastres aux ieunes enfants, sont agreables, & s'ils sont clairs, marquent hardiesse, force, & magnanimité; si noircisfants, ou iaunissants subitement, auec difficulté d'aualler la saliue, sont mauuais.

Les Meridionaux ont les yeux noirastres, les Septentrionaux blanchastres & iaunastres, ou pour le moins de diuerses couleurs,

ВВВЬЬ ііј

aux regions moyennes, entre les deux. Bodin 1.3. §. 16. p. 613. de fon Theatre.

Les yeux semblables à ceux des chevres, tirants vn peu sur le iaune, voyent mieux que tous les autres, & signifient bonnes mœurs, bon iugement & prudence.

Les yeux comme ceux des brebis, marquent stolidité & niaiserie. Les yeux comme ceux des grenouilles ou mouches, pource que tout leur sang est là, qui les sait rougeastres, sont inconsiderez,

& ardents en leurs entreprises.

Les yeux noirs voyent bien de iour; mais mal de nuiet, pource, dit Aristote, qu'ils n'ont gueres de seu ou chaleur, & à cause de la lumiere & humeurs qui s'amassent és yeux qui illuminent l'humeur nommé Glacial.

Les yeux rouges & secs ( autres disent humides) marquent

yurognerie; (mais c'est selon la nature du vin.)

Les yeux enflammez, comme ceux des chiens, marquent effonterie.

Les yeux vilains, obscurs, troublez, plombez, ou comme d'vn

mort, c'est cruauté, perfidie, brigandage, adultere.

Les yeux qui ne plaisent aucunement pour leur mauuaise couleur, situation, & regard, tesmoignent vn traissre, trompeur, & larron subtil.

Les yeux clairs & vigoureux, procedent de pureté, & subtilité

de mœurs, prudence, & vertu naturelle.

\* Pline dit, 1. 28. 6 qu'il ne faut point descs perer de la vie d'vn malade, tant qu'on se peut voir dans la prunelle de ses yeux.

Les yeux obliques, & comme louches, comme les taureaux;

c'est cholere meschante, hayssants les autres.

\* Ceux qui ont la veue courte, (estants en aage pour l'auoir bonne) qui voyent fort peu à la lumiere (qui aduient par le defaut de la nature, manquant en la principale partie du cerueau, comme aux louches) sont meschants.

Les yeux sortants hors de la teste, comme ceux des escreuisses,

font fols, suiuent leurs plaisirs, éhontez, & caqueteurs.

\* Les yeux des febricitants se dessechants est mauuais, signe, pource que les esprits qui procedent du soye, se diminuent, ce qui parosst, dautant que la pupille est ridéeaux morts.

\* Albert le Grand, l. 1. des animaux Traicté 2. c. 3. des petits yeux, dit que s'ils panchent du costé droict; c'est signe de folie, si du costé gauche à volupté desordonnée, s'ils sont verdastre blanc. ou bleu-blanc, nomme Glancus, font sans honte, sans foy, & sans iustice, & ceste couleur aduient par trop grande abondance d'eau tres-claire & pure, & sous ceste couleur glauque, on comprend la Persegrise, blanche, verte.

\* Les yeux mornes, fixes & caligineux à vn malade, sont

mauuais.

\* Les yeux ternis; ou le blanc d'iceux rougissant, ou noircissant, ou se remplissant de veines noires, est mauuais signeà un malade; comme aussi de larmoyer, se destourner, & suir la lumiere, selon Hippoc. l. de dieb. indicatoriis §. 53. p. 598. mais si les yeux demeurent en leur couleur viue & naturelle; c'est signe de santé, & s'ils sont beaux, ce sera en bref, s'ils sont changez, ce sera vn pendard. Aristore dit que la blancheur des yeux procede du peu d'eau, & la noire de l'abondance d'elle le Soleil penetre parmy vn peu d'eau; mais non parmy la quantité, où on remarque l'obscurité, & dit que les enfants & vieillards les ont blancs, à caufe du peu d'eau, & par le blanc il entend la couleur nommée Cafius Charapos, qui est verd-bland, bleu-blanc, iaune-blanc, comme dit Sanctorius, question 58.p.284. Artis parua Galeni.

\* Si vne aposteme de la grosseur d'vne auelaine aduient dans l'œil, sans y sentir douleur, ny pesanteur, est menacé de mourir

danstrente iours, Rhasis I. 5. de verbis Hippocratis.

Les yeux noirs, totalement marquent la personne estre née à

minuict, & vne heure apres; ils sont vn peu plus luisants. S'ils font oliuastres,&le tour de la prunelle noire, sont nais à deux

ou à trois heures apres la minuict.

S'ils sont blancs pour l'enclos de la prunelle, & qu'icelle tire sur la couleur d'vn blanc bleu; ils font nais à quatre ou cinq heures apres la minuict.

Si la prunelle est demie-bleuë, & l'entour est verd, sont nais à 6.

ou 7. heures apres la minuich.

Si le circuit du centre de la prunelle est bleu, & le centre de diuerses couleurs, sont nais à huict ou neuf heures apres la minuict.

S'ils font tous bleus, auec quelque petite marqueture, font nais

à dix ou vnze heures.

S'ils commencent à verdir, font nais à midy.

S'ils sont mi-partis de bleu & verd, sont nais à deux heures apres midy.

S'ils font d'vn verds palle, sont nais à trois ou quatre heures apres midy.

Sils font verds & noirs au centre de la prunelle, sont nais à cinq

ou à fix heures apres midy.

S'ils sont de la couleur de ceux d'vn chat; mais auec des taches

rouges, c'est à neuf ou à dix heures apres midy.

S'ils sont roux & noirs, sont nais à vnze heures, tellement que par ces couleurs bien reconnuës, on peut remarquer asseurément l'heure de la natiuité, à ce que dit Besot, qui s'en dit le premier observateur en son liure de la Chyromance, auec autres siennes œuures.

\* Les yeux de trauers, ou qui ne voyent pas en fievre continue;

presagent la mort subite.

\* L'œil dextre, la mammelle dextre, & autres parties dextres.

sont plus fortes que les senestres.

- \* Les yeux qui ont à la cornée, prés de la pupille, mesme sur la pupille de petites taches, ou blanches, ou iaunastres, & aux vns plus larges, & aux autres petites, & d'icelles plusieurs, tels sont trompeurs le plus souuent, & est bon de n'auoir familiarité, ny à faire aucc eux.
- \* L'œil comme hebeté est mauuais, principalement aux sievres aiguës, ce qui aduient par les vapeurs malignes qui s'y esteuent, & gastent les organes de la veuë, comme dit Duret §.137. sur les coaques.

\* Les yeux rouges, & le sang venant apres le vomissement, est

manuais signe.

\* Les yeux, selon qu'ils sont viss, ou mornes, demonstrent le corps estre de mesme.

\* Les yeux renuersez aux Epileptiques, marquent que les es-

prits ne peuuent passer par les veines.

\* Les yeux & les oreilles ; c'est à dire la veuë & l'ouye, sont blessez & incommodez par la pituite.

\* Les yeux foibles, sont facilement offencez, parquoy que ce foit, & tant plus ils sont foibles, tant plus courte est la veuë.

\* Les yeux desquels les parties qui doiuent estre blanches

font rouges, est mauuais signe.

\* Les couleurs des yeux demonstrent les humeurs peccants; mais non dominants naturellement, comme les yeux blanes, marquent la pituite dominer.

Les

Les yeux clignotans, ou se serr ants, & ouurants souuent, sont

\* Les yeux, dont l'vn est plus petit que l'autre, est mau uais, & plus, s'il y a torture de bouche, & renuersement du blanc des yeux aux malades.

\* Les yeux qui se remuent fort à vn delirant, menacent de su-

rie, & principalement, s'ils sont comme farouches.

\* Les yeux qui ont de petites veines liuid es ou noires, sont

\* Les yeux s'affermissent, & endurcissent, les lauant auec d'eau froide.

\* Les yeux desquels le blanc se void en dormant, hors la couflume du dormant, & que cela n'aduient point, ou par flux de ventre, ou par quelque remede; c'est signe mortel.

\* La veuë s'obscurcissant subitement, ou mesme peu à peu à vn malade, menace d'vne conuul sion prochaine, comme si la voix

subite, & la plainte de mesmesse messent.

\* Les douleurs des yeux sont guaries en boiuant du vin pur, ou par le bain, ou par les somentations, ou par la saignée, ou par

quelque medecine qu'on aualle.

\* Les yeux sous lesquels les parties sont sort enslèes, marquent la ratte grande. Hippoc. l. 2. §. 39. p. 6. 49. predset de marbis Ratse § 51. p. 250. de mulieb. §. 25. p. 376. Surquoy Arnaud au regime grosse de la sante, c. 32. conseille, que pour segarder d'auoir mal à la ratte, & d'estre Splenique, se faut chausser le pied dextre au matin, & le soir deschausser le senestre le premier: Mais Hippoc. l. 2. des maladies §. 51. p. 250. dit aussi que ceux qui ont quantité de pus dedans la poitrine, ont la cauité des yeux enslée, auec autres signes qu'il marque; mais c'est par maladie, & le reste naturellement. Voy c. 13. de la face cy-apres, pour les couleurs des yeux voy Belot c. 7. p. 70. de sa Chyromance, par lesquels il veut maxquer l'heure de la natiuité.

#### CHAPITRE HVICTIESME.

Considerations sur les pointes qui paroissent dans les yeux, nommez calculs, grains & taches.

Es poinces qu'on voit dans les yeux (comme grains de millet, à cause dequoy ils sont dices, granati, & calculosi, & maculosi) de diuerses couleurs & grandeurs, resplandissants, & durant long-temps, marquent la personne estre de bonnes mœurs; de bon esprit, & d'vn iugement aigu, & impenetrable.

Quantité de poincts vers la pupille, est signe d'estre meschant; que si aussi l'œil est desectueux, de diuerses couleurs, c'est signe

aussi d'estre tres-meschant.

Les poincts blancs, comme perles autour de la pupille, marquent vn enuieux, timide, parleur, & tres-meschant, pourueu qu'ils y soient dés sort long-temps, & sans remede d'estre ostez.

La pupille noire, en laquelle apparoist vn certain iaune comme doré, signisse la personne meschante, homicide, & aymant à res-

pandre le sang.

Les poincts noirs font marques de docilité; mais s'ils font fort noirs, c'est signe de timidité, & de tromperie.

Les poincts fort noirs, & semblables à ceux des aigles, c'est mar-

que d'vn estourdy.

Les yeux dans lesquels y a plusieurs tasches, marquent vn trompeur, desquels il saut suir la conuersation, comme d'vn ennemy. Voy Arnaud, l. 1. de son Breuiaire c.30. de Albula, ungula & maculis oculorum columna 1135.

Si d'vn noir, tirant sur le iaune; c'est signe de courage, force, &

vaillance.

Si d'un noir rous, marque courage, comme le lyon, & l'aigle. Si comme ceux de la chevre, marquent supidité.

Si iaunastres, & secs, marquent cholere.

Si obscurs, imprudents, & si aussi secs, superbes, & infideles.

Si comme sanglants, marquent estre sans iugement en toutes choses, & comme bestes.

Sicomme feu, effrontez, si petits, trompeurs, malicieux, & variable.

Siles poincts fontobscurs, caligineux, ou troublez, vn trompeur, perfide, intemperé.

Siobscurs, & sans couleur certaine, marquent timidité, saleté,

& souuent sorcelerie.

Si obscurs, humides, & de bonne grandeur; c'est constance, & habilité aux Sciences & Arts.

Si luifants, marquent prudence & bonnes mœurs, Si comme ef-

clairants, sont stupides.

Si fanguinolents, ou de couleur de thuyle, marquent audace, & entreprise bouillante.

Si rous & resplendissants, sont timides & soupçonneux

Si noirs, resplendissants; mais les yeux riants, sont contraires à toute imprudence, & si ceux quiles ont, semblent regarder de trauers, font forts, & extrémement courageux.

Si resplendissants, & secs, sont tres meschants.

S'ils paroissent enfoncez, petits, & resplendissants; c'est cruauté, cholere, & diffimulation.

Siresplendissants, demonstrants vne petite cordelette, auec vn

regard cruel, & tres meschant.

S'ils sont seulement resplendssants, comme ceux du coq, marquent luxure; mais aussi

S'ils sont humides, comme d'eau; c'est signe de bonnes mœurs. Siresplendissants, auectaches grandes, & rouges autour; c'est

meschanceré entiere. Si resplendissants, petits, de diuerses couleurs & grandeurs,

sont rechercheurs, flateurs, & seruiles.

Si rous, & egaux, marquent rusticité, sont choleres, inimieux, adulteres.

Si rous & inegaux, marquent mœurs douces.

Si fanglants, & les yeux noirs, marquent maquignon, frippier, & empoisonneur.

Si bleus distants egalement vers la prunelle, sont trompeurs,

menteurs, subtils.

S'ils font blanchastres, messez de quelque couleur sanguine; c'est bonnes mœurs, magnanimité, & prudence.

S'ils font noirs, & les yeux brillants se remuants, comme ceux qui sont en cholere, signifient cruauté, rapine, & bestialité.

Mais les plus meschants calculs, ou points, sont ceux qui se monstrent quarrez & luisants comme feu. CCCcc ii

### CHAPITRE NEVFIESME.

## Consideracions sur les cercles & couleurs des yeux.

Es diuerses couleurs des yeux procedent de la diuerse complexion du cerueau, & entre toutes icelles on en a obserué & estimé trois bones; La premiere est nomée par les Grecs Charopeos, qui est entre verd & noir; La seconde Glaucos, verte, blanche, & ceux qui les ont tels, voyent mieux de nuist que de iour, dautant que ceste couleur de soy est lucide, & les esprits visuels se debilitent le iour, & se fortisent la nuist; La troisses me Casius ou cesmo couleur perse, ou du ciel, comme ont les chevres, comme remarque Iesus Haly, traisté 1.c.4. 5. de infirmitatib. oculorum, & veut encores que la varieté des couleurs des yeux procede du messange de diuers humeurs en iceux,

\* Les yeux se monstrent noirs pour sept causes, 1. diminution des esprits visuels, 2. de leur perturbation, 3. du peu d'humeur cristallin, 4. de la subuersion d'icelles, 5. de la grande humidité de l'humeur albuginée, 6. de la perturbation d'iceluy humeur,

7. de la noirceur de la tunique vuée.

\* Les yeux paroissent d'vn verd bleu, tirant sur le blanc nommé Glaucus, ou par la quantité des esprits visuels, & grande clarté d'iceux, ou quantité d'humeur cristallin, ou pour la diminution de l'humeur albuginée, ou de sa clarté, ou diminution de la noirceur de la tunique vuée.

\* Les yeux perdent leur clarté accoustumée en vne fievre continuë & violante, à cause que la faculté vniuerselle du corps gouuernante, & econome d'iceluy, est foible, autant en faut il dire des autres sens; à sçauoir le goust, l'odorat, l'ouyr, & le tact.

La couleur semblable à celle des yeux, du lyon, de l'aigle, du vautour, marque la personne courageuse, quelques -vns nomment ceste couleur Charopos, & diuisent la nommée Glaucos en trois especes, 1. claire, & resplendissante, telle qu'est celle du ciel en sa pureté nonmée perse, & ceste couleur se void aux enfants sortants du ventre, ce qui aduient par la soiblesse du cerueau, 2. bleu ou verd, blanchastre, messé d'vn peu de iaune de sassina, tels sont les yeux des hibous, 3. approche sort de la turquoise, ou seur

d'aubifoin, ou de l'eau profonde de la mer, comme entre noir & blanc messé, ou le bleu verd, ce qui fignifie vn cerueau temperé, bon entendement, & bon naturel. Homere dit que Minerue auoit les yeux tels, & que c'est signe de force, & de prudence.

Le cercle des yeux, ny trop grand, ny trop petit, marque vne

bonne personne.

Le cercle blanc & foible, marque timidité, & foiblesse.

Le cercle de diuerses couleurs, marque tromperie.

Le cercle sanguinolant, serré & noir, marque magnanimité, prudence, & iustice.

Le cercle qui paroist verd au dessous, & noir au dessus, mar-

que tromperie, iniustice, & larcin.

Le cercle paroist entre la prunelle, & le blanc de l'œil.

L'Iris, ou comme l'Arc-en ciel paroissant aux yeux secs, marque luxure; mais si c'est aux yeux humides, signifie force, courage, & eloquence.

L'Iris en dés yeux rudes, tesmoignent, & la cholere, & l'amour.

### CHAPITRE DIXIESME.

Confiderations des yeux fermes, & comme immobiles.

I Ippocrate & Gal. 4. derat. viet. acut. texte 26. disent que ceux qui ont les yeux fermes & immobiles, font fanguins; c'est à dire, ont beaucoup de sang, & Gal. 2. de humorib. text. 3. 6 1. denat. hum.text. 39. dit que les sanguins sont sans grand iugement, sont grands rieurs, & imprudents:ce que remarque auffi Sanctorius l. 6. c. 14. p. 370. Methodi vitand. error. & c.9. p. 63. de remedior. inventione.

Les yeux demeurants fermes, fans se clorre, & sans se mouuoir, & humides, marquent la personne craintine, amiable; mais s'ils

sontsecs, tesmoignent folie.

Les yeuxfermes, & palles, marquent stupidité & bestise. Les yeux fermes, obscurs, & comme decoupez, marquent va

trompeur, se reiouissant du mal d'autruy.

Les yeux fermes, auecesseuation des sourcils; c'est imprudence, & mauuais conseil.

Les yeux fermes & attentifs à regarder, marquent amour. CCCcc iii

Les yeux fermes, & roussastres, marquent vn bordellier & fouillard.

Les yeux fermes, & regardants en bas, c'est impudence, iniustice, & fans confeil.

Lesyeux fermes, petits, & fortants comme dehors, & ferrants

les sourcils, marquent cholere, & violence. Les yeux fermes, petits, humides, auec le front tendu, & remuant

les paupieres, signifient curiosité, & docilité.

\* Les yeux fermes, immobiles, marquent vn trompeur, s'ils

font comme gelez & tremblottans, c'est la mort.

\* L'œil, le sourcil, le nez, ou les levres se renuersants à ceux qui ont vne fievre continuë, & violante, est signe de mort, pource que par l'ardeur de la fievre, les muscles, & les neifs d'icelles paities sont dessechées, & comme brussées, comme aussi les esprits vifuels & auditifs; mais cecy ne s'entend pas de l'espame cynique, auquel les muscles & nerfs sont imbibez d'vn humeur froid, crasse & lent, comme il aduient aussi souuent aux yurognes.

Les prunelles des yeux naturellement petites, comme ont les regnards, finges, & ferpents, marquent cautele, fine sie, & malice.

\* Les femmes desquelles les yeux se renuersants, ne monstrent que le blanc,& deuiennent froides,& semblent estranglées, c'est sigue que la matrice s'esmeut vers le foye & entrailles. Hippoc. 1. 1. S. 18. de Morbis, quelques-vnes aussi, ausquelles la matrice s'esmeut vers le foye & entrailles, deuiennét liuides, autres crissent les dents, & escument, comme celles qui sont attaquées du haut-mal, que si ceste esmotion de matrice continue long temps la semme meurt estranglée, & autres aussi, ausquelles la matrice est esmeuë vers l'estomach & la vescie, leur aduient une distillation d'urine, suiuant le mesme Hippoc. mesme liure.

\* Siles yeux d'vn malade se meuuent sort souuent, menacent

de furie. Hippoc. l. pranotionum §. 6.

## CHAPITRE VNZIESME.

Considerations sur les yeux mobiles & remuants.

Es yeux se mouuants comme insensiblement, ayans vne tache blanche; c'est bon entendement..

Les yeux se mouuants, comme estans troublez; c'est vn vanteur, soupçonneux, sans foy.

Les yeux se mouuants auecles paupieres, marquent vne ame

feible; & si petits, sont tres-meschants.

Les yeux se mouuants, comme à l'entour d'eux-mesmes, & estants obscurs, marquent vninsense, bordelier, & luxurieux.

Les yeux se mouuants lentement, marquent paresse, peu d'esprit, mal morigené, & s'ils se remuent mediocrement, le tout sera mediocre.

Les yeux petits se remuants fort dru, & comme traits, marquent vn trompeur, & machinant du mal, le Physiognome vse du mot Vibrare.

Les yeux grands,& se remuants fort dru, & comme sautelants,

marquent vn meschant.

Les yeux se remuants fort dru, & estans grands, luisants, splendides, marquent vn grand esprit, vne ame esseuée, mais cholere, esuenté, & suiect à ses plaisirs.

Les yeux se remuants fort dru, regardants comme de costé,

marquent amour, gourmandise, & aymer les femmes.

Les yeux troubles se remuants fort dru, marquent infidelité, in-

iustice, & audace.

Les yeux qu'on ferme, puis demeurent clos, sans se mouuoir, puis regardent en haut, & comme en s'escoulant, marquent intemperance, vanité, folie, gourmandise.

Les yeux se fermants droictement, humides, resplendissants d'vne iuste grandeur, marquent honte, bon conseil, studieux;

mais s'ils sont secs, sont temeraires, malicieux & iniustes.

Les yeux qui se ferment auec vn front facheux, sourcils obliques, durs, espais, marquent vn esprit sauuage, temeraire, & ambitieux.

Les yeux qui se ferment, & desquels les paupieres ne sont pas

droictes, & font tremblantes, marquent vn danseur. Les yeux ouuerts, obscurs, humides, auec l'aspect doux, mar-

quent probité. Les yeux ouuerts, qui puis demeurent vn peu clos, comme me-

ditans quelque chose, marquent vn songeart.

Les yeux demeurants ouverts en dormant; c'est timidité, excepté tout animal qui a les paupieres courtes, comme le lyon, le lievre, &

Ceux qui ouurent & ferment souuent les yeux, sont traistres, inconsiderez, trompeurs, toutessois s'ils sont humides, c'est prudence: mais s'ils sont palles & tremblants, sont insensez.

Ceux qui clignent les yeux, sont timides; & s'ils sont secs, sont es-

pions, si louches ou tortus & blanchastres, sont lourdauts.

Ceux qui ne cleignent point, & regardent, font robustes & inuincibles.

Ceux qui ne cleignent point, & regardent fixement, meditent quelque mal.

Ceux qui ne cleignent pas, & regardent doucement, & sont humides, sont furieux, ruminants plusieurs choses dans leur esprit.

Ceux qui ne cleignent pas, qui regardent, sont palles, rougeastres, fecs, sont meschants, impies, choleres, & endiablez en malice.

Ceux qui ne cleignent pas; mais se tournent, & roulent en eux-

mesmes, sont fols.

Ceux qui sont mobiles, sont rauisseurs, & s'ils regardent subtilement, sont larrons, trompeurs, & infideles.

Ceux qui font mobiles & rouges, sont courageux, forts & puis-

fants, & s'ils ont la veuë courte, danseurs.

Ceux qui meuuent les yeux serrants, & retirants les paupieres d'un costé & d'autre, sont complaisants, mais adulteres.

Ceux qui ont les yeux secs & riants, & sous-regardants, sont tresmeschants.

\* Ceux qui remuent les yeux fort dru, & comme par violence, sont furieux, ou en danger de l'estre. Hippoc.pranot. \$.5.p.619.

Les yeux riants & enfoncez sont meschanis, & brassants quelques embusches.

\* Les pleuritiques qui ont les yeux iaunastres, troubles, & la face trifte, sont mortels, comme dit Hippoc. & Duret: c. 16 S. 11.p. 254. de pleuritide & perineumonia, és coaques.

Les yeux riants, auec mouuement de la face, des iouës, des fourcils, & des levres, sont tres-meschants conseilliers, & sont des

actions tres-iniustes.

Les yeux riants, fixes, & d'vn regard menaçant, marquent des meschants conseilliers, & sont des actions dangereuses.

Les yeux riants secs, auec vn regard cruel, marque vn traistre, & meschant.

Les prunelles des yeux se renuersants en haut, auec vn saux rire, & puis descendant, en bas, & se tournant tantost d'vn costé, tan-

tost d'autre, & comme menaçans, & horribles, marquent vn demoniaque: car les yeux sont les fenestres de l'ame, Cardan I. de sapientia.

Les yeux riants, humides, ayants les paupieres basses, tirans comme par force vers le front, marquent douceur, iustice, pieté,

amis & prudents.

Les yeux melancholiques ne sont pas mauuais, s'ils sont humides, sont prudents, & amateurs des sciences.

Les yeux melancholiques & fecs font meschants.

Les yeux melancholiques, auec vn front & paupieres rudes, regardants dédaigneusement, marque precipitation aux actions, & mauuais conseillers.

Les yeux melancholiques, auec vn front & paupieres abbatuës, auec quelque grauité; marquent fidelité, pieté, bonté, & bon

conseil.

Les yeux renuersez, tremblants, marquent solie, estonnement, ou

epilepsie prochaine.

Les yeux renuersez & palles au dessus, marquent cruauté, impiecé, enuie, & homicides.

Les yeux renuersez, grands, rouges au dessus, marquent yurogne-

rie, parleur, effeminé, & bestial.

Les yeux renuersez; mais l'vn en haut, l'autre en bas, & trem-

blottants, c'est apoplexie.

Les yeux se tournants du costé droich ; c'est folie, & du costé gauche incontinence.

Les yeux se tournant vers le nez; c'est gratieuseté, amour:mais

luxure.

Les yeux retournez, secs, & ouuerts, marquent la personne,ny gracieuse, ny aymable.

Les yeux retournez, & tremblottans, marquent vn meschant. Les yeux regardants fort attentiuement, marquent finesse, trom-

perie, & larcin.

\* Le renuersement des yeux en vne fievre ardente, qui est vne convulsion des muscles, des deux coins des yeux, aduient par la consomption & dissipation de l'humeur viuifiant du cœur, & du flux de ventre qui prognostiquent peril; pource que les facultez, & forces naturelles, vitales, & animales du cerueau, cœur & foye fe diffipent, selon Duret, S. 140. des coaques. DDDdd

#### CHAPITRE DOVZIESME.

### Considerations sur les Oreilles.

Oreille dextre est gouvernée par Iupiter, & la balance; la fenestre par Saturne & le Belier.

\* Les oreilles grandes & dressees, marquent sottise & trom-

perie, & siiaunastres, marquent meschants lourdaux, asnes.

Les oreilles petites, marque fol, larron, luxurieux, & fielles font droictes, font groffiers & lourdaux. Sanctorius 1.6.c. 9.p. 343.

Method. vis. error. alleguent cecy pour la melancholie, font malicieux.

Les oreilles longues, & estroictes, marquent vn meschant &

enuieux.

Les oreilles bien proportionnées, marquent la personne bien proportionnée, & conditionnée.

Les oreilles peluës, marquent l'ouve bonne.

Les oreilles rouges, marquent la personne honteuse, en apparance, pource qu'elles sont sans sang.

Les oreilles comme grauces, marquent la personne intelligéte. Les oreilles qui ne sont point rondes, témoignét rudesse d'esprit.

\* Les orcilles puantes marquent la ratte estre malade. Les orcilles grandes & droictes marquent folie, & caquet. Les orcilles trop grandes, & exorbitemment paroissantes, mar-

quent stolidité, impudence, & grand parleur.

Les oreilles fort rondes marquent la personne indisplicinable.
Les oreilles comme attachées à la teste, est marque de paresse, & bestise, & espuit nay de nuict, & les autres non comme attachées (c'est le bout d'enbas qu'il faut entendre) marque estre nay de jour.

\* Les oreilles auec douleur, perseuerante à vn ieune homme, auec la sievre aiguë, si elle est accompagnée de que sque autre maunais signe, menacée de mort au septielme jour.

\* Les orcilles enflammées en vne fievre aiguë menacet de mort, ou de finie, à cause de la sympathie que l'orcille a auec le cerucau.

\* Siau fixiesme iour de la fievre aiguë vne aposteme grande ou liuide paroist derriere l'oreille, menace de mort le dixseptiesme iour, selon Rhasis 1. 5. de verbis Hippocratis.

\* Si vne aposteme suruient au mollet de l'oreille, aucc forte douleur, menacée de mort dans trois mois.

\* Si vn malade de fievre continuë deuient fourd; c'est signe

mortel.

\* Le vent du midy hebete l'oüye; & la pituite abondante blesse, & l'ouye, & la veuë.

\* La douleur perseuerante de l'oreille, auec la fievre forte mena-

ce de furie, & de mort.

\* L'oreille rompuë ne peut estre remise.

\* Les oreilles fourdes par vne fievre guariffent, ou par vn flux de ventre, si elle est faicte par la bile montée au cerueau, selon Hippoc. ou par la faignée du nez, & tels fourds febricitants viennent founent fols.

\* Les malades qui ont les oreilles froides, luisantes (c'est blanches & polics comme marbre, selon Hippoc.) & retirées, sont

mauuaises.

\* Les oreilles froides & retirées, auec les extremitezrecourbées, sans autre occasion que celle de la maladie, marquent la mort prochaine, & Mercurial, de sordibus aurium, en marque la cause.

\* Si vn pus decoule par les oreilles, ou par le nez, à ceux qui ont

mal de teste; c'est guarison.

\* Le bruit des oreilles auient à ceux desquels les veines battent, & s'esseuent au cerueau, & à ceux qui ont esté frottez, ou ont pris

des remedes, où il y auoit d'argent-vif.

\* Le bruit des oreilles, & obscurcissement de la veuë, suruient à la fievre ardente, & menace de troublement d'esprit, à la façon des melancholiques.

\* Si la saleté ou excrement iaunastre, qui est à l'oreille, est douce, fignifie la mort, ou grand danger; mais au contraire, si elle ca

amere.

\* La douleur violente de l'oreille, auec la fievre continuë,& fort¢ menacede delire, ou de mort, selon Hippoc. §. 22. prenotionum.

Les oreilles petites marquent cautele, & melancholie, comme

finges.

Les oreilles droictes, & le front grand, marquent la personne languine, selon Aristote. DDDdd ij

#### CHAPITRE TREIZIESME.

### Considerations sur le nez & narines.

E nez est gouverné par la Lune & l'Escorpion; & le nez grand marque vn bon personnage.

Le nez extraordinairement grand, marque vn moqueur de tou-

tes choses, n'estimant rienque soy-mesme,

Le nez doit estre consideré, proportioné à toute la face.

Les camus qui ont les oreilles petites, sont de nature de singes. Le nez sort petit, tesmoigne vn volage en conseil.

Le nez totalement droict, marque vn parleur, de mesme, vn nez

totalement tortu.

Le nez tirant tout droict sur la face, marque la personne virile, bonne & forte.

Le neztotalement long iusqu'à la bouche, signifie probité &

courage.

Les Egyptiens marquoyent vn homme prudent : celuy qui auoit grand nez, & non difforme, & Festus nomme les grands nez aduisez & prudents, Sagaces, Nasutos.

Le nez totalement espais, est signe d'impudence.

Le nez mediocrement tout long, large, & ouuert, marque vne bonne personne.

Le nez crochu, comme celuy d'vne aigle, signifie magna-

nimité.

Le crochu, depuis le front, comme les corbeaux, marquent imprudens, rieurs, ou se moquants de toutes choses.

Le nez large au milieu; mais s'estrecissant par le bout, marque

vn parleur & menteur.

Le nez large au milieu, enfoncé deuant le front, le dessous rond

comme le coq; c'est luxure.

\* Le nez serré aucc les deux doigts, & l'os, ou cartilage d'entredeux serré, & agité vn, peu fait esternuer, & Hippoc. 1.1. S. 85. de morb. mulieb. monstre que l'esternuement est aussi bien volontaire.

Le nez espais au bout, marque paresse, & stupidité, comme les bœufs.

Le nez espais, & gros d'vn bout à l'autre, comme les pourceaux, marquent peu de i ugement.

Le nez pointu comme les chiens; c'est cholere; fort plat au bout,

hardiesse, auarice, luxure.

Le nez maigre, signific legereté, & inconstance.

Lenez rond, & comme bouché, comme a le lyon, marque

magnanimité.

\* Celuy à la narine, duquel naist vne aposteme verdastre, ou noir, grand comme vne lentille, est menacé de mourir dans un an selon Rhasis, l. 5. de verbis Hippocratis.

\* Celuy qui perd subitement l'odorat, sans catharre (nommé

Coriza) est menacé de la fievre.

\* S'il suruient vn flux de sang par les narines en vn iour non critique à vn quartenaire; il est menacé de mourir dans troisiours,

(i'ay trouué par deux fois le contraire.)

Les narines trop ouuertes, comme le taureaux, marquent d'estre fauuage & cholere, nature luy ayant faitles narines amples, pour plus facilement donner issuë à la cholere.

Les narines comme bouchées, marquent folie: mais separées,&

distantes en haut, pitoyables.

\* Les nez & oreilles tousiours froides, & les mains, & les ge-\* Les nez & orelles toullours troides, & les mains, & get mains, or get nouils chauds, à ceux là la ratte tend en bas. Hippocrate l. 6. §. 2. de Ratte cynouils chauds, à ceux là la ratte tend en bas. Hippocrate l. 6. §. 2. de rapres. morb.popularibus.

\* Le pus sortant par le nez, ou par les oreilles, guarit le mal

de teste.

\* Le nez soussant plus que l'ordinaire des deux narines, menace d'vne conuulfion, que si elle survient, la mort ensuit.

\* Les polypes qui viennent au nez, y sont engendrez par la

pituite.

\* La faignée du nez, auec des sueurs froides, est mauuais signe.

\* Le nez pointu au commencement d'vne maladie, sans precedentes veilles, ny faim longue, ny flux de ventre, presage la mort prochaine.

\* Le nez pointu, les yeux petits, & la couleur vniuerselle iaunastre, marque malice, selon Hippoc. 1.2. §. 5. de morb. popul.

mais fileurs yeux font grands; c'est bon signe.

Les camus qui sont iaunastres, & ont les yeux grands sont bons. \* Le nez tortu en vne fievre continue, presage la mort pro-

chaine.

DDDdd iij

\* Le nez plombin en maladie, est mortel.

\* Lenez distillant aux frenctiques, est dangereux; mesine des le quatriesme iour.

\* Le nez distillant aux vomissements bilieux, est dangereux.

\* Le nez, la paupiere, le sourcil, l'œil, se tordent, ou ne voyent pas, ou n'entendent pas, ou soient debiles en vne fievre continuë; c'est signe de mort prochaine. Hippoc. 1. 4. aph. 49. p. 607. tous ne se tordent pas ensemble: mais l'vn d'iceux.

\* Le nez s'enfonçant au milieu de la face, marque l'os du

palais estre tombé.

#### CHAPITRE QVAT ORZIESME.

Considerations sur la face.

Horace dit, Tristia mæstum,

Vultum verba decent, iratum, plena minarum, Ludentem, lascina, seuerum, seria ductu. Cardan en son second liure de Sapientia p. 79.

\* Hippocrate l. denat. mulier. S. 4. p. 415. ne descrit pas seulement la couleur des femmes; mais aussi les aages 1.2 c. 5. de facte

commenté par Duret.

pocratique, son prognosti. 946 G 6Cquistion.

\* La face doit estre exactement considerée au malade de sievre aiguë. Hippoc. l. pranot. \$ . 2. coaque: à sçauoir, si elle ressemble à celle des sains, principalement de soy-mesme, auant sa maladie: cartelle est bonsigne; sinon, est mauuais; specialement si elle est hideuse, ayant le nez pointu, les yeux caues, & enfoncez, les tempes abbatus, les oreilles froides & retirées, & leurs extremitez renuerfées, la peau du front dure & feche de tous costez, & la couleur de toute la face, palle, noire, livide, plombée : que si telle face paroist au commencement de la maladie, & n'y aye pas d'autres. signes propres pour le Prognostique, le Medecin demandera si ce maladea veillé, ous'il a flux de ventre, ou s'il a eu faim, ou ieusné: car si cela n'est pas cause de telle face, & si de soite, & d'abondant ils fuyent la lumiere, ou larmoyent contre leur gré, ou se destorsent, ou qu'vn œil soit plus petir que l'autre, ou que la chassie & ordures sortent des yeux, ou qu'iccux soient sans arrest, ou soient trop efleuez & eminents, ou trop caues, ou crasses, & obsturs, ou la couleur de toute la face soit changée, toutes ces marques sont

tres-manuaifes.

\* La face demeurant bonne & louable durant vne longue maladie, est bon signe.

\* La face bien colorée, & toutesfois effroyable à regarder à

vne maladie aiguë est mauuaise. Coaques.

\* La face mal faicte, & comme corrompuë, est mortelle; tou. tesfois, si c'est par les veilles, par ieusne, faim, ou flux de ventre, n'est si dangereux. Coaques.

La face vn peu triste, & variable, marque timidité. Le visage flupide marquent peu de sentiment.

Le visage dormant, marque la personne dormarde; mais aussi apres dormir, ioyeux, & dissimulé.

La bonne face sans rien de precipité, marque ioyeuseté.

La face humble marque tristesse.

La face forte marque aussi le corps fort.

La face graue, marque vne grande douceur. La face ioyeuse marque la personne ioveuse.

\* La face foit colorée, est signe de peste. Duret c. 16. des Coa-

ques, S. 11.p. 254. de Pleuritide.

\* Ceux qui sont rous, qui ont le nez pointu, & les yeux petits, sont meschants. Hippoc.l.2. S. 5. de morb. pop.

La face temeraire marque la personne iniurieuse.

La face belle marque vn grand parleur. Tres belle, grande vertu.

La face venerable marque douceur & clemence.

La face rude marque audace guerriere. La face sans bien seance, signifie festardise.

La face grossiere & grande marque la personne lourde, insensée, comme vnasne.

La face maigre, petite, & faffranée, marque vn vicieux, trom-

peur & yurogne. La face mediocre en toutes choses, c'est bonnes mœurs, & st

vn peu graffette, veritable, & d'entendement. La face charnuë, marque vn esprit abiect, & paresseux.

La face fort charnuë marque vn ioyeux, & rieur. La face longue & charnuë marque peu de sentiment.

La partie qui est sous les yeux estant grosse & ensiée, marque la deuant em groffeur de laratte, felon Happoc.l.2. §.39.pr.edict.l.2.52.de mor- tellemarbisl.1 S. de morb.mulieb.l. 2. \$.9. fuiuant, (il n'eft pasicy entendu que.

770

Cicatrices

aux iam-

bes.

des Lethargiques, lesquels, comme dit Hippoc.aux Coaques, ont le dessous des yeux enslez, auec d'autres marques:) or la ratte est spongieuse & laxe, & pour peu de chose se peut enster; tellement qu'elle ne reçoit pas simplement le sang bourbeux; mais aussi tout tout autre humeur crud, & crasse, comme a esté dit, mesme les eaux crasses, bourbeuses & marescageuses qu'on boit, & Celse 1. 2. c. 7. de re medica, dit, ceux qui ont la ratte grande, ont les gencifues mauuaises, la bouche puante, ou le sang sort de quelque lieu: que si cela n'est point, necessairement les iambes sont vicerées, & ont des cicatrices noires, Hippoc. 1.2. \$ 39. s'ils sont bilieux & choleres, ont vne mauuaise couleur, ont des vlceres malins, la bouche puante, s'amaigrissent, leur ratte est dure, & tousiours d'yne mesme grandeur, & leur ventre constipé: Mais ceux qui l'ont grande, & qui sont pituiteux; ils ont ce que deffus, mais moins, & leur ratte tantost est moindre, tantost plus grande, & telles personnes sont nommées splenitiques, rateleuses, & ceux qui ont la ratte petite, sont ordinairement gros & gras; mais ceux qui l'ont grosse, sont ordinairement maigres, pource que la ratte attire à foy ce qui se mettoit en graisse, comme dit Duret, c. 19. §.1.p.329. des Coaques.

La face maigre marque la personne aduisée en ses actions.

La face ny trop maigre, ny trop graffe, marque bon esprit, & iugement.

La face offeuse marque la personne laborieuse ; mais craintifue.

La face oblongue, marque la perfonne meschante, & effrontée, autres disent misericordicuse.

La face ronde est sans houte, niaise, & cholere, trompeuse, & La face applatie marque timidité & luxure.

La face ridée est tristesse; & si sans poil, & maigre, c'est plus

grande triftesse.

La face difforme, marque vn esprit vicieux, & sans bien-seance. La face louable est celle qui a messine mesure d'vn tempe à l'autre, qu'il y a du haut du front au bout du menton.

Les couleurs de la face signifient ordinairement l'inclination

des personnes.

La couleur de la face fort rouge, marque la personne rusée & malicieuse, & tres rouge, melancholique; principalement si la sace est vn peu triste.

\*La

\* La couleur de la face palle, desagreable (n'estant pas malade) marque vn coüard, timide, inconstant, & variable: que si quelqu'vn est abondant en pituite, tout son corps est bouffi d'vne tumeur blanche, & en vn mesme iour, il se trouue tantost mieux, tantost mal, la tumeur s'abaissant en vne partie, & s'accroissant en vne autre: ce qui aduient ordinairement à ceux qui ont esté malades longuement, qui sont pituiteux, & qui n'ont point esté purgez, à cause dequoy le sang estant messé de quantité de pituite, ne peut colorerle cuir, qui par ce moyen demeure, & paroist fort blanc, à quoy si on ne prend garde, l'hydropisse suruiendra.

Les Indiens Occidentaux, & par de-là l'Equateur, font de couleur iaunastre, comme celle d'escorce de grenade: Ceux du sond d'Afrique, & vers le Cap de bonne esperance, de couleur entierement noire : Ceux du fleuue Argente de couleur de peau de chastagne, & Hippoc. S. 48. p. 140. de aere, aquis & locis, dit que les Scytes sont de couleur iaunastre, pource que le froid bruslant la blancheur, & la chaleur du Soleil estant foible, elle se brusse, & deuient iaunastre; c'est à dire roussatre; Ceux de Scuille en Espagne, de couleur blanche. Bodin 1. 8. §. 16. p. 614. de son Theatre

de nature.

\* La face fort noire, marque craîncte, fraude, comme les Mores & Ethiopiens, & vn fang groffier & melancholique. Aquilanus de lue venerea f. 82.

La face noirastre messée de palle, marque vn gourmand &

langard.

La couleur de la face rouge temperée, agreable, marque vi-

gueur, & bon entendement.

Lafaccrouge, c'est ou honte, ou yurognerie: que si les yeux font rouges & humides; c'est yurognerie: si rouges & secs, choleres: si temperez, honte.

\* La face auparauant de bonne couleur, puis se changeant en

palleur, monstre mauuaise digestion.

La face palle & trouble, marque angoisse & craincte.

La face plombine, c'est timidité & tromperie; & si plombine, iaunastre, marque vicieux & luxuricux.

La face de couleur de coing, marque timidité, tardineté &

courroux.

La face rousse, c'est cautele & finesse. La face enflammée marque furie.

\* La face de couleur d'escorce de grenade; c'est maladie de jaunisse (s'il n'estoit point auparauant) Hippoc. l. de diebus decreter. §. 7.p. 599. §. 48. de aëre, aquis & loces.

La face blanche, rouge, en vn corps conuenable, marque vn ef-

prit ingenieux, & de bonne nature.

La face iaunastre, le nez pointu, & les yeux petits, sont meschants. La face iaunastre, camus, & les yeux grands, sont bons.

La face belle, provient de ioye & allegresse. Salomon en ses Pro-

werbes c. 15. S. 15.

\* La femme fort blanche est fort froide & humide, la brune ou noirastre, froide & humide au premier degié, & de ces deux extremes est fait le second degré qui se connoist quad elle est blanche & colorée, que si elle a beaucoup de poil, & vn peu de barbe, elle est au premier degré de froidure & humidité: car le poil vient, comme a esté dit cy-dessus de chaleur & siccité, & si le poil est noir, c'est beaucoup de chaleur & siccité.

\* La femme proche de s'accoucher qui a les yeux cauez & enfoncez, la face enflée, voire tout le corps, iufques aux pieds, & comme toute pituitufe, les oreilles blanches, le bout du nez blanc, & les levres ble üastres, rendra son fruict mort, ou si en vie, sera maladif, non vital, dautant que le sang s'est conuerty en eau, Hippoc.

§.8. de la superfetation.

\* La femme laquelle a la face blanche, & comme plombine, a la matrice froide, lubrique, & gliffante, qui est cause qu'elle conçoit rarement; au contraire, celle qui est blanche & rougeastre Ress. c. 2. §. 8. l. 2. Enchiridij.

\* La femme naturellement laide, est fort humide & froide, pource que la semence qui estoit froide, & fort humide, n'a peu

estre bien formée par nature.

La femme qui a vn peu de poil; mais blond & doré, est froide &

humide au second degré.

La femme fort belle, est froide & humide aussi au second degré, pource que la matiere, dont elle est faicte, estoit bien assaisonnée, & obeissante à nature; Hippocrate l. 2. §. 4. p. 415. des maladies des femmes, dit: Il faut considerer la nature des semmes, la couleur, l'aage, la saison, les lieux & les vents; car les vnes sont froides, les autres chaudes, les autres seches, les autres humides, & celles qui sont fort blanches, sont humides & delicates, & les noires sont seches & violentes, & celles qui sont rougeastres tienment comme le milieu, &c.

\* La froideur & humidité font les deux qualitez qui rendent la femme feconde (pourueu qu'elle ait vn homme chaud & fec.) & a efté faicte telle, à fin qu'elle face quantité de fang flegmatique, pour auoir quantité de laict : que si elle estoit temperée, elle auroit beaucoup de sang; mais mal propre à la generation du laict qui se resoudroit du tout, & ainsi ne demeureroit chose aucune pour nourrir & maintenir la creature, parquoy toutes semmes

estants froides & humides, ne peuuent estre temperées.

\* Quelques-vns veulent, que lors que nature a receu la semence dedans la matrice, elle a sait souvent vne fille qui a demeurételle quelques mois dedans le ventre de la mere; mais pour quelque cause vne chaleur forte survenant aux membres genitaux, nature les sait sortir dehors, & est saicte masse, & au contraire à vn. masse vne froideur les remettra au dedans, & sera semelle, les marques que ceste fille estoit garçon du commencemét, sont que ceste sille ne sait presque qu'action de masse, & le garçon qu'action de sille, voy de ce l'Examen des esprits, imprimé à Paris, 1614. mais il vaut mieux se tenir aux raisons d'Hippoc, qui marque la cause de ces diuerstrez, autrement en son liure de Aere, aquis ét locis, parlant des Seytes, & autres nations.

Les hommes laids & mal - façonnez, font orcinairement fort chauds & fees, pource que la chaleur & ficcité font regriller, & re-

tirer les traiets du visage.

Les hommes bien-faicts & gracieux sont moderément chauds

& humides.

\* L'homme qui a peu de chair, & icelle dure & aspre, & les nerfs, muscles, & veines grosses, est chaud & sec au troisiesme degré; mais l'homme fort charnu, & la chair molle & delicate est

humide.

\* Dela couleur rousse nommée par les Grecs Pyrros, on en fait trois sortes, l'vne est iaune, faicte de quantité de bile iaune, aucc. la pituite, l'autre rousse de foit de moins de bile, & plus de pituite, la troisse me palle faicte de fort peu de bile sur grande quantité de pituite, laquelle est ordinaire aux Scytes, qui habitent vn pays froid & humide, duquel le Soleil n'approche que de loin, tellement que le froid, comme est dit cy-deuant, leur blancheur, laquelle deuient rousse.

EEEee ij

\* L'humeur se pourrissant (qui aduient par oysiueté) sait la couleur palle, telle que l'ont ceux qui habitent aux lieux aquati-

ques plains d'estangs & palus.

\* La face dissemblable de celle qu'on auoit en santé, s'amaigrissant, pallissant, & changeant, fort prognostiquent quelque grande maladie, pourueu que les veilles, trauaux, ou du corps, ou de l'esprit n'en soient cause: que si auec la dissornité de la face, les yeux sont ensoncez, les tempes abbatus, les oreilles sort froides & iaunastres, les parties genitales retirées, la peau tenduë, & d'vn iaune verd ou noir, cela ne procedant point d'vn slux de ventre; c'est signe de mort, que si auec cela il perd l'oüye & la veuë, la mort est plus proche.

\* La face à laquelle surviennent des taches, comme de Soleil; c'est à dire noirastres, ou comme lentilles, principalement haysfants le vin, ou les viandes, & comme piquement vers l'estomach, c'est signe de grossesses, Hippoc. l. de Sterilibus § 6. l.2. §. de morbis muliebrib. Æce traet. 4. serm. 4. c. 8. & est signe de porter vne fille, principalement si le bout des tetins pend en bas; mais si la face est bien colorée, & le bout des tetins monte, ou se dresse en haut, c'est

signe le plus souuent de porter vn garçon.

\* Sanctorius 1. 5. c. 9. vir. error. veut que la face rouge tesmoigne la melancholie, ou inclination à icelle, & que ceux qui ont la noirastre, pour auoir trop demeuré au Soleil, ou trop blanche, pour auoir esté par trop en vn air enserré, ne sont à considerer, pource que telles couleurs soient à la peau ou cheueux, est artiscielle, aussi bien que la tention de la face, qu'on fait auec l'application de quelque eau gommée, ou froide, ou astringente.

#### CHAPITRE QUIN ZIESME.

## Considerations sur les ioues.

A ioue dextre est gouvernée par la Vierge, & la senestre par A quarius.

Les iones charneuses marquentparesse, peu de iugement, & yurognerie.

Les iouës maigres marquent malice, & cautele.

Les iouës espaisses, mais assez loing des yeux, marquent ioyeufeté.

ptis à dif-

capitis in

Les iouës rondes marquent fraude.

Les iouës brelongues marquent vn Charlatan, donneur de bons iours, & si auec cela elles sont estroites, marquent sottise, & mes-

chanceté.

\* Lesiouës rouges marquent aymer le bon vin, aux Empyematiques marquent qu'il y a peu de pus dans la poictrine; car la où il y a quantité, ne le peuuent estre, comme dit Duret c. 16. §. 70. p. 308. sur ces mots, & melius sint colorati, aux Coaques.

Les iouës peluës, ou remplies de poil, marquent brutalité.

Les iouës comme retirées & serrées, & le visage trifte, c'est vn plaisant fol, putacier, & danseur.

#### SEIZIESME. CHAPITRE

# Consideration sur les levres.

Es levres espaisses, comme celles des asnes, marquent sottise, Gilbertus \_& peu de jugement. c. de si-La levre de dessus espaisse, & celle de dessous pendante, comme gnis fumdel'asne; c'est brutalité.

Les levres minces, & la bouche petite comme le lyon, c'est im- positione

pudence & tromperie.

La bouche seche, les levres fendues, c'est signe de chaleur de morbis amatrice,& d'engendrer de mesme que la terre tropseche requiert. dis. fol. Rocheus de morbis mulierum p. 465.

\* Les levres minces, & la bouche fort fenduë, marquent grand Tire plu. sieursmar-

estomach foible, & grand mangeur.

Les levres minces, auec grand bouche, marquent force & ma- ques de la gnanimité.

Les levres minces; mais groffes & dures vers les dents canines, levres.

comme les pourceaux, marquent rusticité,

\* Les levres minces; mais groffes & dures vers les dents canines de la machoire d'enbas, marquent venin.

Les levres minces; mais enflées vers les dents incisoires, mar-

quent vn baladin. Lalevresuperieure, & les gencifues esteuées, marquent vn in-

iurieux, criard, & mordant comme chien.

La levre de deseus aduancée, marque prudence.

EEEee iij

775

La levre de dessous aduancée; c'est vanité sans malice, que si elle est peluë, marque luxure.

### CHAPITRE DIXSEPTIESME.

## Consideration sur la bouche & gencifues.

Ratte.

A Ercure prefide fur la bouche. La bouche puante, les gencifues descharnées, la peau sale & laide, les iambes dés long-temps vlcerées : ceux-là ont la late te dure & scyrrhée, & tels sont appellez rateleux: Duret aux Coaques c. 20. \$. 5. p. 349. de la dysenterie. Celse l. 2. c. 7. de re-

Medica.

\* Spigelius grand Anatomiste e. 10.1.1. de fabrica corporis, dis qu'il a souvent experimenté que l'entrée du Iardin de Nature se connoist par les tetins, par la bouche, par les yeux, & le menton, grands ou petits de la femme, respondant l'vnà l'autre, & que le iardinier pour auoir de beauxfruicts, doit respondre à la proportion de l'entrée.

La bouche grande & large, marque effronterie, menfonge, folio, imprudence, courage, perfidie, approchant de la nature des Ethyopiens; principalement s'ils sont noirs, grand mangeurs, & peu de iugement.

La bouche petite signifie estre paisible, sidelle, timide, elo-

quent, sage en doctrine, mangeant peu, seminin.

\* La bouche fort fenduë, marque grand estomach, grand mangeur (cy-deuant) & files levres sont minces, l'estomach est foible; fi espaisses, il cuit bien la viande, & faut noter (contre l'erreur commun) que l'estomach ne cuit pas la viande, par la vertu des autres parties; mais par la sienne propre, ne niant pas toutes sois que celles d'autour ne luy aydent, ou nuisent par leur chaleur ou frois deur.

La bouche auancée marque sottife, en bien-sceance. La bouche applatie, marque timidité, & changement. La bouche enfoncée, marque timidité, & meschanceté. La bouche comme sortant dehors, marque vn fol & parleur. La bouche ouuerte, marque imprudence, en la bien sceance. La bouche anancée beaucoup, ayant les lev es espaisses & rondes comme les pourceaux, c'est action de porc.

La bouche ny auancée, ny applattie; mais tenant le milieu, mar-

que la nature louable.

Les gencifues gastées, auec puanteur de sousse, marque grande ratte, & ceux qui l'ont telle, qui n'ont point de sux de sang, ny le Grande sousse, selon Hippoc. l. pradiët. 2. § 39. p. 649. & de internis affect. § 36. p. 327. § 19. ceux qui ont la ratte grande, qui sont bilieux, ont besteur couleur mauuaise, de mauuais vleeres, leur bouche puante, s'amaigrissent, leur ratte est dure, & toussous de mesme grandeur, & leur ventre est serré. Cy-apres chap. 34. de genoüils.

#### CHAPITRE DIXHVICTIESME.

Considerations sur les dents en machoires.

E crissement des dents par la friction des vnes contre les autres, à ceux qui ne l'ont accoustumé, soit en dormant, ou veillant, marque l'esprit n'estre en repos. Hippoc. l. 1. S. 6. pr.ed. & aux Goaques dit, s'il se fait en Delire; c'est signe de mort : la temperature des dents est tres froide, & tres-seche, comme leur polisseure, dureté & blancheur demonstrent.

\* Les machoires d'enbas grandes marquent pituite.

\* Les dents rares, marquent foiblesse, & courte vie, Hippoc.l.

2. Epidem. mais ceste rareté s'entend par la foiblesse, & non par la dureté de la machoire : car icelle est que lquessois si dure, qu'elle ne peut estre ouverte par les dents qui en voudroient sortir, & à quelques-vns estants au maillot, la machoire est si dure, & la langue si courte, par le filet qui la rend telle, qu'empoignant, ou voulant lier le bout du tetin (ce qui est arriué à vn Prince qui estant nay en Septembre 1638, vnze heures & vn quart au matin cinquième iour, a gasté & vlceré le bout des tetins de plusieurs nour-rices, iusqu'au sixies me de lanuier 1639) & pourtant ceste rareté de dents venant de ceste cause, monstre longue vie, tesmoin Auguste qui auoit les dents rares, & vescut septante six ans, Cocles l. 1. e. 2. co/2. Physiognomie.

\* Les dents espaisses & fortes, marquent le cerucau fort, &

vie longue.

Les dents continuës, comme celles des chevres, marquent brutalité.

\* Les dents canines, longues, & comme fortans dehors, mar-

quent vne gourmandise insatiable.

Les dents longues, grosses, fortes & rares, comme les serpens, marquent enuie, fausseté & impieté.

Les dents poinctues & droites, comme ont les ours, marquent

gourmandise & cholere.

\* Aux dents corrompuës, vne sievre suruenant forte, & vn delire, est mortel, Hippocrate aux Coaques.

\* Les dents meslées de larges, d'estroites, de rares, d'espaisses,

marquent vn bon iugement.

\* Les dents surnommées de l'œil, apportent danger en les arrachant, pource qu'vne portion du nerf qui meut l'œil, passe par icelles; & ces dents sont dittes canines, & sont deux de chaque costé, non ainsi dittes de leur sorme, mais de leur vsage, Du Laurens c. 21. p. 83. l. 2. des os & nombre des dents.

\* Les dents se dessechants, est tres-pernicieux, Coaques.

\* Les dents blanches, marquent la bonne disposition de la teste & estomach durant la ieunesse: car l'aage croissant, cette blancheur se change peu à peu.

\* Les dents liuides ou noirastres en vne fievre continuë, c'est

danger de mort, mais si secs & noirs, mort subite.

\* Ceux qui n'ont gueres de dents, rares, les doigts fort longs, la couleur plombine, & plusieurs lignes interrompues à la main, ne viuent gueres, & ceux qui naissent durant la pesse, ont communément deux dents moins que les autres, ce qui aduient à cause que l'humeur qui produist les dents, est consumée par la matiere qui cause la peste, & les semmes ont ordinairement moins de dents que les hommes.

Les dents dites de l'œil, estans doubles du costé droit aux semmes, est presage de bonne sortune; mais si elles sont doubles du

costé gauche, presage infortune.

\* Les enfans aufquels les dents fortent au temps de l'hyuer, ne font point si malades qu'en temps d'Esté, à cause que la matiere aiguë & chaude, qui procede des dents, n'est pas tant piquante en hyuer.

\* Ceux qui ont le palais creux ou caue, & les dents ne respondans entr'elles, sont subtils aux douleurs de teste, aux distillations sur les fur les oreilles, qui sont quelque sois chaires & subtiles, quelque sois sanie, quelque sois pus auec puanteur, dautant que les membres imbecilles amassent ordinairement quantité de mauuais excrements, Hipp. 1.6. §. 1. de morb. pop. p. 532. c'est aux marges tirées de Galien.

\* Ceux au palais desquels s'amasse & s'attache quelque hu-Note d'ameur, le plus souuent il s'y suppure. I'ay veu vne Damoiselle, la no matiere quelle souuent au matin, estant leuée, elle tiroit du haut du palais purulente auec vn cure-oreille, vne matiere blanche, sans odeur, semblable à aupalais. pus, laquelle les Medecins ausquels elle auoit esté monstrée, & tirée en leur presence, disoient que cela procedoit d'vne aposteme qu'elle auoit dans le cerueau, ce qui n'estoit point, & dequoy elle stut deliurée par purgations & gargarismes; mais ces Messieurs les doctes saigneurs n'auoient pris garde à ce passage d'Hippoc, en ses coaques, que Duret en ses commentaires met au Chap. 7. de lingua & reliquis oris partib. §. 10. p. 660.

\* Les premieres dents sortent par la nourriture que l'enfant prend au ventre de la mere ; les secondes , par le laict qu'ils tettent,

& les autres, par les alimens.

\* Les dents nommées de sagesse, ne sortent à quelques-vns

qu'au quatriesme septenaire, qui est vingt-huict ans.

\* Coux aufquels furuiennent des matières visqueuses aux dents, ayans la fievre, c'est que la fievre s'augmente.

\* Les choses froides sont ennemies des dents.

\* Au fortir des dents aux enfans, la fievre aiguë suruenant, il y a crainte de consulsion, si elles sortent plus tard, si la toux suruient.

\* Si des dents, vne ou plusieurs, sont dolentes & creuses, ayans besoin d'estre arrachées, & n'y ait personne propre à cela, ou que la personne en aye crainte, il faut mettre dans le creux d'icelle le temede suiuant, orpigment, gomme, ammoniac, & rheubarbe, de chacun egalement, battant le tout ensemble, & auec de sort vinaigre, en faire vne paste cruë. Arnaud l. 1. c. 45. col. 1175. de dolore dentium Breuiary. voy Hippocrate aux coaques.

#### CHAPITRE DIXNEVFIESME.

### Considerations sur la langue.

L A langue prompte à parler, marque folie, impetuosité & cha-

La langue tardiue à parler, marque la personne paresseuse.

Les Medecins doiuent considerer toute la langue en sa racine, & partie plus large, appellée des Latins hypoglossis, en son bout pointu dit proglossis, en sa superficie & partie aspre vers le palais, epiglossis, en son milieu, & creus Chiramot & parasyra, p. 592. chap. dernier l. 11. de l'Anatomie de Du Laurens.

La langue begue, marque foiblesse de la partie, mais cholere, & entre les begues on met ceux qui ne peuuent pas bien pronon-

cer R.

Aristote aux problemes de la langue, impression de Lyon 1573. §. 11. & p. 166. de l'autre aussi à Lyon 1551. dit autrement, que Sanctorius & Baricel, ja alleguez.

La langue fubtile, marque fubtilité, ingeniofité & tromperie. La langue tremblante en parlant, marque foiblesse d'esprit. \* La langue tremblante (par accident) auec rougeur vers le nez

& Aux de bouche, est mauuais signe.

\* La langue aspre & seche, marque frenesse, & si elle est noire,

la mort est prochaine, Hipp. l. I. S. I. predict.

\* La couleur de la langue, marque presque ordinairement quel est l'estomach & les vrines (Hipp. 1. 6. p. 538. 578. de morb. pop. & Vasse son Commentateur) & humeurs, si elle elle est verte, passe ou iaunastre, la bile domine, la couleur rouge & seche, marque le sang; la noire, la melancholie; la blanche, la pituite; Gal. commentar. 5. l. 6. texte 10. de morb. pop. Duret l. 2. c. 7. §. 7. p. 135. coaques.

\* La ficcité de la langue procede des humeurs fuligineux, & la

plus part d'icelles aux femmes vient de la matrice.

\* La langue sur laquelle paroissent des pustules de la figure & grosseur d'vn pois ciche, pendant vne sievre forte & aiguë, marquent la mort au lendemain, Hipp. 1.6.8.6. de Pleuritide par Duret p. 666. Que les Medecins voyent attentisuement de cecy, Duret sur les coaques.

\* Sià vne personne ieune, la langue vient pesante, (ayant dissi-

custé de parler) apres vne humidité, c'est mort subite.

\* Les begues qui veulent parler promptement, qui sont melanchosiques, bilieux, & qui ne clignent les yeux, sont choleres, & sujets au flux de ventre.

\* La langue laquelle en vne maladie a senty comme vn frisson, & toutesfois perseuere en sa couleur; mais peu à peu se rend aspre & noirastre, & quasi se rompt, est signe mortel; mais si elle se noir-

cit fort, marque la criseau quatriesme iour.

\* La langue doit estre considerée en toute pleuresse, H1pp.l. 6. Epidem. p. 538. car fielle oft blanche, n'est pas bon signe, mais si elle est iaune, marque que le malade sera presque gueri au septiéme iout. Duret c. 16. . 10. de pleuritide & perineumoniap. 252. 274.

\* La langue aspre & noire à vne fievre ardente, vient de la cha-

leur des esprits.

\* La langue noircissant au commencement d'vne perineumonie, la maladie est plustost finie, de mesme à vne tetane auce la fievre forte, que si cette couleur vient tard, la maladie sera longue, Hipp. l. de dieb. iudicat. S.5. 8. p. 599.

\* La langue de ceux qui ont squinance, ayans pustules, marque

danger.

\* La langue noire, messée d'vne verdure passe, est dangereuse.

\* La langue, sans cause, deuenuë trop tendre, auec desidain des viandes, & nausée auce vne sueur froide, flux de ventre, lassicude, vomissement de matieres noires, est mauuais.

\* La noirceur de la langue en vn flux de ventre, prognostique

la mort prompte.

\* La langue aspre & seche, advient ordinairement aux frene-

tiques.

\* La langue blanche & totalement aspre aux perineumoniques, marque que les deux parties du poulmon sont malades: que fi vne seule partie de la langue est blanche & seche, vne seule partie du poulmon sera malade; si c'est la droite, la droite; si la gauche, la gauche; le curieux trouuera au liure d'Hipp. de indicatorijs, & autres liures, de quoy se contenter sur ces signes de la langue & d'autres parties du corps, & parlant de la noirceur de la langue, faut entendre de celle qui aduient par maladie, & ne inger inconfiderement de celle qui est faite apres auoir mange, ou beu, ou expres ou par mégarde : car il se trouve des personnes qui la teignent FFFff ii

expres, & se lient les bras, pour abuser les Medecins qu'ils appetlent pour leur ordonner des saignées abondantes, & des remedes forts, pour les desiurer auec peine & peril de ce qui a esté pris auec plaisir.

#### CHAPITRE VINGTIESME.

## Considerations sur le souffle.

Voy que l'aye parlé cy-deuant au Traicté de la saignée du souffle, & respiration dissicile, & Hippoc. 1. pred. §. 4. Spiritus aensus, & Campanelle 1. 4. c. 4. ars. 1. p. 201. de respiratione. Medicinalium, disons encores.

\* Que le souffle puant en vne maladie aiguë, marque la mort, se-

Ion Rhasis, tract. 10. c. 21.

\* Le sousse froid, auec perte des sorces en sievre aiguë, progno-

stique la mort prompte.

Le souffle fort frequent & espais, hors maladie, force rustaude, ou yuresse?

Le souffle frequent & espais, le corps & la poictrine maigres; c'est

cholere obstinée.

Le fousse petit, lent, rare; c'est craintif, & si la poictrine est petite, & sans poil, la crainte est plus forte: mais le sousse temperé, marque vne bonne ame; & si ferme, monstre vne grande force.

Le foussile espais, marque, ou douleur, ou inflammation à quelqu'vne des parties qui sont au dessous du diafragme, ou estant espais, & par internalles, vn delire: que s'il est froid, tant du nez que bouche, est maunais.

Le sousse facile, & sans peine, marque vn songeart, & qui apres

auoir prou resvé, n'a pris aucun conseil.

Lefort espais, & souvent reiteré; c'est vn craintif, plaignant ou amoureux.

\* Le sousse difficile arrive par la callosité ou dureté des passages d'iceluy, qui empeschent qu'il ne puisse entrer & sortir librement, Hippoc. § 20. de Ossium natura.

\* La difficulté du souffle arriue souvent par les viceres malins

rongeants le gosier.

\* La difficulté du souffle en vne fievre continuë, est mortel.

\* La difficulté du souffle arriue souuent à vn bossu.

\* La difficulté du soussel, la douleur du costé, & le sux du ventre causent souvent vn tabes.

Le souffle puant, non trop subtil, ny trop espais, marque bon es-

prit, & grande force.

Le sousse grand, impur, fort chaud; c'est force sans entendement,

cruel, cholere, difficile à estre persuadé & appaisé.

Le souffle subtil, impur, marque beaucoup de sens; mais vne mauuaise ratiocination, sont timides, foibles: tels sont ceux qui habitent sous les tropiques.

Le fouffle subtil, pur, & sans fumée espaisse comme suye, mar-

que grande sagesse; mais ils sont foibles & melancholiques.

\* Le sousse difficile advient souvent par trop boire, & remplissent tost vn corps.

\* Le souffle facile aux grandes maladies est tres-bon signe; mais

si difficile, ties-mauuais.

\* Le sousse difficile signisse, ou douleur, ou instammation au dessous du diafragme, & ceux qui soussent auec difficulté, & fort, & par long internalles sont menacez de tomber en delire.

\* Le souffle qui sort froid du nez, & de la bouche, est fort mau-

uais, & le plus souuent mortel à vn malade.

\* Le souffle grand aux fievres bilieuses, aiguës, auec tension

des entrailles, marque qu'vn absces se fait vers l'oreille.

\* Le souffle espais & petit marque vne douleur & inflammation aux lieux principaux.

\* Le sousse sortant auec souspirs, & la maigreur suruenant aux

femmes enceintes, menace d'auorter.

\* Le souffle s'augmentant, pressant, & se retirant, comme à ceux

qui souspirent fort, est mortel.

Le soussile ou air est attiré, premierement par le cerueau, & d'iceluy est enuoyé par tout le corps; mais non au contraire, & du soussile, ou de l'air toutes les maladies sont faictes.

\* Toutes choses sont pleines du sousse ou air, & rien ne peut sub-

fister, sans air, ou esprit.

\* Le sousse facile, tant aux pleutetiques, qu'autres maladies du poulmon, est tres-bon signe.

#### CHAPITRE VINGT-VNIESME.

## Considerations sur lesouspir.

E souspir contre gié, auec larmes qui esbloüissent la veuë, mai que craincte ou amour.

Le souspir, auec agitation de la teste, & les yeux fixes, marquent

plus de preuoyance que de repentance.

Le souspir, auec seulement agitation de la teste; c'est marque de

repentance du fait, ou dit.

Les femmes enceintes qui ont la sievre, & souspirent, auor-

### CHAPITRE VINGT-DEVZIESME.

### Considerations sur le rire.

E rire tesmoigne la puissance de la vertu imaginatiue, & les personnes de grande imagination, rient fort peu; quoy que d'ordinaire leurs discours facent rire les autres; car ils ont l'imagination tant delicate & subtile, que la propre grace de leurs propos & deuis ny correspond, & ne leur agrée, & les grands facetieux sont despourueus d'imagination, & sont sort sanguins, & humides; mais d'vn grand entendement.

\* Ceux qui rient volontiers, qui sont ioyeux, aymants les passetemps qui sont simples, de bonne complexion, assables, honteux, & nontrop adonnez aux semmes, sont chauds & humides.

Rire beaucoup à tout propos, que les Latins nomment Cachin-

mus, est marque de folie.

Rire fort haut, auec difficulté de respirer, marque de n'estre gueres sage.

Rire en se moquant, est signe d'arrogance, faussaire & men-

fonger.

Rire hors saison, marque vn menteur, & songe malice.
Rire mediocrement, marque intelligence, & inconstance.
Rire & tristesse proviennent de la temperature des Elements.

Rire & iouer procedent du cerueau.

Rire (qu'on dit) des dents, & l'alleure tesmoignent du personnage Ecclessastique c. 19. 27.

### CHAPITRE VINGT-TROISIESME.

### Considerations sur la voix.

\* A voix part des poulmons; pource qu'ils sont caues, & est articulée par la langue & les levres, Hippoc. l. 4. §. 49. de morbis.

\* La voix forte naturelement, marque la langue aspre, Hippoc. 1.2. S. I. de mor b. popul. & aux Coaques p. 639. parle fort amplement

de la langue, & de la voix.

La voix forte, comme ont les lions, & aspre, & forte, comme

ont les sangliers, marque chaleur, siccité, & grande sorce.

\* La femme qui a la voix comme d'vn homme, est froide & humide au premier degré, si elle l'a delicate & desliée, elle l'est au troisies me degré: si elle participe des deux, c'est voix naturelle de femme participante vn peu de froideur & chaleur au second degré: si elle est fort charnuë, est froide & humide: si seche & maigre, est vn peu plus froide & humide, si elle n'est ny grasse, ny maigre, elle est froide & humide au second degré.

La voix douce, amiable, & fort delicate, marque grande hu-

midité.

\* La difference des voix procede du temperament de la trachée artere, par l'humidité de laquelle elle estrenduë rude, grossiere, emouée, & par la siccité claire, agreable, & harmonieuse, pourueu que la ficcité soit moderée, & non auec dureté d'icelle, qui rendoit la voix inegale & discordante, pource que le soussie pousse en icelle par les poulmons, rencontrant des inegalitez, sort aussimegalement: ce qui se fait aussi par la largeur & l'estrescissement d'icelle; Somme la disserence des voix marque la temperature des poulmons, leur force & soiblesse à pousser, où à attirer l'air dependante de l'harmonie de toutes les parties du corps, & de l'air qui l'enuironne; cartel qu'il est, tel est-il attiré.

\* La voix grosse & rude aduient principalement à ceux qui attirent, & se nourrissent d'vn air grossier, rude, stagneux & palustre, qui offence les parties servantes à la faculté vitale, & tels son paresseux: car l'humidité trop grande nuiet aux actions animales: mais la siccité leur ayde, tesmoin les frenesies & conuulsions, & faut noter, comme dit Trismegiste c. 12. de Pymandre, que les seuls hommes ont la parole: mais que tous les autres animaux ont la

voix: & la parole est la forme empruntée de la pensée. \* Tant plus le peuple est Septentrional, tant plus parle il du dedans de l'estomach, & du cœur, & de voix pleine de consonan. tes sans voycles rudement prononcées, & auec beaucoup d'aspiration, à cause de la force & vertu des esprits, dont ils ont beaucoup, & de l'impetuosité de leur grande chaleur; Mais ceux qui habitent les parties Australes & midy, qui ont leur chaleur temperée, & les esprits debiles, prononcent doucement; & les semmes encores plus mignardement; pource qu'elles ont les esprits, & la chaleur plus debile que les hommes, mesme les eaux changent souvent la voix, & les langues, comme a esté dit cydeuant, & ceux qui habitent le long des riuieres, palus, estangs, & mer, ont souvent la langue grasse, & sont begues; & les Septentrionaux qui habitent pres de la mer, ont la voix grosse, & s'y trouuent plus de bonnes basses contres, qu'entre les Meridionaux, qui ont la voix gresse, pour n'auoir pas tant d'eaux.

\* Lavoix subtile & haute, est mauuaise à vn malade. \* La voix arrestée, auec sanglot, est mauuais à vn malade.

\* La voix arrestée, & comme surprise, & perduë à vn malade, est mauuais.

\* La voix totalement arrestée à ceux qui palpitent, vniuersellement, est signe de mort.

\* La voix arrestée, ou empeschée par douleur, menace de

mort doulourcuse.

La voix semblable à celle des asnes, marque vn mesdifant.

La voix grande, & entre-messée, comme ont les chiens, marque cholere.

La voix molle, comme ont les brebis, maque vne douce-

La voix retentissante, marque estre eloquent & belliqueux.

La voix graue & forte, comme fortant d'vn lieu profond, & toufiours de mesme, marque la personne genereuse & magnanime.

787

La voix subtile & basse marque timidité.

La voix subtile, mais longue & esseuée, marque indignation & cholere, procedante de passion.

La voix comme des chevres, marque peu de sagesse.

La voix subtile & criarde, comme celle des oyseaux, signific solie & vanité.

La voix subtile, soible, & interrompuë, comme celle des sem-

mes (à vn homme) marque vn baladin.

Lavoix, laquelle n'est ny forte, ny subtile, c'est sagesse, pru-

dence, & iustice. La voix, laquelle n'est ny trop basse, ny trop haute, c'est bonnes

mœurs & bon esprit.

La voix come d'vne brebis:mais deprauée, marque peu de sens. La voix comme de brebis: mais petite & facheuse pour son aspreté, marque vn meschant fol.

La voix variable & rude, marque vn insensé. La voix amiable, marque la personne ioyeuse.

La voix claire procede ordinairement d'vne personne sauuage. La voix douce, mais variable, marque enuie & foupçon.

La voix humble, marque la personne complaisante.

La voix foible, & comme d'vne personne qui pleure, c'est desir de gagner.

La voix deliée, marque d'estre bien moriginé. La voix variable & tremblante, c'est craincte.

La voix subtile, marque magnanimité.

La voix basse, marque douceur; l'entre-messée de bas & de haur, marque peu de courage.

La voix entre-messée & vehemente, c'est grande facherie.

La voix entre-messée, prompte, & subtile, marque vn estourdy, & meschant.

La voix tardifue, c'est marque de honte.

La voix variable & modeste, c'est vn donneur de cassade, & de croq-en-iambe.

La voix variante, aiguë, & grossiere, marque la personne variable. La voix variable, subtile, & debile; c'est timidité, enuie: & si elle est difficile; c'est meschant fol.

La voix variable, sortant comme des narines ; c'est menteur,

meschant, malicieux.

La voix variable: mais quiete & cotinue, marque estre en angoisse. GGGgg

La voix comme d'une trompette, aduenante par un vomissement fascheux, c'est folie.

\* La voix aiguë est mauuaise, & marque que les entrailles se

retirent.

La voix & les yeux troubles, durant & apres la cholere, le tout est naturel.

\* La voix manquant auec la fievre, & arrestée en vniour de crife; menace de mourir en tremblant.

\* La voix arrestée peut estre remise par la saignée, ou breuuage d'eau, ou d'eau miellée.

\* La difference des voix, & leur varieté aduient par la differen-

ce des conduicts par où elle passe.

\* La voix arrestée & saisse, auec desaillance en vne sievre aiguë, est mortelle, mais moins dangereuse, si elle aduient auec la sueur; toutessois peut-estre signe d'vne longue durée, asseurance de santé, si cela aduient en la recidiue: que s'il aduient à ceux qui saignent du nez, ou ont vn slux de ventre; c'est vn tres-mauuais signe.

La voix ou parole prompte, violente, & haute, marque le cerueau chaud & sec, propre à faire beaucoup d'enfans, comme dist

Auerroes 4. colleg. c. 3.

\* La voix forte, marque chaleur abondante.

\* La voix & le fouffle arreflez, comme à ceux qu'on estrangle, est mauuais signe.

\* La voix arrestée par vne grande froideur est dangereuse &

mortelle; mais si le tremblement vient, est bon signe.

\* La voix arrestée, auec l'agitation de l'esprit; c'est vn mauuais signe.

\* La voix arresté, en façon de conuulsion aux febricitants, aduenant à vne esmotion d'esprit, auec le silence, est mauuais signe.

\* La voix gresse deuient forte, si vne varice (qui est dilatation de veine) vient à vn, ou aux deux testicules.

\* La voix est arrestée à plusieurs par les vers.

\* A ceux qui perdent tout promptement la voix, sans sievre, faut ouurir la veine.

\* La voix tremblante, & le flux de ventre aduenant sans cause

manifeste, est dangereux.

\* La voix arresté à vn yurogne, & la conuulsion aduenant, si la fievre ne suruient, & s'il neparle, il meurt.

PHYSIOGNOMIE.

\* La voix est arrestée, & perduë de necessité, à ceux qui sont fort elbranlez du cerueau ; principalement , s'ils perdent la veuë & l'ouye.

\* La voixarrestée, & la folie aduenant, la mort suruient.

\* Lavoix rude, marque vne langue rude, comme ja a esté dict.

# CHAPITRE VINGT-QUATRIESME.

# Consideration sur les machoires & menton.

Ementon est pris pour le Nadir, & est gouverné par le Capricorne.

\* Ceux qui ont la machoire inferieure grande, sont pituiteux; Aristote, Auerrois, & Sanctorius y adioustent les yeux blancs, & Fernel dit lourdaux, fots; mais la petite; ingenieux & subtils.

La machoire grande & charneuse, marque peu de iugement.

\* Les machoires sont fort rarement laxes, mais bien souuent relaschées: que si elles sont laxes, & non remises, il y a danger de

\* Les grandes douleurs des machoires, menacent de les sortir

hors de leur place.

La femme qui a le menton vn peu long, est fascheuse & impor-

tune; & l'homme est indigent & non secret.

Le menton vny, rond, fossu, marque vne bonne nature, mais venerienne; & tel menton est plus propre à la femme qu'à l'homme: car ce luy est vne des marques de beauté.

Le menton maigre & ride, marque impuissant à Venus.

Le menton courbé, auec vne vallée ou enfonsseure en la jointure des machoires, & maigre, est signe de persidie, d'assassin, de desir de commander, ennemy deses voisins, tyran: si c'est vne femme, est cruelle, insociable, ennemie des siens propres, mesme de ses enfans.

Le menton petit, comme celuy des serpens, marque vn mes-

chant, guetteur des chemins.

Le menton long, marque de n'estre du tout meschant.

Le menton rond & sans poil, marque vn esseminé, mais le quasré est virilité.

GGGgg N

Le menton fort fourchu, marque tromperie, s'il l'est mediocrement, c'est bonne grace & amour: ne viennent gueres chauues, & moins ceux qui ont des varices, & aucun ne vient chauue, auant le coït.

Le menton enfoncé en haut vers les narines, marque luxure. Le menton pointu, marque la personne courageuse.

## CHAPITRE VINGTCINQUIESME.

## Considerations sur la barbe.

Les Romains ont commencé de porter la barbe du temps de l'Empereur Adrian.

La barbe de couleur de peau de chastagne, molle, delicare, non

espaisse, marque les parties viriles temperées.

De barbe rouge & noirs cheueux, Prends-toy bien garde si tu peux.

La barbe rare & molle, marque l'homme venerien, duquel fi le corps est delicat, est timide; si mol, inconstant. Hippocrate dit, l. 6. §. dernier p. 543. que Phætusa ayant perdu ses pur gations, pource que son mary n'estoit point auec elle, deuint toute velue & barbue, Virago auec vne voix sorte, & qu'aucun remede ne peût saire reuenir ses purgations, & qu'elle ne vesquit gueres.

La barbe rouge a ordinairement le fiont serain, est amy, flateur,

cholere, fin, rusé.

La barbe à demy-rouge, c'est la moitié de ce que dessus.

\* La barbe blonde, passe, marque la personne phlegmatique, assez temperée & prudente.

La barbe bien composée & espaisse, marque vne bonne nature,

raisonnable en toutes choses, & au contraire.

Ceux qui n'ont point de barbe, ou fort peu, sont de mauuaise nature, & luxurieux.

# CHAPITRE VINGTSIXIESME.

# Considerations sur le col.

E col gros & plein, comme les taureaux, c'est cholere, querelle, & plus fols que sages.

Le col gros & long, c'est cholere, vanterie & opiniastreté.

Le col gros comme vn porc, c'est faute de jugement, gourmand, indisciplinable,

Le col maigre & long, comme les cerfs, c'est foiblesse de corps

& d'esprit, timidité, non secret, gourmand & beuueur.

Le col moyen, entre long & espais, comme a le lyon, c'est ma-

Le col court, c'est detraction, fin, rusé; & s'il est tendu & roidy gnanimité.

par les nerfs, fot, fol, sans iugement, temeraire.

\* Le col maigre, le corps long, les espaules esleuées, la poictrine estroité, menace de phrisie.

Le col foible & comme vuide, marque vn malicieux & va-

Le col court & petit, c'est sagesse, secret, serme, ingenieux, se riable. courrouçant auec raison.

Le col droict, marque vn temeraire & fol.

Le col imparfaiet, marque vn audacieux en parole, mais timide;

& s'il est dur, reuesche. \* Le col long & maigre, les iambes longues, marquent suiet à

flux de ventre & à la cholere.

Le col mollasse, c'est ignorance, & si auec cela est gras & apparent, c'est ruse; & comme turbulent, faineant.

Le col plein vers les grands vaisseaux, c'est rudesse, & si auec ce-

la interrompu, c'est vn bouffon.

Le col ferme & immobile, marque la personne bonne.

Le col qui se courbe au deuant, marque vn fol, songeart & malicieux.

Le col qui se tourne à droict, marque prudence, & propre d'vn

estude curieux. Le col qui se tourne à gauche, marque impudicité & adultere. Le col qui se tourne en derriere, marque vn esprit blesse.

GGGgg iij

Le col duquel les veines sont pleines de sang, monstrent la cho-

lere. \* Le col qui ne se peut tourner, ny avaller viande ou breuvage,

c'est signe mortel.

\* Le col dur, dolent, les machoires restrecies, les veines iugulaires palpitantes bien fort, & les tendons relaschez, est mauvais figne; fi dur, roide, & droict; insolent, ignorant & fol.

Le col long & menu, marque vn songe malice.

Le col monstrant les nerfs, est indisciplinable, & peut-estre fol, si les veines y paroissent fort.

\* Le col se renuersant à vn sebricitant, ne pouuant aualler qu'a-

uec peine, & sans humeur, est mortel.

\* Les douleurs du col, presagent la saignée du nez.

\* La douleur du col est mauuaise en toute sievre, mais principalement où il y a crainte de changement de sens.

\* La douleur du col, du coude, & du dos, appelle souuent les

conuulfions.

\* Le col & le dos apparemment froids, comme aussi tout le corps, font quasi comme vne conuulsion, & tels rendent les vrines comme farine groffiere au fond & sediment.

\* La tumeur apparente, & au dos à vne squinance, est bon si-

gne.

\* La fievre aduient ordinairement apres les douleurs du col, reste, & lumbes.

\* Les playes sont fort dangereuses & mortelles au col.

Le chainon du col espais, marque ignorance, outrageux; mais plus, s'il estrude & esleué.

Le chainon (autres disent chinon) du col, rond, marque vn sot

& meschant, ou vertueux.

Le chainon du col plein de poil, comme les lyons, c'est liberalité, force d'esprit.

### CHAPITRE VINGTSEPTIESME.

Considerations sur les clanicules & espanles.

Es clauicules mal vnies, marquent la personne insensible, & li fort lasches, effeminez.

Les clauicules mediocrement fortes, marquent sensibilité, prudence & force.

\* Les douleurs aucunement aigues suruenantes aux clauicules,

ou passantes en haut, sont dangereuses.

\* Les espaules hautes comme des aisles, marquent beaucoup de

flatuolitez.

Les espaules larges, grandes, & distantes l'vne de l'autre, est force & virilité; mais si elles sont esseuées en haut, marquent vn effronté.

Les espaules mal formées & vnies, marquent la personne im-

becille, molle & timide.

Les espaules robustes, marquent la personne robuste.

Les espaules mal jointes, tesmoignent vn auare en apparence. Les espaules bien propres, marquent vne personne liberale en

apparence. Les espaules distantes, amples, ny bien, ny mal iointes, marquent

la personne forte.

Les espaules comme pointuës, marquent mauuaises mœurs; si elles sont peluës, c'est signe de folie.

Les espaules maigres & vnies, marquent ingeniosité: & si elles

sont-esseuées, les mœurs sont rudes & rustiques.

\* Les defluxions malignes sur les espaules, sont pernicieuses.

Les espaules courbées, & en vne main deux longues inciseures (qu'il faut entendre de la ligne de vie & moyenne naturele) font de longue vie, comme Pline remarque.

## CHAPITRE VINGTHVICTIESME.

Considerations sur le dos, metafrene & bossus.

LE dos grand & robuste, marque force & magnanimité. Le dos petit & foible, est signe de peu de courage.

Le dos maigre, marque vn ingenieux.

Le dos plein de poil, marque vn naturel rude. \* Les maladies qui commencent par la douleur du dos, guerissent dissicilement.

\* Les froidures du col & du dos, sont conuul sions.

\* En la douleur du dos & de la poictrine, & qu'on pisse sangui-

nolent, & l'vrine arrestée, c'est mauuais signe.

\* Le dos malade, est rendu pire par la froidure.

\* Ceux qui ont mal au dos & à la hanche, doiuent estre saignez, ou au iaret, ou à la cheuille par les veines du dehors; mais ceux qui ont douleurs aux lumbes ou aux testicules, doiuent estre saignez par les veines au dedans desdits iarets & cheuilles des pieds.

Le metafrene (c'est la moitié de l'espine du dos, comprenant douze vertebres) bien charnu, grand, & bien composé, marque

force & magnanimité.

Le metafrene maigre, mal façonné, & foible, marque lascheté & timidité.

Le metafrene charnu, marque peu de sentiment.

Le metafrene maigre, marque niaiserie.

Le metafrene droict, marque vanité, gloire, peu de jugement.

Le metafrene fort courbé, & les espaules retirées, marque la personne mal moriginée, & enuieuse (tels le sont plus, selon la bien-seance, que par nature) & si auec cela, le corps est comme rompu, sont meschants, malins, & conuoiteux de gagner.

Le metafrene entre charnu & courbé; est prudence, gracieuseté,

& ioyeuseté.

Le metafrene pelu, & plein de poil, marque bon conseil, pensées hautes, & releuées.

Les bossus sont ordinairement ingenieux, malicieux & mes-

chants.

Les bossus pardeuant, ont vne double ame.

Les bossus ont souvent des tubercules aux poulmons.

Ceux qui viennent bossus par la toux, meurent durant la pu-

## CHAPITRE VINGT-NEVFIESME.

## Considerations sur les lumbes.

Es lumbes ou rable (composé de six muscles: à sçauoir, trois de chasque costé) fort osseux; c'est bon esprit.

Les lumbes charnus, marquent vn esprit grossier.

Les lumbes charnus & mols; c'est vn esseminé, & s'ils sont tremblatts,

blarts, vn bouffon & baladin.

Les lumbes comme pointus, marquent intemperance, timidité, & effemination.

Les lumbes forts; marquent force.

\* Ceux qui ont douleurs, que leur esprit est malade, auec egestions bilicuses, espumenses; c'est vn mauuais signe.

\* Aux doukeurs' des lumbes, l'œil se destordant, est mauuais

figne.

\* La douleur des lumbes, & sur le nombril, ne cessant point

par rémedes propres, l'hydropisse seche aduient.

\* La douleur des lumbes, a quelque chose approchante des con-

uulfions.

\* Les douleurs des lumbes rebrouffant vers la bouche du ventricule, fievres facheuses, vomissements, quantité d'aquosités subtiles, l'entendement esmeu, la voix faillie, vomissement de matiere noire, c'est signe de mort.

\* Ceux qui ont douleurs aux lumbes, & de costé, sans cause

manifeste; c'est menace de iaunisse.

\* Ceux qui ont douleur aux lumbes, sans fievre, ont besoin d'estre purgez par le bas.

\* La douleur allant & venant souuent aux lumbes, marque vne

maladie maligne.

\* Les douleurs des lumbes, auec vn dormir inquieté, c'est mauuais signe.

\* Aux douleurs des lumbes, si la douleur de la bouche, de l'e-

Romach survient, les hemorroides decouleront bien-tost.

Les douleurs attaquants les lumbes, & les parties basses, auec la fiebure,& si quittant ces parties, la douleur attaque le diafragme, c'est auec danger.

# CHAPITRE TRENTIESME.

# Considerations sur la poitrine.

A poictrine grande, & bien forte, marque aussi vne grande I force.

La poictrine charnuë tesmoigne vne timidité, & rusticité.

795

La poictrine maigre & foible, marque timidité, & peu de courage.

\* La poictrine rouge comme flamme, marque cholere.

La poictrine large, & les espaules grandes, marque probité, courage, sagesse, intelligence.

La poictrine estroite, & le ventre mediocre, marquent bon con-

feil, & grand entendement.

La poictrine bien proportionnée, le dos y respondant, c'est tres-

bon signe.

La poictrine peluë, marque la personne inconstante, & luxurieuse, & le cœur chaud: que si le foye l'est, tout le corps est de mesme, voy cy-apres les signes des parties chaudes.

La poictrine sans poil, marque vn effronté & timide.

\* La douleur, auec engourdissement, confirmé dans sa poi-Etrine, est mauuaise ; mais si la fievre ardente & aiguë suruient, la mort suit de pres.

\* Les choses froides augmentent la maladie de la poistrine,

comme aussi les vents du Septentrion.

\* Ceux qui ont le flux de ventre bilieux, & de suite vne amertume & piquement, ou morsure à la poistrine, est mauuais signe.

\* Les pleuritiques, à la poictrine desquels y a grand bruit de pituite, que la face est triste, & l'œil trouble & iaune, meurt bien-toft.

\* Ceux desquels la poictrine engendre quantité de bile, sont begues, furieux, & si c'est dés leur natiuité, & qu'ils soient louches, telles personnes sont imprudentes, ou foles, ou calculeuses.

# CHAPITRE TRENTE-VNIESME.

# Considerations sur les mammelles.

Esmammelles pendantes & maigres en vne large poictrine, L marquent vn yurogne & putacier.

\* Les mammelles extenuées, marquent la personne foible.

\* Le bout des mammelles flestry, noirastre, grumeleux, desagreable, rude, auecextenuation, mollesse, & applatissement d'icelles mammelles, marque la matrice tres-mal disposée, voire tout le corps, Hippoc.l. 6. S. 5. p. 538. de morbis popularibus

Les mammelles de bonne sorte, tesmoignent vn bon naturel. \* La mammelle dextre, & les autres parties dextres ont plus de force que les senestres, & du costé que la mammelle & l'œil seront grands (en vae femme enceinte) là est l'enfant masse (c'est icy à entendre au costé droict, & femelle au gauche, pourueu que le bout du tetin soit noir, comme dit Rhasis c. 95. divissonum, fol. 70. comme quelque goute de sang sortant d'vne narine ou d'autre ) Hippoc. 1. de la Superfetation S. 8: & 1. 3. S. 27. p. 271. de morbis, les parties dextres sont plus fortes que les senestres, & les maladies qui les attaquent, sont aussi plus fortes & longues.

\* Les mammelles & les autres parties humides se rompent, la

femme s'acouchant.

\* Les mammelles dures en vne femme enceinte, marquent l'en-

fant estre sain.

Les mammelles s'amolliffent, & flestriffent en vne femme enceinte, lors que l'enfant se gaste, & que l'auortement se va faire, voire quandiln'y en aura qu'vne qui s'amaigrisse.

\* Sile bout des tetins est d'vn rouge-passe; c'est signe que la

matrice est malade, Hippoc. l. 6. 5. de morb. pop.

\* La douleur viendra à la mammelle, qui de flessrie deuiendra

dure. \* Le laict decoulant des mammelles à vne femme groffe, mar-

que l'enfant foible.

\* Les mammelles aufquelles le sang s'amasse, menacent de

changement du sens.

\* Les mammelles grandes & ensiées en la grossesse, est bon figne.

# CHAPITRE TRENTE-DEVZIESME.

# Consideration sur le ventre & nombril.

E ventre grand, charnu, & enfoncé, marque grande force à la personne.

Le ventre, auec grande quantité de poil, marque vn grand

parleur. Le ventre grand, charnu, & pendant, marque folie, superbe, &. ignorance. HHHhhij

Le ventre maigre, marque la personne molle du corps, & des actions.

Le ventre dur, marque vn caut, fin, & rustaud.

\* La femme trop charnuë, trop graffe, & trop pituiteuse ne peut conceuoir durant qu'elle est telle, Hippoc. l. de Superfetatione S. 9. ou seroit qu'elle sut naturellement telle, & qu'autre chose n'em-

pesche.

\* Le ventre mediocre, & la poictrine estroicte, marque l'esprit bon, & de bon conseil, le nombril (ou le lieu d'iceluy) battant, signifie à ceux qui sont de moyenne corpulence, qu'ils s'amaigrissent; car les accidents grands & rares, aduiennent aux corps rares & minces.

Le nombril qui est iustement entre le penil, & la poictrine, mar-

que la vie courte.

Le nombril qui est plus proche du bout de la poictrine, qu'il n'ya du bout de la poictrine, iusques au gosier, marque vn gour-

mand, & sans beaucoup de sentiment.

Le nombril qui est instement entre le penil & la poictrine, & que de la poictrine y a mesme distance du gosser, insqu'au penil, marque vne ame & corps parfaict.

\* Le ventre connoist ce qu'il ne peut entendre, & par luy nous

entendons qu'il a faim & soif.

\* Leventre se remplit d'eaux, à ceux desquels le soye en est remply, & qui se rompt vers l'omentum ou soye.

\* Le ventricule troué ou rompu, menace de mort.

\* Les vers qui sont au ventre, causent des douleurs à l'estomach, auec des tranchées, & souvent ne trouvans à manger dans les boyaux, rongent l'estomach, & tuent, montent & sortent par la bouche, ou narine.

\* Le coucher sur le ventre (à ceux qui ne l'ont pas accoustumé estans sains) marque y auoir douleur, ou estre prests d'entrer

en delire, s'ils n'y sont desia.

\* La grande chaleur vers le ventre, & comme morsure vers la bouche de l'estomach aux sebricitans, est mauuais signe.

\* Les fluxions, lesquelles se font sur le ventre superieur, suppu-

rent en vingt iours.

\* La dureté auec douleur du ventre aux febricitants, auec tremblement & desdain des viandes ne se vuident gueres par le bas, & ne se suppure point. \* Leventre doit estre mol en toutes maladies.

\* Ceux qui ont à la superficie des iointures ou articles des pustules rouges, & ont froid, ils ont des rougeurs vers le ventre, & vers les aynes, comme playes douloureuses, & meurent.

\* Les febricitants qui ont des palpitations vers le ventre, me-

nacent d'alienation d'esprit.

\* Ceux qui ne sentent point sortir les matieres liquides de leur ventre,& quine se disent, ny sentent malades; c'est mauuais signe.

\* Le ventre se rend dur & chaud, boiuant des eaux des lacs &

estangs.

\* Ceux qui ont le ventre chaud, la chair froide & mince, leurs veines sont apparentes, & sont choleres, Hippoc. 1.6. §. 4. des maladies populaires p. 537.

Ceux qui ont la chair molle, ont l'esprit bon, les autres non. La chair dure, & le corps bien habitué, marque estre ingenieux;

mais instable, ou feroit, ayant les extremitez fortes.

\* Le ventre ou estomach est plus naturelement l'hyuer & le printemps, & le sommeil plus long qu'en autre saison, & à cause de sa plus grande chaleur, il a besoin de plus grande quantité de viandes.

\* Ceux qui ont le ventre libre & humide en leur ieunesse, l'ont

sec & serié en leur vieillesse.

\* L'enfant tire sa nourriture, estant dans le ventre de sa mere par le nombril.

\* Le nombril s'enflamme aux enfants nouueaux-nais.

\* La douleur fur le nombril, & vers les lombes, ne ceffants point

par medicaments, causent l'hydropisie tympanite.

\* Le nombril fortant dehors, & enslé à vn hydropique, marque qu'il n'y a plus de graisse en luy, & qu'il peut guarir: Car Hippocrate, de internis affect. S. 25. dit que tant qu'il y aura graisse en la poictrine, laquelle se fend, il ne guarira pas.

# CHAPITRE TRENTE-TROISIESME.

Considerations sur les bras, mains & doigts.

Es bras, coudes, estants forts & bien joints, marquent force, & Lestants petits, marquent froideur, & foiblesse. HHHhh iij

Les bras depuis le coude, iusques au poignet, charnus, marquent peu de sens, & de jugement.

Les bras courts, marquent froideur, coüardife, & timidité.

Les bras longs iusques au genouils (signe de chaleur) marquent force, & audace.

\* Le bras rompu peut estre guary dans quarante iours.

La main senestre serrant les doigts dans la main, marque auarice, enuie, & malice; & au contraire, liberalité; mais la main de la, quelle les doigts se tournent en haut, quand on veut, marquent. prodigalité, & n'acquerir rien, ou fort peu, & aussi-tost amassé, aussi-tost despensé.

Les lignes longues & larges de la main, marquent la complexion

chaude & humide.

Les lignes longues & subtiles de la main, marquent la complexion chaude & feche.

Les lignes grosses & courtes, marquent mauuaises humeurs, & la

complexion froide.

Les lignes deliées & separées, marquent la complexion froide & feche.

La paulme de la main charnuë, & les lignes distinctes, promettent vne longue vie.

La main longue, marque la grandeur du foye, felon Auicenne & Rhasis, dequoy Auerroës se rit 4. call. 4.

Les mains trop longues, marquent vn larron, brigand, & tres-

meschant.

Les mains courbées, & non proportionnées au reste du corps, marquent vn moqueur, fort mal aduisé.

La paulme de la main, & les doigts bien proportionnez, mar-

quent vn ingenieux.

La main charnuë, & bien ioincte, promet longue vie; mais estant voutée; c'est le contraire.

La main longue & menuë, marque vn tyran, les mains petites, marquent vn larron rusé.

La main menuë & courte, marque vn gourmand, & caqueteur, la main espaisse, vn meschant.

La main trop veluë en son dos; marque instabilité, & inconstance en mœurs.

La main peu peluë en son dos, marque d'estre esseminé; mais. luxurieux.

\* La main sans aucun poil en son dos, marque solie, presomption & meschanceté; car tous les excremens procedans du corps, en marquent la complexion; car le tact ou touchement chaud & humide, chaud & sec, froid & humide, froid & sec, ou simplement chaud, froid, humide, sec, monstrent la complexion estre telle; à sçauoir si auec aspreté & chaleur, c'est chaleur & siccité; si aspreté & froideur, c'est complexion phlegmatique ou melancholique.

Quelques-vns veulent que ceux qui ont les lignes de la main droicte plus belles, nettes & apparentes, que celles de la main gauche, communiquent plus à la temperature & lineamens de la face du pere que de la mere : & celles de la main senestre, à la mere; & que la personne qui a la main dextre ainsi, est née de jour, & a pour dominateur de sa natiuité, vne des Planetes masculines, qui sont Saturne, Iupiter, Mars, Soleil, & par fois Mercure.

Les mains fort nouées & nerueules, marquent force & courage;

les dures, force & rusticité.

Les mains petites & mal noüées, c'est foiblesse & timidité; les

tortuës, gourmand & menteur.

Les mains pleines auec les doigts longs, marquent vn enclin au larrecin; mais si les mains sont longues, marquent vn mecanique, mais prudent en ses ouurages.

Les ioinctures fortes des mains, marquent la personne inge-

nieuse.

Les articles des mains, longues, espaisses, & rudes, marquent vn fol & stupide.

Les articles des mains, foibles & comme des joinctes, marquent

vn bouffon & baladin.

La main grande, tracée de plusieurs lignes, non du tout sans poil, ny trop peluë; les doigts longs, proportionnez conuenablement, qui se plient & estendent doucement, c'est sagesse & probité. Camerarius volume 2.1.3. c. 6. Des Meditations historiques.

La main courte, ronde, les doigts courts, de mesme longueur, du tout sans poil, ou trop veluë, ou les ongles crochus fort longs, fans distinction de ligne, marquent vn naturel brutal & farouche.

Les mains veluës, marquent la personne reuesche, rustique, de

nature d'ours.

Les mains rondes, courtes, & sans lignes; approchent de la semblance des pieds des bestes; & stupidité.

Ceux qui portent ordinairement les mains closes & serrées (comme cy-dessus) sont timides, auares; qui estenduës, liberaux; qui pendantes, & aualées ou croisées, paresseux; qui esseux es ou branlantes, soucieux & affairez; qui les porte souuent au visage ou à la bouche, est pensis.

\* La chaleur mordante de la main & de tout le corps, marque

cholere.

\* Si en prenant la main d'vne personne, se portant bien en apparence, & de bonne habitude, & que toute sa main semble pousser; comme le pouls au poignet, c'est signe que les entrailles battent (mais sans sievre) ce qui aduient à cause que le mezantere s'estend par la repletion espaisse & dense, principalement si les arteres de ce lieu sont grandes, & que le cœur batte sort, comme observe Cardan, p. 40. artis parue curandi.

\* Celuy à la paulme de la main duquel suruient douleur, auec

piquement ou ardeur, est menacé de mourir dans huict iours.

\* Celuy qui en songeant, prend quelque chose, & les morts luy apparoissent, est menacé de mourir dans quinze iours.

\* Les mains, la teste, & les pieds froids, le ventre & les costes

chaudes, est mauuais aux hydropiques.

\* Si les mains se retirent ou trembleut à vn malade, la conuulfion aduiendra de mesme.

\* Les mains tremblantes à vn malade, prognostiquent la sai-

gnée du nez.

\* Les rougeurs suruenantes aux mains & aux pieds, c'est vn

mauuais signe.

Les doigts bien proportionnez, marquent les mœurs loüables, bons.

Les doigts petits & menus, en vne main grosse, marquent vn

fol & audacieux.

Les doigts trop menus, marquent vn fol, criard, variable batteut, frappant ses mains l'vne contre l'autre en parlant, tremblotant des mains & doigts, mais qui reuiennent à eux facilement de leur cholere, craintifs, tristes, pensans à mal par l'impersection de leur esprit.

Le poulce moderément pelu, est marque de bonne nature &

complexion.

\* Les doigts & la poictrine larges, marquent chaleur, comme aussi les veines amples.

Les doigts courts & espais, c'est peu de jugement, mais vanteurs par excez.

Les doigts longs & separez à propos l'vn de l'autre, marquent

vn ingenieux.

Les doigts longs & la main de mesme, marquent vn mechanique, sage, & bien viuant.

Les doigts troplongs, sont suiets d'estre meschans.

Celuy qui mesme en mangeant, & assis à table, serre son poulce dans la paulme de sa main, sous & auec ses autres doigts, est

auare, & n'ayme que ceux qui luy appartiennent.

Le petit doigt, duquel le bout n'atteint pas la derniere ioincture du doigt qui le touche, marque estre bastard, à ce que dit Cocles, Question 32.1.2. fol. 45. de sa Physiognomie. l'ay trouue toûjours cette marque vraye aux bastards, tels par la confession de la mere: quelques vns disent que la briefueté de la vie se cognoist aux dents rares, aux doigts fort longs, & à la couleur de la face plombine, mais le contraire est cogneu aux espaules vn peu courbées, largeur des narines, plusieurs dents, les doigts courts, mais gros & forts; & la couleur de la face claire.

\* Si les doigts des pieds se noircissent, n'est pas si mauuais si-

gne que venans liuides.

\* Si les doigts & ongles des pieds noircissent en vne extréme maladie, c'est signe de mort ou cheute desdits doigts, selon Celse, l. 2. c. 7. De notis in singulis morbis.

\* Si les doigts & ongles se noircissent & le corps s'appesantist,

est mauuais, mais si liuides, la mort est prochaine.

Si les doigts des pieds sont courbez, c'est vn effronté, si clos, timides, si serrez comme pourceaux, luxurieux.

Les doigts des pieds retirez, marquent finesse, auarice, & mes-

chantes mœurs.

Les doigts des pieds courts & fort maigres, marquent vn espris opiniastre.

Les doigts des pieds courts & groffiers, marquent un temeral-

re & fauuage.

Les doigts longs & maigres, marquent rudesse & grande van-

rance; & de bonne longueur, font les meilleurs.

\* S'il suruient vne aposteme noire ou liuide au gros doigt du pied gauche, le malade est menacé de mort dans trois iours: it c'est aux autres, dans sept jours. I.I.Lii

#### CHAPITRE TRENTEQUATRIESME.

# Considerations sur les cuisses & fesses.

Es cuisses garnies de poils iusques au nombril, gros & espais, marque grande chaleur & siccité és parties viriles, mais plus grandes, si les espaules sont sort peluës.

Les cuisses desquelles les os sont si gros qu'ils paroissent au de-

hors, marquent force & virilité.

Les os des cuisses desliez & petits, marquent la personne debile & timide.

Les cuisses nerueuses & osseules, c'est force; mal articulées &

molles, c'est timidité.

Les cuisses mediocrement charnuës, marquent vn esprit ingenieux.

Les cuisses & les lumbes pelus, sans autre partie, c'est luxure.

\* La douleur forte suruenant à la cuisse à vn qui a vne douleur seche, le guerit, comme il fait de mesme en la sievre ardente.

\* Les douleurs des cuisses, arriuent le plus souvent en Au-

tomne.

Les fesses grasses & molles, c'est effeminé: garnies de gros os, tesmoignent force.

Les fesses sans chair & comme seches, comme celles d'vn singe,

marquent malice.

Les fesses qui ne sont ny foibles ny ridées, signifient force.

#### CHAPITRE TRENTECINQUIESME.

## Considerations sur les genoüils, iambes, talons & pieds.

Les genouils charnus, marquent debilité & mollesse. Les genouils s'enslans en cheminant, marquent vn bousson & danceur.

Les genoüils repliez au dedans, & s'entreheurtans, marquent vn effeminé: sont nommez vari en latin.

\* La douleur aux genouils, & comme lassitude, ne se pouuant

redresser qu'auec douleur forte, menace de paralysie.

\* La douleur des ioinctures, sans cause manifeste, marque briefueté de vie.

\* La douleur des genouils est mauuais signe, toutessois appaise

la douleur des parties hautes. \* La douleur des genoüils & de la hanche, suruenant sur vne

fievre la guerit le 7. ou 9. ou 14. iour.

\* La pefanteur des genoüils, & la douleur & trenchées des lumbes aduenant sans fievre, marque que le malade a besoin d'estre purgé par le bas.

Les iambes bien nouées, nerueuses & robustes, marquent force.

\* Les iambes ausquelles y a des vlceres malins & des cicatrices noires, tels ont leur ratte grande, sans aucun flux de sang, ny puanreur de bouche. Hippoc. l. 2. S. 39. pradict. voy les marques cydessus. \* \*

\* \* Les genouils, les pieds, & les mains chaudes, le nez & les oreilles toussours froides, marquent que la ratte tombe en bas: la chair de tout le corps molle delicatement, marque vn beau & bon esprit.

Les iambes mal faites & molles, marquent crainte & imbecil-

lité: si maigres, timidité & meschanceté.

Les iambes trop longues & vn peu tortues, c'est resveurs & impudens.

Les iambes fort maigres, mais nerueuses, marquent luxure.

Les iambes fort maigres & les talons fort espais, marquent seruage & rusticité.

Les iambes peluës, marquent force & luxure; les boneux font

aussi luxurieux.

Le gras des iambes espais , marque foiblesse & esfronterie.

Le gras des iambes tirant en haut, marque force, si en bas, timidité.

Le talon nerueux & articulé, c'est force, si charnu & mal articulé,

c'est mollesse; si maigre, timidité.

Le talon espais, les doigts courts, la iambe vn peu sortante, mar-

que vn sot, insensé, demoniacle. \* Les pieds sont tousiours froids à ceux qui ont le soye fort espandu ou enflé vers le diaphragme, en maladie, & qui resvent, se-Ion Hippoc. l. de dieb. indicat. §. 3. p. 598.

Les pieds bien formez, grands, bien ioincts, c'est force, mais III ii

les petits & gresles, c'est changeant & inconstant.

Les pieds petits, maigres & mal vnis, marquent vne ame molle; les longues, mauuais ouurier.

Les pieds charnus & gras, sont de mœurs sauuages; courbez & ensoncez au dessous, sont meschans.

Les pieds plats marquent vn cauteleux.

\* L'experience apprend aux Medecins par Spigelius l. I. sur la fin de corporis humani fabrica, que ceux qui ont les pieds longs, sont suiets à auoir le ventre lasche : & partant ne doiuent donner de remedes laxatifs violens.

\* Auoir les pieds & les mains nuds (au lict) & la personne qui n'est pas chaude (naturelement) c'est vn mauuais signe, pource

qu'il est en peine & troublé.

\* A ceux qui ont les pieds froids, ne faut point bailler à boire

d ptisanne.

\* Ceux qui ont les pieds nuds, & non gueres chauds, les mains, le col, & les cuisses mises & comme iettées çà & là tous nuds, c'est vn mauuais signe.

#### CHAPITRE TRENTESIXIESME.

### Considerations sur les ongles & pointes d'icelles.

Velques-vns veulent que les ongles appartiennent à la Chyromance, & non à la Physiognomie, aduoiians bien que les ongles des pieds sont de la Physiognomie, mais non celles des mains: mais pource qu'en ce Traicté, iene m'arreste à ce qui est de la seule Physiognomie; mais que i'y entre-messe quelques observations appartenantes & à la Chyromance, & Medecine, pour ayder ceux qui en iceux en auroient besoin; soit qu'ils se messent de la Medecine ou autre science, sans me soucier de me tenir dans vn limite specifié, i'apporteray ce que i'estime necessaire à mon but principal.

\* Les ongles en vne maladie violente se noircissans, comme aussi les pieds, & doigts d'iceux, est signe, ou de la mort de la personne, ou de la cheute desdits pieds & doigts; mais en maladie se trouuent rougeastres, (& les sorces bonnes, en jour de crisse

807

c'est bon signe, comme dit Rhasis à Almansor, Traicté 10 f.55. c. 21. de signis malis.

Les ongles courbées, & longues, marquent la personne sauuage,

& de peu de sens.

Les ongles courbées, & estroites, marquent vn impudent & rawisseur.

Les ongles rondes, marquent la personne suiete à son plaisir, &

si charneuse, hebetée, & farouche.

Les ongles courtes, passes, noires, rudes, marquent vn ruse & mensonger.

Les ongles larges & blanches, marquent bonnes mœurs.

\* Les ongles minces, & les cheucux deliez, marquent que les esprits procedants du cœur sont subtils, faisants de grands effets dans le cœur, comme dit Albert 2. de Anim1, & 1.1. dit que les ongles blancs, polis, mols, subtils, rougeastres, & luysants demonstrent vn bon esprit, & que les ongles courtes, passes, noires, demonstrent la personne maligne, que les ongles rondes, aspres, rudes, demonstrent la personne suiete aux semmes, & que les ongles tombants sans cause maniseste, marquent la ladrerie prochaine, ou à venir, ou present, & les ongles liuides à vn Empyematique sons mauuais signes, selon Hippoc. c. 16. §. 70. p. 308. des Coaques par Duret sur ces mots Lividi vngues, la lividité estant signe de l'extinction de la chaleur naturelle.

Baptiste Porta l. 5. c. 14. Celestis Physiognomie, & autres attribuent à chasque doigt son Planette, au poulcé Venus, à l'indice Iupiter, au metoyen Saturne, à l'anulaire le Soleil, & au petit Mercure, autres appropriét la plus grande partie du gros doigt à Mars, & à la partie charneuse d'iceluy, & qui regarde l'indice à la Lune, tellement qu'ils disent que si les poinces ou taches apparoissantes fur les ongles sont noires, elles appartiennent à Saturne, si blanches à la Lune, si rousses à Mars, si iaunes au Soleil, si incarnates, & comme roses à Iupiter & à Venus : Mais autres estiment ces speculations vaines; pource, disent-ils, que telles couleurs sont causées des humeurs dominants : à sçauoir, la noire de la melancholie, la blanche du flegme, la rosée du sang, & la iaune de la bile; & autres disent que si la tache de l'ongle du doigt de Mars est blanche, presage voyage, auec gloire & prosit, si l'homme est guerrier; Maissi la tache est noire, le voyage sera auec querele, la tache de l'ongle de Venus est blanche; c'est receuoir dos & presents, & gain au ieu, & si noire, facherie & tristesse.

Si la tache du doigt indice est blanche, c'est gain & profit inopi-

né; si noire, mal-heur, perte de biens.

La partie du doigt du milieu, qui touche l'indice, c'est la partie bassed'iceluy, qui est attribuée à Saturne, & l'autre à la Lune : que si la tache, qui est à la partie basse, est blanche, marque heritages, possessions, presents, dons, bastiments; mais si elle est noire, c'est melancholie & malheurs: Si en l'autre partie la tache est blanche, presage vtilité auec honneur, affaires d'autruy, voyages; si elle est noire, ce sera de mesme que cy-dessus de l'indice ou Lune.

Latache blanche du doigt annulaire, & icelle ronde & claire presage dignité, augmentation de biens, d'honneur, & bonne renommée: que si le poince est petit, ce qui est dit, sera moins, & s'il

est encores plus petit, presage facherie.

\* Les ongles, la peau, & la superficie de la langue, monstrent la domination de l'humeur plus abondant au corps: car d'euxmesmes ils n'ont aucune couleur determinée, comme remarque Arnaud c. II.p. 29. columna speculi introductory medicinal. comme aussi des autres couleurs des yeux, du poil.

La tache de l'ongle du petit doigt, si elle est blanche, c'est Marchandises, Gresses, Parlements; mais si elle est noire, presage af-

flictions.

Si les taches sont longues, comme lignes; c'est changement de vie, & icelle felon la fignification de la Planette: que files taches sont vertes, le changement sera visible : si trouble, caché : si grandes, grand, si petites petit; Mais siles taches sont en la partie dextre, ce sera par l'industrie: si à la senestre, ce sera par fortune: Somme, tous les Physiognomistes & Chyromanciens asseurent que les points blancs des ongles presagent benedictions, & les noires malheurs; mais à chacun, sclon la Planette dominant sur chaque doigt; surquoy on a fait ce quatrain:

Est pollex Veneris, Q Sed Iupiter Hindice gaudet. Saturnas y medium : Sol O medicumque tenet, Mercurius Dinimum. Fetentem candida Luna C Possidet in cauca Mars or sua castra locas.

# CHAPITRE TRENTE-SEPTIESME.

Consideration sur les marques paroissants sur le corps au sortir du ventre de la mere ( ce qu'il faut noter) & non autrement.

I vne marque (comme verruë ) paroit en la partie senestre du front, il y en a vne autre en la partie senestre de la poictrine, si en la partie dextre du front, de me fine de la poictrine; fi au haut du front, au haut de la poictrine; si au milieu du front ( prenant le front en sa longueur,) l'autre sous les mammelles.

Les marques des fourcils, de mesme au bas du ventre, autres di-

sent à la poictrine.

Les paupieres respondent, selon aucuns à la poictrine, & selon

autres, au bout du ventre & penil.

La partie senestre vers l'oreille, respond à la fesse senestre, & l'autre à l'autre.

La marque qui est entre la seille & le sourcil, respondentre le

nombril & le penil.

La marque de l'orcille refpond, ou au costé, ou à la cuisse, ou au bras, la droicte au droict.

Les marques des yeux respondent au siege.

Les marques du nez respondent au prepuce & scrotum, comme aussi la cauité, & le bout du nez, & le nez se prend à la fin du

La marque qui est au nez, ou à l'œil, marque la personne su-

ietea Venus.

La marque oblique au nez de la femme communique au lieu caché, & est venerienne.

Les narines respondent aux testicules.

La marque sous les narines indiquent vne autre, entre le coul-

de & l'espaule. Les levres & l'ouuerture de la bouche respondent à l'entrée de

la nature de la femme, & de la bourse de l'homme. Les marques des levres signifient gourmandise.

Le tour de la bouche respond au tour de l'entrée du iardin de Madame.

Les iouës respondent aux fesses, la dextre à la dextre, la senestre, la senestre, sous les reins.

Le menton respondau bout du pied.

La partie du menton deuers les oreilles, respond aux cuisses, & selon d'autres, sous la poictrine, vers le cœur, enuiron la ratte.

La gueule respond à la partie dextre de la posétrine, là où le ventre sinit, la geule s'etend pour le lieu, où le nœud ou os yoide paroit, & selon aucuns respond principalement au costé droict; mais la machoire que quelques-vns prennent pour la gueule, estant au dessous du menton, respond selon eux à l'hypogastre, partie vn peuplus basse que la posétrine.

Le col respond aux iambes & bras, & selon autres au ventre. Les marques aux mains des hommes, promettent secondité des

masles, & aux femmes de filles.

La marque au genouil droict de la femme, signifie probité, & augauche fecondité.

La marque aux pieds, tant de l'homme que de la femme, pro-

mettent plusieurs enfants.

La marque aux lumbes, tant de l'homme que de la femme, menacent de necessité & malheurs, & les marques en la poistrine sont de mesme, & en demonstrent vne autre aux sourcils, comme ja a esté dit.

La marque sur le cœur est tres mauuaise.

La marque sur le ventre, signifie gourmand; car Mars y domine,

qui est tres-chaud, & consume quantité de viandes.

Quelques-vns tiennent que ceux qui ont Cancer pour ascendant, ont leurs marques ascendantes en la mammelle droicte, laquelle est en forme d'vne sleur ou piste d'vn pied de lievre blanchastre, ayant vn petit poil délié dessus, que Bodin, Spranger, & autres, ont estimé estre marque faite par le Diable, & ont causé la mort à plusieurs, comme estans sorciers, pource que telle marque est ordinairement insensible, quoy qu'on y picque auec vn poinson, aiguille, ou espingle: ce qu'il faut noter sericusement.

#### TRENTEHVICTIESME. CHAPITRE

#### Considerations sur mesmes marques, tirées d'on wieil Aucheur.

A marque au bout de l'oreille, marque vn ioueur, voleur, larron, meurtrier de ses parens, pour iouir de leurs biens, & mourra par iustice.

La marque au bout d'enhaut de l'oreille gauche, marque vn traistre, assassin de sa femme, & autres siens, pour iouir de leurs biens,

& est menacé d'estre tiré à quatre cheuaux.

La marque au bout du nez, signifie vilaine luxure, cornard, so-

domite, mourra de mort inopinée, comme d'apoplexie.

La marque au bas de la paupiere senestre, menace de mourir par

iustice, pour meurtres & trahison.

La marque entre les levres & le nez du costé gauche, menace d'estre assommé par les parents de quelqu'vn qu'il aura tué, mesme apres l'accord.

La marque sous la nuque du col sur la premiere ioincture du costé gauche, menace de mourir en prison, apres plusieurs tour-

ments, pour auoir assassiné pour auoir de l'argent.

La marque sous la iouë gauche, menace d'estre noyé en courant, & tombant de cheual.

La marque au milieu de la bouche, vers le gosier, à gauche, me-

cé de la potence, à cause des trahisons, larcins, & meurtres.

La marque sous le bras gauche, menacé de mourir de mort violante, apres auoir esté trauaillé de l'humeur melancholique, ou de l'epilepsie, & ne viura gueres.

La marque au milieu du membre viril du costé gauche; c'est

bestialité.

La marque au bras gauche, où l'on faigne, menace d'estre tué. La marque au milieu du col, du costé gauche par derriere, menace d'estre decapité, pour estre pariure, & meurtrier de sa semme sans cause.

La marque qui est en la partie dextre du front de l'homme, luy presage plusieurs biens; mais en celuy de la femme presage au-KKKkk

alors thorité & puissance: que si ces marques se trouuent à la partie

gauche, presagent le contraire.

La partie du corps seruant à quelque action, & qui est marquée naturellement, est, ou sera empesché en son action, ce que l'expe-

rience confirme, Porta S. 12. celest. Physiognomia.

Theophraste a beaucoup dit de la Physiognomie; toutessois apresluy, on a obserué qu'à l'entrée (en compagnie) de quelqu'vn, s'il s'occupe à regarder d'vn costé & d'autre, c'est signe qu'il est trop curieux, & qu'il ne manie pas bien ses affaires; car c'est la coustume de telles gens, que si t'ayant salué froidement, il s'assier aussi-tost, ou il est troublé, ou il est trop difficile à contenter, & ne vise qu'à son contentement; que s'il prend vn liure, ou agence son manteau, il est temeraire, & n'est, ny de bon conseil, ny maistre de soy-mesme; Que s'il s'assiet au costé, il est trompeur, si comme à costé, & vers le dos, est songeard & trompeur.

Les demoniacles ontaccoustumé de tourner la pupille des yeux en haut, faisants comme vn faux rire, changeant souuent ceste facon, sans suiet, & en ce changement subit, & coup à coup, reprefentent quelque façon horrible, & c'est de ceste façon que Virgile parle de Dido, comme estant demoniacle & forcenée du despart

d'Enée en ces vers,

Talibus Æneas ardentem er torna tuentem Lenibat dictis animum.

Ce qui n'est point mal dit, que les yeux sont les fenestres de l'ame, Cardan, de sapiential. 2.p. 128.

#### CHAPITRE TRENTENEVFIESME.

La cognoissance des quatre humeurs dominants en chacun par la couleur, figure o grandeur de tout le corps.

Ela cholere, Arnaud traicte de ses quatre humeurs sur l'exposition du Regimen Salernitanum, commençant, Natura

pinguis, &c. & Rhasis ad Almansor. tractatu 2.

Galien 1.4. de tuenda valetudine, dit qu'il n'y a marque plus afseurée pour connoistre l'habitude du corps, que la couleur d'iceluy, & Arnaud sur la Table de vita breui, col. 1722. dit que le cholere est maigre, blanchastre, messé d'vn peu de iaune, de grand appetit, ne pouuant endurer la faim, suant facilement pour peu de

trauail, sa composition est aussi rare.

Celuy qui a les cheueux noirs, les yeux rouges, les sens subtils, propt à ses mouuemens, inconstat en ses pensées, & qui veille beaucoup, a le cerueau chaud, blanchissant fort tard, la poictrine grande, pleine de poils, le pouls fort frequent, le souffle viste, les arte- Cerneau. res grandes, marque le cœur estre chaud; & si auec cela, il a la voix groffe, & retentissante, & ne puisse facilement supporter le chaud, Caur. c'est signe qu'il a le poulmon chaud, les veines larges, chaudes, l'appetit grand, grande alteration, les excrements du ventre teints, Poulmon. & secs, les vrines teintes, c'est marque de chaleur de foye.

Les choleres ont ordinairement la couleur des oreilles ferrugi- Fore. neuses, le cuir noir, la teste noire comme le corbeau, & tant plus Conleur. la teste est noire, & tant plus la cholere est forte, & les cheueux crespes tesmoignent la bile estre au quatriesme degré, leurs yeux sont noirs auec blancheur, en regardant communement le fronttiré sur le noir, la barbe est noire, tout le corps obscur, gresse & fort maigre, les veines larges, qui sont signes, comme dit Galien, L. de Arte medendi c. de signis hepatis calidi, du foye chaud, comme au contraire des veines menues d'vn foye froid, surquoy Sanctorius 1.6. c. 3. Methodi vit.error. marque cinq lieux antecedents, & autant de consequents, desquels on tire la disposition propre à engendrer la cholere ou bile, ensemble quelles maladies la demonstrent, la langue iaunastre, ou la couleur de feu, ou de rouille, & les matieres fecales de couleur iaune, & Horace dit,

Impiger, iracundus, inexorabilis, acer, Iuranegant sibinata, nihil non arrogat armis, Hoc volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas.

Leur front estabbatu, leur face maigre, leur nez droict & crochu, Figure. leur bouche ronde, les levres larges, les ioues maigres & dures, leurs bras maigres & minces, les mains deliées, & menues, les doigts longs, & la peau vniuerfellement dure, leur corps est ordinairement bien proportionné en mediocrité & tenuité, & ont la Statute. plus grande partie Mars or pour ascendant ( qui est cause qu'ils sont Martiaux) la complexion duquel est chaude & seche de nature de feu: ils sont fort adonnez aux femmes, à cause de leur chaleur; mais leur siccité ne permet pas beaucoup d'effet : ils mettentsouuent la discorde là où ils frequentent, ayment l'yurognerie, & KKKkkij

814 ils sont furieux comme lyons; ils s'occupent tousiours à quelque

chose, sont mal-parlants, nuisants, triomphans & vanteurs, s'exposent facilement aux dagers, ils se couroucent de leger, se laissans gouverner aux femmes, mangent peu, ne dorment gueres: leur voix est forte, sont incommodez en leur santé. Il y a vne autre Bile ronge. cholere surnommée rouge, laquelle rend la face passe comme celle d'vn flegmatique, leur cuir est le plus souuent beau; mais garny de lentilles, les cheueux & le poil des autres parties est iaunastre, font luxurieux de la nature des flegmatiques, & à iceux femblables, horsmis qu'ils sont plus luxurieux, garde-toy de te fier en eux; car en fait de femmes, ils sont tres-meschants, & creuent de despit, comme vn crapaut : que s'ils ont la teste rouge, & la barbe noire, difficilement ont-ils quelque bonne action, pource qu'ils sont bilieux & melancholiques. Leur constellation est la Lune & Venus, lors que la Lune est en l'aspect trine ou opposite, ou en conionction auec Venus, tellement que ces deux Planetes ont la domination; les choleres ont vne grande imagination, sont fins, mal cieux, enclinsà mal, qu'ils font auec grande astuce & prudence, cherchant tousiours leur profit, plustost que celuy d'autruy, arrogants, friants, chauds & secs au troisiesme degré.

Histoire d'unlarronpendu deux fois.

Beniuenius c. 83. observat. medic. dit qu'vn certain subtil & ingenieux larron ayant esté pendu, & non encores mort, fut descendu de la potence, & remis en pleine santé, quelque temps apres defroba, fut repandu & estranglé: ceste obstination à mal faire, fut cause qu'il sut ouuert, son cœur sut trouué tout velu, procedant de la grande chaleur qu'il auoit. Aristomene Grec, qui seul resistoit à vne multitude de soldats, & les mettoit en suite, sut trouué de méme, tellement qu'on pourroit dire que ceux qui sont ainsi subtils en meschanceté & grande sorce, comme surnaturelle, peuuent auoir le cœur ainsi pelu.

Hippocrate 1.6. §.4. Epidem. dit que ceux qui ont le ventricule chaud, ont les chairs froides, les veines larges ou grosses, & sont choleres; car l'estomach trop eschauffé fait vn chyle demy-pourry, & fentant mal, comme bruslé, duquel chyle vn bon sang ne peut estre faict, & ce mauuais sang & impur ne peut estre attiré par les chairs; tellement que les chairs priuées de leur aliment, se refroidissent; car nous n'auons de chaleur qu'autant que nous auons de sang: Or les veines estant pleines de sang impur, s'enflent, d'où la cholere prouient de l'embrasement de tels sucs qui se pourris-

815

fent sans s'exhaler, comme obserue du Laurent 1.6.c. 17. de son Anatomie, traictant du ventricule, & Valeriole l. 1. c. 11. locorum communium, descriuant les humeurs; Cependant faut noter que plusieurs sont d'un temperament bilieux, desquels le soye est tres-chaud, & la bile monte en haut; mais tout le reste du corps Nota. est pituiteux, & leur ventre est serré, & vomissent souuent des choses ameres, comme obserue Duret e. 19. S. 6. p. 338. sur les Coaques, & d'autres qui ne sont pas constipez, & ne vomissent pas: leur ventre rend ordinairement des fesses bilieuses.

#### QVARANTIESME. CHAPITRE

# La cognoissance des sanguins.

Alien l. 2. c. 5. des temperamens, dit que ceux qui ont les veineslarges, sont chauds & choleres, leur ventre & leurs os font grands & larges. Hippoc. l. 2. S. 1. Epidem. & au contraire, ceux qui les ont petites & estroites, sont froids, estant le propre de la

chaleur de dilater & estendre.

La couleur de la face est rouge, vermeille, auec vne agreable Conlent blancheur entremessée, les levres rouges comme la rose, les cheueux sont iaunes, & à aucuns d'vn noir sombre, le front & la barbe sont d'une mesme couleur, les oreilles rougeastres, les yeux de couleur de bleu-blanc, ou de noir rouge, ou d'azur d'eau, les ongles rougeastres, la langue rouge, l'vrine & les matieres fecales de couleur d'or ou d'ambre iaune, les veines sont larges aux chauds; & aux froids, petites & estroites.

Le front & large, oblique, courbé de toutes parts, les joues rondes, grassetes, le nez est droict, les levres espaisses, le regard modeste, les dents blanches, egales & bien rangées, le col, les bras, iambes, mains, & autres parties espaisses & fermes, les pieds graffets & non longs, les ongles des pieds fuffisamment rouges.

La grandeur ou taille est assez haute, & toute l'habitude robuste, tels personnages naissent ordinairement sous la constellation de Venus, felon aucuns, mais il y a plus d'apparence qu'ils soient fous Iupiter, comme estans rougeastres, sanguins, & les sanguins noirastres sous Venus, les sanguins sont chauds naturelement, & humides comme Iupiter & Venus, la chaleur & humidité les rend KKKKK iij

propres à engendrer & propres à toutes choses, mais facilement la luxure les emporte; ils ayment leur ventre, les festins, sont joyeux & facetieux, sont doux, leur ventre est libre, ils sont plusieurs enfans, leur voix est claire & esclatante, changent leur naturel bientost, s'ils sont sanguins blanes; mais si sanguins obscurs, changent plus tard; s'ils sont chauues, & tant plus sont-ils chauds, tant plus font-ils fages; & tant plus leurs levres font fermes & espaisses, tant plus doux & benins. Note que Iupiter est plus doux que Venus, auquel Venus seconde fort, car Iupiter est dit grande fortune, & Venus petite fortune, par les Astrologues.

Quelque sanguin noir, & aussi la face ternie ou brune, les iouës rouges, les cheueux noirs à la teste & aux sourcils, le corps est gras & charnu: Iupiter donne les cheueux iaunastres & comme doicz, mais Venus les donne par tout noirs : Venus & la Lune les donnent blancs, & le corps en bon poinct; Mars & Venus font la couleur brune, & le corps gras & corpulent; mais ceux qui sont de couleur brune, sont plus rustaux que les blancs, à cause de la domination de Mars; & les sanguins blancs, sont plus timides que les

bruns, par le meslange de Venus & Mars.

# CHAPITRE QUARANTEVNIESME.

# De la cognoissance des phlegmatiques.

Ippocrate l. des maladies des femmes S. 4. dit que les femmes fort blanches, font humides & delicates; les noires font seches, fascheuses & serrées; les rougeastres tiennent vn peu du naturel de l'vn & de l'autre.

Couleur:

7100

La face est passe, blanche, les cheueux jaunastres, blanchastres, mols, & déliez; les poils des paupieres iaunastres, comme aussi les poils de la barbe, les levres pasles, la peau de tout le corps blanche & crepée, les yeux bleuastres, verdastres, grisastres; la langue pasle, les excremens passes, l'vrine espaisse & passe.

Figure.

La face est grassete, mais non tant que la sanguine: la contenance est sobre & modeste, tout le corps n'est gueres espais, les cheueux & les poils de tout le corps font lubtils & mols, le nez est plus court que celuy des sanguins, & d'ordinaire pointu au deuant & large ailleurs; les levres sont sermes, le col espais & gras, les bras &

mains sont comme celles des sanguins, les yeux & la teste sont comme malades, leur soussele doux, leurs mains & ongles sont

belles & bien proportionées.

Leur taille est ordinairement petite, & leur personne est bien Stature. formée & de bonne constitution : les phlegmatiques sont ordinairement affez ioyeux, se mettent souuent en cholere, mais ils sont aussi-tost appaisez, changent souuent de conseil & dessein en leurs affaires: ils ne sont gueres sages; car estans en cholere, ils decouurent tout ce qu'ils sçauent, pour secret qu'il soit, ils donnent leurs biens prodigalement, ils sont quelquessois temperez, mais cela n'est de durée, se courroucent souvent contre leurs serviteurs, se plaisent aux nouueautez, sont dormars, songe-creux; leurs actions sont promptes, ne gardent gueres ce qu'ilsont, se peinent beaucoup pour autruy, sont pitoyables & lunatiques, pource que la Lune les maistrise. Ils se réjouissent promptement, & de mesmes'atristent, ils ont meilleur iugement aux affaires promptes qu'aux premeditées; tant plus leurs levres sont menues, tant plus sont ils choleres, & ne sont pas si doux que les sanguins: leur naturel est froid & humide, ils peuuent beaucoup pour les femmes, mais ils s'en soucient fort peu, ils sont naiz sous la constellation de la Lune, & par conionction auec le Soleil, ceste froideur est conuertie en chaleur : mais l'humidité demeure tousiours, qui est cause que ceste complexion est proche de la sanguine, mais à cause du changement sont de la nature de la Lune.

#### CHAPITRE QVARANTE-DEVXIESME.

### De la connoissance des melancholiques.

A couleur liuide ou plombine de tout le corps (n'entendant Couleur. pas celle qui aduient par maladie) les cheueux de couleur d'yuoire noiraftre, & se blanchissants bien-tost, les yeux iaunastres & regardants sort ouuertement; les levres & le nez passes, & la face aussi plombine, l'vrine subtile & blanche, & les excrements plombez.

Toutes les iointures du corps, grandes, les os gros, la face lar-Figurege, la peau fort grenée des cheueux espais & rudes, les oreilles grandes & pendantes, le front rugeux & pendant, quantité de

poils aux paupieres, qui seruent d'vn toict aux yeux, iceux paroisfants profonds à ceux qui les regardent, le nez gros, les levres grades, les dents grandes, comme presque celles des cheuaux, la bouche grande, sont grands mangeurs, le col, si c'estoit de cuir les mains & les pieds grands, les iambes longues, les genoüils gros, bien garnis de nerfs & veines, le corps bien nerueux & veineux: mais en temps chaud extenué passe, languide & puant comme vn bouc, le cuir de tout le corps dur, les oreilles petites, les veines enflées & variqueuses, les doigts longs, qui marquent le foye chaud, & abondance de sang, d'où en suite la melancholie ou lie de sang abonde, dequoy Gal, discourt amplement l. de humorib. & 3. de loc. affect. les qualitez sont froideur (tout cecy s'entend de la simple melancholie qui est lie de sang) siccité & terrestreité, & à ceste cause presque sterile : il est facilement alteré, se resiouit fort rarement, est gourmand, ayme à boire, n'est gueres luxurieux, à cause qu'il participe auec Mars, il est facilement ialoux, est triste, laborieux & fordide. Si Saturne est mauuais, n'est gueres endormy, est mondain, & sans bonne conscience, grand trompeur, ne se fie à personne, estant fort soupçonneux, garde bien ce qu'il a, est cruellement cholere: il pardonne fort tard, est tres-subtil & ingenieux, rarement a-il paix auec sa femme, est lent en ses ouurages, est superbe, surmonte les autres en conseil, & conduite d'hommes, ou republique, il se plaistà posseder grands terroirs, il deuient facilement aueugle, a tousiours Saturne pour dominateur, & la fin de ceste complexion, est d'ordinaire mauuaise: telles personnes naissent sous la constellation de Saturne.

Melancholiques bruslez.

Les melancholiques par aduftion, ont la couleur du visage passe & cendrée, les yeux fort enflammez & ardants, le poil noir, la teste chauue, peu de chair; mais aspre & veluë, les veines grosses, fort affables, de bonne compagnie, luxurieux, superbes, hautains, rieurs, cauteleux, doubles, iniurieux, vindicatifs, enclins à mal faire, imparfaits de la langue, & tardiss à parler; mais cecy s'entend lors que la cholere s'enslamme: car estant restoidie, c'est tout le contraire, sont eloquents; mais ont faute de memoire, ce que Ciceron confesse: disant qu'il estoit tardis, pource qu'il n'estoit pas melancholique aduste: & dissicilement vn grand entendement, & vne grande imagination se trouuent dans vn cerueau, & tant plus la memoire est grande, tant plus l'imagination & l'entendement manquent, pource que la memoire a besoin d'vn cerueau humide,

l'enten-

Fentendement d'vn sec, & l'imagination d'vn chaud; de sorte que quine s'offence des mots & actions sales, est despouruen d'entendement, les passions duquel sont honte honeste, Sanctorius I. 6.c. 9.p. 349. Method. vitand.error. dit par collection les signes de la melancholie estre vnze, 1. enseure de la ratte, 2. varices, 3. enfleure des hemorroides, 4. molle, 5. infections du cuir, comme lepre, elephantie, & galles, 6. intemperies tres-froides, 7. intemperie bouillante, tourmentant le malade, 8. vlceres larges, 9. mouuements tardifs de la maladie, 10. fievre quarte, 11. les accez sur la

nuict de la maladie.

Or la prudence consiste en froideur & siccité, & le courage en chaleur, c'est pourquoy les personnes sages ne peuuent estre courageuses, grands mangeurs, ny adonnez aux femmes, pource que la raison est contraire a la cholere & concupiscence, & faut noter, que tant plus l'homme est violent aux femmes, & est grand mangeur; tant moins a-il deraison, & que la force des bras & des pieds procede du cerueau qui est dur & terrestre; toutesfois, si le le cœur est froid, quoy que la force soit grande, la couardise empescherales effets de la force; Notant qu'il y a autant de difference de la bile noire à l'humeur melancholique, qu'il y a d'vn fer rouge au feu, au fer froid : car à l'humeur melancholique, il n'y a aucune ferocité, ny rien de fauuage, au contraire à la bile noire tout y est farouche, & l'humeur est acre, aride & rongeant, & la dysenterie, laquelle commence par cet humeur, est mortelle, comme dit Duret c. 20. de la dysenterie p. 345. des Coaques.

#### QVARANTE-TROISIES ME. CHAPITRE

# Connoissance d'autres naturels particuliers.

CI la substance du cerueau est trop chaude, les opinions se chan-Cerneau Zent souvent, & les mouvements sont prompts, les sommeils chand. font courts, & non profonds, la face rouge, chaude, les veines des yeux sont apparentes, les excrements des yeux, dunez, du palais sont pen cuits, les cheueux au sortir du ventre de la mere iaunastres qui se noircissent par apres, sont incommodez par le chaud, tant par le dedans, que par le dehors, & se trouuent bien, par ce qui les rafraischit. ELLII.

Cerueau froid.

Si le cerueau est trop froid en sa substance, est ferme en ses opis nions, lent & tardif aux mouuements & sentiments, le sommeil est long, pesant & profond; la face est passe, peu chaude, les veines des yeux nullement apparentes, les excrements des oreilles, du nez & du palais sont en quantité & cruds, les cheueux longtemps apres la natiuité, sont premierement subtils, mal nourris, droicts, fous, fermes, blanchissent, mais ne viennent pas chaunes, sont offencez facilement par le froid, & sont suiets aux catharres, principalement sur la poictrine.

Cerneau fec.

Si le cerueau est tropsec en sa substance, difficilement peuuentils comprendre ny apprendre; mais ce qu'ils ont appris, dure fort; car la memoire est bonne, leurs sens sont aigus, leurs mouuements prompts, la face seche, maigre, leurs excrements sont peu, leurs cheueux forts, naissent promptement, & plustost crespus que droicts, viennent bien-tost chauues, sont offencez par les choses

feches, & aydez par les humectantes.

Cerneau humide

Si le cerueau est trop humide en sa substance, comprennent sacilement, & oublient bien tost, les sens sont turbulents, pesants, rebouchez, les mouuements tardifs, le sommeillong & profond, la face humide, enflée, graffe, les excrements en quantité, la cheueleure pleine, simple, plustost blanche que chauue, l'humidité leur nuit, & la siccité leur ayde.

Cerneau

Le cerueau estant trop chaud & sec; les sens sont viss, ne dorchand sec. ment gueres, on sent la teste chaude au manier, la face est rouge iusque enuiron trente ans, point d'excrements, leurs cheueus crois-

fent promptement, noirs & crespus.

Chand & humide.

Sile cerueau est vn peu chaud & humide, la couleur de la face est bonne, les veines d'autour des yeux sont grandes, les excrements abondants; mais peu cuits, les cheueux droicts, iaunastres, & fort rarement deuiennent chauues, sont incommodez par la chaleur; mais les excrements sont augmentez par l'humidité: mais s'il est beaucoup plus chaud & humide, la veuë est trouble, & les autres sens sont foibles, les veilles longues, le sommeil interrompu, quantité d'excrements, les cheueux comme iaunastres, faciles d'estre incommodez par le chaud, & humide comme est le vent du Midy: mais aydez par le froid & sec comme l'Aquilon ou Bize.

Froid & ∫ec.

Sile cerueau est trop froid & sec, les sens sont forts & vigoureux en la ieunesse: mais venat sur l'aage, ils s'affoiblissent & vicillissent tost, la face est descolorée, les veines des yeux sont imperceptibles, les excrements sont euacuez sans ordre, les cheueux sortent tard, font malnourris, rous, blanchissent tost, sont offences tost par le froid, ont peu de santé, sont suiets aux dessuxions par cause legere.

Sile cerueau est trop froid & humide, les sens sont rebouchez & Ceruean tardifs, dormarts, le sommeil pesant & profond, quantité d'excre- froid, huments, les cheueux blanchissent tost : mais ils ne deuiennent pas mide. chauues, & la froideur, la repletion, la pesanteur & la fluxion les in-

commodent fort. Si le cœur est chaud & sec, le pouls est grand, violent, frequent, Caur dur, la respiration grande, violente, frequente, choleres, prompts, chaud & les mœurs crueles, furieux, difficiles d'estre appaisez, prompt en ses ses. actions, la poictrine & les hypocondres sont pelus : on faict distinction entre ceux nommez oxithimodes par les Grecs qui s'appaisent facilement, estants entrez en cholere, à cause qu'ils ont le cour froid, & les thymodes qui ont le cour chaud, font difficilement appaisez, estans en cholere.

Sile cœur est chaud & humide, le pouls est grand, viste, frequent, Chand & mol, le mouuement nommé systole plus viste que le diastole, la humide. respiration semblable au pouls : mais l'expiration est plus sorte que l'inspiration, prompt à cholere: mais non violente, prompt aux actions, non moindre qu'a esté dit, moins pelu que le sus-

dict.

Si le cœur est froid & humide, le pouls est mol, sont timides, Froideur peu choleres, promptement appaisez, la poictrine sans poils. humide.

Sile cœur est froid & sec, les pouls est petit & dur, la respiration Froid, & mediocre, tardiue & rare, sans cholere; & s'ils y sont contraincts, ils fec.

s'en abstiennent, la poictrine sans aucun poil.

Sile foye est chaud, le sang, & par suite tout le corps l'est, pour-Foye ueu que la froideur du cœurne l'empesche, quantité de bile iaune, chaud. & durant l'Esté, la bile noire, les veines de tout le corps sont larges, le ventre & les hypocondres ont quantité de poils.

Sile foye est froid, le sang & tout le corps l'est, pourueu que la Foyefroid chaleur du jour ne l'eschauffe, quantité de pituite, les veines natu-

rellement petites, le ventre & les hypocondres sans poil.

Sile foye est fec, peu de fang, & iceluy crasse, & toute l'habitu- Foye ses.

de du corps seche, & les veines dures.

Sile foye est humide, le fang est en quantité & humide, pour- Foye has ueu que la siccité du cœur n'y contrarie, les veines sont mollasses, mids, LLLII ij

chaud & Sile foye est chaud & sec, le sang est crasse, sec, tout le corpt sec, quantité de bile iaune, & en Esté quantité d'humeur melancholique, les veines larges & dures, le ventre & les hypocondres fort pelus.

chaudhu. Si le foye est chaud & humide, quantité de sang, & de suite tout le corps chaud, humide, pour ueu que le cœur n'empesche, les veines sont amples, les hypocondres moins pelus que le precedent, le corps suite aux maladies par la pourriture & mauuaises humeurs.

Froid huSi le foye est froid & humide, le sang est pituiteux, & le corps
mide.

de mesme, si le cœur n'y contrarie, les veines sont petites, les hypocondres sans poil.

Froidsee. Si le foye est froid & sec, il y a peu de sang, & tout le corps est froid & sec, pourueu que le cœur n'y resiste, les veines sont estroi-

tes, les hypocondres sans poil.

Que si la temperature du cœur & du soye est de mesime, de mesime sera tout le corps, comme si tous deux sont chauds, tout le corps sera chaud, si tous deux froids, de mesime tout le corps, & ainsi des autres. Syluius en a fait des Tables, ausquelles il descrit la temperature, causes, douleurs, tumeurs, crises, iours critiques des maladies, du ventricule, poulmons, & autres parties du corps.

#### CHAPITRE QUARENTEQUATRIESME.

### Connoissance d'autres naturels particuliers.

E fol farouche, malicieux a les cheueux espais, mal agencez, la teste petite, & de trauers, les oreilles grandes & panchantes, les yeux petits, toutessois secs, ensoncez, rudes, les levres sort longues & laides, les iointures des pieds & des mains grandes & dures, (chose propre & particuliere aux fols) les seilles ensées comme dormarts, la voix desagreable, comme celle des brebis, la bouche tousiours ouverte, & sort sendue, maniants tousiours leur barbe, la tordant, & la mettant dans leur bouche, meschants, cruels & sales.

L'hebeté est, ou trop blanc, ou trop noirastre, ses cuisses sont grosses, le ventre gros, les iointures petites & serrées, le gosser serné, les bouts des pieds & des mains imparfaicts, les ioues charnues

823

& amasses, le front rond, la veuë morne, & non gaye, ny

poyeuse.

L'impudent & enuieux a les yeux ouuerts, lucides, les paupie- Impudires separées, les pieds & les mains groffiers, se dresse sur ses pieds que encontre ceux qu'il regarde: sa couleur est rouge, sa voix subtile, cho- nieux. lere, ordinairement triftes, & les yeux abbaiffez.

Le furieux & voluptueux est velu, ses cheueux noirs & droiels; Furieux principalement ceux de la bouche, ceux des tempes & menton & volu-

Sont espais, & les yeux gras & reluisants.

Le quereleux sourit, pallit souuent, ses yeux sont secs, le front ouerelrude, la face d'yurogne, le foussle fort, se plie en rond, bat vne main lenx. contre l'autre, & du pied en terre en parlant.

L'auare a les membres petits, les yeux & la face petite, le mar- L'anare.

cher prompt, iniurieux & meschant.

Le docile & moderé a la face ioyeuse, la chair molle, les mem- Le docile. bres agreables, les yeux posez, humides, resplendissants, le mouuement du corps tardif, la voix graue, les poils derriere la teste esleués, le marcher & la parole moderez, & comme mesurez, mou-

uant les paupieres doucement.

L'ingenieux n'est, ny trop petit, ny trop grand, sa couleur est blan- Ingeche-rouge, les cheueux rous, non gueres crespus, le corps droiet, mienx. les membres grands, les iointures separées l'vne de l'autre, les cuitses moderement pleines, le gras des iambes serme, les iointures des pieds & des mains fortes, les doigts moderement longs & char nus, non menus, les yeux humides, & resplendissants.

Le timide ales cheueux de couleur de coing, la bouche, le col Timide. - long, la couleur noire, passe, blanche, les yeux secs, & troubles, les paupieres malades, le fouffle tremblottant, les cuisses menuës, la poictrine foible, les mains fort longues, la voix foible, auec bruit;

surquoy vn Poëte dit:

Exagitat vesana quies , somnique furentes,

Atque aliena premit vaniterroris imago. L'homme fortale corps droict, les os, les costes, les iointures des Forts pieds & des mains fermes, les cheueux fermes, le menton large, les espaules larges, & esloignées l'vne de l'autre, la poictrine & les costes fortes, le gras des iambes ferme, les cuisses charneuses, la veue prompte, humide, les yeux mediocres, & ouuerts mediocrement, les sourcils mediocres & fort agreables, le souffle tranquille, la voix forte & vehemente, & Caton adiouste, qu'il ne bransle LLLII iii

24

point le bras en marchant (comme plusieurs font par coustume & bien-sceance, comme on dit, & qu'on nomme bransle-bras) & ceux qui sont propres à la guerre, doiuent auoir les yeux viss, & esueillez, la teste droicte, l'estomach esseué, les bras longs, les doigts forts, les pieds secs, pource que l'homme tel ne peut faillir d'estreagile & fort, qui sont deux qualitez grandement requises en tout soldat, comme dit Langius.

Pour auoir des enfants beaux.

Bonne

mourriffe.

portionnée en toutes les parties de son corps.

La bonne nourrisse a la poictrine large & ample, brunette, bien faite, de l'aage de vingt-cinq ou trente ans, belle, qui aye cu desia deux ou trois enfans, & que le dernier soit masse; non cholere, mais. exempte de toute passion d'esprit, non suiete à l'amour, non puante à la bouche, au nez, & au dessous des aisselles : cela estant, son laict est mieux digeré, & plus chaud que celuy d'vne semme blanche & blonde, de laquelle le laict est plus froid & humide, & partant non tant nutritif, mesme ses tetins ne sont si fermes & durs que ceux de la brune, & le laict de celle qui couche auec son mary, est meilleur que le laict de l'amoureuse, laquelle en est absente; lequel est encore plus dangereux que celuy d'vne femme enceinte: Lanourisse & le nourrisson se doiuent abstenir de vin; & si la nourrisse est la mere, ne donnera à tetter pour le moins de deux ou trois. iours apres estre accouchée. En nourrissant, ne contera des sables ridicules à son nourrisson; & ne s'eschaufera, ny par cholere, ny par danses, ny autre violent exercice : ayant fait quelques enfans,

Laist, deguoy fait.

les veines & arteres destetinssont plus dilatées.

Or le laict brun est engendré de sang melancholique, le iaunaftre, d'vn cholerique; le verdastre, d'vn brussé, le rougeastre, d'vn debile; & le bon laict ne doit estre ny trop gras ny trop maigre, ny trop subtil ny trop gros, ny trop fluide ny trop escumeux; mais vny, doux au gouster, nesentant point mal, & en sustiliante quantité: & Aristote l. 3.6.21. de l'histoire des animaux, dit que le laict trop blanc n'est pas bon, mais bien celuy qui est liuide ou plombin; celles qui sont auortées, ne sont propres à estre nourrisses, ny celles qui ieusnent souvent, ny les louches, ou de veuë courte, ny les aousses, pource que leur laict est trop chaud; leurs dents doiuent

Note.

estre blanches, bien rangées, de race saine, agreables, de poil chastain, qui n'aye point ou rarement ses mois durant qu'elle nourrit; car les auoir souvent, c'est signe d'amour pour la plus grande partie. Hippoc. 1. 2. predict. dit que les petites femmes vn peu maigres, blanches noires, nommées brunes, desquelles les veines sont apparentes, sont plus propres à porter enfans que les trop grandes, massiues, rougeastres, plombines, & desquelles les veines sont cachées; les femmes passes, qui n'ont ny fievre ny mal aux visceres, telles ont mal de teste, leurs purgations mal reglées, & ne sont propres d'auoir des enfans.

Hasfurtus, Traitté second Chip. premier, de complexionibus agnoscendis, l. de noua medicina methodus p. 17. &c. & methodus curando morbor. Mathematicap. 31. &c. & Arnaud c. 5. de numero Planetarum, de iudicijs astronomicis col. 2859. disent ce qui s'ensuit, comme außi George Venitien c. 23. &c. dul. 6. p. 210. &c. de son harmonie du

monde.

Le Saturnien a la face grande, maussade, les yeux mediocres, Saturne. baissez versterre, vn plus grand que l'autre, & en vn, vne tache ou difformité, les narines espaisses, les sourcils s'entreioignans, les cheueux noirs, durs, espais, aspres en quelque saçon, crespes, les dents mal rangées, & communément sans barbe ou ayant peu de poil au menton, autrement au corps, & principalement en la poi-Arine & aux enuirons, velu, nerueux, maigre, la peau seche, les cuisses longues, les mains & les pieds tords, & vne fente aux talons, le corps est de grandeur moyenne, de couleur de miel, & de senteur de bouc; la complexion dominante est le froid & l'humide; & lors que Saturne, le nay sera maigre, petit de corps, ayant les cheueux plains & rares, les yeux noirs & la complexion chaude: mais quant à l'esprit, les Saturniens sont d'une grande & prosonde pensée, de bon conseil, tel qu'à peine en pourra-on trouuer de meilleur, aymant peu de gens; mais quand ils ont commencé d'aymer, leur amitié est forte, aussi est leur haine, quand ils ont conceu quelque auersion contre quelqu'vn, a peine en peuuent-ils demordre, se faschent aisement, & tiennent long-temps leur cholere, font gourmands, pefans, marchans lentement, auaricieux, trompeurs, iniques, trailtres, larrons, magiciens, mal-failans, efpargnans, parlans peu & fort modestement, vsuriers, cachans leur argent en terre, semeurs de malheurs, de nouueautez, & tellement dissimulez, comme si malgré eux ils apportoient, marchent

tristes, sans considence aucune, ny enuers Dieu, ny enuers les hommes, menans vne vie solitaire, & cherchans des encoigneures des lieux, ou lieux cachez.

Iouials.

Ceux qui sont iouials, ont en la face vne couleur dorée messée de blanc, les iouës groffes, d'vn rouge pommelé, les yeux grands, non du tout noirs, la pupille large, ronde, la barbe crespée, les narines inegales & courtes, & le bout gros, deux dents de deuant plus grandes que les autres, & vn peu diuerses, en quelqu'vne d'icelles y a de la noirceur; les cheueux blancs, longs, moyens, entre plains & crespus, mais le plus souuent plains, ils sont entre maigres & gras, toutesfois plus gras, moyenement longs & souvent chauues, ayans la baibe fourchue, belle & ronde; ils sont de complexion chaude & humide: que si Iupiter est occidental, le nay sera. de couleur blanche, ses cheueux plains, le deuant de la teste chauue, les yeux mediocres, & le corps mediocre, la complexion humide. Que s'il est oriental sur la terre, les sait eloquens & Orateurs, & de complexion chaude & humide quant à l'esprit; les enfans de Iupiter sont bons, deuots, honnestes, iustes, sideles, & de bonnes mœurs; ioyeux, se plaisans au ieu de semmes, desquelles venans à se passer, ils en tombent malades; ils sont vtiles aux leurs & à eux-mesmes, appetent le bien, sont de conseil preuoyant, liberaux, vertueux, veritables en leurs discours, misericordieux, aymans les pauures sans scaude, dignes de foy, pacifiques, & sort adonnez à sagesse, aymants plusieurs, s'acquerants force amis, honorants le droict, amateurs du culte Diuin, cultineurs des loix, aymants les Religieux, sont de bon esprit, en leur manger & boire, viuants delicatement, & sont affez hardis sans discretion, ou indifferemment, ils ne se mettent point en cholere sans contraincte, & poursuiuent violemment ceux qui les irritent à cholere, aydent les pauures, font bien à tous, & enseignent les autres à bien faire, apprennent bien-tost ce qu'ils entendent & conçoiuent, sont puissants au trauail de Venus, & plusieurs engendrent des fils bastards, & les enfants de Iupiter sont le plus souuent sanguins.

Martianx

Les Martiaux ont la face ronde, vilaine, marquée de petits grains rouges, ou d'vne cicatrice, ont le regard affreux, & aigu, le nez grand, la face de couleur rouge meslée denoir, comme ceux qui ont marché au Soleil, peu de cheueux rous, entre crespus & pleins, toutes sois souuent crespus, ou mal-peignez, les yeux saffrancz, ardents, comme de seu, & petits, la barbe de bouc, auce peu de che-

neux, les dents courtes & longues, le corps long & gros, le corps courbé & gras, la poictrine pointuë, quelques vns sont sort velus par le corps, aux mains, pieds, & poictime : quant à l'esprit, ils sont trompeurs, inconstants, sans honte, d'vne cholere opiniastre à se vanger, traistres, semants guerres & discordes, orgueilleux, homieides, cruels, n'ayants pas grande raison, ny bon sens; maisjimportuns. Faisants tout ce qu'ils entreprennent auec impetuosité, se confiants en leur propre force, mettans leur cœur en proye de mort, ne voulants ceder, ny se soumettre à aucun. Dans les guerres & seditios ils sont les premiers, sont faussaires, & aux monoyes, & aux escritures, grands mangeurs, & digerants aysement la viande, ils appetent fort l'acte venerien; mais ne peuuent pas beaucoup agir, soirt de complexion chaude & seche, & le plus souuent cholerique : que si Mars est Occidental, il donne au nay la couleur rouge fimple, les yeux petits, les cheueux plains & rares, tendans à blancrous, vne tache en la face, la teste grosse, vn signe en cicatrice au front, les narines grandes, le regard aigh, les dents longues, la chair moyenne: son marcher està grands pas, sa complexion est seche, conçoiuent difficilement; mais retiennent long-temps ce qu'ils ont vne fois compris en leur esprit, ils pensent toussiours à mal, parlent vilainement, sont sanguinaires.

Les Solaires sont de nature mediocres, charnus, blancs meslez Solaires. de couleur citrine ou rouge, de la face ronde & luisante, ayant les yeux mediocres, & aigus, saffranez ou rouges, la teste grosse, les cheueus estendus, deliez, vn peu crespus & rous, le nez camus, la barbe espaisse & belle, les dents rares, la bouche large, les sourcils ioints, les corps charnu, & le Soleil en l'Horoscope ou ascendant fait vn figne en la face, communement chauues & pareficux, & la complexion temperée en chaud & fec; toutesfois; selon Dorothée, la figure du Soleil, & sa complexion sera comme la figure & complexion des Planetes, auec le squelles il sera ioint: & quant à l'esprit, le Soleil les sait Royaux, Nobles, & commandants, honestes, liberaux, glorieux, Autheurs de grands conseils, Princes de Citez, & Prouinces de profondes pensées, riches, aymants les bons, & reiettans les mauuais, les fait quelques fois idolatres, deuinateurs, & qu'ils reuelent quelques fois les conseils secrets & cachez, quelques vns d'entre eux se monstrent apparemment Religieux, de profonde deuotion, & sages, veu que toutesfois au dedans font meschants & hypocrites, sont toutes fois communement

MMMmm

degrande sagesse, magnifiques, & endez d'vn grand esprit, d'orqueil, & superbe.

Veneries.

Les Veneriens participent beaucoup auec les iouiaux, finon que les choses qui viennent de Venus, sont plus belles, & mieux receuës, & sa beauté ressemble à celle des semmes: car Venus sait au nay de beaux yeux, desquels la noirceur est esclatante & reluifante par dessus la blancheur & tour des yeux; pour bien paroistre auec des beaux sourcils, tirants sur le noir, & conioints, les vences riens ont aussi les cheueux noirs, beaux, estendus, vn peu crespus, la face ronde, charnuë, bien colorée, & vn signe en icelle, le nez courbé, les levres d'embas grosses, celles d'enhaut deliées, le col beau, le corps, ny trop long, ny trop gras, ny trop maigre, la poictrine estroite, les costes courtes, les iambes grosses, Venus Orientale fait les gens gras, blancs, d'vne stature belle & longue, & les yeux noirs rendet la femme si lubrique, qu'elle monte sur l'home, afin qu'il l'accommode. Si Occidentale, fait vne stature courte & chauue, & d'vn amour mediocre enuers les femmes; toutes fois les veneriens sont assez luxuricux; appetants fort les femmes, & sont puissants en icelles. Quant à l'esprit, ils sont eloquents, flateurs, proferants paroles douces & delicates, prudents, heureux, d'va marcher honneste, propres, ioyeux, aymables, agreables, deuots, iustes, s'esgayants à bien boire & manger mediocrement, s'adonnants à la Musique, chansons, & à toutes choses ioyeuses & recreatifues, honorants Dieu, se sont aymer de tous, donnent bien, & recoiuent bien, quelquesfois paresseux, & rarement suiuent les lettres, & par suite ignorants, sont de complexion chaude & humide, qui est la sanguine; toutes fois bien conuenante auec icelle sanguine.

Mercurialistes.

Les Mercurialistes sont de staure mediocre, maigres, ayant le front esseué, la face longue, le nez long, subtil, les yeux beaux & petits, non du tout noirs, la barbe rare, noire & belle, les levres subtiles, les cheueux estendus, les dents obliques ou de costé, les doigts longs. Quant à l'essprit, sont sages, subtils, de bonnes mœurs, veritables, sans persidie, capables de tous arts; principalement d'Arithmetique, Astronomie, de Sortilege, de Prophetie, & de predire les choses sutures, sont habiles à tous Arts mechaniques & subtils, comme d'Orfeurerie, Peinture, Sculpture, subtils à la dispute, de grand entendement, amateurs de Philosophie, Poësie, recherchants toussours par vn continuel estude les choses prosondes & cachées. Ils sont pour la plus-part de nature chan-

geante, sont bons auec les bons, mauuais auec les mauuais, leur temperament est chaud & sec, selon que Mercure sera Oriental ou Occidental; autrement de soy il deseche & humecte, ils s'acquierent force amis; mais peu auec bon, & heureux succez, & Lunatres. font peu de despence en amis qu'ils ne peuuent gagner, pource

qu'ils font rencontre de peu qui leur soient fideles.

Les Lunaires, ou qui sont de nature de la Lune sont d'vn blanc messé de rouge, ont la face belle & ronde, blanche, parsemée de couleur d'azur & d'eau, les yeux, non du tout grands, ny du tout noirs, & fortants hors, vn plus grand que l'autre, ou louche, de trauers, & rarement leurs yeux ont quelque defectuosité, les sourcils sont ioints, ont des signes ou taches en la face. Quant à l'esprit, sont inconstants & vagabonds, errants çà-&-là, oublieux, craintifs, diuulgateurs & reuelateurs des secrets, amateurs des choses plaisantes, aymants les Sortileges, Histoires, Fables & banquets, ils sont generalement inconstans, & se tournants à tous vents: ils ne sont d'aucun seruice, sont les plus slegmatiques; c'est pourquoy ils retiennent tost vne chose, aussi bien tost la mettent en oubly, & ne retiennent pas long-temps, ils appetent peu les femmes, & ne peuuent beaucoup pour elles, ayment à dormir, font pareffeux; font graves au marcher, font peu hardis, & point liberaux, sont moqueurs & rieurs: Celuy qui voudra sçauoir la proprieté des douze signes du Zodiaque, recourre aux Astrologues. Faut noter que les natures des hommes, & leurs complexions sont rendues diuerses, selon la varieté des lieux & regions habitées: car la region froide augmente l'effect de la complexion froide, & diminue celle de la chaude, & la region chaude augmente l'effet de la complexion chaude, & diminuë la froide; mais la region egale & temperée, comme sont les regions qui sont sous le cercle Equinoctial, ainsi que prouue Auicenne au Chapitre des Complexions.

CHAPITRE QUARANTE-CINQUIESME.

Table des maladies, naissances des enfants & songes.

I Ippocrate l. de Aëre, aquis & locis S. 2.l. des Songes dit, que celuy qui obseruera bien les changements du temps, leues MMMmm ij

& coucher des Astres, il fera bien, & acquerra honneur en son Art, pource qu'il connoistra les temps des remedes propres aux malades, & par vn Traicté imprimé à Paris par Guillaume de Nyuelle, auec Priuilege, signé le Chandelier 1367. intitulé Revolutions naturelles, selon les Afres, esc. où sont les maladies aduenant chasque iour de chasque mois de l'an, auec le Prognostic, ensemble, quelles veines faut ouurir en chasque maladie. Anselme & Cocles 1. 1. p. 7. col. 4. de sa Physiognomie, dit, lors que le malades'alitte, il faut voir si la Lune sort de la combustion; car lors la maladie croistiusques à ce qu'elle arriue au degré opposite, & lors elle entrera en opposition, remarquant si ce sera en mauuais lieu, ou auec vn mauuais Planete, & fi regardera le Seigneur de la maison de mort, & par ce moyen, on pourra prognostiquer de la vie ou de la mort, de la longueur ou briefueté de la maladie : car celuy qui tumbe malade le premier iour de la Lune, sera longtemps malade; mais en fin il guarira. Les fonges contenteront, l'enfant naissant ce iour là viura longuement.

Au 2. iour de la Lune, le malade sera bien-tost guary, l'enfant

naistra bien-tost, les songes vains.

Au 3. iour, la maladie griefve, les songes vains, l'enfant ne viura gueres; vn autre dit les fonges tres-bons.

Au 4. la maladie difficile, les bons songes aduiendront, les au-

tres non.

Au 5. le malade mourra, l'enfant mourra bien-tost, les songes douteux.

Au 6. le malade guarira bien-tost, l'enfant viura longuement, les songes ne doiuent estre reuelez.

Au 7. le malade guarira bien tost, l'ensant viura longuement,

les songes aduiendront.

Au 8. la maladic logue, l'enfant sera bié formé, les songes vrays. Au 9. le malade mourra le huicliesme iour, ou sera longuement malade, l'enfant viura longuement, les songes aduiendront bien-toft.

Au 10. le malade mourra au dixiesme, l'enfant voyagera, les songes vains, les fascheries de ce iour là passeront bien-tost.

Auxi. le malade, apres long-temps guarira, l'enfantsera de longue vie, & ingenieux, les songes bons & ioyeux aduiendront.

Au 12. le malade est menacé au 12. iour, l'enfant sera superstitieux & hypocrite, les songes veritables.

Au i3. la maladie sera longue, l'enfant viura longuement, les songes aduiendront dans huict jours.

Au 14. la maladie courte, l'enfant sera docile & ingenieux, les

fonges incertains.

Au 15. la maladie indifferente, l'enfant adonné aux femmes, les fonges aduiendront dans deux iours.

Au 16. la maladie douteuse, faut changer d'air, l'enfant viura

longuement, les songes aduiendront.

Au 17. les medicaments ne profiteront de rien, l'enfant heureux,

lessonges aniueront dans trois iours.

Au 18. le malade en danger, l'enfant ne profitera point, quoy qu'il trauaille, les songes seront certains.

Au19.la maladie briefve, l'enfant fera meschant, les songes

vrais, autre dit mauuais.

Au 20.la maladie longue, l'enfant sera meschant, songes vrays. Au 21. la maladie dangereuse, l'enfant sera laborieux, les songes vains.

Au 22. la maladie dangereuse, l'enfant sera homme de bien , les

fonges vrays.

Au 23 la maladie longue, l'enfant sera beau, les songes vains. Au 24. la maladie longue, l'enfant heureux & splendide en son viure, les songes vains.

Au 25. la maladie dangereuse le sixiesme iour, l'enfant sera in-

fortuné, les songes incertains.

Au 26. le malade mourra, l'enfant sera peu heureux, les songes aduiendront.

Au 27. la maladie muable, l'enfant fera gratieux; les songes in-

certains.

Au 28. le malade guarira, l'enfant sera paresseux & negligent, les songes incertains.

Au 29. le malade guarira, l'enfant menera vie tranquille, les

fonges aduiendront.

Au 30. la maladie dangereuse, l'enfant sera rusé, les songes ar-

riueront dans cinq iours.

Arnaud c. 5. des visions ou songes , dit que les songes qui sont faits le Dimanche, Lundy, Mardy, & Mecredy arrivent bien-tost, les vns le mesme iour, autres le troisiesme ou enuiron: Ceux du Icudy & Vendredy, non fitost: ceux du Samedy fort tard; que le curieux voye tout ce Traicté trop long à transcrire icy, autres inter-MMMmm iij

pretent les songes suivant les maisons celestes, qui sont la premiere de la vie, 2. des biens, 3. des freres & changements des lieux, 4. Des parents, 5. Des enfants, 6. Des maladies, serviteurs & bestail, 7. Des crainctes, guerres & debats, 8. De la mort, 9. De la Religion & chemins, 10. Des honneurs & dignitez, 11. Des amis, 12. Des ennemis. Artemidore a escrit amplement des songes, & Rhasis en ses Aphorismes remarque que ceux qui en dormant ont des songes terribles, & estants esueillez s'en souviennent entierement, marque que tels abondent en quantité de mauuais humeurs, & ont besoin d'estre purgez; c'est fueillet 91. mais que ceux qui ne s'en souviennent pas bien, & desquels le pouls est petit, c'est de foiblesse, & faute de nourriture.

#### CHAPITRE QVARANTE SIXIESME.

Pour les maladies, outre ce qui est cy-deuant allegué d'Hippocrate, oyons le suiuant qui clorra nostre labeur present.

TERMES trismegistus summus, tum Medicus, tum Astrono-HERMES trismegijeus jummus, com account, mus latromathematica sua principio, ita scriptum reliquit: cali positus medicaturo diligenter explorandus, horaque decubitus, aut ingiuentis morbi exquisite discenda, stella, munusque earum interse habitus considerandus : nihil enim sine harum congressu, aut insluxu in rebus humanis, valetudinarium est, aut sanum. Quod si hora decubitus, exquisite nosci non potest, observanda erit ea in qua morbus nunciasus est, creetaque sigura cali positus diligenter contemplandus, vi nimirum sciamus, an benefici cum sint in ortu, aut cæli medio: sic enim collocati procul dubio, collapsus vires, citius restituent quam prastanstantisimus posset medicus, si vero in occasu, aus angulo noctis, morietur ager.

CHAPITRE QUARANTE-SEPTIESME.

Au Roy des siecles immortel & inuisible, à Dieuseulsoithonneur & gloire és siecles des siecles, Amen.

Our contenter quelques curieux qui demandent l'humeur & inclination des nations, i'ay adiousté ce que Alamanus f 212, en dit sur les liures de Aère, aquis & locis, d'Hippocrate que ie n'ay mis en François, pource que le commun ne se soucie de ceste recherche.

Inuidia. Iudaorum, Perfidia. Persarum, Astutia. Ægyptiorum, Fallacia. Græcorum, Sauitia. Sarracenorum, Leuitas. Chaldæorum, Varietas. Aphricorum, Gula. Gallorum, Vana gloria. Longobardorum, Crudelitas. Hunnorum, Immunditia. Sucuorum, Ferocitas. Francorum, Stultitia. Saxonum, Duritia. Pictauorum, Libido. Scotorum, Vinolentia. Hispanorum, Ira. Britanorum, Autres disent.

Solertia. Ægyptiorum, Sapientia. Græcorum, Grauitas. Romanorum, Sagacitas. Chaldæorum, Ingenium. Affyriorum, Firmitas. Gallorum, Fortitudo. Francorum, Fidelitas. Scotorum, Argutia. Hispanorum, Hospitalitas. Britanorum, Communio. Normanorum,

PHYSIOGNOMIE.

834

Icy, Adieu Leeteur, si tu as quelque chose Qui soit mieux à propos que ce que ie propose, Fay m'en pars franchement, sinon comente toy, Et sans pincer mon nom, ioüys-en ance moy.

Par cétouurage, i'ay voulu prouuer mon estude; mais ie n'ay iamais promis vne perfection d'iceluy, ce que ie desireroy bien; mais veu que plusieurs choses me manquent: Ie desire qu'on pardonne, & excuse ma foiblesse humaine, si ie ne contente, selon le desir du Lecteur, & le mien, ayant fait ce que i'ay peu,

Au Roy des siecles immortel & inuisible, à Dieuseul soit houneur & gloire és siecles des siecles, Amen.

FIN.



# TABLE.

Contenant les choses plus remarquables en tous les Traiétés compris en ce Volume, intitulé Traicté de la Saignée, mise par ordre Alphabetique.

A



Bices, que c'est pag 218. Abstinances & icusnes fort grands. 243.

Aages de l'hőme & tem-

peraments d'iceux: 428
Accidents & symptomes comme
different. 12

Almanus Blondel Medecin à Loudun, a escrit contre la saignée trop frequente.

Aliments vrais quels & conditions, & comme mendans le corps. 116.

Almemelitur, espece de douleur.

Ame, son siege & nourriture, selon
Hippocrate. 499
Ampuses & Sorcietes. 446
Amaigrir les trop gras, & engraisser
les trop maigres. 180
Antipasis, Anaclisin, Anaropos, Ca-

taclisin; que c'est. 36 Anastrophie, Catastrophie, que

Anapalin, que c'est.

Annees climacteriques, que c'est.

Antifpolition, & Antipolition, que

c'est. 297.358
Aptistes, quels. 380
Apnée, que c'est. 520
Aristote quel. 2 12.22.499
Argent-vif, ses proprietés: 73.74.
76.426.427.

Arfenic. 76.77 Artere interne & externe, estant coupée ne se reprend plus. 85.

Artere rompue au poulmon n'a befoin dela faignée. 103

Arbres ayants leurs racines de trente six pieds en profondeut. 326 Ascron Precepteur d'Aristore, se sert des escreusses brusses, se

Astrologie, que c'est. 185

Asthmatiques, & leurssignes. 380.
Apepsie, Bradispepsie, & Dispepsie, que c'est:

Apoticaires ignorants, & auares, fontàfuir. 97.462.106.212.521.

Apostheme à triple maladie, & qu'elles.

Arreft du Parlement de Thouloule; contre l'Eucsque de Montpellier & l'Antiquité de l'Vniuersité en Medecine. 251.255

Authoritez & Histoires divers

| 4. ~ ^ ^                                         | 2 11 11.                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| pourquoy alleguez par l'Au-                      | decin de Paris, quels. 120.376        |
| theur. 31.346.501                                | Boyaux, leurs noms, places, lon-      |
| l'Autheur ne veut separer tous ceux              |                                       |
|                                                  | gueurs. 169                           |
| qu'on croit lepreux. 313                         | Bois pour brusser & bastir, en quel   |
| Attestations des charges de l'Au-                | temps doit estre coupé. 48            |
| theur. 199                                       | Botal, sa doctrine & practique, con-  |
| l'Autheur n'est ennemy de la sai-                |                                       |
| anda                                             | tre celle de Galien. 124              |
| gnée. 477.500.520.525                            | Buis, à quelles maladies propre.      |
| Auignon & Paris, à quelles mala.                 | 78,                                   |
| dies propres.                                    | Brume est le plus court iour de l'an. |
| Auicenne appellé bourreau, &                     | 48.                                   |
| pourquoy. 285.495.641                            |                                       |
| Autonomo & Callian and 1                         | Bubon venerien ne doit estre sai-     |
| Auicenne & Galien, tant plus vieil-              | gné.                                  |
| lifloient, plus craignoient la sai-              | Bubon pestilentiel, ses signes, pro-  |
| gnée. 185.495                                    |                                       |
| l'Autheur ne nomme ceux contre                   | But de l'Autheur en tout ce Trai-     |
| lesquels il escrit.                              |                                       |
| lesquelsil escrit. 566 Aneurisme, que c'est. 585 | Eté.                                  |
| Alio. Guecett. 585                               | C                                     |
| Alicement des malades par Ga-                    |                                       |
| lien. 536                                        | Achexie & Cacochemie, dif.            |
| Apoplexie, que c'est. 666                        | ferences, signes & curations.         |
|                                                  | Terences, fightes & curations.        |
| В                                                | 97.120.121.126.189.                   |
| PAllonius du Rheumatisme.                        | Cardan mesprisé par les Medecins      |
| Amonds du Kheumathme.                            | de Milan. 2. 193. 582. contre Ga-     |
| D 189.                                           | lien. 488                             |
| Bains & estuues à qui propres, 109.              | Carpensis inuenteur du vif-ar-        |
| 309.310.                                         | CORT 0334 1104 - 11-4                 |
| Bain du Diable.                                  |                                       |
| Bezoar, & ses proprietez. 17.18.570.             | Catoche, Catalepsis, Sopor, pro-      |
| 672.                                             | fundus, que c'est. 29                 |
|                                                  | Catachifis, que c'est. 36             |
| Belges, Gaulois, Anglois, quels                  | Catarropos, que c'est. 36             |
| peuples, & comme saignés.                        | Cataphore, que c'est, & ses signes.   |
| 129.                                             | 82.                                   |
| Bile alimentaire & excrementeuse,                |                                       |
| & d'où vient dans l'estomach                     | Castalin Apoticaire, son impudan-     |
| The state of the dalls I elitomach.              | ce. 630                               |
| 110. 145:188.420.                                | Cancer & neud, comme different.       |
| Billet de l'Vniuersité de Montpel-               | 391.                                  |
| lier, sur la vacance d'vne chaire.               | C                                     |
| 250.                                             | Caros, que c est. 485                 |
| Birago Cardinal, comme mort.                     | Casse en cane est lenitifue, & non    |
| 130                                              | laxatifue. 57                         |
|                                                  | Catastasie & paroxisme, que c'est.    |
| Blanchissement des cheueux, com-                 | 282.                                  |
| me. 328                                          | Cathexin & anapalin, que c'est.       |
| Blasmes contre l'Autheur, & pour-                | 95.                                   |
| quoy. 182                                        |                                       |
| Bourreau de Louys Duret, Me-                     | Cataproton, Scopon, Catadephe-        |
| do Hould Duiet, Me-                              | teron, que c'est. 146                 |

# TABLE.

| Chaudes-pisses, durant dix ans &                     | Contre, & outre nature, que c'est.                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 71.217.218 220                                       | 57.                                                              |
| Charlatans, imperits & temeraires,                   | Cocombres dangereux à manger.                                    |
| quels. 76.210.)10                                    | 289.                                                             |
| Chair en l'animal quelle plus ten-                   | Commencement, augment, estat &                                   |
| dre. 119                                             | declination des maladies & si-                                   |
| Cholere, passion, que c'est.                         | gnes. 284                                                        |
| 110.                                                 | vn Contraire n'est pas tousiours                                 |
| Chaud & eschauffe, en quoy diffe-                    | chassé par son contraire. 314                                    |
| rent. 334                                            | Ceruelle de lievre, à quoy propte.                               |
| Causes des maladies dissuadantes la                  | 293.                                                             |
| Gianée 33.456                                        | Contintermis, & ses incommoditez.                                |
| Cautere potentiel appliqué au mi-                    | 127.233.413.                                                     |
| heu du talon pour vne saignée                        | le Cœur pourquoy se meut.                                        |
| du nez. 42 43                                        | 83.                                                              |
| Cauteres appliquez sur les neuds                     | le Cinabre dequoy faict. 66. 75.                                 |
| veroliques.                                          | Cicatrice des viceres veroliques estant dure, est mauuais signe. |
| toute Causté en l'homme, estant                      |                                                                  |
| sain, se remplit de vent, & en ma-                   | Clisteres nutritifs, & clisteres vo-                             |
| ladie de fanie.                                      | mitifs. 317. 318                                                 |
| Canons ou regles que le Medecin                      | Cocoction premiere mal-faite, n'est                              |
| doit obseruer.                                       | amandée par la seconde. 34.125.                                  |
| Charbon pestilentiel, & ses si-                      |                                                                  |
| gnes en chaque partie du corps.                      | 244.432.440.<br>Consentement entre les parties du                |
| 619.                                                 | corns de l'homme.                                                |
| Chaleur est chose immortelle. 407.                   | le Corps en ses actions suit l'ame,                              |
| 447.                                                 | mais l'ame en ses passions suit le                               |
| Chasse de saince Geneuiesue de                       | corps. 485                                                       |
| Paris, combien y a d'or & d'ar-                      | Climats & leurs nombres. 357                                     |
| gent. 474                                            | Coliques & leurs nombres. 360                                    |
| Chien enragé, signes & remedes                       | Corne de licorne, & de Rinote-                                   |
| à sa morsure. 57<br>Cœliaque (flux de ventre) signes | rot & leurs delcriptions.                                        |
| Scremedes 10.16                                      | Commission & paralytic. 570                                      |
| & remedes. 10.16<br>Chine, racine, savertu. 79       | Crachars, d'où procedent en dou-                                 |
| la Coustume est vn puissant tyran.                   | laucde colte.                                                    |
|                                                      | Couleur plombine ou livide, & la                                 |
| Conceptions & accouchements, se-                     | fignification.                                                   |
| lon la Lune.                                         | Crapaut à quoy propre. 623.                                      |
| Cour de lievre contre l'epilepsie.                   | 618                                                              |
|                                                      | Crise & observations en icelle. 365.                             |
| Consultes deuant les malades en                      | 1.12                                                             |
| langue estrange, inutile. 13. 248.                   |                                                                  |
| 250.                                                 |                                                                  |
| Coustume d'Egypte, pour la cura-                     | Cruauté de tant saigner.                                         |
| tion des malades. 25                                 | ī ij                                                             |
|                                                      | * 1/2                                                            |

Egrez des qualitez des remedes, comme cognus. 18. Deiections du ventre demonstrent ce qui y est au dedans d'iceluy. Deffence des Medecins de Paris de consulter auec autres, que de leur cabale. 250 Dents, & leur nombre. 336. Defteropathie, que c'est, & ses dini-377 Delire, & ses effets. 47 Demons habitans auec nous, & 480.482 & pourquoy. Democriterioit presque ordinairement. Digestion & concoction different. Diafragme blessé cause le rire. 188. Diadole, que c'est Diables possedants, & les signes. 479.481. Diatritari, pourquoy ainsi nomle Diamant, ny le verre ne sont veneneux. 423 Dispnée, que c'est. 382 Diete vniuerselle à toutes maladies, impossible. Deterger, que c'eft. Dormir profond & interrompupar quatorze mois. vn Doreur fort incommodé par l'o. deur du mercure. Douleurs veroliques où se sentent. Douleurs diuerses, & causes d'icelles. 101.125.459.570. Dropax emplastre, à quoy propre. 267 le doute canse la recherche. 429 le Dormir humecte, le veiller des. 464 Duret contre les saigneurs, qu'il nommé bourreaux. 376 Dysenterie ne demande la saignée. 444.645.

E l' Lau marine desseche, & com-Eau bonne à boire, qu'elle.643.674 l'Eau ferrée diminue la ratte. l'Eau beuë à la fievre ardante. 309. 150.449.570. Eau d'Holier pour la colique. 464 Esculape son statue & signification. Erasistrate sa doctrine, & de Crysippe contre Galien. 1. 2. 4.51.87 l'Estude du Medecinest l'Eschole de la Philosophie. Empirie mal entenduë de plusieurs, & la lignification. l'Er comme entre dans les corps. 104 493. Eccrisis, que c'est. Escriuisses comme bruslez par Ascron, & pourquoy. Excrements du ventre, & de toutes les parties du corps. 16. 121. 389. Exhortation par l'Ecclesiaste a attrampance. Epilepsie & conuulsion, en quoy different. 98.104.467. 470.503. 587.131.132. Euphorbe, & autres remedes aux hydropiques 55.56 l'Esprit, que c'est. l'Estomach foible, & ses remedes. 34.431. Excrement aux oreilles, & autres parties comme fait.

# TABLE.

| Emplastre d'Arnaud contre la fie-                                  | temps, 13 Faim & fa fignification. 114.115. |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Erreur inueteree, & passe en cou-                                  | 242 416.                                    |
| flume. 73                                                          | Fascination, comme faicte. 445              |
| Entrailles malades, & les signes. 82                               | Fievre quarte, ses noms, effets, du-        |
| Enfants & vieillards ne supportent                                 | rées. 5.300.408.410.419.444.657.            |
| facilement la saignée. 104.191.496<br>Epizlotte dessechée. 100.104 | Froid & tremblement aux fievres,            |
| Epigenesis, que c'est. 89                                          | & la cause. 6.203                           |
| Elements & Aliments, comme se                                      | Frenesic, l'etargie, & remedes. 27.         |
| mennent II7                                                        | Foye, ses maladies, signes & cura-          |
| Erysippelle comme fait, & progno.                                  | tions. 14.80.82.56.285.392.126.             |
| flic. 122.655<br>Esophage que c'est, sa situation &                | 220 A22.                                    |
| v(2ge 100                                                          | Fievre, & sa proprieté. 28.59.198.          |
| Euacuation egale & inegale que                                     | Fibres au sang, que c'est, & leur           |
| c'est. 125.272.35°                                                 | Tibles att tang 1 4                         |
| Esprits presidents sur chaque sta-<br>tion de la Lune. 147         | Filles & femmes trop graffes,               |
| Esprits blessé, & ses signes. 187                                  | n'ayants leurs purgations, ny               |
| Exagon mis dans vn tonneau, aue                                    | enfants. 86                                 |
| plusieurs serpents. 18.                                            | Femilies ayants                             |
| Emonctoire de la poictrine, cer                                    | tent. 99                                    |
| ueau, cœur, foye & remedes.                                        | Flux de ventre comme arresté. 59.           |
| 223.619.<br>Empieme. 225.24                                        | 15 442.                                     |
| Enuie & sa description. 2:                                         |                                             |
| l'Epidemie ne demande la saigné                                    | Elegme, son temperament, elpeces,           |
| & l'Endemie que c'est. n26.6:<br>Experience & raison necessaires   |                                             |
| Medecin. 265 269.2                                                 | 0 = 420.                                    |
| l'Enfant en combien de jours                                       | est Fierres, voy 312. 6 1 aunia orenis      |
| formé, & crie dans le ventre                                       | de februm.                                  |
| famere. 321.4                                                      | or fignes.                                  |
| l'Empoisonné ne doit gueres d<br>mir,& pourquoy.                   | OG FICTICS POSITION                         |
| reference anecet.                                                  | ef. Fievres continues n'ont tousiours       |
| l'Eloquence en dilpute, & les                                      | 1 caufec danc les veines. 120.              |
| ters meniones & venic.                                             | )),                                         |
| Examen du liuret intitulé Med<br>Charitable.                       | GIA FICTICS CIAC - SILI                     |
| l'Estomach & la langue ont lyn                                     | nirion 194.4)/                              |
| thie, & les vrines.                                                | 647 Fievie petitiones, 226,613,625          |
| F l les remperaments                                               | - 1 Concauses & re-                         |
| Fernel des temperaments<br>contre la saignée fait es               | ce medes.                                   |
| Control in any                                                     | 1 iij                                       |
|                                                                    |                                             |

|                                                | A B L E.                                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Fievre hectique & scectique. 23                | 4 H                                                   |
| 612. 636                                       | TTIppocrare a pris les rema l'                        |
| Fievres diuerses & les signes. 28              | deplutieurs.                                          |
| 625<br>Firms Country I                         | ruppocrate eleriuoit & parloit                        |
| Fievres simples de trois sortes. 28            | of ally malades en leur promis                        |
| Fievre intermittante pourquoy v                | 4 gue. 12.14 te                                       |
| & vient, & comme saignée. 29                   | Hippocrate & la Sphere.                               |
| Fievre tierce imand fair se                    | 4 Hippocrate, Galien & autres do-                     |
| Fievre tierce quand faignée. 30.29             | ctes confesient leurs ignorances.                     |
| Figure Gnoche                                  | 314.315.502                                           |
| Fievre ardente signes, pronostics              | , see propriete &                                     |
| 308. 309                                       | curation. 146.355. 456.648                            |
| Fonteine Medecin d'Aix en Pro-                 | Hemorrogie suruenant à vn quar-                       |
| uence malade à Paris.                          |                                                       |
| Fontaines guerissans les insensez              | Hyuer & Esté en quel mois de l'an à l'Isle S. Thomas. |
| 187                                            | Lindranda 201                                         |
| Folspar humeurs & les signes. 187              | Humeurs divers demandent divers                       |
| 188                                            | remedes                                               |
| Foye de l'Ours à quoy propre. 393              | Huile d'amandes dans le "                             |
| Foudre que c'est, & ses effets. 153            | poids de dix onces en la colique                      |
| 154                                            | violente. 463.470                                     |
| G.                                             | l'Humeur des femmes vieilles cor-                     |
|                                                | rompuë, & son effect. 445                             |
| Alien n'a pas eu parfaicte co-                 | Humeurs des malades & leur agi-                       |
| gnoissance, & se plaisoit à                    | tation. 267.588                                       |
| Dien pariet. 12. 402 883                       | I Humeur corrompue dans les vei-                      |
| Galien n'a pas fait saigner vne la-            | nes, cause la fievre continuë. 101                    |
| quelle crachoit le sang, & pour-               | 281.349                                               |
| quoy. 136<br>Gaiac sa vertu & de son huile. 68 | Humeurs dans le corps & leurs pro-                    |
| 78                                             | prietez. 122. 420. leur sortie 668                    |
| Gagneux Escheuin de Paris, com-                | Hydropiques ne doiuent estre sai-                     |
| memorr                                         | gnez. 56. 367.369.390.407.411                         |
| Geneft, sa verru                               | 414. 418. 597<br>Hilloine 1- 34                       |
| Genres des maladies dépendantes                | Histoire de Mayerne & d'Yuelin,                       |
| uc rair.                                       | doctes & fameux Medecins du                           |
| Giraud Operateur de Paris & Ces                | Roy.  Histoire d'une ambiente se C. C.                |
| prononics.                                     | 1. Histoire d'vne cœliaque & sessi-                   |
| sland du membre viril froid.                   | 2 Hiltoire d'une - 11                                 |
| source comment diltinguez &                    | 3. Histoire d'vne colique venteuse.                   |
| Homores.                                       | 23. 68                                                |
| Souttes leurs caules & remedes.                | 4. Histoire de Dodonée des maux                       |
| 103,                                           | de costé. 26                                          |
| Sonorrhée Riemedes, 219                        | 5. Histoire d'une Dame morte d'un                     |
|                                                | profond sommeil. 27                                   |
|                                                |                                                       |

#### TABLE.

6. Histoire d'vn coup de baston à la l'odeur de l'argent vif. 28. Histoire d'yn saigné sur yne choteste. 7. Histoire d'vne maladie dite gelere & mort. 29. Histoire d'vn ieune hydropique par frequentes saignées. 8. Histoire d'vn peritoine remply 30. Histoire de l'hospitaliere de la dwrine, & d'vn autre de matiere Pitié, au faux-bourg S. Victor à Paris. 9. Histoire d'vne stupeur par toute 31. Histoire rare d'vn Epiglotte rela personne. 10. Histoire d'vn soldat saigné au tressi, fort saigné & mort. 32. Histoire d'vn, au sang duquel ny renouueau de la Lune, & mort. 44 auoit aucun fibre. 33. Histoire d'vn mangeur de verre, 11. Histoire, saigné de mesme & 34. Histoire rare d'vne douceur dé-12. Histoire d'vne ieune fille ayant daigneuse, & comment guerie. 115 la petite verole, saignée & morte. 35 Histoire d'vn Saigneur effronté 13. Histoire d'vne femme enceinte & remarquable. 36. Histoire de Botal. durant trois ans, au bout des-37. Histoire fort remarquable d'vn quels elle fit vne fille. 14. Histoire d'vn pleuretique sai-38. Histoire d'vn Berger picqué au gné & guery aussi-tost 50.568 15. Histoire des Medecins d'Antitalon par vne araigne. 39. Histoire d'vn mordu à l'oreille gonus & d'vn hydropique. par son petit chien enragé. 16 Histoire d'vne ieune fille hydro-40. Histoire d'vn vomissement & pique, guerie contre esperance. flux de ventre. 41. Histoire d'vne fievre hectique. 17. Histoire d'vne fievre double-238.636 60 42. Histoire d'vn ignorant glo-18. Histoire d'vn quartenaire. c'est fievre quarte. 43. Histoire d'vne Diarrhée. 19. Histoire d'vn Organiste verolé 255 44. Histoire de Cardan. 64 & mort. 45. Histoire d'Arnaud de Ville-20. Histoire d'vn Peintre, 260.308 21. Histoire d'vn Prieur de S. De-46. Histoire d'vne femme trop sainys de la Chartre à Paris. 28.70 22. Histoire d'vn Conroyeur frot-47. Histoire d'vn Medecin, Taté d'onguent mercurialisé. uernier, & d'vn Boucher. 23. Histoire d'vn Abbé ayant dou-48. Histoire d'vn qui prenoit des leurs vniuerselles. remedes auec ses viandes. 24. Histoire d'vn verolé mort du 49. Histoire d'vne grande defluhaut mal, & pourquoy. xion. 25. Histoire d'vn verolé traicté par 50. Histoire d'vne aposteme au vn seul Apoticaire, foye, & ses signes. 26. Histoire de deux verolez. 51. Histoire d'vn Vitrier à la rue 27. Histoire d'vn Doreur hobite par

## TABLE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D Li Li.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| des Billettes. 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | l'Ordre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52. Histoire d'vn malade guery par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17:0-i 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| yz. Timone u vii maiade guery par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77. Histoire d'vn crachement de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| vn pauure mandiant. 305. 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 53. Histoire d'vne suffocation de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 78. Histoire d'vne fille ayant vne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRO O PRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jouland of the file ayant vile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | douleur estrange de teste. 526                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 54. Histoire d'vn qui auoit tous ses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79. Histoire de la femme d'vn Pre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| os mols & Aexibles. 336_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | sident, traictée comme vne suf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55. Histoire d'vne saignée de nez 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | faces and the state of the stat |
| Jit intolle d vine larginee de liez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | focation de matrice & morte, 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 56. Histoire d'vn Iardinier hydro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80. Histoire d'vn pissement de sang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| pique par trop de saignées. 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 57. Histoire d'vn crachant quantité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81. Histoire d'yn Chirurgien es-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| de pituite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | layant lur loy le sublimé doux, 57:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 58. Histoire d'vne toux suffocatiue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82. Histoire admirable d'vn ayant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | demanné Crimana de VII ayait.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | demeuré soixante-quatre iours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 59 Histoire d'vne douleur au costé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fans pisser. 574:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| gauche. 385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83. Histoire notable d'vne femme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 60. Histoire d'vne tumeur vers le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | avant une pierre done for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ayant vne pierre dans sa vessie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10ye. 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 61. Histoire d'vne toux violente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 84. Histoire d'vne fille ayant aualé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 438-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vne longue aiguille. 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 62. Histoire d'yn ieune Seigneur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | o Hidain la Cili or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85. Histoire d'vne fille pissant ex-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | traordinairement, & c'est contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 63. Histoire d'vne pituite, par pi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hernel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86. Histoire admirable de plusieurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 64. Histoire admirable d'vne tu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | maladies d'vn œil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| meur de ratte. 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 87. Histoire d'vn Apoticaire de Pa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 65. Histoire d'vne Religieuse Epi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38. Histoire d'vn qui rendoit ses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 66. Histoire d'vn creu possedé. 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vrines rouges. 645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 480 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89. Histoire d'vne pisse chaude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 67. Histoire d'ynieune Charretier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | guene de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s | ayant duré dix-huict ans. 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90. Histoire d'vn surdastre par les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 68. Histoire d'vn Septuagenaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vlceres nommées chancres, cica-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| pleuretique, 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 69 Histoire d'vn seune Peintre, 484.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | trices mala propos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TO LIGHT 12 P. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95. autres Hiltoires, 385. 405. 416.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 70. Histoire d'yn Boucher sans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 424 453.518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| poulmon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Que fi Dieume permet de viure en-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 71. Histoire remarquable d'vn Ad-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | core quelque temps, ie donneray aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11:0 ain 12:0 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | peuple ma Pratique ia fort aduan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 72. Histoire d'yn Appoticaire, 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cée en mesme langage, où ie mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 73. Histoire d'yn chancre veroli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | queray tout l'ordre que i ay tenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| QUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | good tone toruse que vay tense                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en la curation de toutes les mala-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 74. Histoire d'vne distillation sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dies que i ay traictees, contenues en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| l'œil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ces nonante-cing Histoires, ne mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 76 Hilloire d'un Prince                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Coucians de model                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 76. Histoire d'yn Cheuasier de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Souciant des médifances de mes en-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| of the Chemanici de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nieux & ignorans Medicastres,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lesquels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

lesquels pent-estre ie nommeray par noms & surnom!

Diopathie que c'est. lean Caruin escrit contre la saignée trop frequente. Ignorance des Medecins de ce 133. 148 Ignorance, & son Tableau par Lu-248 Iliosis que c'est. \$2I Imagination & ses effets. 445 Indications pour cognoistre vne maladic. 24.258 Inuectiues contre l'Autheur. Intention de l'Autheur en ses elcrits. 218

Angues diverses, leurs nombres à quoy propres. la Langue marque quel est l'esto-472.388 mach. le Laict des Nourrisses, comment & d'où vient, & sa bonté. 131. 136 Lassitude vicereuse, cause, especes, guerison. 124 Lethargie que c'est. 485 Lypothimie & syncope, que c'est & leurs differences. Larmes fortans des yeux à vne fievre aiguë sans pleurs & progno-358. ftic. Lepre & Elephantie different. 321 323 324.451 Leçons des Medecins de Montpellier & leur ordre. Lieux où les verollez guerissent fans remedes internes. Liuidité aux ongles des doigts plus dangereuse que la noirceur. Lincestre fleune & sa proprieté.

436.

Louyle Bourlier Sagr-femme'de la Royne & ses observations. 470 Loilange des Medecins de Paris alleguez en ce Traicté par autres Medecins fameux. Langue noire & sa signification. 6.2 Limodes & milimodes, que c'est. 625 la Lune & ses stations en chaque si-

147.149 155 la Lanterne de Iudas estant au thresor de S. Denys en France, la fa-Loups garoux de Louys Duret

Medecin de Paris, quels.

Ages, leurs diuers noms & quels. Malades doiuent scauoir ce que les Medecins disent de leur mal. 14 Malades par opinion & non par Maladies par vne des quatre humeurs & fignes. 25.10-141.418 Maladies des yeux & remedes. 88 Malades comme doiuent estre sollicitez. Maladies longues ont besoin de longs remedes. 85.341.352 Maladies aigues quelles & leurs re-103.660 medes. Maladies sous chaque signe celeste & curations. 155.160.419 Malades trauaillez plus la nuit que le iour, & pourquoy. Maladie & ses effects. Maladies aufquelles Hippocrate ne saigne point. 200. 201. 202 Maladies mortelles, quelles. Maladies passet d'vne en autre 220 Malde costé comment gueri. Marasme que c'est. Manne & thereniabin, que c'est.

| IAL                                    | ) Li Li.                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Malades ne sont gueris par babil ny    | Atomes pour principes. 273           |
|                                        | Medecins rationels ou dogmatistes    |
|                                        | ,                                    |
| Maladie cachée comment cognue.         | quels. 273                           |
| 278. 434                               | Medecine diuisée en cinq parties.    |
| Maladies ont ordinairement leurs       | 773                                  |
| faisons. 341. 416                      | le Medecin a besoin de grande ima-   |
| la Matrice cause des maladies aux      | gination en ses cures. 275           |
| femmes. 416                            | Medicamens comment, & pour-          |
|                                        |                                      |
| Maladies vniuerfelles comment          | quoy trouuez. 277                    |
| traictées. 438                         | Medicamens laxatifs comment pur-     |
| Maladies & leurs degrez. 459           | gent. 340.418                        |
| Maladie de forme & de matiere.419      | trois Medecins de Paris escriuens    |
| Masticatoires d'où attircat. 514       | leur ordonnance en François. 21      |
| Menadote & sa doctrine. 1.2.4          | Mourir à la mode de Paris que c'est. |
|                                        |                                      |
| Medecines en trois sectes.             | A6                                   |
| Medecins, ce qu'ils doiuent cognoi-    | Mort en quel temps aduient. 141      |
| stre. 12. 27. 139. 148. 185. 260. 265  | 142.186                              |
| 335. 495                               | Molle dequoy faite, contre Fernel.   |
| Medecines, sont aydées de nature.      | 317. (07                             |
| 22.23                                  | Muet subit & remedes. 104.105        |
| Medecins de nom seulement. 27          | Monte vin comment fait, & son vti-   |
|                                        |                                      |
| 119. 583                               |                                      |
| Medecine coniecturale.45.429.274       | Montlimar ville en Daufiné, pour-    |
| 277                                    | quoy icy marquée. 233                |
| Medicalement parler que c'est. 13      | Memoire & son siege. 275             |
| Main entre les petits doigts, quand    | le Monde est diuisé en sept climats. |
| doit estre saignée.                    | 337                                  |
|                                        | :000 1 : 10                          |
| la Matrice allant vers le foye oste la |                                      |
| parole. 104.418                        | Mouiller & humecter, different. 411  |
| Matrices transpirantes vers le corps.  | à Montpellier on apprend l'expe-     |
| 121.                                   | rience de la Medecine, 431           |
| Matiere fecale en la crise, quelle     | le Miel est bilieux aux ieunes, mais |
| doit estre. 440                        | non aux aagez. 450                   |
|                                        | Mois retenus aux femmes, & leur      |
| Medecins de Rome louez par             | C                                    |
| Galien. 125                            |                                      |
| Melancholie double. 6, 112. 145.421    | Medecin & sa peinture. 650           |
| 127.353.355                            | Musique par qui inuentée. 481        |
| Mezentaire malade & ses signes. 16     |                                      |
| Metasteze que c'est & comment          | N                                    |
| fait. 36.89                            |                                      |
| Medicament laxatif que c'est. 107      | A Manual noiston montrueux 18        |
|                                        | Nature que c'est selon les           |
| 117                                    |                                      |
| Mediastine pleuresie. 51.305.377       | Theologiens & Medecins. 57.92        |
| Medéeraieunit Eson & Pelias, fut       | 146. 156                             |
| tué par ses filles. 226                | Nature doit estre suiuie. 221        |
| les Medecins methodiques ont les       | Nature comment guerit, outre &       |
|                                        | -,-                                  |

#### TABLE.

guerison des maladies. 150.155. 348.456 contre nature. Nerfs recurrents. 105 159. Nerfs sortans du cerueau. 587 Pain, & sa bonté. 754 Noms divers pourquoy donnez Paralysie & emiplegie. 478 aux Planetes & Estoilles. Parole perduë, remede. 179 300 Nid de pie auec ses petits, conuer-Personnes diuerses, d'où. 374 Peritoine double, ses maux. tis en pierre. 326 32 Nez saignant, d'où. 358. 514. 356. Perineumonie, & ses signes. 84. Nefrite. Pline contre les Medecins igno-361. 506 Nourriture parfaite, & imparfai. Pleuresie dessus & dessous le diacte, & la faim de même. 241.317. Fragme. 26.51.126.3-7.568 687 Nerf piqué, comment guary. 587 Plainctes de Galien, Cardan, & de Nourrisse bonne, & les marques l'Autheur, Plenitude, ses incommoditez. 105 d'icelle. 537 Plethore, double, & ses remedes. 60. 92. 108. 188. Bsernations à l'ouverture des Pilules d'Aristologie impossibles à former felon leur description. veines. 31.25.39.44-193 Observations necessaires au Mede cin pour les malades. Pyuoine, à quoy propre. Obstiuctions, pollutions, cachexies Pituite plus abondante en Hyuer qu'en autre saison. 116.146.469 comment faictes & oftées. Pituite acide, cruë, salée, aqueuse, Omiomeries, que c'est. 146 vitrée, & leurs effets. 285. 461. Oreilles bruyantes, & remedes. 67. 495.583. 68.456. Ortie rompt la pierre aux reins & Pierre aux reins, curation en Egypte, & ailleurs. 361.387.599 Ordonnance bijarre d'vn Medecin Pilules iliaques. Pythagoras inuente la Musique, & ampoullé. 266.673 Ortopnée & ses signes. 382 comment. Physionomie necessaire au Mede-Orge, & sa proprieté. 451.454 Os, & leurs denombrements, & rompures dans le corps par les Poissons humides au quatrieme de-75.118.492 venus. 236.445 Pouls, & leurs fignifications. 82. Polymnie, que c'est, & ses fignes. Parties du corps quelles, com-Poulmon erisipelateux. 123. 239. me traictées. Passages & canaux des humeurs en. Parties similaires, quelles. 146 l'homme, tant qu'il vit.

Pandores blancs ieunes, mais e-

Paris & Auignon different pour la

stants vieux sont noirs.

Pharmacopée Parisienne. 213.394 Planettes, & leurs effets. 156.157

Repletion, & ses signes. Poifons. Rire immoderé, ialousie, peur, tri. Poudre contre vlceres veroliques. steffe, & leurs effets. 186.188 Pillules, quand doinent estre prises. Respiration, expiration & souffle, 238 240 que c'est. Prognostics des maladies, selon les Regions du corps, & nombres. 260. 343.618 saisons. Regime general & vniuersel à tou-Prattique des Dogmatiques & Emtes personnes impossible de preperyques, en quoy different. 271 Peste, & signes d'icelle. 227. 616. Rigueur & horreur, que c'est. 292. Poils blancs, & la cause. 100 Renulsion que c'est. 356 Picrocole, que c'est. 503 Rein malade, sessignes & situation. Protopathie, quec'est. 503 Paracelse creu Enchanteur. 498 Reumatisme, que c'est. Purgations & saignée vtile & nuisi -380.434 Relaxation dans l'escusson, 383 ble, comment. 85. 87. 149. 158. Rapport de l'ouverture du corps du Purgations blanches des femmes, Prince de Conty pour l'embau-& autres arreftees. 218.671.672 Phyme & Panus, que c'est. 220 Remedes laxatifs pris auec la vian-Pus louable, quel. 388 vn Payfan guerit tous les pleuretiles Remedes different entre-eux. ques, & comment. 569 selon le lieu de leur croissance. Ptisanne. 451.454 Riolan ne veut pas que les Medecins aillent chercher les simples. Valitez premieres & secon-Racines & herbes, en quel temps des des medicaments. doiuent estre cueillies.

Question sur la saignée & purga-313 tion.

R Emedes, par qui trouuez, & leur vertu. 4.230. 240. 269. 464.87.237.265.270.640. Reiterations des saignées. Raison & experience, & leurs for-Rots aigres, cause & prognostics. 84. 45. Ratte, comment se purge. 90. 244. 432 433.755.769.770.776. Ratte pefant vingt-trois liures.

433.

& pourquoy. CAng tiré, & les fignifications. 14 15. 53. Sang pur ne se trouue point dans le corps, & comment le faut puri-15.122.129.190 Sang, threfor de la vie. 31. 89 135. Sang, & ses diversitez. 40. 179.

Rhasis nomme mauuais Medecin,

Sang, si se corrompt ou non. 33.

227.

## TABLE

| Saignée, à qui propre. 28. 60. 86.     | Superpurgation, que c'est. 88.326    |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 90.93. 94. 105. 107.116.119. 129.      | Sphere d'Hippocrate. 147             |
| 90.93. 94.103. 107.110.129.            | Soleil, selon Pythagore, que c'est.  |
| 133 135. 173. 188. 146. 424. 500.      | 140.                                 |
| 501.                                   | Canaca leur coule communement        |
| Saignée, qu'est ce qu'elle attire. 32  | Songes: leur cause communement.      |
| Saignée en quelle hydropisie vtile.    | 144.                                 |
| 56.                                    | les cinq Sens, comme mainte.         |
| Sang, s'il est chaud ou eschauffé.62.  | nus. 18t                             |
| 109.123.                               | Sapience, & ses effets, comment ac-  |
| Sanguins, bilieux, pituiteux, melan-   | quife. 187.285                       |
| choliques, & fignes. 79                | Solanum propre à l'hepatite. 321     |
| Choliques, or lightes.                 | Solution de continuité, & leurs      |
| Saignée, & le temps propre, 52.130.    |                                      |
| 149.406.496.                           | noms.                                |
| Sang frain de la bile, sa nature &     | le Sang est mieux purgé par lesre-   |
| vtilité. 109 123. 38.; 99              | medes, que par la saignée. 392       |
| Saignée tire tous les humeurs, pele-   | Solstirez des plantes, & leurs ver-  |
| mele des veines. 125                   | tus. 394.422                         |
| Sang se pourrissant, en quoy se con-   | Scrotum enflé en l'hydropisie. 411   |
|                                        | Scorbuth, quelle maladie. 425.427    |
|                                        | Simiotique, que c'est. 430           |
| Saisons de l'année, & leurs effets sur | Sommeiltriple. 465                   |
| les humeurs.                           | Spalme & Tetane, comme different.    |
| Sang escumeux, d'où vient, en tous-    |                                      |
| fant. 137                              | 47 47 I.                             |
| Saignée, & buts principaux. 178        | Socrate & son Demon, que c'est.      |
| le Sang sort auec l'vrine en quatre    | 480.                                 |
| façons. 567                            | Sommen ou moeth.                     |
| Saignée mal supportée par les en-      |                                      |
|                                        | 2.17                                 |
|                                        | - 1111 206 (26                       |
| le Sang des veines n'est pas simple.   | Chang and fignitie                   |
| 180.sa quantité.                       | Sucar que again                      |
| à vn Sang impur, vn plus impur suc     |                                      |
| cede. 190.26                           | Soif des hydropiques, d'où viet. 36* |
| la Saignée fait changer de place       | à la Santé conseruée par six choses. |
| matiere dessa pourrie.                 | 09.                                  |
| Semence, & sa matiere, d'où. 48        | T T                                  |
|                                        |                                      |
| 218.443.                               | Able, de quelques fievres in-        |
| Sobres plustost guaries que les au     | rermitrantes. 312                    |
|                                        | Table des jours critiques 661        |
|                                        | Table des fieures, generalement en   |
| Steatome, que c'est.                   |                                      |
| Solstices d'Esté & Hyuer. 142.14       | 8. Latin, & en forme estendue. 702   |
| 340.                                   |                                      |
| Signes nommez syndromes, 4.27          | fur chaque heure du jour & nuict.    |
| Sympathie du corrigeant, & cor         | 162                                  |
| gé. 72.5                               | Table des jours propres pour lai-    |
|                                        |                                      |
| Systole & diastole, que c'est.         | 83 gner & purger. ő ij               |
|                                        | ,                                    |

| A 4 A                                        | D L L.                                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Table de l'estat de chacun iour d            | e Veines qu'on peut ouurir.            |
| l'an, par Ptolomée.                          |                                        |
| Table du leuer & coucher des si              | Veines rapaces. 33.57.130. 198. 381    |
| gnes celestes és douze mois de l'an          | 291 314.326.                           |
| 165.                                         |                                        |
| Table de l'estation de la Lune es            | Ventricule, fonteine de tout l         |
| channian of annual                           |                                        |
| chacun iour & proprieté. 177                 |                                        |
| Tabes dorsalis.                              |                                        |
| Temperaments diuers 183. 329 335             | fications & vsage, d' ù 241. 39        |
| 416 428 485.487.628.                         | Veines qu'on doit saigner aux le       |
| Taches par la rigneur de la fievre.          | preux. 32                              |
| 221.                                         | Ventre libre, & trop libre. 136 139    |
| Tetane & Spalme comme different.             | Verolla grosse, auec obsernation       |
| 471.                                         | with grone, and objetuation            |
| Teste dinisée en quatre parties. 186         | Vanalla maria 62.63.69.77.80           |
|                                              |                                        |
| la Terre contient tous les sucs, dont        | 1a race. 221.221.388                   |
| les plantes Control tous les lucs, done      | ,                                      |
| les plantes sont pourries. 326               | gnes. 191.192                          |
| Therapie, que c'est.  Toux seches d'où.  379 | Venin & morfure d'vn chien enra-       |
| Timides Schanner C                           | gė. 70.191.192                         |
| Timides, & leur cause.                       | Veis dans le foye, veines, dans les    |
| Tonnerres, & leurs significations.           | yenx, tenies. 104.227.291 577.26       |
| 154.                                         | Vertus diuerses operantes dans le      |
| Traicté present, pourquoy en ceste           | corps. 124.181                         |
| façon. 2.105.272.531                         | Vesicatoires, & vertus d'iceux. 131.   |
| a rouncegalant.                              | 523.                                   |
| Tumeurs differentes, & causes, tu-           | Vescie plus froide que toutes les      |
| bercules, comment faits. 144.452.            | autres parties. 328                    |
| 688.                                         | Vianderoftie, & bouillie, different    |
| Tumeurs causées par la bile, piruite,        | en nourriture. 343-375                 |
| ou melancholic. 145 L. 6                     | Vents principaux, leurs nombres &      |
| Tumeurs en l'aisne des femmes,               | noms. 344.445 348.615                  |
| d ou. 210                                    | Vers sortants de la vescie par la      |
| Tremblement que c'est, & reme-               | verge leng longueur & duerG-           |
| des,                                         | té. 361.577.578<br>Veuë affoiblie. 470 |
| Terud & les bijareries                       | Veuë affoiblie.                        |
| Theriaque d Andromache, à quoy               | Veilles & sommeil, à quoy seruent.     |
| propre. 611.613                              |                                        |
|                                              | 44I.                                   |
| a cheme, que e etc.                          | Vieillards, pourquoy si tost abba-     |
| V.                                           | tus. 444.446.447.448                   |
|                                              | Vinaigre, & ses qualitez.              |
| T T Antier premier Mal. :                    | Vipere, & la proprieté. 66             |
| Roy Longs XIV                                | viceres viruients. 71                  |
|                                              | Verre brusté. 422                      |
| de Vaux contre l'Orateur François.           | Vin, pourquoy deffendu aux febri -     |
| 215.                                         | citants. 436.449                       |

#### TABLE.

l'Vrine ne demonstre toutes les maladies. 6. 16. 57.90.283.359. 366.473. l'Vrine comment entre dans la ve. scie. Vn indique vn, & no plusieurs. 419. l'Vrine, comment se rougit, noircit & espaissit. 59.228.360.362.366. 4-2. 488 Voix aspre, d'où. Vomissement, à quoy vtile, & le temps propre. 11, 58, 100. 657.680. l'arrefter. 682.

Vomissement suruenu à Cardan, comment, & guary. 241 Vomique, que c'est. Viande desirée plus vtile qu'autre. 117.374. l'Vrine arrestée, & ce qu'elle cause. Varice, que c'est. 585 Villautré, & sa mort. 600 l'Vrine rouge, & continuant, marque aposteme au foye. 432 Eux, & leurs maladies. 689





## MANNA MANNA

# TABLE DV CONTENV AV TRAICTE' de la Physiognomie.

## ADVERTISSEMENT AV LECTEVR

| DElateste, Chapitre              | ı  | Du metafrene & bosse,              | 27 |
|----------------------------------|----|------------------------------------|----|
| Despoils & cheneux,              | 2  | Des lumbes,                        | 28 |
| Du front,                        | 3  | De lapoistrine.                    | 29 |
| Des sourcils & paupieres,        | 4  | Des mamuselles,                    | 30 |
| Des tempes,                      | 5  | Du veutre & nombril                | 31 |
| Dee yeux,                        | 6  | Des bras, mains & doigts,          | 32 |
| Despoincts dans les yeux,        | 7  | Des cuisses & fesses,              | 33 |
| Des cercles & couleurs des yeux; | 8  | Des genoüils,i ambes, talons & pie |    |
| Des yeux immobiles,              | 9  | 34.                                |    |
| Des yeux remuant,                | 10 | Des ongles & poings d'icelles,     | 35 |
| Des oreilles,                    | rr | Au sortir du vontre, autres m      |    |
| Dunez & narines,                 | 12 | Au sortir du ventre autres         |    |
| Dela face,                       | 13 | marques.                           |    |
| Des ioues,                       | 14 | Des quatre humeurs,                | 36 |
| Des levres,                      | IS | Des sanguins,                      | 37 |
| De la bouche & gencifues,        | 16 | Des flegmatiques,                  | 38 |
| Des machoires & dents,           | 17 | Des melancholiques,                | 39 |
| Dela langue,                     | 18 | Des naturels particuliers,         | 40 |
| Du souffle,                      | 19 | Dee Saturniens,                    | 41 |
| Du soupir,                       | 20 | Des iouials,                       | 42 |
| Du rire,                         | 21 | Des Solaires,                      | 43 |
| De la voix.                      | 22 | Des Veneriens,                     | 44 |
| Dumenton,                        | 23 | Des Mercurialistes,                | 45 |
| De la barbe,                     | 24 | Del Lunaires,                      | 47 |
| Dn col,                          | 25 | Des maladies, songes, & naissan    |    |
| Des clanicules & espanles.       | 26 | JC                                 | 47 |
| **                               |    |                                    |    |









